











### LES DIX LIVRES

### D'ARCHITECTURE

DE

# VITRUVE

CORRIGEZ ET TRADVITS

nouvellement en François, avec des Notes & des Figures.

Seconde Edition reveuë, corrigée, & augmentée.

Par M. PERRAULT de l'Academie Royalle des Sciences, Docteur en Medecine de la Faculté de Paris.



### A PARIS,

Chez JEAN BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur ordinaire du Roy, ruë S. Jacques, à la Bible d'or.

M. DC. LXXXIV.

AVEC PRIVILEGE DE SA MAJESTE'.

LES DIN LIVERES

## DARCHITECTURE

F C

# WITRRUTE

COORDING E. J. E. T. R. A. D. V. E. S. Coordinate in Francis and des Notes.

- Johnson our Profession when the Transfer of the war was the state of the state of



A PARIS IS.

2 Joseph was a dinamed a Ray and Stagmen, ide Dible doct.

A CONTRACTOR OF THE MALE STATE.



# AU ROY.



IRE.

Voicy la seconde fois que l'Architecture de Vitruve a l'honneur d'estre dediée au plus grand Prince de la Terre. Son illustre Auteur la presenta autresois à l'Empereur Auguste, & elle se trouva alors dans un tel degré d'élevation, qu'il sembloit qu'elle ne pouvoit plus aspirer à rien de semblable. Son Interprete l'offre aujourd'huy à Vostre Majesté, & ne doute point que la gloire que cette belle Science reçoit en ce jour, n'égale celle dont elle se vit autresois comblée, & que la grandeur de V. M. ne supplée

#### EPISTRE.

suffisamment à ce qui peut manquer de la part de celuy qui la presente. En effet, SIRE, pour remettre cette maitresse des beaux Arts dans le lustre où elle estoit au siecle d'Auguste, il estoit necessaire qu'elle rencontrast un Prince, qui par des conquestes & par des Vertus extraordinaires meritast ses plus beaux & ses plus superbes monumens. Car on peut dire avec beaucoup de raison que les Marbres & les Bronzes, & tout ce que la Nature peut fournir de riche à l'Art le plus ingenieux, ne sont pas ce qui fait valoir davantage les Ouvrages de l'Architecture : Ils n'ont point l'éclat & la Majesté dont ils sont capables, s'ils n'ont pour objet des exploits si grands & si heroïques, que l'on regarde avec moins d'étonnement & la puissance & l'industrie qui les ont faits, que les merveilles des actions à la memoire desquelles ils sont consacrez. Ceux qui sont passionnez pour cette noble Science, & qui souhaittent ardemment de la voir remonter au haut point où la grandeur d'Auguste l'avoit élevée, ne sont pas en peine à present de trouver de ces sortes de Sujets; Et s'il y avoit quelque lieu de craindre que le progrez des Arts ne répondist pas aux esperances que l'on en conçoit en ce Regne florissant, ce n'est que par le soupçon où l'on pourroit estre que ces belles connoissances qui languissent dans les esprits, si elles ne sont animées par les faveurs qu'elles reçoivent de l'affection des Grands, ne pussent avoir part à celle de V. M. comme estant trop occupée de ses grands projets, pour pouvoir penser à de moindres choses. C'est par cette raison que Vitruve presentant son Livre à Auguste; croyoit avoir sujet de se désier que ses meditations d'Architecture fussent bien reçues, & trouvassent quelque place dans un esprit remply des soins deus au gouvernement d'un grand Empire. Mais il n'y a rien à craindre aujourd'huy de semblable, & c'est en cela, SIRE, que j'ay beaucoup plus de bonheur que luy. Ie presente cet Ouvrage au Prince du Monde le plus occupé par de grandes affaires, sans craindre de venir mal-à-propos attirer sur moy des yeux qui doivent incessamment veiller sur tout

#### EPISTRE.

l'Univers, comme s'ils ne pouvoient s'arrester sur les petites choses sans se détourner de celles qui sont plus importantes. Ie suis dans cette confiance, SIRE, par la connoissance que j'ay avec toute la Terre, du Genie de V. M. qui fait voir qu'il y a des esprits si vastes, & qui traitent les choses d'une maniere si noble, qu'ils peuvent quelque sublimes qu'ils soient, descendre jusqu'aux plus petites sans s'abaisser, de mesme qu'ils peuvent sans effort atteindre aux plus élevées, & embrasser les plus grandes : Et je croy qu'il n'y a personne qui ne soit persuadé que V. M. doit avoir une estime particuliere pour l'Architecture, si l'on considere que cette Science estant celle qui fournit à la Guerre ses plus puissans secours, & de qui la Paix tient ses ornemens les plus somptueux, elle ne sçauroit manquer d'estre aimée par un Prince qui se plaist également à cueillir les fruits de la Paix & à les cultiver par les travaux de la Guerre. On peut s'asseurer aussi que cette Science n'aura point à regretter les grandeurs d'Auguste, puisqu'elle trouvera dans celles de V. M. tout ce qui peut donner du lustre à ses Ouvrages: & que tous ceux qui ont quelque genie se sentiront capables des entreprises les plus hardies, & des plus nobles desseins, lorsqu'ils seront animez par l'honneur qu'il y a de travailler à la gloire d'un Roy qui est l'étonnement de nostre siecle, & qui sera l'admiration de l'avenir. Pour moy, SIRE, quelque petite que soit la part que je puis pretendre à cet honneur où tout le monde aspire, je m'estimeray toujours infiniment heureux de l'obtenir s'il m'est possible, puisque l'on ne peut estre avec plus de Zele & de respect que je le suis,

SIRE,

De Vostre Majesté,

Le tres-humble, tres-obeissant, & tres-sidela Serviteur & Sujet, PERRAULT,

#### AVERTISSEMENT

Voique cette seconde Edition contienne beaucoup de choses qui manquoient à la premiere, on avoit esperé neanmoins pouvoir l'enrichir par un bien plus grand nombre d'Observations que l'on n'a fait. Comme il n'est pas possible de trouver dans une seule personne toutes les connoissances necessaires à la perfection d'un ouvrage, quand il s'y rencontre autant de difficultez, qu'il y en a dans celuycy; l'Auteur s'estoit promis que les Sçavans capables de marquet ses fautes, voudroient bien obliger le public des bons avis dont ils le feroient depositaire pour les communiquer aux curieux: Mais ç'a esté inutilement qu'il a attendu qu'on luy fist cette grace aprés l'avoir plusieurs fois demandée. Cependant ceux qui voudront comparer ces deux impressions l'une à l'autre, ne doivent point trouver étrange que de luy-mesme il ait changé d'opinion en quelques endroits. Il est aisé de concevoir que dans la premiere impression n'ayant pu donner tout le temps requis à l'éclaircissement de tant de matieres & si différentes que cet Ouvrage contient ; il luy a esté facile le revoyant à loisir, d'y découvrir beaucoup de choses que la precipitation l'avoit empêché d'appercevoir auparavant. Il est pourtant vray que ce ne sont pas tant les corrections qui font la différence de ces deux Editions, comme les augmentations des Notes, dans lesquelles il a pris occasion de traiter plusieurs sujets, qui n'appartiennent pas seulement à l'intelligence du texte ; mais qui d'eux-mesmes pourront paroistre dignes de la curiosité de ceux qui aiment les beaux Arts. Il en est de mesme des Figures où l'on trouverra des augmentations & des corrections importantes, y ayant trois Planches nouvelles, & dans les anciennes des additions & des changemens considerables. Pour ce qui est de plusieurs opinions particulieres, que l'Auteur avoit avancées dans ses Notes avec quelque désiance, dans la crainte de ne les avoir pas assez examinées; bien loin qu'elles soient retractées dans cette Edition, elles y sont confirmées par de nouvelles raisons qui luy sont venuës dans l'esprit, estant arrivé que ce qu'on luy a objecté, n'a point eu d'autre effet que de le faire penser davantage à ces choses, & le persuader de plus en plus de la verité de ses premieres pensées, qu'il ne propose neanmoins que comme des problèmes qu'il souhaite estre examinés par des personnes non prevenuës.

N peut dire que le destin de l'Architecture a esté pareil en France, à celuy qu'elle a cu autresois parmy les Romains. Car de mesme que cette nation belliqueuse, qui dans ses commencemens sembloit n'avoir d'inclination que pour les Armes & pour le grand Art de gouverner les Peuples, devint ensin sensible aux charmes de tous les autres Arts: ainsi la France qui durant tant de siecles n'a esté possedée que de son humeur guerriere, a fait connoistre en nos jours que les nobles inclinations de la guerre ne sont pas incompatibles avec les bellés dispositions qui font reüssir dans les sciences.

Pendant que les François se sont persuadez que les vertus militaires estoient les seuls talens qu'ils pouvoient faire valoir, & que les autres peuples avoient les sciences en partage; il ne faut pas s'étonner si leurs esprits, quoyque capables des plus excellentes productions, sont demeurez infertiles: ces peuples accoûtumez à vaincre, ont eu de la peine à s'appliquer à des choses dans lesquelles on leur

a fait croire que les étrangers les devoient toûjours surpasser.

Cette opinion s'est d'autant plus assement inssinuée dans leurs esprits, qu'ils sont naturellement enclins à presumer tout à l'avantage des étrangers, par ce principe d'humanité, d'hospitalité & de courtoise qui les a fait autresois apeller Xenomanes, c'est-à-dire admirateurs passionnez du merite & des ouvrages des autres nations. Mais cette désiance de pouvoir reissir dans les beaux Arts, n'a pas esté la seule raison qui nous a jusqu'à present empêché de nous y addonner: le peu d'estime que l'on en a tospours fait en France, en a détourné presque tout le monde, les courages mesmes les moins relevez n'ont pû se resoudre à embrasser une prosession si peu considerée; & ceux que la naissance ou une puissante inclination y avoit engagez, ont passé leur vie hors du commerce des honnestes gens, dans l'obscurité où la honte de la bassesse de leur condition les a retenus.

Or ce n'est point seulement l'honneur qui nourrit les Arts; la conversation avec les honnestes gens est aussi une chose dont ils ne peuvent se passer: le sens exquis dont on a besoin, pour regler les belles connoissances, se forme rarement parmy le menu peuple, &ily a mille choses que l'on n'apprend point dans la condition d'un simple Artisan ny mesme dans les Ecoles, qui neanmoins sont absolument necessaires pour parvenir au dernier degré d'excellence, où les beaux

Arts peuvent atteindre.

Cette fierté que la nature a mise dans les esprits qui se sentent capables de quelque chose d'excellent, & qui leur sait dédaigner les emplois qui ne sont pas les plus estimez, passa autresois à un tel excez parmy les Romains, que plusieurs d'entr'eux aimerent mieux se faire mourir que de travailler à des Bastimens dont la structure n'avoit rien d'assez beau pour rendre leur nom recommandable: au lieu que quand la belle Architecture commença à estre honorée parmy eux, ils s'y employerent avec tant d'ardeur, qu'en moins de quarante ans elle parvint à sa plus haute persection.

Pour cela il ne falut point aller chercher des Maistres en Grece; il s'en trouva plusieurs à Rome capables des plus grands desseins & des executions les plus hardies: un grand nombre de sçavans personnages comme Fussieurs, Varron, Septimius, & Celsus écrivirent plusieurs excellens volumes d'Architecture. Les Grecs mesmes se servirent en ce temps-là d'Architectes Romains; & lorsque le Roy Antiochus sit achever le Temple de Jupiter Olimpien dans la Ville d'Athe-

nes, ce fut sur les desseins & sous la conduite de Cossutius Citoyen Romain. Enfin l'amour de l'Architecture & la magnificence des Bastimens, alla jusqu'à un tel excés que la maison d'un particulier fut trouvée revenir à prés de cinquante millions, & qu'un Edile fit bastir en moins d'un an un Theatre orné de trois cents soixante Colonnes, dont celles d'embas, qui estoient de marbre, avoient trente-huit pieds de haut, celles du milieu estoient de crystal, & celles du troisième ordre estoient de bronze dorée. On dit que ce Theatre qui pouvoit contenir quatre-vingt mille personnes assizes, estoit encore embelly par trois mille Statues de bronze; & l'on ajoûte que ce Bastiment si magnifique ne devoit servir que six semaines.

Les Historiens rapportent encore qu'un autre Edile sit bastir une Fontaine, sur l'Aqueduc de laquelle il y avoit cent trente regards ou châteaux; que cette Fontaine estoit ornée de quatre cents Colonnes de marbre, & de trois cents Figures de bronze; que l'eau qui jallisoit par sept cents jets estoit reçeuë dans plus de cent bassins. Aussi remarque-t-on que parmy toutes les Loix Romaines qui ont beaucoup de severité pour reprimer le luxe & la profusion, il n'y en a jamais eu qui ait prescrit & reglé la dépense des Bastimens : tant cette nation genereuse avoit de veneration pour tout ce qui sert à honorer la vertu, & qui en peut lais-

ser des marques à la Posterité.

La France n'a pas moins fait connoistre, que l'esprit & le courage peuvent estre ensemble dans les grandes ames, & qu'elles n'attendent que des occasions favorables pour se determiner à faire paroistre les disserentes merveilles qu'elles

peuvent produire.

Avant le regne de François premier, la pluspart des Princes avoient si peu de goust pour les beaux Arts, que tout ce qui n'avoit point de rapport à la guerre ne les pouvoit toucher, & il sembloit que la Chasse, les Tournois, & le jeu des Echets qui sont des images de la Guerre, étoient les seuls plaisirs dont ils fussent capables: le Bal mesme ne se faisoit qu'au son du Fifre & du Tambour, & l'Archite-Eture ne donnoit point d'autre forme à leurs Palais, que celle d'une forteresse. De forte que les plus nobles Artisans dont le genie pouvoit produire quelque chose de plus achevé & deplus poly, estoient d'excellens instrumens qui demeuroient inutiles. Mais aussi-tost que ce Prince qui a merité le nom de premier pere des Arts & des Sciences, témoigna l'amour qu'il avoit pour les belles choses, on vit paroître comme en un instant dans toutes les professions d'excellens hommes que son Royaume luy fournit, & qui n'eurent pas long temps besoin du secours & des enseignemens qu'ils receurent des Estrangers.

Cesar dans ses Commentaires témoigne qu'il fut surpris de voir les grandes Tours de bois & les autres machines de guerre que les Gaulois avoient fait construire à l'imitation de celles qui estoient dans son Armée; il admiroit que des peuples qui n'avoient jamais employé dans la guerre qu'une valeur singuliere,

fussent devenus si habiles en si peu de temps dans les autres Arts.

Lorsque le Roy François premier sit venir d'Italie Sebastien Serlio l'un des plus grands Architectes de son temps, à qui il donna la conduite des Bastimens de Fontaine-bleau, où ont esté composez les excellens Livres d'Architecture que nous avons de luy; nos Architectes profiterent si bien de ses instructions, que le L'Abbl Cleany Roy ayant commandé de travailler au dessein du Louvre, qu'il entreprit de faire Faculen.

Jean Gonjon Pa. bâtir avec toute la beauté & la magnificence possible, le dessein d'un François fut preferé à celuy que Serlio avoit fait. Ce dessein fut ensuite executé par les Architectes du Roy; & la perfection se trouva en un si haut point dans ce pre-

ressen & M.

mier essay de nos Architectes François, que les Estrangers mesme avoisent que ce qui a esté basty dés ce temps-là au Louvre, est encore à present le modele le

plus accompli que l'on puisse choisir pour la belle Architecture.

Cette preference si honorable à nos Architectes releva tellement le courage de tous ceux de la Nation, qui se trouverent avoir quelque disposition pour l'Architecture, & les porta à s'apliquer avec tant desoin à la recherche des secrets de cet Art, qu'ils acquirent assez de suffisance pour aller se faire admirer jusques dans Rome, où ils firent des ouvrages que les Italiens mesmes reconnoissent estre Pasary dans sa des chefs-d'œuvres dignes de servir de Regle aux plus sçavans.

Ce fut cette suffisance qui sit que le Roy d'Espagne Philippe II. se servit d'un Louis de Foix Architecte François pour son grand Bastiment de l'Escurial; & qui sit que la port de M. de Reine Catherine de Medicis n'employa que des François pour l'ordonnance & Thom. pour l'execution du superbe Edifice de son Palais des Thuilleries : car la connoissance profonde que cette Princesse Italienne avoit des beaux Arts, & principalement de l'Architecture luy fit voir tant de capacité dans les deux Archite-Phil. de Lorme, ctes qu'elle choisit; qu'elle crut n'en pouvoir pas trouver de plus habiles dans Itan Bullant. toute l'Italie.

A son exemple la Reine Marie de Medicis prit en France le grand Architecte seques de Brofqui ordonna son incomparable Palais de Luxembourg; qui passe pour l'Edifice

le plus accomply de l'Europe.

Mais l'excellence de ces sortes d'ouvrages, qui eut d'abord quelque estime, n'ayant pas continué à recevoir en France les témoignages avantageux qu'elle a dans les autres Païs, où les personnes de la plus haute qualité se font un honneur de la connoissance de ces belles choses, où l'on ne traite point d'Artisans & de gens méchaniques ceux qui en font profession, mais où on seur donne la qualité Le Tiun. de Chevalier & de Comte Palatin, & enfin où l'on parle d'eux avec éloge, les Paul lone. mettant parmy les hommes Illustres; il ne faut pas s'étonner si l'Architecture, que la premiere faveur des Rois du siecle passé avoit commencé à élever en Fran-

ce, est retombée dans son premier abaissement. Quand ceux qui pouvoient faire quelque chose de rare ont vû que le nom des grands hommes qui ont travaillé avec un si heureux succés, n'étoit connu de personne, pendant que celuy du moindre Architecte d'Italie étoit consacré à l'éternité par les plus excellens écrivains de leur temps; quand ils ont consideré qu'on les avoit cent sois importunez à Rome pour leur faire admirer des choses qui ne valloient pas celles que personne ne daignoit regarder en France, & que les plus grands Seigneurs dont la pluspart ne connoissent point d'autre magnificence que celle de leur dépense ordinaire & journaliere, qui surpasse toûjours · leurs revenus, étoient bien éloignez d'entreprendre celle d'un Edifice somptueux; enfin quand ils ont fait reflexion que les plus grands Architectes avec toute la noblesse de leur Art, avoient bien de la peine à s'élever au dessus des moindres Artisans; ils ont mieux aimé prendre tout autre party, que d'embrasser une profession si peu capable de satisfaire la passion qu'ils avoient pour la gloire.

On ne peut pas, ce me semble, faire reflexion sur toutes ces choses sans avouer que Henry V: otton silv. 1. Flemens si la France, à cause du peu de beaux Edifices qu'elle a eu jusques à present, donne Architett. fujet aux Estrangers de dire qu'elle n'est pas le Theatre de l'Architecture; cela ne doit pas estre imputé à l'incapacité des Architectes, mais au peu de soin que l'on a eu de reconnoistre leur merite. Aussi y a-t-il lieu d'esperer que ceux de nôtre Nation qui s'appliquent maintenant à l'Architecture, animez par le soin que le Roy prend de faire fleurir les Arts, ne manqueront pas de montrer qu'en cela mesme

ils ne cedent point aux autres peuples, & de faire connoistre par leurs beaux Ouvrages que le genie des François les peut faire reüssir dans tout ce qu'ils entreprennent, quand ils sont excitez par la gloire qu'il y a de travailler pour

celle d'un si grand Monarque.

Et certainement S. M. ne pouvoit témoigner davantage combien elle a d'estime pour toutes les belles choses qu'en jettant les yeux sur cet Art qui comprend en soy la connoissance, aussi bien que la direction de tous les autres, & en honorant l'Architecture jusqu'au point de ne la juger pas indigne d'avoir une place entre les differens soins, ausquels un grand Roy s'employe pour rendre son regne merveilleux, non seulement par les grandes choses qu'il entreprend pour le bien & pour la gloire de son Estat, mais aussi par les ornemens qui peuvent relever l'éclat des heureux succez qui suivent ses hautes en-

treprises.

Or pour rendre à l'Architecture son ancienne splendeur, il a fallu oster les obstacles qui peuvent s'opposer à son avancement, dont les principaux sont, que ceux qui jusqu'à present ont embrassé cette profession ne pouvoient estre instruits des preceptes de leur Art, faute de les pouvoir puiser dans leur veritable source, à cause de l'obscurité de Vitruve, qui est le seul des anciens Ecrivains que nous ayons sur cette matiere; & aussi parce qu'ils n'avoient pas les moyens & la commodité de s'exercer sur les exemples & sur les modeles que l'on trouve dans les restes des ouvrages les plus renommez, qui ont donné le fondement & l'authorité aux preceptes mesmes; la pluspart de ces exemples & de ces modeles ne se voyant que dans les pass estrangers: & qu'ensin les Ouvriers ne trouvoient rien qui leur peût donner le courage d'entreprendre cette étude si difficile, vû le peu de goût & d'estime qu'ils voyoient dans l'esprit des Grands pour la magnificence des Bâtimens.

Ces considerations ont fait que le Roy a mis ordre à ce que ceux qui sont curieux de l'Architecture, ne manquassent point de secours necessaires à leurs études en établissant des Academies non seulement à Paris, où la plus grande partie des sçavans du Royaume se viennent rendre, mais encore dans Rome où les Edifices anciens conservent les characteres les plus significatifs & les plus capables d'enseigner les preceptes de cet Art. Outre cela en attendant que les somptueux Edifices que S. M. fait construire en France, soient en état de servir eux-mesmes de modele à la posterité, Elle a envoyé dans l'Italie, dans l'Egypte, dans la Grece, dans la Syrie, dans la Perfe, & enfin par tous les lieux où il reste des marques de la capacité & de la hardiesse des anciens Architectes, plusieurs personnes sçavantes & bien instruites des remarques que l'on y peut faire; & Elle a proposé des recompenses à tous ceux qui peuvent produire quelque chose d'excellent & de rare; enfin pour animer le courage de ceux à qui il ne manquoit que cette seule disposition pour s'élever au plus haut degré où les Arts puissent atteindre, Elle a voulu donner des marques éclatantes de l'estime qu'elle fait des beaux Arts en honorant les personnes qu'un genie extraordinaire, joint à une heureuse appliquation, a rendu illustres.

Entre les differens soins que l'on a employez en faveur de l'Architecture, la traduction de Vitruve n'a pas semblé peu importante: On a estimé que les preceptes de cet excellent Auteur, que les Critiques mettent au premier rang des grands esprits de l'antiquité, étoient absolument necessaires pour conduire

ceux qui desirent de se persectionner dans cet Art, en établissant par la grande autorité que ses écrits ont toûjours eue, les veritables regles du beau & du parsait dans les Edisses: car la Beauté n'ayant guere d'autre sondement que la fantaisse, qui fait que les choses plaisent selon qu'elles sont conformes à l'idée que chacun a de leur persection, on a besoin de regles qui forment & qui rectissent cette Idée: & il est certain que ces regles sont tellement necessaires en toutes choses, que si la Nature les resuse à quesques-unes, ainsi qu'elle a sait au langage, aux characteres de l'écriture, aux habits & à tout ce qui dépend du hazard, de la volonté, & de l'accoutumance; il faut que l'institution des hommes en sournisse, & que pour cela on convienne d'une certaine autorité qui tienne lieu de raison positive.

Or la grande autorité de Vitruve n'est pas seulement sondée sur la veneration que l'on a pour l'antiquité, ny sur toutes les autres raisons qui portent à estimer les choses par prevention. Il est vray que la qualité d'Architecte de Jules Cesar & d'Auguste, & la reputation du siecle auquel il a vécu, où l'on croit que tout s'est trouvé dans la derniere perfection, doivent beaucoup faire presumer du merite de son ouvrage: mais il saut avoüer que la grande sus sissement la destinct avec laquelle cet excellent homme traitte une infinité de differentes choses, & le soin judicieux qu'il a employé à les choisir & à les recueillir d'un grand nombre d'Auteurs dont les écrits sont perdus, sont avec beaucoup de raison regarder ce livre par les doctes comme une piece singulière, & com-

me un tresor inestimable.

Mais par malheur ce tresor a toûjours esté caché sous une si grande obscurité de langage, & la dissiculté des matieres que ce livre traite l'a rendu si impenetrable, que plusieurs l'ont jugé tout-à-fait inutile aux Architectes. En esset la pluspart des choses qu'il contient étant aussi peu entenduës qu'elles le sont, avoient besoin d'une explication plus claire & plus exacte que n'est le texte qui nous reste: car l'Auteur ne s'est pas tant essoré de le rendre clair que succinct, dans la consiance où il étoit que les sigures qu'il y avoit ajoûtées expliqueroient assez les choses, & suppléroient sussissamment à ce qui paroist

manquer au langage,

Or ces figures ont esté perduës par la negligence des premiers Copistes qui ne sçavoient pas dessiner, & qui d'ailleurs ne les ont pas vray-semblablement jugées tout-à-fait necessaires; parce que la veuë de ces figures les ayant instruits des choses mesmes dont il est parlé dans le texte, il leur asemblé assezintelligible; de mesme qu'il arrive toûjours que l'on entend bien ce qui est dit, quoyqu'obscurement, quand les choses sont claires d'elles-mesmes. Ainsi il a esté presque impossible que ceux qui ensuite ont copié les exemplaires où il n'y avoit point de figures, n'ayent fait beaucoup de fautes, écrivant des choses où ils ne comprenoient rien; & l'on ne doit pas aussi s'étonner que maintenant les plus éclairez à qui non seulement les figures manquent, mais, s'il faut dire ainsi, le texte mesme, ayent tant de peine à trouver un bon sens en quantité d'endroits, dans lesquels le changement ou la transposition d'un mot, ou seulement d'un point ou d'une virgule a esté capable de corrompre entierement le discours, qui s'est trouvé d'autant plus sujet à une corruption irreparable, que sa matiere y est plus disposée qu'aucune autre: car dans des Traitez de Morale ou dans des Histoires, qui sont dans un genre de choses connues de tout le monde, & qui ont esté traittées par un nombre infiny d'autres Auteurs, il est difficile que les Copistes se méprennent. & si cela arrive par quelque raison extraordinaire, les fautes sont plus aisées à corriger.

C'est ce qui m'a fait souvent étonner du jugement que plusieurs sont touchant l'obscurité des écrits de Vitruve, & touchant la difficulté qu'il y a de les traduire. Les uns, comme Leon Baptiste Alberti & Serlio, croyent que cet Auteur a affecté l'obscurité à dessein & malicieusement, de peur que les Architectes de son temps pour qui il avoit de la jalousse ne profitassent de ses écrits; ce qui auroit esté une grande bassesse à un homme qui fait profession de generosité, & qui la demande principalement dans l'Architecte. Mais ce luy auroit encore esté une plus grande simplicité de s'imaginer qu'il pourroit estre obscur pour ceux qu'il haïssoit, sans l'estre pour ceux qu'il avoit intention d'instruire: Outre que l'amour que l'on a pour ses propres ouvrages ne porte jamais à une jalousie, qui empesche de souhaitter que seur bonté ne soit connue, aimée & possedée de tout le monde. Ce qui fait que je ne puis estre du sentiment de ceux qui tiennent qu'Heraclite, Epicure & Aristote ont esté de cette humeur, & qu'ils n'ont pas voulu qu'on entendit leur Physique. Car si les Egyptiens & les Chimistes metalliques ont toûjours caché leur Philosophie, ç'a plûtost esté la honte que la jalousse qui les y a obligez.

D'autres Écrivains comme Gualterus Rivius qui a traduit & commenté Vitruve en Allemand, & Henry Vvotton qui a écrit de l'Achitecture en Anglois, ne se plaignent point de l'obscurité de Vitruve, mais seulement de la peine qu'ils ont à trouver dans leur langue des termes qui puissent exprimer ceux que Vitruve a employez; & d'autres avec plus de raison mettent toute la difficulté dans l'intelligence des mots barbares & des manieres de parler qui sont particulieres à cet Auteur. Mais personne n'accuse le peu de connoissance que l'on a des choses dont il est parlé, sans laquelle il me semble que l'intelligence des termes n'aide pas beaucoup; par exemple dans la description des portes des Temples quand on sçauroit ce que signifie Replum, on n'entendroit guere mieux quelle est la structure de ces Portes, tant que la chose sera en elle-mesme aussi obscure & aussi peu entendue qu'elle l'est. Et je ne puis croire que ce qui a arresté tous le Sçavans qui ont tasché de comprendre la Catapulte, soit l'incertitude où l'on est de la signification du mot Camillum, & de quelques autres termes peu usitez qui se trouvent dans sa description.

Il me semble donc que la difficulté qui se rencontre dans la traduction de Vitruve vient de ce qu'il n'est pas aisé de trouver en une mesme personne les disserentes connoissances qui sont necessaires pour y reüssir: car l'intelligence parsaite de ce qu'on appelle les belles Lettres, & l'application assidue à la Critique & à la recherche de la signification des termes, qu'il faut recueillir avec beaucoup de jugement dans un grand nombre d'Auteurs de l'Antiquité, se trouvent rarement jointes avec ce genie, qui dans l'Architecture, de mesme que dans tous les beaux Arts, est quelque chose de pareil à cet instinct different que la Nature seule donne à chaque animal, & qui les fait reüssir dans certaines choses avec une facilité qui est déniée à ceux qui ne sont pas nez pour cela. Car enfin les esprits qui sont naturellement éclairez de cette belle lumiere qui fait découvrir les qualitez & les proprietez des choses, se soucient peu d'aller chercher avec un grand travail les noms que les temps & les peuples disserens leur ont donnez; estant plus curieux d'apprendre les choses que les doctes ont seues, que les termes avec les quels ils les ont expliquées.

Mais l'experience ayant fait connoistre que c'est vainement que l'on espere & que l'on attend depuis si long-temps cet homme pourvû de toute la suffisance requise pour expliquer cet Auteur; le besoin que nos Architectes François ont

de sçavoir les preceptes qui sont contenus dans cet excellent livre, en a fait en treprendre la traduction telle qu'on l'apû faire avec le secours des plus celebres Interpretes qui y ont travaillé depuis cent soixante ans, dont les principaux sont J. Jocundus, Cesar Cisaranus, J. Baptista Caporali, Guillel. Philander, Daniel

Barbaro, & Bernardinus Baldus.

Il y a six vingt ans que deux hommes sçavans, l'un dans les belles Lettres, l'autre en Architecture, sçavoir J. Martin Secretaire du Cardinal de Lenoncour, & J. Goujon Architecte des Rois François I. & Henry I.I., entreprirent ce messme Ouvrage auquel ils s'appliquerent conjointement & avec beaucoup de soin: Mais le peu de succés que leur travail aeu, sait bien connoistre que pour venir à bout de cette entreprise, il saut que la connoissance des Lettres, & celle de l'Architecture soient jointes en une messme personne, & en un degré qui soit au dessus du commun. En esse Cesar Cisaranus qui avoit quelque teinture des belles Lettres, comme il paroist par ses Commentaires, & qui s'étoit aussi adonné à l'étude de l'Architecture, étant l'un des disciples de Bramante, le premier Architecte des Modernes, n'a point reüssi dans son ouvrage sur Vitruve, parce qu'il n'étoit que mediocrement pourvû de ces deux qualitez, & Baldus dit qu'il n'est cstimable, que parce qu'il étoit laborieux.

Les versions de ces Auteurs ne sont point leuës par les Architectes à cause de leur obscurité, que l'on ne doit pas tant imputer au langage qui est fort disserent de celuy qui est presentement en usage, qu'à l'impossibilité qu'il y a de faire

entendre ce que l'on ne comprend pas bien soy-mesme.

Quoyque pour les mesmes raisons on ait sujet de croire que cette nouvelle traduction ne produira un guere meilleur esset, & que le peu d'éclaircissement qu'elle peut avoit ajoûté à celuy que tant de grands personnages se sont déja inutilement essonce de donner à cet Auteur, soit peu considerable, en comparaison du grand nombre de difficultez qui restent à surmonter; on ne desespere pas neanmoins qu'il ne puisse estre de quelque utilité, mesme à ceux qui sçavent la langue Latine; & que plusieurs personnes qui pourroient entendré tout ce qui est icy expliqué s'ils s'y étoient appliquez comme on a fait, ne soient bien-

aises de n'estre point obligez de s'en donner la peine.

A l'égard de ceux qui n'ont pas l'intelligence du Latin, & des termes Grecs dont cet ouvrage est remply, & qui sont proprement les personnes pour lesquelles cette traduction est faite, ils trouveront dans la lecture de ce livre une facilité qui n'est point dans les autres traductions, où la pluspart des Interpretes ne se sont point donné la peine d'expliquer les phrases ny les mots difficiles; mais les ont travestis, & seulement, comme l'on dit, écorchez, expliquant par exemple, angulos jugumentare, jugumentare li anguli; trabes everganea, le trabi everganei : scapi cardinales, scapi cardinali: d'autres ont mis dans le texte mesme l'interpretation ensuite des mots; ce qui est incommode, parce que l'on ne sçait si ces sortes d'interpretations sont du texte, comme en effet il y en a quelquefois qui en sont, ou si c'est le Traducteur qui les a ajoûtées: comme quand on trouve ces mots Doron Graci apellant palmum, traduits en cette maniere, ce que les Grecs disent Doron c'est proprement ce que nous apellons un Dour. Car on a sujet de douter si c'est Vitruve qui dit que ce que les Grecs apellent Doron est dit Dour par les Latins, ou si c'est le Traducteur qui ajoûte que Doron est ainsi apellé en François. C'est pourquoy on a mis ces sortes d'explications à la marge; dans laquelle on trouve aussi les mots Grecs & Latins qui ont pû estre rendus par d'autres mots François dans le texte.

Mais on a esté contraint de laisser quelquesois les mots Latins & les Grecs dans le texte, lorsqu'ils n'auroient pû estre rendus en François que par de longues circonlocutions, qui sont importunes quand on a besoin d'un seul mot: Par exemple on a laissé Abies au lieu de mettre une espece de Sapin qui ales pointes de ses pommes tournées vers le Ciel; O deum, au lieu d'un petit Theatre qui estoit fait pour entendre les Musiciens lorsqu'ils disputoient un prix; Pnigeus, au lieu de cette partie de la machine Hydraulique qui estoit faite comme une hotte de cheminée. On a encore esté obligé de laisser des mots dans le texte sans les traduire, lorsqu'il s'agit d'Etymologie, par exemple: quand Vitruve dit que le mot Columna vient de Columen; on n'auroit pas pu dire que Colonne est un mot qui vient de Poinçon, qui

est le mot François qui signifie Columen.

Tout ce qui est à la marge, tant Grec que Latin ou François, est d'un charactere Italique, de mesme que les mots du texte, qui ont rapport avec ceux de la marge, foit qu'ils soient Grecs, soit qu'ils soient Latins ou François; comme aussi tous les mots du texte que l'on a esté obligé de laisser en Grec ou en Latin, ou qui ont rapport avec ceux de la marge, soit qu'ils soient Grecs, ou Latins, ou François; afin d'avertir & de faire entendre ou qu'ils ne sont pas François, ou qu'ils ont rapport ensemble, & qu'ils s'expliquent les uns les autres: par exemple quand il y a , l'Ordonnance qui est apellée Taxis par les Grecs ; la Disposition qui est ce qu'ils nomment Diathesis ; l'Eurythmie ou Proportion ; la Bienseance ; & la Distribution, qui en Grec est apellée Oeconomia, &c. Les mots Grecs Taxis, Diathesis & Qeconomia qui ont dû estre laissez en Grec dans le texte, ont esté écrits en Italique, pour faire connoistre qu'ils ne sont pas François; Eurythmie, Proportion & Bienseance sont aussi en Italique, parce qu'ils ont rapport aux mots qui font à la marge, sçavoir à Proportion qui est l'explication d'Eurythmie, à Symmetria & à Decor dont Proportion & Bienseance sont l'explication. Mais si quelques mots écrits en Italique, comme Taxis & Diathesis, n'ont point d'explication à

la marge, c'est parce que l'explication en est dans le texte.

Il faut encore remarquer que les mots Grecs ou Latins qui sont expliquez dans le texte sont mis avec leur terminaison naturelle, parce qu'il n'auroit pas esté à propos de dire, l'Ordonnance que les Grecs apellent Taxe, la Disposition qui est ce qu'ils apellent Diathese: mais quand on a dû laisser le mot Grec ou Latin dans le texte, seulement par la raison que nostre langue n'en a point d'autre, on a mis l'explication à la marge, & on luy a donné une terminaison Françoise, à l'imitation de ce que l'usage a déja étably en plusieurs autres mots Grecs, comme en Physique, Rhetorique, Physionomie. Mais on a estimé qu'on n'en devoir user ainsi qu'aux mots à qui l'usage commun a fait cette grace, tels que sont par exemple, Stylobata, Echinus, Astragalus, Thorus, Tympanum, Acroterium, Denticulus, Mutulus, &c. que les Architectes expriment ordinairement par Stylobate, Echine, Astragale, Thore, Tympan, Acrotere, Denticule, Mutule, &c. Les autres qui n'ont point encore ce privilege ont esté laissez avec les terminaisons Grecque & Latine, comme Gnomon, Amußium, Manucla, Pnigeus, Camiltum, Replum, Buccula, &c. & l'on a crû que cela embarasseroit moins le discours, que si l'on avoit mis Gnome, Camille, Buccule: parce que la terminaison étrangere faisant connoistre d'abord que les mots ne sont point François, l'esprit ne se met point inutilement en peine de les entendre; comme il arrive quand une terminaison familiere, faisant soupçonner qu'ils sont François, augmente le chagrin que l'on a de ne les pas entendre. Mais sans chercher de meilleure raison pour autoriser l'usage qui s'en passe bien, je m'en suis tenu à ce qu'il en a étably,

sans me vouloir hazarder d'introduire aucune nouveauté, & j'ay suivy l'exemple de tous ceux qui jusqu'à present n'ont point écrit Cyre pour Cyrus, ny Tane pour Tanaïs, ny Lesbe pour Lesbos, ny Larynge pour Larynx, ny Phyllir. e pour Phyllirea, quoyqu'on dise Dadale au lieu de Dadalus, Ebre au lieu d'Ebrus, Erymanthe au lieu d'Erymanthus, Æsophage au lieu d'Asophagus, Cichorée au lieu de Chicorea.

Or ces mots étrangers, tant ceux qui ont esté laissez avec leur terminaison naturelle, que ceux à qui l'onen a donné une Françoise, sont expliquez à la marge par une circonlocution, ou mesme par un seul mot, lorsqu'il s'en est trouvé de propres pour cela; par exemple l'on a rendu Triglyphe par gravé par trois en droits; Stylobate, par Portecolonne; Eurythmie, par Proportion; Decor, par

Bienseance.

Pour ce qui regarde l'orthographe des mots Grecs, comme l'on n'a point voulu les écrire avec les caracteres qui leur sont particuliers, on a suivy l'exemple des Latins, & celuy mesme des Grecs, lorsqu'ils ont inseré dans leur discours des mots d'une langue étrangere: Car de mesme qu'ils se sont servis de ceux de leurs characteres qui expriment le son & la prononciation des mots qu'ils ont empruntez, & que les Grecs ont écrit, par exemple le Quintius des Latins wirlos, parce qu'ils n'ont point de q; & que les Latins ont écrit l'Eldwoor & l'eipwreia des Grecs, idolon & ironia; parce qu'ils n'ont point d'es: ainsi quand il a fallu écrire par exemple maner avec des characteres François, on a écrit telion, parce qu'il n'y a point de diphtongue ei en François, & que l'iy a le mesme son que l'es Grec. Tout de mesme quand on a mis airibans, auplevons, evans, on a écrit antibacis, amphireucis, entacis, & non pas antibasis, amphireusis & entasis; parce que l'sen François entre deux voyelles ne sonne que comme un z, & que le c y sonne comme le o des Grecs. J'en ay usé de la mesme maniere dans les mots extraordinaires, & dont l'usage n'a pas encore reglé l'orthographe : dans les autres j'ay esté obligé de fuivre la bizarrerie de l'usage, qui donne par exemple au x tantost la prononciation du ch, tantost celle du qu; faisant écrire Orchestre par un ch de mesme qu' Architrave, quoique la prononciation de ces deux mots soit fort differente & que celle d'Orchestre demandait qu'on écrivist Orquestre.

Outre toutes ces preçautions que l'on a cherchées contre l'obscurité du texte, on a encore mis des Notes à la fin de chaque page, dans lesquelles on trouve l'explication qui a esté jugée necessaire pour l'intelligence du texte, que la signification literale des mots qui sont à la marge ne donnoit pas suffisamment.

On a esté religieux à ne rien changer au texte, non pas mesme en des choses qui en rendent la lecture peu agreable, & qui ne sont d'aucune utilité pour l'intelligence des matieres qui y sont traittées, telle qu'est par exemple l'affectation importune que l'Auteur a d'apporter les mots Grecs, dont il avertit que les mots Latins qu'il a mis, ont la signification; comme quand il dit Architectura constate ex ordinatione qua Gracè Taxis dicitur. On en a ainsi usé, parce que si l'on avoit voulu retrancher du texte tout ce qui n'est point necessaire, on auroit esté obligé d'oster beaucoup d'autres choses, & peut-estre qu'on se seroit trompé dans le choix que l'on auroit fait de ce qu'il y a à retrancher.

Je ne fais point d'excuse de la liberté que j'ay prise de changer les phrases, parce que je croirois avoir beaucoup failly si j'en avois usé autrement, puisque les manieres de parler du Latin sont encore plus differentes de celles du François que les mots ne le sont; & j'ay fait consister toute la sidelité que je dois à mon Auteur, non pas à mesurer exactement mes passur les siens, mais à le suivre soi-

gneusement où il va. J'en ay toûjours usé de cette sorte, si ce n'est quand l'obscurité de la chose m'a obligé de rendre mot pour mot: car alors je l'ay fait afin que s'il se rencontre quelque esprit éclairé dans ces matieres à qui il ne manque que l'intelligence de la langue Latine, il puisse découvrir le sens ou le suppléer en

changeant quelque chose.

Il est vray que ces changemens sont tres-dangereux, & qu'il est à craindre que l'on n'augmente le mal en voulant y remedier, ainsi qu'il y a apparence que les Copistes ont souvent fait lorsqu'ils ont corrompu le texte en pensant corriger des endroits qu'ils croyoient corrompus, parce qu'ils ne les entendoient pas. Il y a un exemple de cela à la fin du 8 chapitre du 2 livre, où le Copiste qui a écrit un manuscript dont je mesuis servy, ayant lû dans l'original qu'il copioit, ex veteribustegulis tecti structi, a crû qu'il y avoit un soloccisme, s'imaginant que tecti estoit un plurier, & qu'il falloit mettre ex veteribus tegulis tecta structa, c'est-àdire des toits faits avec de vieilles tuiles : car au lieu de corriger une faute il a effectivement gasté le sens du discours, qui demande qu'il y ait ex veteribus tegulis tecti, structi parietes, ainsi qu'il y a dans les livres imprimez, qui ont en cela suivy un bon manuscript. J'ay cru neanmoins que cela ne devoit pas m'empescher de proposer mes conjectures sur les endroits de Vitruve qui sont manifestement corrompus: Car si les remedes sont quelquefois dangereux quand on en fait user à ceux qui se portent bien, il est certain que quelques douteux qu'ils puissent estre ils ne sçauroient nuire, quand on ne fait que les proposer. C'est pourquoy je ne mets jamais dans la traduction les corrections que des conjectures m'ont fait faire, sans en avertir dans les Notes; & ainsi je ne contrains point le Lecteur de suivre mon opinion, mais je tasche à la luy persuader.

Il se trouve dans les Notes un grand nombre de ces corrections dont il y a quelques-unes qui sont assez importantes; tous les autres Interpretes ensemble n'en avoient point tant sait. Il seroit à souhaitter qu'il y en eust encore davantage. Car bien loin d'approuver la modestie de ceux qui n'ont osé toucher au texte de Vitruve, par le respect qu'ils ont eu pour ses Copistes au prejudice de la verité; la grande veneration que j'ay pour l'Auteur mesme, m'a porté à declarer mes sentimens sur ses pensées; en quoy je n'ay pas crû faire tort à l'opinion que l'on doit avoir de la suffisance d'un si grand personnage, puisque sans rien decider je propose seulement les doutes que j'ay qu'il nese soit trompé en quelque chose; car je ne crois pas que quand on entreprend d'expliquer un Auteur, on s'engage à

faire son panegyrique, ny à soûtenir tout ce qu'il a écrit.

Bien que les Notes soient principalement pour rendre raison de la traduction & des corrections nouvelles du texte, comme aussi de celles qui ont esté prises dans les autres Interpretes; on n'a pas laissé de faire des remarques en passant, pour servir d'explication aux termes obscurs, & aux choses mesmes où il se ren-

contre un grand nombre de difficultez.

Quelques-uns pourront trouver que ces Notes sont en trop petit nombre, & qu'elles ne sont pas les plus necessaires & les plus importantes. A la verité il auroit esté facile de les faire plus amples, en traduisant tout ce que Cisaranus, Philander, Barbaro, Baldus, Budée, Turnebe, Lipse, Saumaise, & plusieurs autres Auteurs celebres ont recherché & rapporté fort au long dans leurs Commentaires, & mesme d'y ajoûter beaucoup d'autres choses; parce que le sujet, de la maniere que Vitruve le traitte, est si vaste, qu'il est facile d'y trouver place pour tout ce que l'on sçait, quand on n'a pas d'autre dessein que de faire connoistre que l'on sçait beaucoup de choses. Mais on a consideré qu'il y a long-temps que

l'usage a retranché les grands Commentaires, & qu'ils ne sont soussers que par les doctes qui sont accoûtumez à lire dans les anciens ces amas de recherches curieuses, qui sont sort à propos, mais le plus souvent peu necessaires ou peu utiles

à l'éclaircissement de la pensée de l'Auteur.

On a encore consideré que la plus grande partie des matieres que Vitruve traite, & fur lesquelles on peut faire des recherches curieuses, n'appartiennent point à l'Architecture d'aujourd'huy, comme sont toutes les choses qu'il rapporte de la Musique des Anciens pour les vases d'airain qui servoient à l'Echo des Theas tres, des machines pour la guerre, des appartemens des maisons des Grecs & des Romains, de leurs Palestres & de leurs Bains; ou sielles sone renfermées sous un genre de science qui puisse servir à nostre Architecture, aussi-bien qu'à celle des Anciens, la connoissance & l'exacte discussion des particularitez qu'il rapporte n'est d'aucune utilité; telle qu'est la longue histoire des stratagémes de la Reine Atemise, & l'histoire de la Fontaine de Salmacis, pour montrer que les grands Palais n'étoient autrefois bastis que de Brique; l'enumeration des proprietez de toutes les caux du monde, pour faire entendre quelle doit estre la structure des Aqueducs & des Tuyaux des Fontaines; les raisons du cours des Planetes, & la description de toutes les Etoiles fixes, pour servir à faire des Cadrans au Soleil. Car ce grand amas de diverses choses dont Vitruve a voulu orner son livre, a plus d'ostentation & d'éclat pour amuser, que de lumiere pour conduire l'esprit d'un Architecte, supposé mesme qu'il soit capable de toutes ces belles connoissances, & elles éblouissent ceux qui n'en sont pas capables, & font qu'ils se defient de pouvoir comprendre les choses utiles & essentielles qu'ils pourroient entendre, parce qu'ils les trouvent mélées parmy cent autres où ils ne connoissent rien.

L'importance des remarques qui peuvent estre saites sur Vitruve & mises dans des Notes, semble consister en deux choses: car ou elles appartiennent à l'explication des endroits celebres & remarquables seulement par leur obscurité & par la peine que les Sçavans se sont donnée pour les expliquer, tels que sont les Piedestaux des Colonnes appellez Scamilli impares, la Musique des Anciens, les Clepsydres, la machine Hydraulique, la Catapulte, & les Belliers; les autres regardent d'autres choses obscures aussi & difficiles, mais qui contiennent des preceptes necessaires & utiles pour l'Architecture, comme sont le changement des proportions suivant les differens aspects, le renssement des Colonnes, la disposition des points ou centres qui se prennent dans l'œil de la Volute Ionique pour la tracer, la maniere de bastir au sond de la mer pour les Jettées & pour les Moles des Ports, & quelques autres remarques de cette espece. Or on les a toutes traittées le plus succinctement & le plus clairement qu'il a esté possible.

Que si l'on s'est arresté en passant à quelques autres choses moins celebres, comme de sçavoir ce que c'est que albarium opus, le sil est ou peu necessaires à sçavoir, quoiqu'elles appartiennent à toute sorte d'Architecture, telle qu'est la raison de l'endurcissement de la chaux dans la composition du mortier, de la chaleur des caux minerales, & de quelques autres choses semblables; ce n'est pas qu'elles ayent esté choisses par aucune raison particuliere, entre cent autres de pareille nature; mais le peu de temps que l'on a eu pour achever cet ouvrage, n'a pas permis d'en faire davantage, ainsi que l'on s'étoit proposé.

Pour ce qui est des Auteurs alleguez dans les Notes, on s'est contenté de les nommer, sans marquer l'endroit de leurs ouvrages, d'où sont pris les témoignages que l'on leur fait rendre: parce que l'on n'a pas tant assecté l'apparence d'erudition que la netteté & l'éclaircissement des choses que l'on a expliquées: Car le

discours auroit paru plus confus & plus embarrassé, s'il eust esté interrompu par

des citations & par des renvois importuns.

Les Figures sont de trois especes, il y en a qui n'ont que le premier trait pour expliquer les mesures & les proportions qui sont prescrites dans le texte; les autres sont ombrées pour saire voir l'esset que ces proportions peuvent saire estant mises en œuvre, & pour cette mesme raison quelques-unes de ces figures ombrées ont esté faites en Perspective, lorsque l'on n'a pas eu intention de faire connoistre ces proportions au compas, mais seulement au jugement de la vûë. On a fait aussi tailler quelques-unes de ces sigures en bois, sçavoir celles qui ne demandoient pas une si grande delicatesse ny un si grand volume. On en a fait de cette espece le plus que l'on a pû, à cause de la commodité qu'elles donnent, pouvant estre inserées dans le discours, & n'obligeant point le Lecteur à aller chercher la figure dans une autre page que celle qu'il lit. Pour suppléer en quelque façon à ces inconveniens qui se rencontrent necessairement dans les grandes Figures, on a mis auprés de chacune une Explication, qui repete ce qui se trouve dans le texte & dans les Notes, à propos de ce qu'elles representent, & qui ne se pouvoit pas rencontrer au droit des Figures. Aux endroits où l'intelligence d'un texte ambigu & extraordinairement obscur dépendoit de l'explication que la Figure y peut donner, on a mis le texte Latin & sa traduction à costé au droit de la Figure, avec des renvois aux parties dont la Figure est composée, afin de donner plus de facilite au Lecteur de juger de la traduction, & luy laisser la liberté & le moyen d'en faire une autre si la nostre ne luy agrée pas, aprés avoir esté amplement informé de ce dont il s'agit.

Il reste un avertissement que j'ay reservé pour le dernier, parce que ceux qui liront ce Livre, y ont peu d'interest, & qu'il ne regarde que le dessein de ceux qui m'ont fait entreprendre cet ouvrage. C'est qu'on ne pretend point luy avoir donné toute la perfection dont il est capable; parce que cette traduction n'est pas tant faite pour les doctes curieux, que pour les Architectes François, que l'on n'a pas voulu faire attendre aussi long-temps qu'il auroit esté necessaire pour chercher les diverses leçons dans les Manuscripts de toutes les Bibliotheques du monde, pour amasser les observations qui se peuvent faire sur les monumens d'Architecture ancienne qui se trouvent épars dans tous les pays étrangers, pour traiter à fond toutes les questions de Physique, d'Histoire & de Mathematique qui se rencontrent dans ce livre, pour décrire exactement toutes les machines tant anciennes que modernes, & enfin pour rencontrer une personne qui eust assez de genie, d'erudition & de patience pour venir à bout d'un ouvrage si difficile. Mais il faut ajoûter à cela, que la hardiesse que j'ay euë de l'entreprendre m'a esté principalement inspirée par le desir de satisfaire au commandement qui m'en a esté fait ; & que pour avoir la gloire d'estre obeissant, (car il y en a à l'estre dans les choses difficiles;) j'ay bien voulu me mettre au hazard de faire connoistre ma foiblesse, s'il est vray neanmoins que l'on en puisse juger par le peu de succés d'un travail où personne n'a en-

core reussi.



LES DIX LIVRES

# D'ARCHITECTURE DE VITRUVE

LIVRE PREMIER

PREFACE.



ORSQUE je considere, 'Seigneur, que par la force de vostre divin genie vous vous estes rendu maistre de l'Univers, que vostre valeur invincible en terrassant vos ennemis, & couvrant de gloire ceux qui sont sous vostre Empire, vous fait recevoir les hommages de toutes les nations de la terre, & que le peuple Romain & le Senat sondent l'assurance de la tranquillité dont ils joüissent sur la seule sagesse de vostre gouvernement, je doute si je dois vous presenter cet ouvrage d'Architecture. Car bien que je l'aye achevé avec un tres-grand travail, en m'essorçant par de longues meditations de

rendre cette matiere intelligible; je crains qu'avec un tel present je ne laisse pas de vous estre importun, en vous interrompant mal-à-propos dans vos grandes occupations.

B. SEIGNEUR, Il y a Imperator Cesar dans le texte. Quelques-uns doutent quel est l'Empereur, à qui Vittuve dedie son Livre; parce qu'il n'y a point d'adresse dans les anciens exemplaires qui nomne Auguste, Philander estant le premier qui a intitulé cet ouvrage M. Vitrueis Pollionis de robistétura lib. X. ad Casarun Augustum. Il y a neanmoins pluseurs choies qui peuvent faire croire que c'est Auguste à qui ce Livre est dedié, & non Titus, ainsi que quelques-uns veulent. Premierement le style tient beaucoup plus de la rudesse que le languste a, que de la corruption qu'elle a eue dans ceux qui l'ont suivy, & que l'on commençoit à sentit dans Seneque, dans Pline & dans Tacite; ainsi qu'il parosit par les vieux mots dont Vitruve se sert, est que sont denieum pout donce, quot menssibus pour singulis. C'mensibus & plusseurs autres qui le lisent dans Ennius, dans Pacuvius & dans Lucrece, dont il patle comme des Ecrivains les plus polis qui luy sussent comme des Ecrivains les plus polis qui luy sussent comme des Ecrivains les plus polis qui luy fussent connus, sans faire mention des autres Auteurs dans le langage desquels on trouve cette beauté particuliere à celuy du siecle d'Auguste, & qu'apparemment Vitruve ne goustioi pas, sinvant l'humeur des personnes de son âge, qui méprisent ordinairement les choies nouvelles : car cela doit empselier qu'on ne soit étonné de ce qu'il n'a pas mis Ciceron & Virgile au nombre des excellens Ecrivains de son temps. En second lieu les exemples pris des bastimens de Rome dans plusieurs endroits de cet ouvrage, sont voir que ny le Pantheon ny le

theatre de Marcellus qui ont esté bastis sous Auguste, ne l'estoient pas encore du vivant de Vitruve, qui a composé son Livre avant qu'Auguste sus Empereur, & luya dedié au commencement de son Empire: Car si Titus estoit l'Empereur pour qui Vitruve a fait son Livre, cet auteur n'auroit pas affecté de ne faire aucune mention des beaux édifices constituits di temps d'Auguste & du depuis , & principalement du Colisée achevé par Vespalien. Mais ce qui me paroit bien sort est ce qui est au troisseme Livre, où Vitruve parle d'un Temple qu'il dit estre proche du Theatre de pierre : car cela fair voir que du temps de Vitruve il n'y avoit à Rome qu'un Theatre de pierre, scavoit celuy de Pompée, ce qui n'estoit plus vray au temps de Vespalien, où il y avoit à Rome plus d'un Theatre de pierre; & il n'est pas croiable que le theatre de Pompée eust retenu le nom de theatre de pierre, de messime que le nom de Pont-neus est demeuré à un des Ponts de Paris, quoyqu'il ye na it plusieurs autres de plus neuss. Si cela estoit, Pline qui parle du theatre de Pompée comme du premier basti de pierre à Rome, n'auroit pas oublié de dire que le nom de theatre de pierre luy estoit demeuré. Ces conjectures qui à la verité ne sont convaincances me semblent neanmoins plus fortes que celles qu'on a du contraire, telles que sont celles qu'on prend du Temple de la Fortune Equelte de Rome, dont il est parlé au 2. ch, du 3. liv. & que quelques-uns veulent n'avoir esté basti que depuis Auguste : de messime que celle qui est prisé du sils de Massimila dont Vitruve sait mention au 4. chap. du 8. liv'

CHAP. I.

Toutefois lorsque je fais reflexion sur la grande étenduë de vostre esprit, dont les soins A ne se bornent pas à ce qui regarde les affaires les plus importantes de l'Estat, mais qui descend jusqu'aux moindres utilitez que le public peut recevoir de la bonne maniere de bastir, & quand je remarque que non content de rendre la ville de Rome maîtresse de tant de Provinces que vous luy soumettez, vous la rendez encore admirable par l'excellente structure de ses grands Bastimens, & que vous voulez que leur magnificence égale la majesté de vostre Empire; je crois que je ne dois pas differer plus long-temps à vous faire voir ce que j'ay écrit sur ce sujet, esperant que cette profession qui m'a mis autrefois en quelque consideration auprés de 2 l'Empereur vostre pere, m'obtiendra de vous une pareille faveur, de \* mesme que je sens que l'extrême passion que s'eus pour son service, se renouvelle en moy pour vostre auguste Personne, depuis que vous luy avez succedé à l'Empire, & qu'il a esté receu parmy les Immortels: Mais sur tout lorsque je vois qu'à la recommandation de la B Princesse vostre sœur, vous avez la bonté de me faire avoir les mesmes gratifications que je recevois pendant que j'ay exercé avec M. Aurelius & Pub. Minidius & Cn. Cornelius, la commission qui m'avoit esté donnée pour la construction & entretenement des Balistes, Scorpions & autres machines de guerre; je me sens obligé par tant de bienfaits qui m'ont mis hors d'estat de craindre la necessité pour le reste de mes jours, de les employer à écrire de cette science, avec d'autant plus de raison que je vois que vous vous estes toujours plû à faire bastir, & que vous continuez avec dessein d'achever plusieurs Edifices tant publics que particuliers, pour laisser à la posterité d'illustres monumens de vos belles actions.

Ce Livre conțient les desseins de plusieurs Edifices & tous les preceptes necessaires pour atteindre à la perfection de l'Architecture, afin que vous puissiez juger vous-mesme de la

beauté des Edifices que vous avez faits, & que vous ferez à l'avenir.

qu'on croit estre un autre que le fils du grand Massinissa qui vivoit plus de cent ans avant Auguste : car de ces conjectures on ne seauroit tirer des argumens qui soient sans responses. Mais je ne les mettray point dans cette note qui est deja allèz longue, je les reserve pour les endroits du Livre desquels ces remarques sont prises.

2. L'EMPEREUR VOSTRE PERE. Auguste n'estoit point en esser fils d'Empereur; mais comme chacun sçaut qu'il estoit fils adoptif de l'Empereur Jules Cesar, cette particularité ne doit encore rien faire pour l'opinion de ceux qui soutiennent qu'Auguste n'est point l'Empereur à qui Vitruve a dedié son Livre.

#### CHAPITRE

Ce que c'est que l'Architecture: & quelles parties sont requises en un Architecte.

Fabrica. Ratiocinatio.

ARCHITECTURE est une science qui doit estre accompagnée d'une grande diversité d'estudes & de connoissances par le moyen desquelles elle juge de tous les ouvrages des autres arts 1 qui luy appartiennent. 5 Cette science s'acquiert par la Pratique, \* \* & par la Theorie: La Pratique consiste dans une application continuelle à l'execution des desseins que l'on s'est proposé, suivant lesquels la forme convenable est donnée à la matiere dont toutes fortes d'ouvrages se font. La Theorie explique & demontre la convenance des proportions que doivent avoir les choses que l'on veut fabriquer : cela fait que les

1. L'ARCHITECTURE EST UNE SCIENCE, Cette definition ne semble pas alse precise parce qu'elle n'explique que le nom d'Architecture selon le Grec, & elle luy attribue mesme une signification plus vague que n'est celle du mot Grec Architectonicè, en luy donnant la direction de toute sorte d'Ouvriers, dont il peut y avoir un grand nombre qui ne sont point compris dans le mot Télion, qui ne signise que les ouvriers qui sont employez aux bastimens; Mais l'intention de Virtuve a esté d'exageret le merite & la dignité de cette science, ainsi qu'il l'explique dans le reste du chapitre, où il veut faire entendre que toutes les sciences sont necessaires à un Architecte; & en estre l'Architecture est celle de toutes les sciences à qui les Grecs ayent donné un nom qui signise une suprescription de Rupe intendance sur les autres; qui signifie une superiorité & une intendance sur les autres: & quand Ciceron donne des exemples d'une ficience qui a une vaste étendue; il allegue l'Architecture, la Medecine & la Morale, Platon a esté dans le mesme sentiment quand il a dit que la Grece toute sçavante qu'elle estoit de son temps,

auroit eu de la peine à fournir un Architecte, On pourroit dire la messe chose aujourd'huy de la France, qui bien que remplie de personnages expers en toutes sottes de profes. Es son n'a point d'Architectes tels que Vittuye les demandes ceux qui sont profession de cette science n'estant point des gens de lettres ainsi qu'ils estoient autresois.

2. Qui luy Affartisnnent. Ces mots ne sont point expressement als letxet, mais ils doivent y estre, parce qu'il n'est point viray que l'Architecture juge de tous les autres Arts, mais seulement de ceux qui luy appartien, nent; se il n'est point croyable que Vitruve ait voulu pousset la vant la loitange de l'Architecture.

ser si avant la louange de l'Architecture,

3. CETTE SCIENCE S'ACQUIERT PAR LA PRATIQUE ET PAR LA THEORIE. Les mots de Fabrica & de Ratiocinatio de la maniere que Vitruve les explique, ne pouvoient estre autrement traduits que par Pratique & Theorie, parce que raisonnement est un mot trop general, & que Fabrique n'est pas François.

A Architectes qui ont essayé de parvenir à la perfection de leur art par le seul exercice de la CHAP. I. main, ne s'y font gueres avancez, quelque grand qu'ait esté leur travail, non plus que ceux qui ont cru que la seule connoissance des lettres & le seule raisonnement les y pouvoit conduire; car ils n'en ont jamais vu que l'ombre: mais ceux qui ont joint la Pratique à la Theorie, ont esté les seuls qui ont reussi dans leur entreprise, comme s'estant munis de tout ce qui est necessaire pour en venir à bout.

Dans l'Architecture comme en toute autre science 4 on remarque deux choses; celle qui est signifiée, & celle qui signifie : La chose signifiée est celle dont l'on traite, & celle qui signifie est la demonstration que l'on en donne par le raisonnement soustenu de la science. C'est pourquoy il est necessaire que l'Architecte connoisse l'une & l'autre parfairement. Ainsi il faut qu'il soit ingenieux & laborieux tout ensemble; çar l'esprit sans le \* B travail, ny le travail fans l'esprit, ne rendirent jamais aucun ouvrier parfait. 5 Il doit donc fçavoir écrire & dessiner, estre instruit dans la Geometrie, & n'estre pas ignorant de l'Optique, avoir appris l'Arithmetique, & sçavoir beaucoup de l'Histoire, avoir bien étudié la Philosophie, avoir connoissance de la Musique, & quelque teinture de la Medecine, de la Jurisprudence & de l'Astrologie.

La raison est que pour ne rien oublier de ce qu'il a à faire, il en doit dresser de bons memoires, & pour cet effet sçavoir bien écrire. Il doit sçavoir dessiner, afin qu'il puisse avec plus de facilité, fur les desseins qu'il aura tracez, executer tous les ouvrages qu'il projette. La Geometrie luy est aussi d'un grand secours, particulierement pour luy apprendre à se bien servir de la Regle & du Compas, & pour prendre les alignemens & dresser toutes \* choses à l'Equerre & au Niveau. 6 L'Optique luy sert à sçavoir prendre les jours & faire les C ouvertures à propos selon la disposition du Ciel. L'Arithmetique est pour le calcul de la dé-\* pense des ouvrages qu'il entreprend, & pour regler les mesures & les proportions 7 qui se trouvent quelquefois mieux par le calcul, que par la Geometrie. L'Histoire luy fournit la matiere de la pluspart des ornemens d'Architecture, dont il doit sçavoir rendre raison. Par \*\*\* exemple si sous 8 les Mutules, & les 9 Corniches au lieu de Colonnes il met 10 des Statuës de marbre en forme de femmes honnestement vestuës que l'on appelle Cariatides ; il pourra

4. On remarque deux choses. Je croy que Vitruve entend par la chose signifiée celle qui est considérée absolument & simplement relle qu'elle paroist estre, & par la chose qui fignifie, celle qui fait que l'on connoist la nature interme d'une chofe par fes propres caufes, Ainfi dans l'Architecture un Edifice qui parosit bien bafly est la chofe signifiée;

B les raisons qui font que cet Edifice est bien bassi, sont la
chose qui signifie, c'est à dire qui sait connoistre quel est le
merite de l'ouvrage.

5. It DOIT SCAVOIR FCRIRE, Je n'ay pas cru devoir tra-duire à la lettre le mot de Literatus, qui fignifie proprement celuy qui est pourveu d'une erudition non commune & qui

celuy qui est pourveu d'une erudition non commune & qui seait du moins la Grammaire en persection : Vitruve s'explique assez là dessus, quand il reduit toute cette literature de l'Architecte à estre capable de saire ses devis & ses memoires; & quand il explique dans la suite siteratus par seire litteras qui signise se consentate par le service de la commencement de son Empire on luy sit signer une sentence demort, vollem nesire litteras, 6. L'Ortque tuy serr. L'Optique a des usages bien plus importans selon les Architectes modernes, & mesme selon les Architectes modernes, & mesme selon Vitruve, que de faire saire les ouvertures à propose pour donner le jour, Vitruve au second & au troisseme chaptire du troisseme livre du troisseme livre du troisseme livre de la comploye cette science à regler les changemens qu'il di devoir estre faits des proportions des membres de l'Architecture suivant les differens aspects; sur quoy je me suis explique aftez au long dans mes notres sur ces endrois touchant l'opinion particuliere que j'ay sur ce changement des

expliqué aflez au long dans mes nottes fur ces endroits tou-chant l'opinion particuliere que j'ay fur ce changement des proportions; & j'en ay melme fair un grand Chapitre dans mon traité de l'Ordonnance des cinq el peces de colonnes, 7. Qui se trouve que le que le que Maleux Par. LE CALCUI. La divilion qui fe fait par le calcul & qui s'ex-plique par les chiftres, est bien meilleure & plus feure que celle qui fe fait par le compas, tant pour les distributions de toutes les parties d'un baltiment, lorsqu'on en veur faire le dessein, que pour la donner à executer aux ouvriers.

8. Les Murules. J'ay interpreté, Murulos, par le mot de Mutules & non de Modillons qui est Italien & qui fignifie la mesme chose; quoy qu'on les ditingue, & que les Mutules soient pour l'ordre Dorique seulement, de mesme que les Triglyphes, ainsi qu'il est enseigné au 2 chap. du 4-livre, & que les Modillons soient un mot mis en usage par les modernes pour les Mutules des autres ordres. Les Mutules marquez Ah, & les Modillons marquez HH, dans la figure pour l'ordre Corinthien à la page 4. sont en general des pieces saillantes qui soultement la Corniche, & quel'on dit representer le bout des Cheyrons couvez & mutilez. ainsi

des pieces faillantes qui foutiennent la Corniche, & quel on dit reprefenter le bour des Chevrons coupez & mutilez, ainfi qu'il lera expliqué cy-aprés au 4-livre.

A.A. Les Corbeaux, ou Matules de l'ordre Dorique.

B. Ce membre de moulture en la partie superieure de la Corniche de l'ordre Dorique, de messine superieure de la Corniche de l'ordre Dorique, de messine que le membre I, en la partie superieure du Corinthien, est generalement apellé Simaje & Sima par Virtuve, Il est particulierement apellé Cavet par les Ouvriers , & Cymaife Dorique par Vitruve.



CHAP. L' apprendre à ceux qui ignorent pourquoy cela se fait ainsi, que les habitans de Carie qui A est une ville de Peloponese, se joignirent autrefois avec les Perses qui faisoient la guerre aux autres peuples de la Grece, & que les Grecs ayant par leurs victoires glorieusement mis fin à cette guerre, la declarerent ensuite aux Cariates; Que leur ville ayant esté prise & tuinée, & tous les hommes mis au fil de l'épée, les femmes furent emmenées captives, & que pour les traiter avec plus d'ignominie, on ne permit pas aux Dames de qualité de quitter seurs robes accoûtumées, ny aucun de leurs ornemens, afin que non seulement elles fussent une fois menées en triomphe, mais qu'elles eussent la honte de s'y voir en quelque façon mener toute leur vie, paroissant toujours au mesme état qu'elles estoient le jour du triomphe, & qu'ainsi elles portassent la peine que leur ville avoit meritée. Or pour laisser un exemple éternel de la punition que l'on avoit fait soussirier aux Cariates, & pour apprendre à la posterité quel avoit esté leur châtiment, les R Architectes de ce temps-là mirent au lieu de Colonnes, ces sortes de Statuës aux Edifices publics.

Les Lacedemoniens firent la mesme chose lorsque sous la conduite de Pausanias fils de Cleombrote ils eurent défait avec peu de gens une puissante armée de Perses à la bataille de Platée: car après avoir mené avec pompe leurs captifs en triomphe, ils bastirent du butin & des dépouilles des ennemis, une Gallerie qu'ils appellerent Perfique, dans laquelle des Statuës en forme de Perses captifs avec leurs vestemens ordinaires soûtenoient la voute, afin de punir cette nation par un opprobre que son orgueil avoit merité; & laisser à la posterité un monument de la vertu & des victoires des Lacedemoniens, rendant ainsi leur valeur redoutable à leurs ennemis,& excitant le peuple à la défense de la liberté par l'exemple de leurs concitoyens. Depuis à l'imitation des Lacedemoniens plusieurs Architectes

CC. Ce membre tout seul est apellé Talon, estant joint avec le filet D. il est apellé Cymaise, & Cymation par Vi-

DD. Filet, Orlet, ou Petit quarré, apellé Supercilium par Vitruve.

. Plattebande en general, elle est en cet endroit dans la Frise dorique, apellée par Vitruve le Chapiteau du Tri-

glyphe.

G. Mouchette ou Larmier, apellé quelquefois Corona par
Virtuve, quoy que le plus fouvent Corona fignific toute
la Corniche, qui pour une plus grande distinction est nom-

HH. Les Modillons de l'Ordre Corinthien, qui ont esté inventez depuis Vitruve à l'imitation des Mutules de l'Ordre Dorique.
I. Doucine, ou grande Simaife.

Quart de rond , Echine , ou Ove , apelle Echinus par Vitruve,

N. Astragale chapeles ou baguette.



ND. Le membre qui est entre ces deux lettres est apellé Denticule, parce que dans l'Ordre Ionique on a accoutumé de le tailler de maniere qu'il represente les dents de devant. Toutes ces choses sont expliquées plus au long dans la fuite de l'Ouvrage.

LES CORNICHES. Pour traduire icy precisément le mot de Corona, il auroit fallu mettre Larmier qui n'est qu'une partie de la Corniche & non pas la Corniche entiere, parce partie de la Corniche e non pas la Corniche entiere, parce que toute la Corniche n'est pas au dessis des mutules, mais seulement la partie G. qui est apellée Menum, ch. 3. du 4. liv. & en François Lurmiere, parce que c'est della d'oil degoutte la pluye qu'elle empelche de couler le long de la Frise. Elle est aussi apellée Monchette pour cette messire musilem Mais parceurse Course soules in déservements. raison. Mais parceque Corona signific indifféremment, & le Larmier & toute la Corniche, j'ay eu égard à l'intention de l'Auteur qui a voult saire entendre par le mot de Co. D rona, non seulement toute la Corniche, mais mesme la Frise, rona, non seulement toute la Corniche, mais meime la Frite, & l'Architrave, qui sont des parties que les Cartiatides soutiennent toutes ensemble, & qui s'apellent vulgairement Contonnement, Plattebande, Travée ou Entablement; & ces trois parties jointes ensemble sont proprement ce que Vittuve appelle ailleurs Ornamenta.

10. DES STATUES DE MARBREEN FORME DE FEMMES, On void encore à Rome quelques restes de ces sortes de statues antiques. Montiosius qui s'est beaucoup mis en peine de chercher quelques marques des Cariardes que

MES. On void encore a Kome quelques reites de ces lotres de flatués antiques. Montiolius qui s'ét beaucoup mis en peine de chercher quelques marques des Cariatides que Pline dit avoir ellé miles par Diogene Architecte Athenien pour fervir de Colonnes dans le Pantheon, rapporte qu'il en a veu quatre en l'an 1380, qui eftoient enterrées jufqu'aux épaules au cofté droit du Portique en demy relief, & qui foufenoient fur leurs teltes une maniere d'Architrave de la mesme pierre, Et il y a lieu de croire qu'elles estoient pau des dius des Colonnes qui sont apresent au dedans du Temple & à la place des Plasseres de l'Attique qui est sur colonnes; la commune opinion estant que cet Artique est un ouvrage adjousté depuis peu & qui est plus moderne que le reste. On voyoit encore à Bordeaux il y a dix ans dans un bastiment fort ancien & tres magnisque apellé les Tuteles, de ces especes de Cariatides qui sont des statues presqu'en demy relief, de neur pieds de haut posées sur 17, colones de 45, pieds de haut qui estoient au nombre de 34, y en ayant dedans & dehous l'Edifice, La figure d'un bastiment qui a esté abattu depuis peu, se voit à la fin de ce quattième chapitre du cinquieme livre. trieme chapitre du cinquieme livre.

EXPLICATION



#### EXPLICATION DE LA PLANCHE I.

La Figure des quatre Cariatides qui est mise icy, est prise de la Salle des Gardes Suisses dans le Louvre. Ce sont des Statuës de douze piez de haut, qui soûtiennent une Tribune enrichie d'ornemens taillez fort proprement. Cet excellent ouvrage est de J. Goujon Architecte & Sculpteur de Henry II. On peut encore voir des Figures de Cariatides à la Planche marquée\*\* à la sin du 6. chapitre du 6. livre.

CHAP. I. firent fouftenir "les Architraves 14 & autres ornemens fur des Statues Persiques, & ainsi A\* enrichirent leurs ouvrages de pareilles inventions. Il y a encore plusieurs autres histoires

de cette nature dont il est necessaire que l'Architecte ait connoissance.

L'estude de la Philosophie sert aussi à rendre parfait l'Architecte, qui doit avoir l'ame grande & hardie sans arrogance, equitable & fidele, & ce qui est le plus important, toutà fait exempte d'avarice: car il est impossible que sans sidelité & sans honneur on puisse jamais rien faire de bien. Il ne doit donc point estre interessé, & doit moins songer à s'enrichir, qu'à acquerir de l'honneur & de la reputation par l'Architecture, ne faisant jamais rien d'indigne d'une profession si honorable: car c'est ce que present la Philosophie. D'ailleurs cette partie de la Philosophie qui traite des choses naturelles, & qui en Grec est apellée Physiologie, le rendra capable de resoudre quantité de questions; ce qui luy est necessaire en plusieurs rencontres, comme dans la conduite des eaux, pour laquelle il doit sça-B voir que tant en celles qui sont conduites par des détours en montant & en descendant, qu'en celles qui font menées de niveau, si elles font resserées dans des tuyaux, 3 il s'enferme \* naturellement des vents, tantost d'une maniere, tantost d'une autre; ce qui fait que ceux qui ignorent les principes & les causes des choses naturelles, ont bien de la peine à remedier aux desordres qui arrivent. De plus l'Architecte ne pourra jamais comprendre sans la connoissance de la Philosophie, ce qui est écrit dans les livres de Ctessbius, d'Archimede & d'autres auteurs semblables.

Pour ce qui est de la Musique, il y doit estre consommé afin qu'il sçache la 16 Proportion \* Canonique & Mathematique pour bander comme il faut les machines de guerre comme Ballistes, Carapultes & Scorpions, dont la structure est telle, qu'ayant passe dans 17 deux trous par lesquels on tend également les bras de la Catapulte, & dont l'un cst à droit & l'autre à gau-C che aux chapiteaux de ces machines, des cables faits de cordes à boyau que l'on bande

Foramina hamotonorum.

> 13. LES ARCHITRAVES, J'ay mis le mot d'Architrave au lieu du Grec Epiftyle, qui lignifie posé fur la colonne, parce qu'Architrave quov qu'il ne soit pas François, est plus connu qu'Epiftyle, Architrave est un mot barbare moitié Grec & qu'Epityle. Architrave est un mot barbare moitié Grec & moitié Latin, quoyque Bernardinus Baldus veitille qu'il foit tout Latin & composé des mots, Areus & Trabi, comme estant une piece de bois qui est mise sur leu d'Arcades: Mais la verité est que l'on a toujours écrit Architrave & non Arcutrave, & qu' Archi dans la composition des mots Grecs signifie ce qui est le premier & le principal, ce qui convient fort bien à la piece de bois qui se met sur les colonnes qui est la principale, & qui foutient les autres, sçavoir les poutres & les solives, & qui d'ailleurs fait un effect bien different de celuy des Arcades, qui ne lient point les colonnes les unes sur des Arcades. qui ne lient point les colonnes les unes sur des Arcades. des Arcades, qui ne lient point les colonnes les unes aux autres, ce qui eft le principal ufage de l'Architrave, qui eft proprement ce que nous apellons en François Poirrait ou Sabitere.

14. ET AUTRES ORNEMENS. Le mot d'ornamenta dans Vi-tuue fignifie particulierement les trois parties qui sont po-fées sur la Colonne, s'çavoir l'Architrave, la Frise & la Corniche, qui est une signification bien disferente de la figni-Corinche, qui ettune lignincation bien difference de la lignification ordinaire, qui comprend toutes les chofes qui ne font point des parties effentielles, mais qui font adjoutées feulement pour rendre l'ouvrage plus riche & plus beau, telles que font les feulptures de fetililages de fleurs & de compartimens que l'on taille dans les moulatres, dans les frifes, dans les platfonds, & dans les autres endroits qu'on vent oprier. veut orner.

15. It s'enferme naturellement, Il y a apparence que Vitruve parlant icy des vents qui le rencontrent souvent meslez avec l'eau dans les Tuyaux des fontaines, entend meslez avec l'eau dans les Tuyaux des fontaines, entend qu'ils y sont engendrez, parce que le mot de siunt dans un discours oi ils 'agit de Physique, semble signifier le changement de l'eau en un corps de nature aërtenne, & c'est, ce qui est exprimé au chap, 7, du 8, liv, par le mot de nascentitir. Mais parce que la verité est que cette producction de corps aërien est une chose qui ne squaroir arriver dans les tuyaux des fontaines, parce qu'il est besoin pour cela d'une cause extraordinaire qui produssie une soudaine rare-faction, qui ne se rencontre point dans les sontaines; j'ay cru que je pouvois traduire avec plus de verité, spiritus siunt il s'enserme des vents, que si j'avois mis il s'engendre des vents: parce que c'est la mesme chose, & que l'air qui est feulement ensermé, aussi bien que celuy qui seroit engendré dans les tuyaux, s'ait du vent en ester, lorsque la violence du mouvement & de la compression le fait couler; le vent n'estant autre chose que le cours & le slux impetueux de l'air. Vittuve s'explique assez bien sur cela au lieu qui vient d'estre allequé, & se rientendre que ces vents ne sont autre chose que l'air qui s'enserme avec l'eau lorsqu'elle entre impetueulement dans les tuyaux. Il faut voir la dixisme note sur le chapitre s'entre du shitisme livre.

fur le chapitre septiéme du huitiéme livre.

petuellement dans les tuyaux, il fant voir la dixieme note fur le chapitre septiéme du huitième livre.

16. LA FROPORTION CANONIQUE ET MATHEMATIQUE. Ces deux proportions sont la mesme chose qui sont opposées à la proportion sont la mesme chose qui sont opposées à la proportion Mussale ou Harmonique, comme Virtuve entend au chapitre 3. du 5. liv. où il dit que les Architectes ont reglé les proportions des Theatres pour faire que la voix y suit conservée & sortissée, sur les proportions tant Canoniques & Mathematiques, que Musicales. Questreruns dit-il, per canonicam Mathematicorum, de Musicam raticmem. Ces deux proportions sont telles que la Musicale & Harmonique est seulement sonde sur l'ouie, qui juge par exemple que la double octave en contient deux simples, & la Canonique ou Mathematique est sondée pur la moitré, sonne l'octave de la corde entiere. Boëtius Severinus dit que la Proportion Mathematique est appellée Canonique, c'est à dire reguliere, parcequ'elle est plus certaine & qu'elle demonstre plus clairement la proportion de l'étendué des tons que ne fait l'oreille qui s'y peur quelquefois tromper. L'opinion d'Aulugelle qui opposé la proportion Canonique E à la proportion Optique attribuant l'une à la Geometrie, & l'autre à la Musique, s'embleroit fonder le doute qu'on pourroit avoir que Vitruve eust eu intention d'opposée la proportion Mathematique à la Canonique. pourroit avoir que Vitruve eust en intention d'opposer la

pourroit avoir que Vittuve eust eu intention d'opposer la proportion Mathematique à la Canonique.

17. De lux trous par les guells on tend egalement.

Les exemplaires sont different , les uns ontsorramina homotonium, les autres hemitoniorum, le lis homotonorum contre l'avis de Tunebe qui se sond fur Heron, qui dit que quelques-uns des anciens appelloient la corde que l'on passoit dans ces trous nom, quelques-uns enatonon & d'autres hemitonior, mais il peut y avoir faute dans le texte de Heron aussi, bien que dans les exemplaires de Vitruve qui ont hemitoniorum; parcequ'il est évident que Heron donne ces trois noms pour synonymes; or cela ne peut estre si on ne

A avec18 des vindas ou moulinets & des leviers ; l'on ne doit point arrester ces cables pour CHAP. I. mettre la machine en estat de decocher, que le maistre ne les entende rendre un mesme ton quand on les touche, parce que les bras que l'on arreste aprés les avoir bandez, doivent \* frapper d'une égale force, ce qu'ils ne feront point s'ils ne sont tendus également, 19 & il

\* sera impossible qu'ils poussent bien droit 20 ce qu'ils doivent jetter.

La connoissance de la Musique est encore necessaire pour sçavoir disposer les vases d'airain que l'on met dans les chambres fous les degrez des Theatres, lesquels vases doivent \* Are placez par proportion mathematique, & selon la difference des sons qu'ils ont, 21 appellez Echeia en Grec; & qui doivent aussi estre faits suivant les symphonies ou accords de \* Musique, & pour cela avoir 22 des differentes grandeurs 23 tellement compassées & proportionnées les unes aux autres, qu'ils soient à la quarte, à la quinte, ou à l'octave; afin que la B voix des Comediens frappe les oreilles des spectateuts avec plus de force, de distinction & \* de douceur. Enfin 24 les machines Hydrauliques & la structure d'autres semblables instrumens ne peut estre entendue sans la science de la Musique. Il faut aussi qu'il ait connoissance de la Medecine pour sçavoir quelles sont les differentes situations des lieux de la terre, lesquelles sont appellées Climata par les Grecs, afin de connoistre la qualité de l'Air, s'il est sain ou dangereux, & quelles sont les diverses proprietez des Eaux: car il n'est pas possible de construire une habitation qui soit saine, si l'on n'a bien examiné toutes ces choses.

L'Architecte doit aussi sçavoir la Jurisprudence & les Coustumes des lieux pour la construction des Murs mitoyens, des Egouts des Toicts, & des Cloaques; pour les Veues des bastimens, & pour l'Ecoulement des Eaux & autres choses de cette qualité; asin qu'avant que de commencer un Edifice, il pourvoye à tous les procez qui pourroient estre faits sur C ce sujet aux proprietaires l'ouvrage estant achevé : comme aussi afin qu'il soit capable de donner conseil pour bien dresser les baux à l'utilité reciproque des preneurs & des bailleurs, car y mettant toutes les clauses sans ambiguité, il sera facile d'empescher qu'ils ne

se trompent l'un l'autre.

25 L'Astrologie luy servira aussi pour la confection des Cadrans solaires par la connois-

lit homotonon au lieu de hemitonion, un ton fignifié par tonon & un semiton fignifié par hemitonion n'estant point synony-mes. Pour ce qui est du texte de Vitruve le sens demande

mes. Pour ce qui est du texte de Vitruve le sens démande qu'il y ait hemotonorm, puisqu'il ne s'agit que de cette homotonie ou egalisté de tension, qui peut estre attribuée ou aux bras egalement bandez, ou aux cordes également tenduës, il faut voir ce qui est dans la 15, note du 15, chap, du 10, liv.

18. Des Vindas ou Moulinets, Le Moulinetapellé

D des Latins sucula, est une partie du Vindas ou Singe qu'ils apelloient Ergata, Sucula, qui signisse une petite Truye, est aussi apellée en Latin Afellus, Bucula & Oniscos en Grec, à cause des leviers qui sont passes par le treiii du Moulinet que l'on pretend representer les orrelles d'un Asse ou d'expande de la vier que l'on pretend representer les orrelles d'un Asse ou d'expande de la vier d que l'on pretend representer les oreilles d'un Asne, ou d'u-ne Truye, ou les cornes d'une Vache. Ergata qui est nostre Vindas est une machine composée d'un Mouliner qui est passe Vindas ettune machine compotee d'un Moulinet qui eft paffé & pofé tout droit, & acollé par des amartes dont l'une est en haut & l'autre en bas, & qui font avec un grand emparement pout tenir ferme contre le bandage. On s'en fert dans les grands batteaux pour les monter aux endroits où les chevaux ne les peuvent tier, & aux navires pour lever les mats, dans la II. fig. de la planche LIX. on peut voir la figure d'un Vindas marquée GG.

19. ET ILSERA IMPOSSIBLE, On feta voir dans l'explication qui est faite blus au long de cette prachine aux

ig. Et il sera im ossible. On fera voir dans l'explication qui est faire plus au long de cette machine au 10. livre, que ce qui rend l'égalité de la tension des deux bras necessaire, n'est pas seulement cette direction du javelot dont Vitruve parle icy, mais aussi le besoin qu'il a d'une grande force pour estre pousse; car il est évident que se la tension des bras est inégale, leur mouvement le sera aussi lorsque la detente se fera, & ains celhy des deux bras qui sera le plus tendu ayant un mouvement plus viste, poussera cou seul le javelot, qui n'attendra pas que le bras qui est moins rendu & qui n'attendra pas que le bras qui est moins rendu & qui va plus sentement, le touche, ¿ & par consequent sa force demeurera inntile: & cette messme inegalité peut aussi empsécher la direction du javelot; estant impossible qu'il aille droit lorsqu'il n'est poussécup par l'un des deux arbres qui ne le strape que par un des costez de son bout, & con par le milieu comme il seroit si la machine n'avoit qu'un bras. Mais il faut, ainsi qu'il a esté dit, a voir compris la strubras. Mais il faut, ainsi qu'il a esté dit, avoir compris la structure de la machine, pour entendre ce qui en est dir icy.

20. Cz Qu'iis DOIVENT jetter. Je traduis ainsi le mot tela qui est un mot general pour tout ce qui peut ossenfer; nous n'en avons point en François qui foit propre pour cela: cependant il auroit esté necessiaire d'en trouver; parce qu'il s'agit icy de ballistes & de catapultes, qui estoient des Machines qui jettoient les unes des pierres, les autres des javelots, qui sont des choses comprises sons la signification du mot rela.

21. APELLEZ ECHEIA. Philander croit que Vittove veut faire entendre que Vocum discrimina sont appellez Feheia par les Grecs; mais Baldus estime que c'est anca vassa que Vittuve appelle Echeia. Laet soupçon ne le texte d'estre corrompu & qu'il faudotoit lire Soninam discrimine.

22. DES DIFFERINTIS GRANDEURS. On voit bien con la constitue de la cons

ce que Vittuve veut dire ; la difficulté est de l'exprimer par un tour qui rende la chose claire sans employer des ter-mes dont la fignification soit beaucoup différente de celle des siens. Je traduis Echeia divisa in circinatione dianelfaron & diapente, &c. Les Vafes qui desvent avoir des dif-ferentes grandeurs, tillement compafiées & proportionnées les unes aux autres, qu'ils fètent à la quarte, à la quinte,

23. TELLEMENT COMPASSE'ES. Je traduits ainsi in eircinatione: comme si Vitruse vouloit dre divisses avec le compas, parce que les tons sont ains diviser sur le monocorde. Il est vray que cela se peut extendre aussi de la division du demi-cercle qui estoit la figure des theatres, ce demi-cercle estant divisse es divisera silviant alle estant divise estant divise est de la compassion de la compas ses d'airain estoient placez.

les d'airan etoient piacez.

24. LES MACHINES HYDRAULIQUES, Il n'entend
pas icy toutes fortes de machines Hydrauliques, c'est à dire
qui appartiennent à l'esu & aux flustes d'orgues ou ruyaux
de fontaines, mais fullement les machines que nous apel-

lons à present les orgues, telles qu'elles estoient chez les Anciens, & dont il ast traité plus amplement au chapitre 13, du 10, livre.

25. L'Astrologie qui est dans le Texte est general & commun à l'Astronomie qui est la con-

THAP. I. Tance qu'elle luy donne de l'Orient, de l'Occident, du Midy & du Septentrion; des Equi-A

noxes, des Solstices & de tout le cours des Astres.

Donc puisque l'Architecture est enrichie de la connoissance de tant de diverses choses, al n'y a pas d'apparence de croire qu'un homme puisse devenir bien-tost Architecte, & il ne doit pas pretendre à cette qualité à moins qu'il n'ait commencé dés son enfance à monrer par tous les degrez des sciences & des arts qui peuvent élever jusqu'à la derniere perfe-Ction de l'Architecture.

Il se pourra faire que les ignorans auront de la peine à comprendre que l'entendement & la memoire d'un seul homme soit capable de tant de connoissances ; Mais quand ils auront remarqué que toutes les sciences ont une communication & une liaison entr'elles, ils seront persuadez que cela est possible. Car16 l'Encylopedie est composée de toutes ces \* sciences, comme un corps l'est de ses membres; & ceux qui ont étudié dés leur jeune âge, B le reconnoissent aisément par les convenances qu'ils remarquent entre certaines choses qui font communes à toutes les sciences, dont l'une sert à apprendre l'autre plus facilement.

C'est pourquoy Pythius cet ancien Architecte qui s'est rendu illustre par la construction du Temple de Minerve dans la ville de Priene, dit dans son livre, que l'Architecte doit estre capable de mieux reufsir à l'aide de toutes les sciences dont il a sa connoissance, que tous ceux qui ont excellé par une industrie singuliere dans chacune de ces sciences. Ce qui pour tant ne se trouve point veritable, car il n'est ny possible, ny mesme necessaire qu'un Architecte soit aussi bon Grammairien qu'Aristarque, 27 aussi grand Musicien qu'Aristoxene, \* aussi excellent Peintre qu'Apelle, aussi bon Sculpteur que Miron ou Polyclete, ny aussi grand Medecin qu'Hippocrate. C'est assez qu'il ne soit pas ignorant de la Grammaire, de la Musique, de la Sculpture & de la Medecine, l'esprit d'un seul homme n'estant pas capable G

d'atteindre à la perfection de tant d'excellentes & diverses connoissances.

Or cette perfection n'est pas seulement déniée à l'Architecte, mais mesme à ceux qui s'addonnant particulierement à chacun des Arts, s'efforcent de s'y rendre profonds & confommez par l'exacte connoissance de ce qu'il y a de plus particulier & de plus fin dans chacun de ces Arts. De sorte que s'il est mesme disficile de trouver une personne dans chaque siecle qui excelle en une seule profession, comment peut-on concevoir qu'un Architecte puisse seul posseder toutes les choses que l'on a bien de la peine à acquerir separément, en sorte qu'il ne luy en manque aucune, mais que dans toutes il surpasse ceux qui ne se sont addonnez qu'à une seule avec tout le soin & toute l'industrie dont un homme est capable? C'est pourquoy il me semble que Pythius s'est trompé en cela, & qu'il n'a pas pris-garde qu'en toutes fortes d'arts il y a deux choses, la Pratique & la Theorie, que de ces deux choses D il y en a une, sçavoir la Pratique, qui appartient particulierement à ceux qui font profession de cet art, & que l'autre, sçavoir la Theorie, est commune à tous les Doctes; De sorte qu'un Medecin & un Musicien peuvent bien parler par exemple de 28 la proportion des \* mouvemens de l'Artere dont le Pouls est composé, & de ceux des pieds qui font les pas de la Danse; Mais s'il est question de guerir une playe, ou quelque autre maladie, on ne s'en fiera pas au Musicien, mais on y appellera le Medecin, de mesme que s'il s'agit de recréer

noissance du cours des Aftres, & à l'Astrologie, qui est par-ticulierement la science que l'on pretend avoir de leurs ver-tus pout predire l'aventr; qui n'est point celle dont Vitruse entend parler, parceque cette connoissance ne servi point à faire des cadrans au Soleil. Platon est le premier qui a fait la diftinction d'Astrologie & d'Astronomie

la distinction d'Astrologie & d'Astronomie.

26. L'ENCYCLOPEDII. Ce mot est tellement commun dans la langue françosie que j'ay cru le pouvoir mettre pour expliquer l'Encyclor desipilina de Vitruve, qui de mesme que l'Encyclopedie signise le cercle des sciences; c'està dire l'enchaismement qu'elles ont naturellement les unes avec les autres, qui est fondé sur la facilité que la connoissance d'une chose donne pour en connosse une autre.

27. Aussi Grand Musicuen Qu'Aristoxene. Aristoxene n'estoir point Musicien deprosession, mais c'estoit un Philosophe disciple d'Aristoxe, & qui avoir pretendu estre son succession de la Musicue de la Musicue par Vitruve, est qu'il n'est resté de tous ses écrits que les trois livres des elemens de la Musique Harvomque, il en est parlé amplement au chap. 4, du 5, liv. est parlé amplement au chap. 4. du 5. liv.

28. LA PROPORTION DU MOUVEMENT DES

Acdecin, de melme que s'ils agit de recreer Art frres. C'est ainsi que j'interprete Venarum Rythmam. Vitruve s'est servi du mot general de veine pour lignisser artere, de messer que celuy d'Astrologie pour Astronome. Les anciens & Hippocrate melme confondoient ces deux sortes de vaisseaux es expliquoient par le mot de veine. Pour ce qui est de Rhithmus, c'est un mot qui signisse generalement la proportion que les parties d'un mouvement ont les unes avec les autres; je l'ay traduit La proportion du mouvement des Arteres, parce que les Medecins apellent ainsila proportion qu'il y a entre les deux mouvemens & les deux repos qui s'observent dans le poulx, dont les mouvemens font le Systole ou retressissement, les repos sont est arteres, & le Diastole qui en est l'élargissement; les repos sont celtry qui est entre la fin du Systole & le commencement du Diastole, & la fin du Diastole & le commencement du Dystole. Ces proportions ne peuvent estre bien exactement observées Ces proportions ne peuvent estre bien exactement observées que dans les Poulx extraordinairement vehemens, comme remarque Galien. Les Medecins ont emprunté ce terme des Musiciens, qui s'en servent pour expliquer les proportions & les mesures du chant. Il est aussi commun à la proportion du monvement & de la figure des pas de la danse.

A les oreilles pas le son de quelque instrument, on ne le mettra pas entre les mains du Mede- CHAP. I.

cin, mais on le presentera au Musicien.

Tout de mesme bien que les Astrologues aussi bien que les Musiciens puissent raisonner fur les sympathies des Etoilles & sur celles des consonances, parce qu'elles se sont ou par aspects quadrats & trines en l'Astrologie, ou par quartes & quintes en la Musique, & que les uns & les autres puissent conferer & disputer avec les Geometres des choses qui appartiennent à la veuë; ce qui s'appelle en Grec logos opticos, & de plusieurs autres choses qui sont communes à toutes ces sciences ; neanmoins s'il est necessaire de venir à la pratique exacte de ces choses-là, il faudra que chacun traite de celles où il s'est particulierement exercé.

De sorte que l'Architecte doit estre reputé en sçavoir assez s'il est mediocrement instruit B dans les Arts qui appartiennent à l'Architecture, afin que s'il est necessaire d'en juger & de les examiner, il n'ait pas la honte de demeurer court. Que s'il se rencontre des personnes qui ayent assez d'esprit & de memoire pour posseder parfaitement la Geometrie, l'Astrologie, la Musique & toutes les autres sciences, leur capacité doit estre considerée, comme quelque chose au delà de ce qui est requis à l'Architecture, & en ce cas ils sont des Mathematiciens qui peuvent traiter à fond de toutes ces differentes sciences, mais ces genies sont fort rares, & il s'en trouve peu de tels qu'ont esté Aristarchus à Samos, Philolaus & Architas à Tarente, Apollonius à Perga, Eratosthene à Cyrene, Archimede & Scopinas à Syra-\* cuse, lesquels ont inventé de fort belles choses dans la Mechanique & dans la 25 Gnomoni-

que par la connoissance qu'ils avoient des nombres & des choses naturelles.

Mais puisque la nature n'a donné cette capacité qu'à fort peu d'esprits, & qu'il est ce-C pendant necessaire que l'Architecte se messe de toutes ces disserentes choses, & qu'il est raisonnable de croire qu'une mediocre connoissance de chacune luy susfit, je vous supplie, \* Cesar, & tous ceux qui liront mon livre d'excuser les fautes qui s'y trouveront 30 contre les regles de la Grammaire, & de considerer que ce n'est ny un grand Philosophe, ny un Rethoricien eloquent, ny un Grammairien achevé, mais que c'est un Architecte qui l'a écrit. Car pour ce qui appartient au fond de l'Architecture, & à tout ce qui se peut rechercher sur cette science, je puis dire avec quelque asseurance, que non seulement les ouvriers trouveront dans mes écrits les instructions dont ils peuvent avoir besoin, mais mesme que tout esprit raisonnable y rencontrera la satisfaction que l'on peut desirer dans la connoissance de cette science.

D 29. LA GNOMONIQUE. Cette science enseigne la maniere de faire toutes sortes de Cadrans au Soleil par le moyen du Gnomon, qui est un style ou éguille posée perpendiculairement sur un plan, & que l'on fait de telle longueur que l'extrêmité de son ombre puisse marquer les heures ou les signess sir des lignes qui sont tracées sur le plan. Gnomon signific aussi un Equerre.

30. Contre les regles de la Grammatre. L'obscurité de cet ouvrage vient en partie de la matiere qui

de soy est peu connue, mais la vetité est qu'elle doit aussi estre de toy est peu connue, mais la vertic en que cie doit autilierre attribuée à la maniere dont il efféctir, & ei l'attri prefumer qu'il y a beaucoup de fautes qui viennent non seulement de la part des copisses, mais messime de celle de l'Auteur, comme il l'avoue luy-messime, car son style n'est pas fort correct en ce qui regarde la Grammaire, & messime il n'a pas toute la netteté que l'on pourroit destrer au tour qu'il donne à son discours.

#### CHAPITREIL

#### En quoy consiste l'Architecture.

'ARCHITECTURE confiste en cinq choses: sçavoir, l'Ordonnance, qui est ap\_ CHAP. II. pellee Taxis par les Grecs; la Disposition, qui est ce qu'ils nomment Diathesis; l'Eu- Proportion. rithmie, ou Proportion; la Bienfeance, & la Distribution, qui en Grec est apellée Oeconomia. Symmetria, De-2 L'Ordonnance est ce qui donne à toutes les parties d'un Bastiment leur juste grandeur, Gouvernement

1. L'ARCHITECTURE CONSISTE, Cette division des choses qui appartiennent à l'Architechture, est fort obseure, tant à cause de fa subtilité, qu'à cause des fautes qui font selon toutes les apparences dans le texte. Henrie Vorton dans ses Elemens d'Architechture semble estre de cette ton dans les Elemens a Architecture l'emble entre de l'étre opinion, quand il dit que cet endroit de Vitruve est disso-qué. Il a paru si embrotiillé à Philander, qu'il n'y a point voulu toucher du tout dans ses commentaires. Daniel Bar-baro & Scamozzi s'estendent fort au long pour l'expliquer,

mais avec peu de succès; car les differences essentielles qu'il y aentre l'Ordonnance, la Disposition & la Distribution des parties d'un Bastiment, est une chose dont on ne s'aperçoit pas d'abord, & il est assez dissicile de comprendre que la Proportion s'ans laquelle il n'ya pojut d'Ordonnance, de Disposition, ny de Distribution dans un Edisice, soit une espece se parce de routes ces choses.

2. L'ORDONNANCE EST. Il faut deviner le fens de cette definition de l'Ordonnance, ou supposer qu'il y a faute

CHAP. II. par rapport à leur usage; soit qu'on les considere separément, soit qu'on ait égard à la A \* proportion ou symmetrie de tout l'ouvrage. Cette Ordonnance dépend de la Quantité apellée en Grec Poçotes, qui dépend du Module qui a esté pris pour regler l'œuvre entier & chacune de ses parties separément.

La Disposition est l'arangement convenable de toutes les parties, ensorte qu'elles soient placées selon la qualité de chacune. Les Representations, ou, pour parler comme les \* Grecs, les Idées de la Disposition se font en trois manieres : sçavoir, par l'Ichnographie, par l'Orthographie & par la Scenographie. 1 L'Ichnographie est lorsqu'avec la Regle & le \* Compas dans une espace mediocre on trace le Plan d'un Edifice, comme si c'estoit sur le Terrain. 6 L'Orthographie represente aussi dans un espace mediocre l'élevation d'une des \* faces avec les mesmes proportions que doit avoir l'ouvrage qu'on veut bastir. Et 7 la Sce-\* nographie fait voir l'élevation non seulement d'une des faces, mais aussi le retour des B costez par le concours de toutes les lignes qui aboutissent à un centre. Ces choses se font

au texte & y corriger quelque chose, Mon opinion est qu'au lieu de operis commoditas Jeparatim, suiver leque proportio, nis ad symmetriam comparatio, il Eaut lire, Vniversque proportioni ae symmetrie comparata. Cela estant le sens sera portioni ae symmetrie comparata. Cela estant le sens sera que l'Ordonnance d'un Bastiment consiste dans la division de la place qu'on y veut employer; cette division se faisant de telle sorte que chaque partie ait sa juste grandeut convenable à son usage & proportionnée à la grandeut de tout l'Edisice. Par exemple l'Ordonnance d'un Bastiment, si on la compare à sa disposition, est quand la cour, la salle & les chambres ne sont ny trop grandes, ny trop petites pour servir aux usages ausquels elles sont destinées, seavoir la Courpour donner le jour aux appartemens & pour contenit ce qui y doit entrer; la Salle pour recevoir les grandes compagnies, & les Chambres pour voucher; ou bien quand ce qui y doit entrer; la Salle pour recevoir les grandes com-pagnies, & les Chambres pour y coucher; ou bien quand ces parties ne sont ny trop grandes, ny trop petites, estant comparées à la grandeur de toute la place; c'est à sçavoir quand on n'a pas fait une grande Cour dans une petite pla-ce, oude petites Chambres dans une grande place; au lieu que là Disposition est quand toutes les parties sont mises en leur lieu suivant leur qualité, c'est à dire dans l'ordre qu'el-les doivent avoir selon leur nature & leur usage, & que le Vestibule par exemple est suivy de la Salle, ensuire de la-quelle sont les Antichambres, les Chambres, les Cabinets, & les Gallerues. & les Galleries.

L'Ordonnance suivant la definition que Vitruve en donne colonnes à l'égard de celle de leurs Entrecolonnemens, en donnant par exemple six piez aux entrecolonnemens du Pyc-nostyle, & à ceux de l'Eustyle, si les colonnes ont quatre

piez de Diametre.

Or parce que pour bien faire tant cette Ordonnance des grandeurs, que cette Disposition, ou fituation de tour le bastiment, ou de ses parties selon leurs qualitez, il faut se regler par la Proportion qui fair-que toures les parties s'accordent bien ensemble à cause qu'on a eu égard à la Bienfeance & à l'Occonomie ; Virtuve a ajousse la Proportion, la Bienseance & l'Occonomie à l'Ordonnance & à la Distribution, non comme des parties de l'Architecture, mais comme ce qui les perfectionne, & il a voulu dire sans doute que l'Architecture a deux parties , seavoir l'Ordonnance & la Disposition qui donnent à tous les membres de l'Edifice leur persection, lorsque la Proportion est telle, que la Bienfeance & l'Occonomie le requierent : car il est difficile de faire entendre que ces cinq choses soient cinq especes com-Or parce que pour bien faire tant cette Ordonnance des faire entendre que ces cinq choses soient cinq especes comprises sous un mesme genre.

prises fous un mesme genre.

3. PAR RAPPORT A LEUR USACE. J'Ay Cru que le mot commoditas pouvoir estre interpreté ainsi.

4. LES REPRESENTATIONS. Il y a dans le Latin, Species Dispositionis qua Gracis dicuntur Idea, he sunt lebnographia, Orthographia, &c. Les Interpretes entendent que cela signifie qu'il y a trois especes de Distribution qui sont l'échnographie, l'Orthographie, &c. sans prendre garde que le mot Latin, Species, de mesme que le Grec Idea, ne signifie pas seulement Fspece, mais encore Figure, Apparence, & pas seulement Fspece, mais encore Figure, Apparence, &

Representation qu'on apelle vulgairement Dessein, aussilbien qu'Espece; & que le sens du texte ne sçauroit soustirir que le Plan, l'Elevation & la veue Perspective d'un Bastiment, soient les Especes de sa Disposition, mais bien ses Representations. Car la verité est que ces trois manières de dessiner appartiennent autant à l'Ordonnance, qu'à la Disposition, parce qu'un Plan & une Elevation ne servent pas moins à marquer les grandeurs des parties. definer appartiennent autant a l'Ordonnance, qu'a la Dipolition, parce qu'un Plan & une Elevation ne fervent pas moins à marquer les grandeurs des parties, qu'à en fure voir l'ordre & la fituation. Deforte que quand Vittuve attribuie la Representation & le Deffein à la Disposition, il faut entendre qu'il comprend aussi l'Ordonnance qui en effer n'est proprement qu'une espece de Disposition de tout l'œuvre, laquelle appartient ou à la grandeur de tout l'œuvre, laquelle appartient ou à la grandeur de tout l'œuvre, laquelle appartient ou à la fituation du tout & des parties qu'on apelle Ordonnance, ou à la fituation du tout & des parties qu'on apelle Decialement Disposition.

5. L'ICHNOGRAPHIE. Ce mot signifie la representation ou le desse du Vestige d'un Edifice : C'est ce que nous apellons le Plan. Ichnos en Grec signifie le Vestige ou l'impression qu'une chose laisse fine la terre où elle a esté posée.

6. L'ORTHOGRAPHIE. Ce mot en grec signifie la representation d'un Edifice faite par des lignes droites, c'est-à-dire Horizontales. Nous l'apellons l'Elevation Geometrale. Elle est apellée Orthographie en Grec, parce que Orthos signifie droit, & c'est cette rectuude des lignes paralleles à la ligne de l'Horizon, qui distingue l'Orthographie de la Scenogra-phie ou Elevation Perspective, où toutes les lignes horizontales ne sont pas droites; celles qui sont pas droites qui s'ensoncent au dedans ou qui fuient par les costes, estant obliques dans la Perspective.

7. LA SENOG RAPHIE. Barbaro a mis Sciographie au

tales ne sont pas droites; celles qui sont aux endroits qui s'ensoncent au dedans ou qui fuient par les coste 2, essant obliques dans la Perspective.

7. LA SCENOGRAPHIE, Barbato a mis Sciographie au Dieu de Scenographie que Hermolaus Barbarus en se gloses sur Pline a resitué avec beaucoup de rasson, puisque la definition que Viturue apporte du mot dont il s'agit, & qui est proprement celle de la Perspective, convient tout. à s'aix aumot de la Scenographie qui signifie la representation d'une tente, c'est-à-dire la representation entiere d'un Edifice, la quelle est mieux saite par la Perspective que par l'Ichnographie qui ne donne que l'élevation d'une des faces; la Scenographie ou Perspective en faisant voir plusseurs costez à la fois : Les modeles en relief, qui peuvent estre aussi compris sous la Scenographie, le font encore mieux. Mais la Sciographie qui, selon Barbaro, n'est autre chose que l'élevation en tant qu'elle est ombrée avec le lavis, ne peur faire une troiséme espece de deskin, parce que ces ombres ou ce lavis n'adjoustent rien d'essentiel à l'Orthographie; & le reproche que Barbaro apporte contre la Scenographie, se sont present contre la Scenographie, se sont considerable: parce que les Plans Geometriques & les élevations Orthographiques sussiliéme pour faire voir distinctement toutes les parce que les Plans Geometriques & les élevations Orthographiques sussiliémes. graphiques suffiser pour faire voir distinctement toutes les proportions; & la Scenographie sert à representer l'effet de l'execution parfaite de tout l'Edifice,

l'execution partaite de tout i Editice.

Il y a neanmoins une forte de Sciographie qui poutroit avec beaucoup de raifon eftre ajouîtée aux trois especes de dessein que Vittuve a décrites qui est l'élevation des dedans que l'on appelle Profil: Et on poutroit dire qu'elle est sinsi apellée à cause qu'elle represente des lieux plus ombragez que l'on appelle public de cause que le mort de Sciographie (etable). ne sont les dehors; ce que le mot de Sciographie semble si-

A par le moyen de la Meditation & de l'Invention; la Meditation est l'effort que l'esprit CHAP. I l. fait, invité par le plaisir qu'il a de reussir dans la recherche de quelque chose; l'Invention est l'effet de cet effort d'esprit qui donne une explication nouvelle aux choses les plus obscures. Par le moyen de ces trois manieres on fait une representation parfaite & achevée \* de la Disposition d'un Bastiment. & L'Eurythmie est la beauté de l'assemblage de toutes les

parties de l'œuvre , qui en rend l'aspect agreable , lorsque la hauteur répond à la largeur , & \* la largeur à la longueur, le tout ayant sa juste mesure. 9 La Proportion aussi est le rapport que tout l'œuvre a avec ses parties, & celuy qu'elles ont separément à l'idée du tout, suivant la mesure d'une certaine partie. Car de mesme que dans le corps humain, il y a un rapport entre le coude, le pied, la paume de la main, le doigt & les autres parties : Ainsi dans les ouvrages qui ont atteint leur perfection, un membre en particulier fait juger de la gran-\* B deur de tout l'œuvre. Par exemple le diametre d'une colonne, ou le module d'un 10 Trigly. Gravéen trois

phe fait juger de la grandeur d'un Temple. Dans une Balliste le trou que les Grecs apellene endroiss. Peritreton, fait connoistre combien elle est grande, de mesme que "l'espace qui est d'une rame à l'autre, qui se nomme 12 Dipechaicé, fait voir quelle est la grandeur d'une Galere. Il

en est ainsi de tous les autres ouvrages.

8. L'Eurythme. Ce mot ainsi qu'il a esté dèja remarqué est pris de la Musique & de la Danse, & il signifie la Proportion des mesures du Chant & des pas de la Danse. Il n'y a point de mot François, que je sçache, pous l'exprimer que Proportion : car celuy de Rime est trop particulierement affecté à la terminaison des mots, pour le pouvoir appliquer à autre chose. Tous les Interpretes ont cru que l'Eurythmie & la Proportion que Virtuve apelle Symmetria, sont icy deux choses différences, parce qu'il semble qu'il en donne deux choses différences. chofes differentes, parce qu'il semble qu'il en donne deux dessinitions: mais ces dessinitions à les bien prendre, ne diferent que la mesmechose; l'une & l'autre ne parlant, par un discours également embrouillé, que de la Convenance; de la Correspondance & de la Proportion que les parties ont

9. LA PROPORTION. Bien que le mot Symmetrie foit devenu françois, je n'ay pu m en fervir icy, parce que Symmetrie en françois ne lignifie point ce que Symmetria fignifie en Gree & en Latin, ny ce que Viruve entendicy par Symmetrie, qui et le rapport que la grandeur d'un tour a avec les parties, lorsque ce rapport ell parcil dans un autre tout, à l'égard aussi de ses parties, où la grandeur est difficuente: Par exemple, on dit que deux Statués dont l'une a huit pieds de haut, & l'autre huit pouces, sont de messe proportion, lorsque celle de huit pieds a la teste haute d'un pied, & celle de huit pouces l'autre huit pouce; and on entend autre chose par le mot de Symmetrie en François; car il signific le tapport que les parties droites ont avec les gauches. tre chose par le mot de Symmetrie en François; car il fignifie le rapport que les parties droites ont avec les gauches, & celles de les hautes ont avec les basses, & celles de devant avec celles de derriere, en grandeur, en figure, en hauteur, en couleur, en nombre, en situation; & generalement en tout ce qui les peur tendre semblables les unes aux autres: & il est asses aux autres: & il est asses aux eutres forte de Symmetrie qui fait une grande partie de la beauté des Edifices, ou plussost qui ne seauroit y manquer sans les rendre tout a fait difformes; si ce n'est que ce soit cette mes raison qui afait qu'il n'en a point parlé, comme si cette espece de Symmetrie estoit une chose si facile à observer, qu'il n'a pas jugé qu'elle meritait d'estre mise au rang des espece de Symmetrie estoit une chose si facile à observer, qu'il n'a pas jugé qu'elle meritast d'estre mise au rang des autres pour lesquelles il faur plus de sincile. Je crois nean.

E moins qu'on doit établit deux especes de Symmetrie, dont Prune est le tapport de raison des parties proportionnées, qui est la Symmetrie des anciens , & l'autre est le tapport d'égalité qui est nostre Symmetrie, dont il y a encore deux especes. Car si ce rapport est pareil, & que les parties gauches & les droites , par exemple, soient de mestine grandeur & de situation parcille , il s'appelle simplement Symmetrie; mais s'il est contraite & opposé ; il est apellé Contraite, & alors il appartient à la Peinture & à la Sculpture, & mon à l'Architecture. Il y a neanmoins un endroit où Vitruve par-le de la Symmetrie suivant la signification que nous luy donnons en François; c'est à la fin du troisséme livre où il dit

le de la Symmetrie tiuvant la tignification que nous luy don-nons en François; c'est à la fin du troisséme livre où il dit que la Symmetrie des Architraves doit répondre à celle des Piedestaux, en sorte que si ces piedestaux sont coupez en manière d'escabeaux, les Architraves le soient aussi: car

cette Symmetrie ne signisie point une proportion de raison, mais seulement une parité de forme & de figure 10. TRISIV PHE. VITTUVE explique au 2. chapitre du 4. livre ce que c'est que Triglyphe & quel estoit son usage dans l'ordre Dorique. C'est un mot Grec qui signisse gravé en trois endroits, ce qui n'exprime pas bien sa figuré, puisque le Triglyphe n'est gravé proprement qu'en deux endroits, sçavoix en A. & en B. son prend les deux canaux qu'il a pour deux graveures, commeen esse ils representations de l'includer par graveures, commeen esse ils representations de l'includer par le sur presentation de l'includer par la sur presentation de la service de la service se sur la service par l'entre de la service par l'entre de l'en graveures, commeen effet ils reprefentent affez bienla trace que fait un burin ; ou bien il elt gravé en quatre endroits ; que fait un burin ; ou bien il elt gravé en quatre endroits ; que fait un burin ; ou bien il elt gravé en quatre endroits ; que fait un burin ; ou bien il elt gravé en quatre endroits de la caracteristic de la caracteristi

coins, pallent pour des graveures comme il semble qu'ils le doivente Car je ne sçaurois approuver ce que Bernardinus Baldus dit pour fonder cette triple graveure, que les demi graveures ne doivent palles dem graveures ne doivent pai-fer que pour une; pui que ce qu'il apelle une demi graveure est effe-ctivement une graveure, quoi que petite; de meline que deux ruif-feaux quoi que petits ne font point deux demy ruisseaux, & qu'on ne pourroit pas dire qu'un pré sult ar-rosse trois ruisseaux, parce qu'il G rose de trois ruisseaux, parce qu'il en auroit deux grands & deux pe-B



lum, parce que le nom de Trielythe ne convient point pro-prement à l'oriment de la Frie Dorique, si ce n'est qu'on l'apelle Triglyphe à cause que les trois parties dont il est composé, marquées EF G., qui sont nommées ses jambes ou cuisses, sont formées par la graveure. J'ay suivy dans un Traduction la correction de Philander qui lit Trielypho aut estam Embate, au lieu de Embatere qui se trouve dans tous les autres Exemplaires. Il se sond sur ce avaire qui chan, d'un live que le production se service. que Vitruve au chap. 3. du 4. liv. dit que le module s'apelle en Grec Embates.

II. L'ESPACE QUI EST D'UNE RAME A L'AUTRE. Stalmus et la Cheville où on attache chaque Rame; de sorte que Interscalmium est l'espace qui est depuis une cheville jud-qu'à l'autre. Ce qui est la mesme chole que l'espace d'une Rame à l'autre.

Rame à l'autre.

12. DIPECHAICE. Ce mot Grec est fait de Dis qui silgnise deux sois, & de Peehys qui signise une coudée. Adire la verité, cet, exemple ne convient point à la chose qu'il doit expliquer: parce que s'agissant de la connoissance qu'on peut ayoir de la grandeur d'un tout par la connoissance que l'en ade la grandeur d'une de se patties, il ne faut pas que





La Bienseance est ce qui fait que l'aspect de l'Edifice est tellement cortect, qu'il n'y a A rien qui ne soit approuvé & fondé sur quelque autorité. Pour cela il faut avoir égard à \* CHAP. II. l'Estat des choses, qui est apellé en Grec Thematismos, à l'accoustumance & à la Nature. Par exemple si on a égard à l'Estat de chaque chose, on ne fera point de toiet au Temple de Jupiter foudroyant, ny à celuy du Ciel, mon plus qu'à celuy du Soleil, ou de la Lune; mais ils seront découverts, parce que ces divinitez se font connoistre en plain jour & par toute l'étendue de l'Univers. Par une semblable raison les Temples de Minerve, de Mars & d'Hercule seront d'ordre Dorique, parce que la vertu de ces Divinitez a une gravité qui repugne à la delicatesse des autres ordres : au lieu que Venus, Flore, Proserpine & les Nymphes des fontaines en doivent avoir d'ordre Corinthien, dautant que la gentillesse des Fleurs, des Feuillages & des Volutes dont cet ordre est embelly, paroitt fort convenable à la delicatesse de ces Deesses; Et cela semble contribüer beaucoup à la Bienseance, B comme aussi de faire les Temples de Junon, de Diane, de Bacchus, & des autres Dieux de cette espece, d'ordre Ionique, parce que la mediocrité que cet ordre tient entre la severité du Dorique, & la delicatesse du Corinthien, represente assez bien la nature particuliere de ces Divinitez.

L'autre observation que la Bienseance demande, est, qu'il faut avoir égard à 14 l'Acoû-\* tumance qui veut que si les dedans des Bastimens sont enrichis d'ornemens magnifiques, les Vestibules soient de mesme : 15 Car si les dedans ont de la beauté, & de l'élégance, & \* que les Entrées & les Vestibules soient pauvres & chetifs, il n'y aura ny agrément, ny Bienseance. Tout de mesme si sur des Architraves Doriques on met 16 des Corniches dentelées; \* ou si au dessus des Architraves Ioniques soustenus de colonnes à chapiteaux 17 Oreillez, on \* taille des Triglyphes, & qu'ainsi les choses qui sont propres à un ordre, soient attri- C buées & transferées à un autre, les yeux en seront choquez, parce qu'ils sont acoûtumez

de voir ces choses disposées d'une autre maniere.

cette partie ait une grandeur determinée, ainsi qu'elle l'est dans l'intervalle des Rames; car ce n'est point la grandeur de ces intervalles qui peut faire juger de celle d'une galere, mais

c'est leur nombre.

ceit leur nombre.

13. Fonde' sur Quelque Autorite'. Toute l'Architecture est fondée sur deux principes, dont l'un est positif & l'autre arbitraire. Le fondement positif est l'usage & la fin utile & necessiaire pour laquelle un Edifice est fait, stelle qu'est la Solidité, la Salubrité & la Commodité. Le fondement que j'apelle arbitraire, est la Beauté qui dépend de l'Autorité & de l'Accontumance: Car bienque la beauté foit aussien quelque façon établie fur un fondement positif, qui est la conve-nance raisonnable & l'aptitude que chaque partie a pour l'usage auquel elle est destinée; neanmoins parte qu'il est vray que chacun ne se croit pas capable de découvrir & d'apercevoir tout ce qui appartient à cette raifonnable con-venance, on s'en rapporte d'abord au jugement & à l'approbation de ceux qu'on estime estre éclairez & intelligens en cette matiere) ce qui imprime dans noître imagination une idée qui n'eft formée que de la prevention & de l'accoûtumance dans laquelle l'opinion nous engagé, fans que nous nous en appercevions, & qui fair ensuite que nous ne seaurions approuver les choses qui ne sont pas conformes à ce que nous avons accoustumé de trouver beau, quoyqu'elles ayent aurant ou plus de convenance & de raison positive. Caron ne scauroit dire, par exemple, ce qui fait que ceux qui ont ce qu'on apelle le goust de l'Architecture, auroient de la peine à souffrir des denticules placez au dessus des modillons; ou dans un fronton des modillons qui ne seroient

pas perpendiculaires à l'horison, mais qui le seroient à la corniche qu'ils fouftiennent, quoyque ces manieres fulient plus conformes à la raifon, que celles qui font en usage; fi-non que l'on est acoûtumé de voir ces choses ainsi executées dans des ouvrages qui ont d'ailleurs tant de beautez fondées fur la veritable railon, qu'elles font excuser, & mesme aimer par compagnie, ce qu'on juge en eux n'estre pas tout-à-fait raisonnable. Ce sujet est traité bien au long dans la Preface de mon Livre de l'Ordonnance des cinq especes de

14. L'A COUTUMANCE, Vitrave femble faire entendre pue l'Acoustumance a la principale autorité dans l'Architechtre, quand il veut que la coustume que les Anciens avoient chtre, quand il veut que la coultume que les Anciens avoient de rendre toutes les pieces des apartemens également ornées, soit une loy inviolable, quoyqu'elle soit contraire à la raison, qui demande que les chambres & les cabinets soient plus ornez que les clealiers & les vestibules.

15. CAR SI LES DEDANS. Tous les exemplaires imprimez ont nam si interiora perfethus habeant elegantes, je trouve dans un ancien manuscrit. Si prospethus habeant elegantes contraines de les capitals de la contraine de la cont

16. DES CORNICHES DENTELEES. Les Corniches avec les Denticules qui sont propres & particuliers à l'ordre Ionique, ont esté mises dans l'Ordre Dorique du Theatre de Marcellus; Ce qui est une des raisons qu'on a de croire que cet Edifice n'a pas esté conduit par Vitruve, quoyqu'Auguste l'ait fait bastir en faveur de sa sœur Octavie, dont Vitruve. E

17. OREILLEZ. Vitruve apelle les colonnes Ioniques,

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

Cette Planche est pour servir d'exemple aux deux premieres manieres de representer la Disposition d'un Bastiment , sçavoir l'Ichnographie 🤁 l'Ortographie. La premiere Figure est l'Ichnographie ou Plan du dernier étage de l'Observatoire, qui est un Édifice que le Roy a fait bastir à la sortie du Fauxbourg S. Facques en un lieu éminent, pour servir aux Observations Astronomiques & à plusieurs experiences pour la Physique. La seconde Figure est l'Ortographie ou Elevation geometrale de la face de l'Observatoire qui regarde le Midy.

PLANCHE







La Bienseance que requiert la Nature des lieux, consiste à choisir les endroits où l'air & A CHAP. II. les caux sont les plus sains pour y placer les Temples, principalement ceux qu'on bâtit au Dieu Esculape, à la Deesse Sante, & aux autres Divinitez par qui l'on croit que les maladies sont gueries. Car les malades par le changement d'un air mal sain en un salutaire, & pat l'usage des meilleures eaux, pourront plus aisement se guerir : ce qui augmentera beaucoup la devotion du peuple qui attribuera à ces Divinitez la guerison qu'il doit à la nature falutaire du lieu. 18 Il y a encore une autre Bienleance que la nature du lieu demande, qui \* est de prendre-garde que les Chambres où on doit coucher, & les Bibliotheques soient tournées au levant; que les Bains & appartemens d'hyver soient au couchant d'hyver; & que les Cabinets de Tableaux & autres curiositez qui demandent un jour toujours égal, soient vers le Septentrion; daurant que ce qui est rourné vers ce costé du Ciel, n'est point sujet à estre tantost éclaire du foleil, & rantost obscurci, mais demeure tout le long du jour B presqu'en un mesme estat.

19 La Distribution demande qu'on ne s'engage à rien que selon les facultez de celuy qui \* fait bastir, & suivant la commodité du lieu, en ménageant avec prudence l'un & l'autre. Ce qui se fera si l'Architecte n'entreprend point les choses qui ne peuvent s'executer qu'àvec des dépenses excessives: Car il y a des lieux où l'on ne trouve ny de bon sable, ny de bonnes pierres, ny de 20 l'Abies, ny du Sapin, ny du Marbre, & ou il feroit besoin pour \* recouvrer toutes ces choses de les faire venir de loin avec bien de la peine & de la dépenfe. Il se faut donc servir de sable de riviere, ou de sable de la mer lavé en eau douce, si on n'a point de 21 sable de cave, & employer le bois de 22 Cyprés, de Peuplier, de Pin, ou d'Or-\*\*

me, si on ne peut avoir ny de l'Abiés, ny du Sapin.

L'autre maniere de Distribution consiste à avoir égard à l'usage, auquel on destine le C Bastiment, à l'argent qu'on y veut employer, & à la beauté que l'on veut qu'il ait; parce que suivant ces diverses considerations, la Distribution doit est e disserente. Car il faut d'autres desseins pour une maison dans la ville, que pour une maison à la campagne qui ne doit servir que de Ferme & de Ménagerie; & la maison qu'on bastir pour des Bureaux de gens d'affaires, doit estre autrement disposée que celle qu'on fair pour des gens curieux & magnifiques, ou pour des personnes dont la haute qualité & l'employ dans les affaires publiques demande des usages particuliers. Enfin il faut ordonner diversement les Edifices selon les differentes conditions de ceux pour lesquels on bastit.

pulvinatas columnas; parce que leurs chapiteaux ont en quelque façon la figure d'un oreiller, lorsqu'ils sont regardez par le costé.

18. IL Y A ENCORE. Tout ce qui est dit de l'exposition des appartemens destinez à servir en différentes saisons & pour les Bibliotheques & les Cabinets de Tableaux, est re-

peté au 7. chap. du 6. livre.

19. LA DISTRIBUTION Vitruve qui donne au commencement de ce chapitre la Distribution & l'Occonomie pour une mesme chose, semble après neanmoins en faire deux. Car il entend icy par la Distribution l'égard que l'Ardeux, Car il entend icy par la Distribution l'égard que l'Architectea aux materiaux qu'il peut aisément recouvrer, & à l'argent que celuy qui sait basitir, veux employer, qui sent des choses qui appartiennent à l'Oeconomie: Il rapporte aussi à la Distribution 1 égard qu'il faut, avoir à l'usege & à la condition de ceux qui y doivent loger; ce qui semble n'avoir aucun rapport à l'Oeconomie, mais pluslost à la Bienfeance; si ce n'est qu'il est vray qu'il saut un plus grand sond pour entreprendre un Palais, que pour basitir un Burcau pour des gens d'assaires. C'est en partie pour cette raison que j'ay toujours employé le mot d'Oeconomie dans les notes où il a esté neces sait ar de comparer les parties d'Architecture les unes esté neces sait au controlle de mot d'Oeconomie dans les notes où il a esté neces sait ar de comparer les parties d'Architecture les unes esté neces sait au controlle sunes este parties de comparer les parties d'Architecture les unes sait de la condition de ellé necessaire de comparer les parties d'Architecture les unes avec les autres ; en partie aussi pour éviter la consusion qui auroit pû estre causée par le peu de distinction que les Idées

d'Ordonnance, de Disposition & de Distribution ont ordinairement dans nostre, espoit.

20. De 1/A BIES. Belon fait deux especes de Sapin, l'un masse qui est le vasy Abies des Latins, dont les pommes tendent en haut. L'autre femelle qui est le Sapinus, dont les pommes sont tournées en bas, Quelquefois Sapinus, et lignifie pas une espece, mais une partie d'arbre; scavoir le bas du tronc du Sapin, ainsi qu'il est rapporté au chap, in du 2, livre, 21. Du SABLE DE, CAVE, J. Martin dans sa traduction Françoise de Vitruve apelle le fable qui se tire dans terre du fable de 1967. Philbett de Lorme du sable terrain. Je ne me suis point voulu servirde cenom; de peur qu'on ne prit terrain

point voille service de comme de pour qu'on ne pirt terrain.
pour terreux, qui est he plus manvaise qualité qu'un fable
puisse avoir, dont le sable qu'on foüille dans la terre est tour
à-fair exempt, ce qui le rend le meilleur de tous. Nos entrepreneurs l'apellent du Sable de Cave qui est la Rena di Cava des Italiens.

des Italiens.

21. CYPREZ. Je no fçay pas pourquoy le bois de Cyprez est mis icy au nombre de ceux quine sont pas les meilleurs pour les Bastimens, punsqu'il est sans comparation meilleur E que l'Abies & le Sapin. Theophrast en parle comme du plus durable & du moins sijet aux vers & à la pouriture, essant celuy dont on trouve les plus anciens Edifices avoir esté bastis.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

Cette Planche contient la troisiéme ধ la quatriéme maniere de representer la Disposition d'un Bastiment, sçavoir, la Sciographie & la Scenographie. La premiere Figure est la Sciographie ou le Prosil de l'Observatoire qui represente tous les dedans & tous les étages, ce Bastiment estant comme coupé de haut en bas suivant la ligne qui va du Midy au Septentrion. La seconde Figure est la Scenographie ou l'Elevation Perspective qui represente la face qui regarde le Septentrion, quelque peu declinée au Levant.



'ARCHITECTURE a trois parties; sçavoir, la Construction des Bastimens, la \* Gnomonique & la Mecanique. La Construction des Bastimens ordonne deux sortes d'Edifices, qui sont les Remparts avec les autres Ouvrages publics, & les Maisons des parriculiers: Les Ouvrages publics sont de trois sortes: car ils se rapportent ou à la Seureté, ou à la Pieté, ou à la Commodité du peuple. Les Bastimens qui sont faits pour la Seureté sont les Remparts, les Tours, les Portes des Villes & tout ce qui a esté inventé pour servir B de défense perpetuelle contre les entreprises des ennemis. La Pieté du peuple fait élever en divers lieux des Temples aux Dieux immortels; & la Commodité fait entreprendre la Construction de tous les Edifices qui sont pour les usages publics, comme des Portes, \* des Places publiques, des Portiques, des Bains, des Theatres & des Promenoirs. En toutes fortes d'Edifices il faut prendre-garde que la Solidité, l'Utilité & la Beauté s'y rencontrent. 3 Pour la Solidité, on doit avoir principalement égard aux fondemens qui doivent \* estre creusez jusqu'au solide, & estre bastis des meilleurs materiaux qui se pourront choisir sans rien épargner. L'Utilité veut que l'on dispose l'Edifice si à propos que rien n'empesche son Usage; ensorte que chaque chose soit mise en son lieu, & qu'elle ait tout ce qui luy est propre & necessaire. Et enfin la beauté pour estre accomplie dans un Bastiment, demande que sa forme soit agreable & elegante par la juste proportion de toutes ses parties.

1. L'Architecture atroit agreade et elegant

1. L'Architecture atroit pour age qui est divisé en trois parties. La premiere regarde la Construction des Bastimens dont il est traité dans les huit premiers livres. La seconde est pour la Gnomonique qui traite du cours des Astres & de la confección des Cadrans & des Horloges; ce qui est traité dans le 9, livre: Et la troiséme est pour les Machines qui servent à l'Architecture & à la Guerre; ce qui est traité dans le dernier livre. La partie qui traite des Bastimens est double, car les Bastimens sont, ou publics, ou particuliers, II est partié des particuliers au 6. livre. Pour ce qui est des Bastimens publics, la partie qui en traite est encore divisée en trois, qui sont, celle qui appartient à la Seureté qui conssiste dans les Fortifications des villes dont il est traité au 5. chap, de ce livre; celle qui appartient à la Religion, c'est-à-dire aux Temples dont il est traité dans le 3, & le 4, livre, & celle qui appartient à la Religion, c'est-à-dire aux Temples dont il est traité dans le 3, & le 4, livre, & celle qui appartient à la Religion, c'est-à-dire aux Temples dont il est traité dans le 3, & le 4, livre, By celle qui appartient à la Religion, c'est-à-dire aux Temples dont il est traité dans le 3, & le 4, livre, By celle qui appartient à la Religion, c'est-à-dire aux Temples dont il est traité dans le 5, et le 4, livre, By celle qui appartient à la Religion, c'est-à-dire aux Temples dont il est traité dans le 5, et la Beauté dont il est traité dans le 5, et la Beauté dont il est traité, s'gavoir de la Solidité dans l'onzième chap, du 6, livre,

de l'Utilité au 7, chap. du 6, livre, & de la Beauté dans tout le 7, livre, au moins pour ce qui regarde les ornemens de peinture & sculpture: Car pour ce qui regarde la propertion qui est un des principaux fondemens de la Beauté, cette partie se trouve traitée dans tous les endroits de l'Ouvrage.

2. POUR LES USAGES PUBLICS, J'ay relitude ceterdroit fuivant un ancien Manuscrit où il y a communum locorum, au lieu de omnium locorum qui se lit dans les exemplaires imprimez.

3. Pour LA SOLIDITE'. La seconde division que Vitruve fait icy de l'Architecture en trois parties, n'ajoulte rien à la premiere division qu'il a déja faite dans l'autre Chapitre, que la Solidité; car la Beauté, & l'Utilité ou Com-modité sont comprises dans l'Ordonnance & dans la Dispolition faite avec Proportion & Bien-feance, Ce n'est pas que l'Ordonnance, la Disposition & la Proportion ne comprennent aussi en quelque sorte la Solidité, mais il y a beaucony de choses qui appartiennent à la Solidité, que l'Ordonnance, la Disposition & la Proportion n'ensemment controlle de la Proportion n'ensemment de la Solidité, que l'Ordonnance, la Disposition de la Proportion n'ensemment de la Solidité de la Proportion n'ensemment de la Solidité de la Proportion n'ensemment de la Solidité de la Proportion n'ensemment de la point; telle qu'est la condition des materiaux & le mélange qui s'en fait.

#### IV. CHAPITRE

# Comment on peut connoistre si un lieu est sain, 1 & ce qui l'empesche de l'estre.

UAND on veut bastir une Ville, la premiere chose qu'il faut faire est de choisir un CHAP. IV. lieu sain. Pour cela il doit estre en un lieu élevé, qui ne soit point sujet aux brouïllards & aux brouines, & qui ait une bonne temperature d'air, n'estant exposé ny au grand E chaud, ny au grand froid. Deplus il doit estre èloigné des marécages: Car il y auroit à craindre qu'un lieu dans lequel au matin le vent pousséroit sur ses habitans les vapeurs que le Soleil en se levant auroit attirées de l'haleine infecte & veneneuse des animaux qui s'en-

1. Et ce qui l'empes che de l'estre. Tous les Exemplaires dans le ritre de ce Chapitre après, que obfint falubritati, ont ces mots, & male lumina capiantur. Barbaro qui les avoit obmis dans sa Traduction Italienne, les a mis dans sa feconde edition Latine. J'ay suivy son premier defein dans ma traduction, parceque ce chapitre ne parle qu'en passant, & comme par exemple des Jours que l'on doit don-

ner aux celliers & aux greniers ; & d'ailleurs je n'ay pas crû devoir faire confcience de toucher aux titres ; estant constant qu'ils ne sont point de l'Auteur ; qui n'a divisé son ouvrage que par livres, selon la coultume de son temps qui n'estoir point de partager les livres en chapitres, sections, articles & paragraphes; ny d'y mettre des titres & des sommaires, comme nous faisons.

gendrent

A gendrent dans les marecages, ne fust mal-sain & dangereux. De mesme une Ville bastie CHAP. IV. fur le bord de la Mer, & exposée au Midy , ou au Couchant , ne peut estre saine , parceque durant l'Esté dans les lieux exposez au Midy le Soleil est fort chaud dés son lever, & brûlant à Midy; & dans ceux qui sont exposez au Couchant l'air ne commence qu'à s'échauffer quand le Soleil se leve, il est déja chaud à Midy, & il est tres-bruslant au coucher du Soleil: Desorte que par ces changemens soudains du chaud au froid, la santé est beaucoup alterée. On a mesme remarqué que cela est d'importance pour les choses inanimées, car personne n'a jamais fait les fenestres des Celliers du costé du Midy, mais bien vers le Septentrion; parce que ce costé-là du Ciel n'est point sujet au changement: c'est pourquoy les Greniers dans lesquels le Soleil donne tout le long du jour, ne conservent presque rien dans sa bonté naturelle, & la viande & les fruits ne se gardent pas long-temps, si on les B ferre en d'autres lieux qu'en ceux qui ne reçoivent point les rayons du Soleil : 1 car la chaleur qui altere incessamment toutes choses, leur oste leur force par les vapeurs chaudes qui viennent à dissoudre & épuiser leurs vertus naturelles. Le Fer mesme, tout dur qu'il est, s'amollit tellement dans les fourneaux par la chaleur du feu, qu'il est aisé de luy donner telle forme que l'on veut, & il ne retourne en son premier état que quand il se refroidit, ou lorsqu'estant trempé on luy redonne sa dureté naturelle. Cela est si vray que l'on éprouve que pendant l'Esté la chaleur affoiblit les corps, non seulement dans les lieux malsains, mais mesme dans ceux où l'air est le meilleur; & qu'au contraire en Hyver l'air le plus dangereux ne nous peut nuire, parceque le froid nous affermit & nous fortifie. L'on void aussi que ceux qui des regions froides passent en des païs chauds, ont de la peine à y demeurer sans devenir malades, & que ceux qui vont habiter le Septentrion, bien loin de C ressentir aucun mal de ce changement, s'en trouvent beaucoup mieux. C'est pourquoy il faut bien prendre-garde quand on choisit un lieu pour bastir une Ville de fuir celuy où les

vents chauds ont accoustumé de souffler. Car tous les corps estant composez de principes apellez Stoicheia par les Grecs, qui sont Elements. le Chaud, l'Humide, le Terrestre & l'Aërien, du mélange desquels il resulte un temperament naturel qui fait le Charactere de chaque animal; s'il arrive qu'en quelque temps l'un \* de ces principes, par exemple | le Chaud, soit augmenté, il corrompt tout le temperament en dissipant ses forces. Ce qui arrive lorsque le Soleil agissant sur les corps, y fait en-\* trer par les veines qui font ouvertes aux pores de la peau, plus de Chaleur qu'il n'en faut pour sa temperature naturelle de l'animal; ou bien lorsque l'Humidité trop abondante s'infinuant auffi dans les conduits des corps, change la proportion qu'elle doit y avoir avec D la Seicheresse; parce que cela fair perdre la force à toutes les autres qualitez, qui consiste dans la proportion qu'elles doivent avoir les unes à l'égard des autres. Tout de mesme l'Air rend les corps malades par la froideur & par l'humidité des vents : & la Terre détruit

2. CAR LA CHALLUR QUI ALTERE INCESSAMMENT. Victuve fait voir en cet endroit qu'un parfait Architecte comme luy, fçait autre chose que la maçonnerie. Ce raisonnement fur les veritables causes de la corruption interne & non violente des choses, dont la principale est la dissipation de leur chaleur propre, quand elle est attrée au dehors par la chaleur estrangere, est la pure doctrine d'Aristore & de Galien, qui sont les Philosophes qui ont le mieux raisonné sur ce sujer. Neanmoins ce qui est dit ciry du fer qui s'amolit par le seu n'est point un bon exemple de l'assoibilisement qui attrive au corps par la chaleur : car elle ne corrompt point le fer parce qu'elle l'amollit ; mais parce qu'elle le brusse E qu'elle consume les parties les plus volatiles de la surface ; ce qui sait que quand on rougit le fer il demeure sur la surface des escailles qui sont la partie terrestre du mèrail. Et cette dissipation des parties volatiles qui arrive au ser par l'action du seu est ce qu'il a de commun avec tous les autres corps, que la chaleur altere & corrompt ensin par la pette corps, que la chaleur altere & corrompt enfin par la perte qu'ils souffrent des meilleures & des plus essentielles parties de leur substance. Les Exemplaires sont differens en cet endroit, les uns ont aéribus, les autres à rebus. J'ay choisy le dernier, parceque vaporibus qui est ensuite, feroit une repetition vicious.

2. CAR LA CHALLUR QUI ALTERE INCESSAMMENT.

repetition vicieuse. 3. LE CHAUD SOIT AUGMENTE. J'ay ainsi inter-preté, exuperat, quoyque, exeede, eust esté plus selon la let-tre. Mais j'ay crû que Vitruye l'a dû entendre de cette ma-

niere , parceque le degré d'une qualité , quel qu'il puisse estre , n'est jamais contraire à une chose , que parce qu'il est different de celuy qu'elle doit avoir naturellement : de sorte qu'une chaleur excessive qui corrompt un sujet à qui elle n'est

qu'une chaleur excessive qui corrompt un sujet à qui elle n'est pas convenable, en conserve & perfectionne un autre à qui elle est propre. C'est pourquoy il saut croire que quand Vittuve a dit. Cam à principis calor exaperat, il a entendu dire, gradum qui unicuique corpori conveniens est en nautralis.

4. Les Veines Qui sont ouvertes sau fores pel la Peau. Russus Ephélius dit que les anciens Grecs appelloient les attrers des vaisseaux pneumatiques; c'est à dire des soupiraux par le moyen desquels le cœut envoyoit la chaleur aux parties, & attitoit la fraîcheur de dehors par les pores de la peau. Les nouvelles experiences de la circulation du sang ont sait voir que les attrers ne font que la lation du sang ont sait voir que les attrers ne font que la lation du sang ont fait voir que les atteres ne sont que la moitié de cet ouvrage, & que comme il n'y a qu'elles qui portent la chaleur & la nourriture que le cœut envoye aux parties , il n'y a aussi que les veines qui luy puissent porter le rafraschissement , ou les autres qualitez que l'air de dehors luy peut communiquer.

Il y a grande apparence que c'est par hazard que Vitruve a si bien rencontre icy, quand il n'a pas accordé aux arteres cet office d'introduire les qualitez de ce qui touche le corps par dehors, mais aux veines, pui/que cy-devant il leur a attitube le poux auquel elles n'ont aucune part, commo il a esse

CHAP. IV. aussi la proportion des autres qualitez en augmentant ou diminuant les corps contre leur A naturel, soit que cela leur arrive lorsqu'ils s'emplissent de trop de nourriture solide, ou

qu'ils respirent en un air trop grossier.

Pour mieux connoistre la nature differente des temperamens, il faut considerer celle des animaux, & comparer les animaux de terre avec les poissons & les oyseaux; car leur composition est tout-à-fait disserente, les oyseaux ayant peu de terrestre & encore moins d'humide, mais beaucoup d'air avec une chaleur temperée; se qui fait qu'ils s'élevent \* aisement en l'air, n'estant composez que d'Elemens fort legers. Les Poissons une \* chaleur temperée avec beaucoup d'air & de terrestre, & tres-peu d'humidité, d'où vient qu'ils vivent aisément dans l'eau, & qu'ils meurent quand ils en fortent. Au contraire les Animaux terrestres, parce qu'ils ont mediocrement d'air & de chaleur, peu de terrestre & beaucoup d'humidité, ne peuvent long-temps vivre dans l'eau. Que si cela est ainsi & que B le corps des animaux soient composez, comme nous voyons, de ces principes & de ces qualitez, dont l'excés & le défaut causent les maladies, il est de tres-grande importance, afin que les Villes que l'on doit bastir, n'y soient point sujettes, de choisir les lieux que l'on reconnoist les plus temperez.

C'est pourquoy j'approuve fort la maniere dont usoient les Anciens, qui estoit de considerer le Foye des animaux qui paissoient dans les lieux où ils vouloient bastir, ou camper, car s'ils le voyoient livide & corrompu, & qu'ils jugeassent aprés en avoir consideré plusieurs, que cela n'arrivoit que par la maladie particuliere de quelqu'un de ceux qu'ils avoient ouverts, & non par la mauvaise nourriture qui se prend dans le lieu, puisque les autres avoient le Foye sain & entier par l'usage des bonnes eaux & des bons pasturages; ils y bastissoient leurs Villes: Que s'ils trouvoient generalement les Foyés des animaux gastez, C ils concluoient que ceux des hommes estoient de mesme, & que les eaux & la nourriture ne pouvoient estre bonnes en ce païs-là; de forte qu'ils l'abandonnoient incontinent, n'ayant rien en si grande recommandation en toutes choses que ce qui peut entretenir la santé.

Mais pour faire voir qu'on peut connoistre si les lieux sont sains par la qualité des herbes qui y croissent, il ne faut que faire comparaison des deux pais qui sont sur les bords du Potheree qui passe entre Gnossus & Cortyne en Candie. Car il y a des animaux qui passent à droit & à gauche de cette riviere, mais ceux qui paissent prés de Gnossus ont une Ratte, & ceux qui paissent de l'autre costé prés de Cortyne n'en ont point qui paroisse. Les Medecins qui ont cherché la cause de cela, ont trouvé qu'en ce lieu il crosst une herbe qui a la \* vertu de diminuer la Ratte, & dont ils se sont servis depuis pour guerir les Ratteleux : c'est pourquoy les Candiots apellent cette herbe Asplenon. Ces exemples font voir qu'il y a des D lieux que la mauvaise qualité des Fruits & des Eaux rendent tout-à-fait mal sains.

Mais les Villes qui sont basties dans les marécages pourront n'estre pas tout-à-fait mal placées, si les marécages sont le long de la Mer, 8 & s'ils sont au Septention à l'égard de \* la Ville, ou entre le Septentrion & le Levant, principalement si les marais sont plus élevez que le rivage de la Mer: car on pourra faire des fossez & des tranchées par où l'eau des marais s'écoulera dans la mer & par lesquels la mer y sera poussée, lorsqu'elle s'enstera par les

Qui consume la Ratie.

> 5. CE QUI FAIT QU'ILS S'ELEVENT AISEMENT EN L'AIR. La facilité que les oyfeaux ont à s'élever en l'air, ne vient pas tant de la legreré de leurs corps, que de la grandeur & de la force de leurs ailes, Cela est fi vray qu'un Poulet-d'Inde qui a de la peine à s'élever de terre, n'est pas plus pefant qu'un Aigle qui vole si haut & si aisément qu'il peut mesme enlever d'autres animaux avec luy; il est poutrant vray que la chair & les os sont plus legers aux Oyseaux qu'aux Animaux terrestres. aux Oyfeaux qu'aux Animaux terrestres.

aux Oyseaux qu'aux Animaux terrestres.

6. LES POISSONS ONT UNE CHALFUR. Cette opinion que Vitruve a prise d'Empedocle est resucte per Aristote au livre de la Respiration, où il montre que chaque chose est conservée & entretenue par ce qui est conforme à fa nature, & que la facilité que les Poissons ont de vivre dans l'humidité, est une marque affeurée qu'ils sont naturellement fort humides: car on ne peut pas dire qu'ils s'aiment dans l'eau, patce que ses qualitez qui sont contraires à leur temperament, le reduisent à une loijable mediocrité, puisque lors que le Temperament est consorme à la nature de quelque chose, il ne doit pas estre reputé excessifis : & si

les Poissons meurent hors de l'eau par l'excez de quelque qualité de l'air qui les offense, c'est celuy de sa chalcur & de sa secheresse qui détruit la froideur & l'humidité qui leur de fa sccherelle qui détruit la froideur & l'humidité qui leur est naturelle, Mais une des principales raisons qui sont que les Poissons meurent hors de l'eau est la legretté de l'air qui ne comprime pas les vaissaus de leurs branchies autant qu'il est necessaire pour la circulation du fang, laquelle ne peut estre faire que par la pesanteur de l'eau qui oblige le sang de passer de passer de protection du Thorax est necessaire pour le faire aller du poumon dans le cœur aux animaux, qui respirent. poumon dans le cœur aux animaux qui respirent.

pountion dans le cœut aux animais, qui respirent.

7. UNE HERBE QUI A LA VERTU DE DIMINUER LA RATTE. Cette herbe que l'on appelle communement du nom Arabe Ceterach, est la veritable Scolopendre qui est ainsi nommée à cause qu'elle ressemble à un ver

de ce nom.

s'ils sont au Septentrion. Les marais 8. ET 3115 3081 AU GEFFENKTON. Les maiasses estant ainsi situez, leurs vapeurs ne pourront estre apportées dans la Ville, que par des vents qui sont capables de les diffiper, & d'en corriger les mauvaises qualitez.

A rempestes, en sorte que la saleure fera mourir & mesme empeschera de naistre tous les ani- CHAP. IV. maux des marais. L'experience a fait voir cela dans les marécages qui sont autour d'Altine, de Ravenne & d'Aquilée, & dans plusieurs autres lieux de la Gaule Cisalpine, où les

marais n'empeschent point que l'air ne soit merveilleusement sain.

Au contraire quand les marais ont des eaux dormantes & qui ne coulent point à l'aide d'aucune riviere ny d'aucuns fossez, comme ceux de Pontine; ces eaux faute d'agitation se corrompent & infectent l'air. C'est pourquoy les habitans de Salapie ancienne Ville de la Pouille bastie en un lieu de cette nature par Diomede à son retour de la guerre de Troye; ou, comme quelques-uns croyent, par Elphias Rhodien, se voiant rous les ans affligés de maladies, vinrent demander à M. Hostilius qu'il leur fust permis de transporter leur ville en un lieu plus commode tel qu'il leur voudroit choilir; ce qu'il leur accorda sans B difficulté, & ayant avec beaucoup de prudence & de capacité examiné les qualitez d'un lieu prés de la mer qu'il jugea fort sain, il y bastit avec la permission du Senat & du peuple \* Romain, une nouvelle Ville, faisant payer à chacun des habitans seulement y un Sesterce Nummus Ses pour la place de chaque maison. Ensuite il sit une ouverture à un grand lac qui estoit prés servius. de la Ville pour y laisser entrer la Mer & le changer en Port : de maniere que les Salapiens sont à present en un lieu fort sain distant de quatre milles de leur ancienne Ville.

9. Un Sestence. C'estoit un peu moins qu'un de nos Sous: car le Sestertius ou le nummus Sestertius, qui estoit la mesme chose, valoit deux As & demy, ce qui s'entend de l'As qu'Horace apelle vilis, & qui ne valoit qu'un peu plus que quatre de nos deniers. Il est apelle Sestersius quasi Semiflertius, comme qui diroit composé de trois nombres, dont le troisiéme est un demy. C. st pourquoy il estoit representé par deux points II & une S qui signifie s'emis joints ensemble en cette forme HS s'estertium ou Sestertiu au neutre, valort mille Seftertios, au masculin.

#### CHAPITRE V.

#### Des Fondemens des Murs & des Tours.

Orsque l'on fera affeuré de la commodité du lieu où l'on doit fonder une Ville par CHAP. Vi , la connoiffance que l'on aura de la bonté de son Air, de l'abondance des Fruicts qui croissent dans le pais d'alentour, & de la facilité que les Chemins, les Rivieres & les Ports de mer peuvent apporter pour y faire venir toutes choses necessaires, il faudra travailler \* 1 aux Fondemens des Tours & des Rempars en cette manière.

Il faut creuser s'il se peut jusqu'au solide & dans le solide mesme, autant qu'il est necessaire pour soustenir la pesanteur des Murailles, & bastir le Fondement avec la pierre la \* plus folide qui se pourra trouver ; 2 mais avec plus de largeur que les Murailles n'en doi-

D vent avoir au dessus du Rez de chaussée.

I. Aux FONDEMENS, Ceux du mestier disent ordinairement Fond at on, au lieu de Fondement, que est le mot pro-pre dont Phil. de Lotme, M's de Ghambray & la pluspart de ceux qui ont écrit de l'Architecture en François se servent; or ceux qui ont ecrit de l'Architecture en François le letvent; j'ay crû qu'à leur exemple il m'eftoit permis de me dispenser de parler comme les Maçons quand je le pourrois faire ayec raison. Les termes particuliers son necessaires dans les Arts quand ils expriment les choses avec plus de distinction; mais celuy cy fait rout le contraire; car le mot de Fondation est ambign. Gensiles rion at fourries et alle des quand la bis. fon j'ay toujours écrit le Plinthe d'une Base, & non la Plin. Ion jay toujours écru le Plinthe d'une Baie, & non la Plinthe ainsi que les Ouvriers disent, non plus que le Pourtour, la Theorique & l'Arquitrave, bien que ces mots ne soient pas equivoques comme celuy de Fondation & de Plinthe, qui au feminin signifie autre chose que la partie inferieure d'une base: mais j'ay crû que je pouvois parler comme le reste du monde qui dit le Tour, la Theorie & l'Architrave parce que ces termes sont entendus & par les Maçons & traile reste du monde. par le reste du monde.

2. MAIS AVEC PLUS DE LARGEUR. Scamozzi re dur certe largeur des Fondemens à la huitième partie de l'é-paisseur du Mur de chaque cossé pour le plus , & à la douziè-me pour le moins ; c'est-à-dire que si un Mur a quarre pieds d'épaisseur, son Fondement aura par en bas cinq pieds pour le plus ; ou quatre pieds deux tiers pour le moins. D'autres Architectes ; comme de Lotme donnent beaucoup plus d'Empatement aux Fondemens , (avoir une moitié de lar-geur davantage que le Mut ; c'eft-à dire que fi le mur els de deux pieds , le fondement fera de trois ; ce qui femble eftre fondé sur Virtuve au 3; liv, ch. 3, où il dit que les murs out font an dessens des Colonnes doivent ettre plus larces eitte fonde lur Virtuve au 3, lw, ch, 3, ou il dit que les murs qui sont au dessous des Colonnes doivent estre plus larges que les Colonnes de la moitié; Mais Palladio donne encore davantage de largeur aux Fondemens, car il veut qu'ils ayent le double du Mur; & Scamozzi donne aux Fondemens des grosses Tours trois fois la largeur du Mur, & en fair déborder le haut de chaque costé de la moitié de la largeur du Mur, or supposé que la largeur de l'Empartement des Fondemens contribué à leur Solidité, ainsi qu'il y a beaucoup d'apparence, il y a lieu de s'étonner que generalement les Architectes ne ptoportionnent cette largeur d'Empartement qu'à la largeur des Murailles, & qu'ils n'ayent pas plûtost égard à leur hauteur & à la pesanteur de ce qu'elles doivent soûtenir; car une Muraille de trois pieds d'épais, feur qui doit porter des voûtes de pierre, plusseurs grands Planchers & des Toics chargez de Tuille ou de Plomb, aura besoin d'une plus grande solidité en son Fondement, que ne feroit un mur de six pieds d'épaisseur qui n'autroit pas un grand faix à soûtenir : car quoy qu'un Mur fort large air plus de pesanteur que celuy qui est étroit, il a aussi davantage de terre qui le soustiert, & un Mur de six pieds a la force de deux muts de trois, de mesme qu'il en a la pesanteur, & mesme il en a davantage à causse de la laisson des pierres qui sont au dessous des Colonnes doivent estre plus larges

Les Tours doivent s'avancer hors le Mur afin que lorsque les ennemis s'en approchent, A CHAP. V. celles qui font à droit & à gauche leur donnent dans le flanc, & il faut prendre-garde de rendre l'approche des Murs difficile, les environnant de precipices, & de faire enforte que les Chemins qui vont aux Portes, ne soient pas droits, mais qu'ils tournent à la gauche de la porte : car par ce moyen les assiegeans presenteront à ceux qui sont sur la Muraille le

costé droit qui n'est point couvert du bouclier.

La figure d'une Place ne doit estre ny quarrée, ny composée d'Angles trop avancez, mais ; elle doit faire simplement une enceinte, afin que l'ennemy puisse estre vû de plu- \* fieurs endroits, car les Angles avancez font mal propres pour la défense, & sont plus favo-

rables aux assiegeans, qu'aux assiegez.

J'estime que l'épaisseur de la Mutaille doit estre assez grande pour faire que deux hommes armez qui viennent à la rencontre l'un de l'autre, puissent passer aisément, & sans s'in-B commoder. A travers cette épaisseur il doit y avoir 4 de grands pieux de bois d'Olivier un \* peu brûlez & placez fort drû, afin que les deux paremens de la muraille ainsi joints ensemble comme par des clefs & tirans, ayent une fermeté de longue durée : car ce bois ainsi preparé n'est sujet ny à se vermouler, ny à se corrompre en quelque maniere que ce soit par le temps, pouvant demeurer éternellement & dans la terre & dans l'eau sans se gaster. Cela se doit pratiquer non seulement dans la construction du Mur, mais mesme de ses Fondemens: & quand en d'autres Edifices que des Rempars on aura besoin de Murailles fort épaisses, il en faudra ainsi user: car par le moyen de cette liaison, ils dureront fort long-temps.

Les Espaces d'entre les Tours doivent estre tellement compassez, qu'ils ne soient pas plus longs que la portée des traits & des flèches; afin que les affiegeans soient repoussez estant battus à droit & à gauche tant par 3 les Scorpions, que par les autres machines que l'on a C

pour lancer des fleches.

Il faut de plus qu'au droit des Tours le Mur soit coupé en dedans de la largeur de la

qui se source que je croy qu'il faudroit reglet la largeur de l'empatement par la hau-teur & par la charge des Murs, plustost que par leur largeur. Lorsqu'on bastir les fondemens de l'Arc de Triomphe de la Porte faint Antoine. Les Architectes eurent de la peine à aprouver le peu de largeur que je donnois à l'empatement, qui felon leurs regles auroit du estre huit fois plus grand qu'il n'est à cause de la grande masse de cet édifice, dont la qu'il n'er a caute de la grande mate de ce teather, dont la hauteur qui est de vingt toiles n'est pas le triple, dont la heuteur car ayant huit toiles de large il en auroit falu donner vingt-quatre selon Scamozzi, ce qui auroit fait huit toises d'empatement de chaque collé, de il n'en a pas plus d'une. Il faut voir ce qui est écrit sur ce sujet à la fin du dernier chap. du sixiéme livre.

3. Elle doit faire simplement une enceinte; Vegece n'est pas de l'avis de Virruve, car il croit que les An-ciens vouloient que les Murs de leurs Villes cussent des si-nuostrez, Proes claudebant sinuoss: anstratibus veteres. La raison de Vittuve est à mon avis que les Rempars estant tournez en rond, font que les assegans sont toujours expo-sez aux traits de prés de la moitié de ceux qui défendent les Murailles, au lieu qu'en une Place quarrée l'affiegeant estant au droit d'une des Faces, est à convert des trois autres. Ta-cite parlant des Murs de Jerusalem dit Prbem clausééant Murs per arten obliqui de introssus sinuati, su tlaera op-purnantium ad ullus patescerent: cela semble faire entendte que ce n'estoit pas la coustume de les faire de cette ma-niere, qui est celle que l'on pratique dans l'Architecture militaire moderne,

4. DE GRANDS PIEUX. Ce que Vitruve apelle icy taless perpetuss, Cefar dans la description des Murs, dont les Gaulois fermoient leurs Villes, l'apelle trabs perpetuss. Il dit que ces Poutres effoient posées d'un parement du Mur à l'autre alternativement avec des rangées de pierre, qui al-loient auffi d'un parement à l'autre, & qui failoient à chaque parement comme un Echiquier, chaque Poutre ellent en-fermée entre quatro tangées de Pierres, & chaque rangée de Pierre estant ensermée entre quatre poutres , ainsi que l'on peut voir dans la II. Figure de la IV Planche.

5. LES SCORPIONS, LES Anciens apelloient ainfi une machine fort femblable à celle que nous apellons Arbaleste, Il en est amplement parlé au 10, livre,

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

La premicre Figure de cette Planche represente le Plan 😝 l'Elevation perspective des Fortifica= tions des Anciens. On n'a mis qu'une partie tant du Plan que de l'Elevation, afin que l'un & l'autre fust en plus grand volume. On y voit deux choses particulieres & remarquables. La premiere est que les Courtines estoient coupées & interrompuës en dedans au droit des Tours, n'estant jointes que par des E Ponts de bois qu'il estoit facile d'abattre pour empêcher les assiegeans de passer outre , lorsqu'ils s'estoient rendus maistres d'une partie du Rempart. L'autre chose qu'il y a à remarquer, est qu'aux endroits qui estoient commandez par quelque eminence voisine du Rempart , ils l'élargissoient en faisant un Contremur BB opposé au Mur AA, & encore d'autres Murs CC, qui joignoient le Contremur au Mur, afin de les fortifier l'un & l'autre, & d'affoiblir la poußée de la terre qui estoit entre deux.

La seconde Figure represente la maniere dont les anciens Gaulois , au rapport de César , bastissoient les Murs de leurs Villes. A A est une des poutres qui estoient en travers du Mur, & dont un bout paroissoit à un des paremens , 🤁 l'autre bout à l'autre parement . B B est une des rangées de pierres , qui

estoient entre les poutres.

PLANCHE



CHAP. V. Tour, & que les chemins ainsi interrompus ne soient joints & continuez que par des soli-A ves posées sur les deux extremitez sans estre attachées avec du fer, asin que si l'ennemy s'est rendu maistre de quelque partie du Mur, les assiegez puissent oster ce pont de bois : car s'ils le font promptement, l'ennemy ne pourra passer du Mur qu'il a occupé, aux autres, ny

dans les Tours, qu'en se precipitant du haut en bas.

Les Tours doivent estre rondes ou à plusieurs pans, parce que celles qui sont quarrées, sont bien-tost ruinées par les machines de guerre, & les Beliers en rompent aisément les Angles: au lieu qu'en la figure ronde les pierres estant taillées comme des coins, elles resistent mieux aux coups qui ne les peuvent pousser que vers le centre. Mais il n'y a rien qui rende ces Rempars si fermes que quand les Murs tant des Courtines que des Tours sont foûtenus par de la Terre; car afors ny les Beliers, ny les Mines, ny toutes les autres machines ne les peuvent ébranler : toutefois les Terrasses ne sont necessaires que lorsque les assie-B geans ont une éminence fort proche des Murs sur lesquels ils peuvent entrer de plain pied.

6 Pour bien faire ces Terrasses il faut premierement creuser.des Fossez fort profonds & \* fort larges; au fond desquels on doit encore creuser le Fondement du Mur, & l'élever avec une épaisseur suffisante pour soûtenir la terre. Il faut bastir encore un autre Mur en dedans avec assez de distance pour faire une terrasse capable de contenir au dessus ceux qui y doivent estre placez pour la défense, & rangez comme en bataille. De plus entre ces deux Murs il est necessaire d'en bastir plusieurs autres qui traversent du Mur de dehors à celuy de dedans, & qui soient disposez à la maniere des dents d'une scie ou d'un peigne : car par ce moyen la terre separée en plusieurs parties par ces petits Murs, n'aura pas tant de force, ny

tant de poids pour pousser les Murailles.

Je ne determine point quelle doit estre la matiere des Murailles, parce que l'on ne trou- C ve pas en tous lieux ce qu'on pourroit souhaiter; mais il faudra employer ce qui se trouvera, soit quartiers de pierres, ou gros Cailloux, 7 ou Moilons, 8 ou Brique cuite, ou non \* cuite: car on ne peut pas par tout comme à Babylone où il y a grande abondance de bitume, se servir de bitume au lieu de mortier pour bastir des Murs de brique; & tous les lieux ne fournissent pas de quoy construire des Bastimens qui durent éternellement.

6. Pour BIEN FAIRE CES TERRASSES. La figure

6. Pour Bien faire ces Terrasses. La figure explique affez clairement cette structure des Terrasses, car le Mur de dehors A, & celuy de dedans B, sont joints ensemble par les Murs CC, qui traversent de l'un à l'autre, qui est ce que Virtuve apelle en maniere de scie ou de peigne.

7. Ou Moilons. J'interprete Camenta Moilons, non seulement parce que notire Ciment n'est pas le camentum des Anciens, mais aussi parce que Vitruve opposant le camentum aux gros quartiers de pierre & aux gros cailloux qui sont avec le Moilon les trois especes de camentum pris generalement, il donne à entendre que le camentum en cet endroit est le Moilon. Or le camentum en general signifie toute sorte de pierre qui est employée entière, & telle qu'elle a ché produite dans la terre, ou si on luy à donné quelque coup de marteau, asin d'oster ce qui empesche qu'elle ne soit grossierement quarrée, cela ne change point son espece, & en la squavoit faire apeller Pierre de taille; car la Pierre de taille est ce que les Latins apellent polius lapis quiest different de celuy qui est nommé casse, en ce que casse est selfectue ment rompu par quelque grand coup, & que polius est exactement derste par une infinité de petits coups. Nos Maçons font trois especes de ces pierres non taillées, qui ont quelque tapport avec les trois especes de camentum des Anciens, mais elles ne different que par la grossieur, Les plus grosses sont les gros quartiers qu'ils apellent de deux & de trois à

la voye, les moyennes sont apellées Libages, & les petites sont les Moilons. Virruve au 6. chap, du 7. liv. apelle les éclats de Marbre que l'on pile pour faire le Stuc camenta marmorea, Saumaise neanmoins entend par camentum une Pierre taillée & polie, & parce qu'il s'embleroit que camentum seroit la mesme chose que quadratum saxumil dit que camentum est different de quadratum saxum en ce qu'il n'est pas quarré. Mais il est affez dissible d'entendre ce qu'il veut dire, car il Davis a pas d'apparence que. Ementum soit une pierre taillée en Mais il est assez d'atteile d'entendre ce qu'il veut dire, car il n'y a pas d'apparence que s'emenum soit une pierre taillée en forme triangulaire, pentagone ou hexagone, ce qui devroit estre s'has figure fassout la difference qu'il y a entre eamenum & guardraum s'axum, çau pente taillée n'est apellée quadraum s'axum, que porce que la sigure quarrée est la plus ordinaire dans les pierres taillées, & non parce qu'elle est la seule qu'on leur donne. Tacite dit que le Theatre de Pompée estoit basti quadrato l'apide; cependant il est certain que les pierres quarrées ne son parce qu'elle qu'elle qu'elle qu'elle quadrato l'apide; cependant il est certain que les pierres quarrées ne son pas propries à bastie un heave donc le present que les pierres quarrées ne son pas propries à bastie un heave donc le present de la contract d

ettott balti quadrato lapide; cependant il est certain que les pierres quarrées ne sont pas propres à bassir un theatre dont la forme est ronde.

8. BRIQUE CUITE OU NON CUITE. Les Anciens se servoient de Briques cruss qu'ils laissoient secher par un long espace de temps jusqu'à quatre à cinq ans, comme il est dit au chap. 3, du 2. livre; se il falloit qu'ils cussent une grande opinion de la bonté de ces materiaux, puissqu'ils les employoient à des Murs saits pour sous feutrempass.

E craindre que l'humidité ne les détrempass.

#### CHAPITRE

De la distribution des Bastimens qui se font dans l'enceinte des Murailles des Villes, & comme ils doivent estre tournez, pour estre à couvert du mauvais Vent.

'ENCEINTE des Murs estant faite il faut tracer les places des Maisons & prendre CHAP. VI. les alignemens des grandes ruës & des ruelles felon l'aspect du Ciel le plus avantageux. La meilleure disposition sera si les Vents n'enfilent point les ruës, parce qu'ils sont

Camenta.

A toujours nuisibles, ou par leur froid qui bleffe, ou par leur chaleur & leur humidité qui CHAP. VI. corrompt. C'est pourquoy il faut bien prendre-garde à ces inconveniens, afin de n'y tomber pas, comme il est arrivé à plusieurs Villes, specialement à Metelin en l'Isle de Lesbos. où les Bastimens sont beaux & magnifiques, mais disposez avec peu de prudence; car en cette Ville le Vent du Midy engendre des fievres, roluy qui souffle entre le Couchant & le Septen. Auster. \* trion fait tousser, & celuy du Septentrion qui guerit ces maladies, est si froid qu'il est im- Corns.

possible de demeurer dans les rues quand il souffle.

Or le Vent n'est autre chose que le flux de l'air agité d'un mouvement inégalement violent qui se fait lorsque la chaleur agissant sur l'humidité, elle en produit par son action impetueuse une grande quantité d'air nouveau qui pousse l'autre avec violence. Ce qui se Ouvertures pour connoist estre vray dans les Æolipyles d'airain qui font admirablement bien voir que par les le vent. Beffets manifestes des choses artificielles on peut découvrir les causes cachées de ce que la nature fait dans l'air qui est audessus de nous. Les Æolipyles sont des boules d'airain qui sont creuses & qui n'ont qu'un troutres-petit, par lequel on les remplit d'eau. Ces boules ne pouffent aucun air avant que d'estre échaustées mais estant mifes devant le feu, aussi-tost qu'elles sentent la chaleur, elles envoyent un vent impetueux vers le feu, & ainsi enseignent par cette petite experience, des veritez importantes sur la nature de l'air & des Vents

Si donc on est à l'abri des Vents, cela pourra non seulement rendre un lieu capable de maintenir en santé les corps qui se portent bien, mais mesme de guerir promptement les maladies qui dans d'autres lieux ont besoin de l'application des remedes au mal; & cela à cause de la bonne remperature que cet abry leur donne. Les maladies qui sont de difficile guerison, & qui sont communes dans les lieux intemperez dont il a esté parlé cy-dessus, C font 2 les Rhumes, la Goutte, la Toux, la Pleuresse, le Crachement de sang & telles autres Gravitudines. \* indispositions; que l'on ne peut guerir en evacuant les corps, mais bien en les remplissant. La raison pourquoy ces maladies font difficiles à guerir, est qu'elles sont causées par lo froid, & que les forces estant diminués par la longueur de la maladie, les vents dissipent & épuisent les corps de leur suc, & les extenuent davantage, au heu qu'un air plus doux & plus grossier & qui n'est point agité, les nourrit en les emplissant & rétablissant leurs forces. Les Vents selon l'opinion de quelques-uns ne sont qu'au nombre de quatre, sçavoir

Solanus qui souffle du costé du Levant Equinoctial, Auster du costé du Midy, Favonius du Est. Sud. Ouest. cofté du Couchant Equinoctial, & Septemerio du cofté Septentrional. Mais ceux qui ont plus Nord. curieusement recherché les differences des Vents, en ont fait huit, & particulierement Andronic Cyrrhestes qui pour cet effet bâtit à Athenes une Tour de marbre de figure octo-

1. CELUY DU SEPTENTRION GUERAT CES MA-LADIES. Il faut qu'il y air quelque disposition particulière du lieu qui fasse que le vent du Nord guerisse la toux dans la Ville de Metelin : parceque ce vent consideré dans sa na-ture en general ne se autre l'attent de la coux que le Corus qui estant plus humide n'est capable de soy que de produire Pen-roilement & le estarthe, y qui sont des maladies ausquelles la toux est accidentelle ; au lieu que le vent du Nord qui est froid & sec, blessant le poulmon & son artere immediare-ment par ses qualitez qui sont contraires à ces parties, doit eftre reputé la cause immediate de la toux; mais il peut arestre reputé la cause immediate de la toux; mais il peut arriver que le vent du Septentrion soit humide en un lieu quand il y a de fort grands lacs vers ce costé là , & que ce-luy du Couchant soit sec quand il y a beaucoup de terres E fans ea un interposées, Par cette raison le vent du Couchant est bien moins humide en Allemagne qu'en France, qui a

tout l'Ocean du costé du Couchant. 2. LES RHUMES. Le mot de gravitudo que Vittuve a mis au lieu de gravedo par lequel Celfe explique le Coryfa d'Hippocate, fignifie particulierement ce que l'on apelle en François enchiffrenement; mais il se prend en general

pour toutes fortes de rhumes.

3. Que L'ON NE PEUT GUERIR EN FVACUANT.
Quand il seroit vray que les Vents ne produiroient les maladies que parce qu'ils épuisent les corps, il ne seroit pas
vray de dire qu'elles ne puissent estre gueries par les evacuations. L'enchaisment qui se rencontre dans les causes des maladies, fait que celle qui a esté engendrée par une premiere cause, est entretenue par une autre qui luy succede &

qui demande un remede qui luy foit contraire & non pas à la premiere. Ainfi une evacuation excessive peut causer une maladie à laquelle une autre evacuation sera necessaire; par la raison que cette excessive evacuation ayant debilité la faculté qui prepare la nonriture, il artive que par la depra-vation de cette fonction, il s'amallé beaucoup de superflui-tez, dont il est necessaire que le corps soit déchargé par une evacuation; outre que l'evacuation que les Vents penvent faire, estant principalement une evacuation des sucs les plus utiles, leur diminution augmente la necessité de vui-der les mauvais que le mélange des bons corrigeoit avant que le vent les euft confumez.

4. LES VENTS SEL ON L'OPINION DE QUELQUES-UNS NE SONT QU'AU NOMBRE DE QUATRE. LA di-fribution des Vents, leur nombre & leurs noms parmi les Anciens Auteurs est une chofe fortembroilillée; & Aristore, Seneque, Pline, Ætius, Strabon, Aulugelle, Ifidore &c. en ont parle fort diversement entr'eux, & pas un n'est d'accord avec Vitruve. Cé que j'ay crû devoir faire en cette traduction est d'attribuer les noms modernes aux. Vents que Vitruve nomme, & cela selon le lieu où il les a placez. La difficulté est que Vitruve n'en ayant mis que vingt quatre, & mesme la pluspart des Anciens que donze, au lieu de trente deux que nous avons, il n'y a que les quarre Cardinaux Nord, Ouest, Sud & Est, avec les Collacraux, Nord-ouest, Sud-ouest, coz au milieu n'ont pû estre interpretez que par la Propor-tion de la distance qu'ils ont des Cardinaux, on ces Collateraux auprés desquels ils sont,

Sud-onest. Nord-onest.

Amusium mar\_

Nord-eft.

moreum.

Gnomon. Oui trouve

Combre.

CHAT. VI. gone qui avoit à chaque face l'image de l'un des Vents, à l'opposite du lieu dont ils ont ac- A coûrumé de souffler, & sur la Tour qui aboutissoit en pyramide il posa un Friton d'airain qui tenoit en sa main une baguette, , & la machine estoit ajustée de sorte que le Triton \* tournant & se tenant toujours opposé au Vent qui soussloit, l'indiquoit avec sa baguette.

Les quatre autres Vents font Eurus, qui est entre Solanus & Auster au Levant d'Hyver, Africus entre Auster & Favonius au Couchant d'Hyver, Caurus que plusieurs apellent Corus entre Favonius & Septentrio, & Aquilo entre Septentrio & Solanus. Ces noms ont -esté inventez pour designer le nombre des Vents & des endroits d'où ils soufflent.

Cela estant ainsi étably, il faut pour trouver les points des Regions d'où partent les Vents, proceder en cette maniere. On mettra de niveau au milieu de la Ville 6 une Table de \* Marbre ou quelque autre chose fort polie & bien dressée à la regle & au niveau, & au milieu on placera un Style d'aitain pour faire voir l'ombre du Soleil. Ce Style est apellé en Grec B Sciateras, & il faut observer l'ombre qu'il fera avant midy, 7 environ la cinquième heure \* du jour, & en marquer l'extremité avec un point, par lequel il faut tracer avec le Compas une ligne circulaire dont le Style d'airain soit le centre; ensuite on observera l'ombre d'aprés Midy, & lorsqu'en croissant elle aura atteint la ligne circulaire & qu'elle aura par consequent fait une ligne pareille à celle d'avant-midy, il faut marquer son extremité par un fecond point, & de ces deux points tracer avec le Compas deux lignes circulaires qui s'entrecoupent, & du point auquel elles se seront coupées, tirer par le centre où est le Style, une ligne qui designera le Midy & le Septentrion.

Aprés cela on prendra la seiziéme partie de toute la circonference de la ligne circulaire qui est au-tour du centre du Style, & l'on marquera cette distance à droit & à gauche du point où la ligne du Midy coupe la ligne circulaire, & on en fera autant au point où la C mesme ligne coupe le cercle vers le Septentrion, & de ces quatre points on tirera des lignes qui s'entre-coupant au centre iront d'une des extremitez de la circonference à l'autre, & cela marquera pour le Midy & pour le Septentrion deux huitiemes parties: Ce qui restera aux deux costez de la circonference, sera partagé chacun en trois parties égales, asin d'a-

voir les huit divisions pour les Vents.

Il faudra donc tirer des lignes entre deux Regions pour alligner les ruës ; car par ce moyen on empeschera que la violence des Vents n'incommode: autrement si les rues estoient directement opposées aux Vents, il n'y a point de doute que leur imperuosité qui est si grande dans l'air libre & ouvert, seroit beaucoup augmentée estant renfermée dans les ruës étroites. C'est pourquoy on tournera les ruës en telle sorte, que les Vents donnant dans les Angles des isles qu'elles forment, se rompent & se dissipent.

Par exemple entre Auster ou Sud & son Collateral Eurus ou Sud-ess. oil es Modernes mettent trois Vents; seavoir Sud quart de Sud ess, 5 sud Sud ess & sud-ess quart de Sud les Anciens n'en mettoient que deux; seavoir Euronoius & Vulturnus que j'ay designez par l'espace qu'ils occupent, & par le vossinage du Vent auprés duquel ils sont qui est ou Cardinal ou Collateral: C'est pourquoy par exemple Euronoius qui occupe le riers de l'espace qui est entre Auster ou Sud & Eurus ou Sud-ess, & ett en cure le l'espace qui est entre Eurus ou Sud-ess, a esté nommé Sud viers de Sud-ess; & Fulturnus qui occupe le riers de l'espace qui est entre Eurus ou Sud-ess & Auster ou Sud & qui est proche du Collateral Eurus ou Sud-ess à l'espace qui est entre Eurus ou Sud-ess & Auster ou Sud & qui est proche du Collateral Eurus ou Sud-ess à l'espace qui est entre Eurus ou Sud-ess & Auster ou Sud & qui est proche du Collateral Eurus ou Sud-ess à l'est entre es de l'espace qui est entre Eurus ou Sud-ess & Auster ou Sud & qui est proche du Collateral Eurus ou Sud-ess à l'est entre es de l'espace qui est entre Eurus ou Sud-ess & Auster ou Sud & qui est proche du Collateral Eurus ou Sud-ess à l'est en comme sud est en l'est est est en conserve de l'est en l'est est est en conserve de l'est en l'est en l'est est en l'est en l'est est est en l'est est est en l'est est en l'est est en l'est en l'est en l'est en l'est est en l'est est en l'est en l'est en l'est en l'est est en l'est en l'est en l'est en l'est en l'est est en l'est en l'est est en l'est en l'est est en l'est en Par exemple entre Auster ou Sud & son Collateral Eurus ou sud-eff a ette nomme Sudeff tiers de Sud & ainfi des autres. On a crû en pouvoir ufer ainfi par la mefine raifon qui a fair que parmi les Modernes le Vent qui occupe le quart de l'ef-pace qui est entre Sud & Sud-eff & qui est voisin de Sud, a esté nommé Sud quart de Sud-eff, & celuy qui occupe l'au-tre quart du melme espace a esté nommé Sud-eff quart de Sud par ce qu'il est voisin de Sud-eff.

Sud par ce qu'il est voisin de Sud-est.

"ÈT LA MACHINE ESTOIT A JUSTE'E DE SORTE,
A l'imitation de cette machine d'Athenes, on en a fait une
depuis peu à Paris au jardin de la Bibliotheque du Roy, où
il y a un Cadran haut de 90, pieds & large de 50, qui marque
les heures EquinoCitales & les degrés des Signes. Au dessis
de ce Cadran qui est quarré, il y en a un autre rond de 13,
pieds de Diametres qui a une éguille mobile comme les Cadrans des Horloges ordinaires; & cette éguile monstre les
Vents qui sousselle de qui sont marquez par des Caracteres
autour du Cadran, an haut duquel il y a une Signiète eu il autour du Cadran, au haut duquel il y a une Gitoüette qui

fait tourner l'éguille. Cette Machine est plus commode que

fait tourner l'éguille. Cette Machine est plus commode que celle d'Andronic, en ce que d'un seul aspect, on voit toujours quel est le Vent qui souffle, au lieu qu'à la machine d'Andronic il falloit aller chercher en tournant au tour de la tour, le Vent que le Triton marquoit.

6. UNE TABLE DE MARBRE. Cet endroit est obseur, car locus ad regulam of tibellamexp litus, n'est rien autre chofe que l' Amussum mesme selon les Interpretes: Cependant il est dit qu'on n'a qu'à dresser un leu bien à niveau & bien poly & qu'on n'aura que faire d'Amussum. Ce qui n'a point de sen s, si ce n'est qu' Amussum. ne signifie pas seulement un lieu bien à niveau, mais encore une table de marbre qui porte avec elle le plomb ou l'eau qui fait voit si elle est de Niveau. Casius Rhodignus s'est trompé quand il a cri qu' Amussum estoit, Ventis reperiendis excogitatum organum. Car Amussum r'est point de soy propre à trouver les Vents, mais on les y éctts s'eulement aprés que la ligne meridienne & l'octogone y ont esté tracez comme il est meridienne & l'octogone y ont esté tracez comme il est dit ensuite.

7. ENVIRON LA CINQUIEME HEURE DU JOUR. Cest à dire environ les onze heures selon nostre maniere: car les Anciens comproient une heure aprés le lever du Socar les Anicens component une neutrapress le rever un so-leil, & fix à Midy, autrement l'ombre que le Soleil fait à cinq heures felon noître maniere de compter feroit trop lon-gue, & par confequent ne feroit pas affez bien terminée pour pouvoir exactement faire connoître où elle finit, & il y a neuf mois de l'année où le Soleil n'est pas encore levé à cinq heures du matin à Rome suivant nostre manière de compter les heures.

On pourra s'étonner que nous ne mettions que huit Vents, veu que l'on sçait qu'il y a CHAP. VI. un bien plus grand nombre de noms dont on les apelle: Mais si on considere qu'Erato-Sthene Cyrenéen à l'aide du Gnomon & des ombres Equinoctiales observant en des lieux où Style. l'inclination du Pole est differente, a trouvé par les regles de la Geometrie que le tour de la Terre est de deux cent cinquante deux mille stades, qui font trois cent & un million cinq cens mille pas, & que la huitième partie de cettte circonference de la Terre qui est la Region d'un Vent est de trois millions neuf cent trente-sept mille cinq cent pas ; il ne se faut pas étonner si un Vent dans un si grand espace peut en s'avançant ou reculant, paroistre estre plusieurs Vents.

C'est pourquoy le Vent Auster a à droit & à gauche les Vents Euronotus & Altanus; aux Sodones frances Sul, office d'Africus sont Libonotus & Subvesser : aux costez de Fazonius sont. Avaelle & la costez d'Africus sont Libonotus & Subvesperus; aux costez de Favonius sont Argeste & les Oussi de sal ciest.

Etessens qui soussitent en certains temps de l'année; au-tour de Caurus sont Circius & Corus;

aux costez de Septentrio sont Thrascias & Gallicus; A droit & à gauche d'Aquilon sont Su
pernas & Boreas; auprés de Solanus sont Carbas & en certains temps les Ornithies; Et ensin

Nord de de Nord-aussi.

Nord tit.

Nord tit. costez d'Africus sont Libonotus & Subvesperus; aux costez de Favonius sont Argeste & les B Eresiens qui soussient en certains temps de l'année; au-tour de Caurus sont Circius & Coruss

Il y a encore beaucoup d'autres noms de Vents qui sont pris des terres & des fleuves & Nord et al. Nor laissée dans l'air. Ils viennent ordinairement du costé du Vent Eurus qu'il semble que les \* Grecs ont apellé & Euros à cause qu'il est engendré des vapeurs du matin: ils apellent aussi le lendemain Aurion à cause de ces Vents.

🤌 Or il y en a qui nient qu'Eratosthene ait pû trouver la veritable mesure du tour de la C Terre; mais soit que sa supputation soit vraye ou non, 10 cela n'empesche pas que nostre divisson des Regions des Vents ne soit bonne, & c'est assez de sçavoir qu'encore que cette mesure soit incertaine, on est assuré neanmoins qu'il y a des Vents qui sont plus impe-

tueux les uns que les autres.

Mais parce que ces choses sont expliquées en trop peu de paroles pour pouvoir estre clairement entenduës, j'ay crû qu'il estoit à-propos de mettre à la fin de ce livre une figure qui est ce que les Grecs appellent Schema, & cela à deux intentions : la premiere est de marquer precisément les Regions d'où les Vents partent; la seconde est de faire entendre quel-

8. Euros, Il y a plus d'apparence que le Vent de Sud-est est appellé Euros par les Grecs à cause qu'il sousse de la particule eu signisse, qu'à cause que le mot Grec aura signisse le sousse, car le sousse que le mot commun avec tous les autres Vents.

9. OR IL YENA QUI NIENT. Depuis qu'Eratosthene a fait son observation pour la mesure du tour de la terre par laquelle il a trouvé qu'elle estoit de 232000. stades, pluseurs autres y ont travaillé comme Possidonius qui n'en a trouvé que 233700, & Ptolomée qui en a encore trouvé moins, seavoir seulement 180000. Mais ces observations non plus que celles de Tratofthene ne nous apprennent rien de certain à cause qu'on ignore quelle estoit precisement la grandeur de leurs stades , qui estoient mesme differens entreux; les stades de l'Alexandrie où Prolomée a fair ses observations estant autres que les stades de la Grece où Possidonius a fair les siennes, ainsi qu'il paroist par la grande difference qu'il y a de 30000, à 22500. Les Arabes ont fait depuis des ob-servations sous Almamon Calife de Babylone, & ont trouvé E cinquante fix milles deux tiers pour degré; mais ces observations ne nous instruisent gueres mieux à cause que nous vations ne nous infituisent gueres mieux à cause que nous ignorons aussi quel estoit leur mille au juste. Les modernes se sont tems depuis 150, ans à faire ces observations. Le premier qui y a travaillé a esté Jean Fernel premier Medecin du Roy Henry second, que la science des Mathematiques n'a rendu gueres moins celebre, que celle de la Medecine qui s'a fair appeller le Prince des Medecins modernes. Il a trouvé 68096 pas Geometriques de cinq pieds de Roy, pour chaque degré, qui valent 56746 toises quatre pieds, de la mesure de Paris. Après luy Snellius Holandois a trouvé 28500 perches du Rhein, qui sont 5000 tois de Paris. Le Pere Riccioli Lessiers de Maris. Jesuite a trouvé ensuite 64,63 pas de Boulogne qui sont 62,900 toises. Mais les Mathematiciens de l'Academie Royalle des sciences ont trouvé 57060 toises pour chaque degré, c'est à

dire 28 lieuës & demy & 60 toises, qui multipliées par 360 qui est le nombre des degrez fait 10270 lieues 1600 toises; met-tant pour la lieue 2000 toises qui font 2400 pas de cinq pieds. La methode que l'on a suivie a esté de mesurer un espace en un lieu plat & droit de 3663 toilés pour fervir de première bafe à plufieurs triangles par lefquels on a conclu la lon-gueux d'une ligne meridienne de la valeur d'un degré, Ce qui l y a de particulier pour la certitude de cette observation est en y a de particulier pour la certitude de cette observation est en premier lieu que personne n'avoir mesure une base si grande, la plus grande des observations precedentes n'estant que de mille tosses, ensecond lieu que l'on a employé pour prendre les Angles de Position , des instrumens fort jultes & avec lesquels on pointe avec une precision fort exade par le moyen des Lunettes d'approche qui y sont accommodées d'une maniere toute particuliere. M'Picart l'un des Mathematiciens qui ont esté commis par l'Academie pour travailler aux Observations & au calcul de cette mesure, en a fait un traité , où la methode que l'on a suivie est deduite tout au long, & où les instrumens dont on s'est servi sont representez.

10. Cela n'empes che pas que mostre de divince de l'entre de l'e

IO. CELA N'EMPESCHE PAS QUE NOSTRE DIVI-SLON DES REGIONS DES VENTS NE SOIT BONNE SLON DES REGIONS DES VENTS NE SOLT BONNE. CEtte observation des Regions des Vents prise en general ainsi que Vitruve l'entend ne peut estre que de fort peu d'ufage. L'observation particuliere des Vents qui regnent dans chaque païs, dont la violence dépend de la disposition des lieux d'alentour, est bien plus considerable, y ayant des lieux où certains Vents sont impetueux, qui ne soufflent presque point en d'autres, & les Regions des Vents ainsi qu'elles sont marquées, tant par les Anciens, que par les Modernes, n'estant point tellement fixes, qu'il ne puisse s'en trouver d'autres entre deux, ainsi que Vitruve mes prouve par les Observations d'Erarothène, qui a fait voir que la Region Observations d'Eratosthene, qui a fait voir que la Region de chacun des vingt-quatre Vents est de trois millions neuf cent trente sept mil cinq cent pas.

CHAP. VI, le doit estre la maniere de situer les rues, en forte que les Vents ne les puissent incom- A moder.

On marquera sur une table bien unie le centre A, & l'ombre que le Gnomon fait devant Midy sera aussi marquée au-droit de B, & posant au centre A une branche du Com-



pas, on étendra l'autre jusqu'à B, d'où on décrira un cercle; & ayant remis le Style dans le centre où il estoit, on attendra que l'ombre décroisse, & qu'ensuire recommençant à croistre, elle devienne pareille à celle de devant Midy; Ce qui sera lorsqu'elle touchera la ligne circulaire au point C, & alors il faudra du point B & du point C décrire avec le Compas deux lignes qui s'entrecoupent à D, du-B FAUONI quel point D on tirera par le centre une ligne marquée E F qui montrera la Region Meridionale & la Septentrionale, aprés quoy on prendra avec le Compas la seiziéme partie du cercle, & mettant une branche au point E, qui est celuy par lequel la ligne Meridienne touche le cercle, on marquera avec l'autre branche à droit & à gauche les points G & H; & tout de mesme en la partie Septentrionale metrant

une branche du Compas sur le point F, on marquera avec l'autre les points I & K, & on tirera des lignes de Gà K & de Hà I, qui passeront par le centre; de sorte que l'espace qui est de Gà H sera pour le Vent de Midy & pour toute la Region Meridionale, & celuy de C I à K sera pour la Septentrionale; les autres parties qui sont trois à droit & autant à gauche, seront divisées également, sçavoir celles qui sont à l'Orient marquées L & M, & celles qui sont à l'Occident marquées N & O; & de Mà O, & de Là N, on tirera des lignes qui se ctoiseront; & ainsi l'on aura en toute la circonference huit espaces égaux pour les Vents.

Cette Figure estant ainsi faite on trouvera dans chaque Angle de l'Octogone une lettre, sçavoir entre Eurus & Auster la lettre G, entre Auster & Africus H, entre Africus & Favonius N, entre Favonius & Caurus O, entre Caurus & Septentrio K, entre Septentrio & Aquilo I, entre Aquilo & Solanus L, entre Solanus & Eurus M. Toutes ces choses estant ainsi faites, il faudra mettre l'Equerre 11 aux Angles de l'Octo-\*

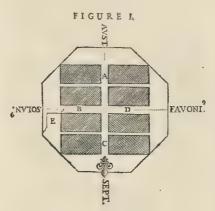

II. Aux Angles de l'octogone, il y a dans le texte inter Angulos, je lis in Angulis, afin qu'il y ait quelque sens au discours, ou autrement il Equerre qui doit reglet l'alignement des très estoit posé entre les Angles de l'Octogone comme est l'Equerre E de la premiere Figure, les quatre grandes ruës ABCD scroint ensilées par quatre Vents, parceque les Vents Angles de l'Octogone. Mais il saur remarquer que mettre l'Equerre aux Angles, ne se doit pas entendre de pousser l'Equerre jusqu'à l'Angle de l'Octogone, comme est l'Equerre pusqu'à l'Angle de l'Octogone, comme est l'Equerre f' dans la 11 Figure, mais de le mettre au milieu de l'Angle comme est l'Equerre ge dans la seconde Figure : car les ruës estant alignées par cet Equerre comme elles sont en la 11 Figure, elles ne seront ensièes par aucun des Vents.

D

A gone, pour marquer l'alignement & la division des ruës & des ruelles 12 qui font au CHAP. VI. nombre de huit.

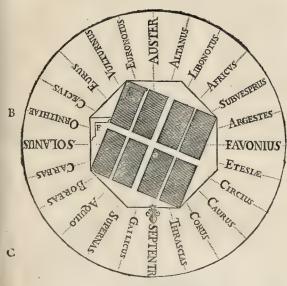

12. Qui sont au nombre de fiuit. La pluspart des Interpretes de Vi-truve ont mis douze rues, quoy qu'il soit evident par le texte & par la Figure qu'il n'y en peut avoir que huit ils se sont trompez faute d'avoir pris garde que le chiffre IIX qu'ils ont pris pour douze, n'est que de huit , de mesme que IX est neuf & IV quatre, & non pas onze, ou fix.

### CHAPITRE VII.

Du choix des lieux propres pour les Edifices publics.

PR E's avoir ordonné la division des ruës, il faudra songer à choisir la place des Edi- CHAP. VII. fices qui sont communs à toute la Ville, comme sont les Temples & la Place publique: Forum. car si la Ville est sur la Mer, il faudra que l'endroit où on doit bastir la Place publique soit proche du port; si elle est éloignée de la Mer, cet endroit doit estre au milieu de la Ville. Les Temples des Dieux tutelaires de mesme que ceux de Jupiter, de Junon & de Minerve, D seront situez au lieu le plus eminent, afin que delà on decouvre la plus grande partie des Murailles de la Ville ; ceux de Mercure, d'Iss & de Serapis seront dans le marché ; ceux d'Apollon & de Bacchus, proche le theatre; celuy d'Hercule, dans le Cirque, s'il n'y a point de lieu particulierement destiné pour les exercices, ny d'Amphitheatre; celuy de Mars dans un champ hors la Ville, de mesme que celuy de Venus qui doit estre proche les \* portes. 1 La raifon de cela se voit dans les écrits des Aruspices Toscans qui veulent que les Temples de Venus, de Vulcain & de Mars soient mis hors la Ville, afin d'oster aux jeunes gens & aux Meres de famille par l'eloignement du Temple de Venus, plusieurs occasions de debauches , & pour delivrer les Maifons du peril des incendies , attitant hors de la Ville \* par des sacrifices à Vulcain tous : les mauvais effets de ce Dieu qui preside au feu; & aussi en mettant le Temple de Mars hors les murailles, pour empescher les meurtres & les querelles E parmy les citoyens & les assurer contre les entreprises des ennemis. Le Temple de Ceres doit encore estre basti hors la Ville en un lieu reculé, & où l'on ne soit point obligé d'aller que pour y sacrisser, parce que ce lieu doit estre traité avec beaucoup de respect & avec une grande sainteté de mœurs. Les Temples des autres Dieux doivent aussi avoir des lieux commodes à leurs sacrifices.

1. LA RAISON DE CELA SE VOIT. Il ne se trouve point que ce precepte des Arupisces Toscans ait esté obser-vé à Rome, car le Temple de Mars vengeur estoit dans la place d'Auguste, & celuy de Venus estoit dans la place de Jules Cesar; plusieurs Temples, mesme de Divinitez mal-faisantes, estoient dans la Ville, comme celuy de la Fiévre,

de Vulcain, de la mauvaise Fortune & de la Paresse.

2. LES MAUVAIS EFFETS. Je traduis cet endr sit suivant les corrections d'un Exemplaire que j'ay, qui ont été faites sur un manuscript où il y a Vulcanique vis au lieu de Vulcanique vis qui est dans les Exemplaire; in-

Temples & de leurs Proportions, parceque j'ay resolu d'écrire dans le second des Materiaux, de leurs qualitez & de leurs ulages; & de donner dans les autres livres toutes les Mefures, toutes les Ordres, & toutes les Proportions des Edifices.

5. D'ELEURS PROPORTION'S. It y a dans tous les exemplaires imprimez de arearum symmetriss: mon manuscrit a de earum.

4. LES ORDRES. Ce que Vittuve apelle icy ordines il le nomme genera au commentement du 4. livre; ces Genres font au nombre de trois seavoir le Dorique, l'Ionique & le Corinthien. En cet endroit l'ordre Corinthien est apellé Corinthia instituta. Les Modernes ont retenu le mot d'Ordre.

Monsieur de Chambray dans son excellent livre du parallele de l'Architechtre antique avec la moderne fait un jugement de la definition que Scamozzi donne de l'Ordre d'Architechtre en general, que s'approuve sort, je veux dire que cette definition ne me plaist pas non plus qu'à luy; car cet Architecte definit l'Ordre Vn certain genre d'excellence qui mecroist beaucoup la bonne grace & la beauté des Edisses sa-cres. ou prosanes, Mais je ne puis estre du sentiment de Monfieur de Chambray, quand il dit que Vitruve a entendu de-finit l'Ordre d'Architecture quand il a definy ce qui est apelle Ordinatio au 2. chap. de ce livré: car en ce lieu Vitruve entend par Ordinatio ou Ordonnance, ce qui determine la grandeur des pieces dont les Appartemens sont composez, & il l'oppose à la Distribution qui determine la Situation, la Suitte & la Liaison de ces pieces, ce qui fait B voir que ce que nous apellons Ordonnance qui est ce qui fait pu donne les regles des proportions, & des dissertens caracteres des cinq Ordres d'Architecture, est autre chose que ce que Vittuve apelle Ordinatie.



# VITRUVE.

#### PREFACE.

'ARCHITECTE Dinocrates se fiant sur son esprit, & sur ses grandes Idées, partit de Macedoine pour se rendre en l'armée d'Alexandre, afin de se faire connoistre de \* ce grand Prince 1 qui alors s'estoit rendu maistre de tout le monde. Il prit des lettres de recommandation de ses parens & de ses amis pour les premiers & les plus qualifiez de la B Cour, afin d'avoir un accés plus facile auprés du Roy. Il fut fort bien receu de ceux à qui îl s'addressa, & les aiant priez de le presenter le plustost qu'ils pouroient à Alexandre, ils luy firent de belles promesses, mais comme ils differerent à les executer, sous pretexte d'attendre une occasion favorable, Dinocrates prit leurs remises pour une défaite, & resolut de se produire luy-mesme. Il estoit d'une taille avantageuse, il avoit le visage agreable, & l'abord d'une personne de naissance & de qualité. Ainsi se fiant sur ce qu'il effoit bien-fait, il fe dépouilla de ses habits ordinaires, s'huila tout le corps, se couronna d'une branche de Peuplier, & couvrant son épaule gauche d'une peau de Lyon, prit une massuë en sa main, & en cet equipage s'approcha du Throsne sur lequel le Roy estoit assis & rendoit la justice. La nouveauté de ce spectacle ayant fait écarter sa foule ; il fut apperceu d'Alexandre qui en fut surpris, & qui ayant commandé qu'on le laissast approcher, Cluy demanda qui il estoit ; il luy répondit, je suis l'Architecte Dinocrates Macedonien qui apporte à Alexandre des pensées & des desseins dignes de sa grandeur. J'ay fait le mont Athos en forme d'un homme qui tient en sa main gauche une grande Ville & en sa droite une coupe qui reçoit les eaux de tous les seuves qui découlent de cette montagne, pour les verser dans la mer. Alexandre ayant pris plaisir à cette invention luy demanda s'il y avoit des campagnes aux environs de cette Ville qui pussent foutnir des bleds pour la faire subsister; & ayant reconnu qu'il en auroit fallu faire venir par mer, il luy dit, Dinocrates j'avoue que vostre dessein est beau, & il me plaist fort, mais je crois que l'on accuseroit de peu de prevoyance celuy qui établiroit une colonie dans une Ville située au lieu que vous proposez; parce que de mesme qu'un enfant ne se peut nourrir, ny prendre croissance sans une nourrice qui ait du lair ; ainsi une Ville ne peut ny faire subsister son peuple, ny Dencore moins s'augmenter & s'accroistre sans avoir abondance de vivres. De sorte que ce que je vous puis dire est que je loue la beauté de vostre dessein, & que je desapprouve le choix que vous avez fait du lieu où vous pretendez l'executer. Mais je desite que vous demeuriez auprés de moy; parce que je veux me servir de vous. Depuis ce temps-là Dinocrates ne quitta point le Roy, & le suivit en Egypte. Là Alexandre ayant découvert un Port qui avoit un fort bon abty, un abord facile, environné d'une campagne fertile, & qui avoit beaucoup de commoditez à cause du voisinage du grand sleuve du Nil, il com-\* manda à Dinocrates 2 d'y battir une Ville qui fut de son nom apellée Alexandrie. C'est ainsi que Dinocrates ayant commencé à se faire connoistre par ce qu'il y avoit de recommandable dans sa bonne mine, parvint à une grande fortune & à une élevation tres-considerable. Pour moy à qui la Nature n'a point donné une taille avantageuse, à qui l'âge a E gasté le visage, & à qui les maladies ont osté les forces, j'espere suppléer par ce que je puis avoir de connoissance & descience, à ce qui me manque des dons & des avantages de la

J'ay écrit dans le premier livre de cet ouvrage tout ce qui appartient à l'Architecture en general & à toutes ses parties: Ensuite j'ay traité des murailles des Villes, & des divisions

I. Qui alors s'etoit rendu maistre de tout LE MONDE. Alexandre n'a pû estre appellé maistre de tout de monde de la maniere que Virtuve l'entend qu'aprés la moet de Darius, qui ne pouvoit pas encore estre arrivée lorsque Dinocrates fut trouver Alexandre; parce que la guerre contre Darus ne fut commencée qu'après la fondation de la Ville d'Alexandrie, qui felon Vittuve messine ne fut bastie

que long-temps aprés que Dinocrates su retenu par Alexandre pour estre son Architeche.

2. D'Y BASTIR UNE VILLE. Pline & Solin nomment Dinocrates l'Architeche qui bassir la Ville d'Alexandrie, de mesme que Vitruwe; d'autres auteurs luy de ment d'autres noms, & Philander dit qu'il se trouve mesme encore dans la Ville une ancienne inscription Grecque qui le nomme Demochares.

CHAP. I. & partages des places de toutes leurs maisons. Maintenant quoy que dans l'ordre naturel A de l'Architecture je dusse écrire de la construction des Temples & des Edifices publics & particuliers, comme aussi des proportions qui doivent y estre gardées; je n'ay pourtant pas estimé le devou faire que je n'eusse premierement traité des Materiaux, de leurs principes & de leurs qualitez, & mesme avant que d'expliquer ces premiers principes concernant les materiaux, j'ay trouvé à-propos de parler des diverses manieres de bastir, de leur origine & de leur accroissement, & de rechercher dans l'Antiquité ceux qui les premiers ont reduit ces preceptes & laisse à la Posterité les principes de cet Art, qui est ce que je tascheray d'expliquer suivant ce que j'en ay appris des anciens Auteurs.

### CHAPITRE I.

В De la maniere de vivre des premiers hommes; & quels ont esté les commencemens & le progrés de leur Societé & de leurs Bastimens.

NCIENNEMENT les hommes naissoient dans les bois & dans les cavernes comme A les bestes, & n'avoient comme elles qu'une nourriture sauvage: Mais estant arrivé par hazard qu'un vent impetueux vint à pousser avec violence des arbres qui estoient serrez les uns contre les autres, ils se choquerent si rudement, que le feu s'y prit. La flamme étonna d'abord & fit fuir ceux qui estoient là auprés; mais s'estant rassurez, & ayant éprouvé en s'approchant que la chaleur temperée du feu estoit une chose commode, ils entretinrent ce feu avec d'autre bois, y amenerent d'autres hommes, & par signes leur sirent entendre combien le feu estoit utile. Les hommes estant ainsi assemblez, comme ils pous-C foient de differens sons de leurs bouches, ils formerent par hazard des paroles, & ensuite employant souvent ces mesmes sons à signifier certaines choses, ils commencerent à parler ensemble. Ainsi le feu donna occasion aux hommes de s'assembler, de faire societé les uns avec les autres & d'habiter en un mesme lieu; ayant pour cela des dispositions particulieres que là Nature n'a point donné aux autres animaux, comme de marcher droits & levez, d'estre capables de connoistre ce qu'il y a de beau & de magnifique dans l'Univers, & de pouvoir faire à l'aide de leurs mains & de leurs doits toutes choses avec une grande facilité. Ils commencerent donc les uns à se faire des hutes avec des fueilles, les autres à creuser des loges dans les montagnes, d'autres imitant l'industrie des Hirondelles faisoient avec de petites branches d'arbres & de la terre grasse des lieux où ils se pussent mettre à couvert : Et chacun considerant l'ouvrage de son voisin, & persectionnant ses D propres inventions par les remarques qu'il faisoit sur celles d'autruy, il se faisoit de jour en jour un grand progrés dans la bonne maniere de bastir des cabannes: car les hommes dont le naturel est docile & porté à l'imitation, se glorifiant de leurs inventions, se communiquoient tous les jours ce qu'ils avoient trouve pour bien reuffir dans les Bastimens, & ainst exerçant leur esprit, ils formoient leur jugement dans la recherche de tout ce qui peut contribuer à ce dessein.

L'Ordre qu'ils suivirent au commencement sut de planter des sourches y entrelaçant des branches d'arbres & les remplissant & enduisant de terre grasse pour faire les murailles; ils en bastirent aussi avec des morceaux de terre grasse desseichée, sur lesquels posant des pieces de bois en travers, ils couvrirent le tout de cannes & de fueilles d'arbres pour se défendre du Soleil & de la pluye : Mais parce que ces couvertures ne suffisoient pas contre le E mauvais temps de l'Hyver, ils éleverent des combles en penchant, les enduisant de terre

grasse pour faire écouler les eaux.

Or que les premiers Bastimens ayent esté faits en cette maniere, il est aisé de le juger par ceux que nous voyons encore aujourd'huy parmy les étrangers, qui sont bastis de ces mesmes materiaux, comme en la Gaule, en Espagne, en Portugal, & en Aquitaine, où les maisons sont couvertes de chaume ou de Bardeau fait de chesne fendu en maniere de tuiles. Au 1 Royaume de Pont en la Colchide où il se trouve grande quantité de bois, \*

L AU ROYAUME DE PONT. La description de cette construction de Cabanes est assez difficile à entendre, tant à cause de l'obscurité des termes, qu'à cause des fautes qui

font dans le texte. Pour ce qui est des termes, les auteurs in-terpretent diversement les mots d'Arboribus perpeinis, de planis, de in terra positis, de jugumentantes. Les uns entenA on bastit en cette manière. Aprés avoir couché des arbres 2 tout de leur long sur terre à Chap. I. droit & à gauche, laissant autant d'espace entre d'eux, que les arbres sont longs, ils posent

fur leurs extremitez d'autres arbres en travers ; de mamere qu'ils enferment tout l'espace \* destiné pour l'habitation : ensuite ils posent des quatre costez d'autres arbres 3 qui portent les uns sur les autres au droit des coins, & ainsi les mettant à plomb de ceux d'embas, ils élevent les murailles de leurs tours, les intervalles d'entre les arbres qui répondent à leur espaisseur estant remplis avec des échalas & de la terre grasse. Pour faire le toict ils accour-\* cissent les arbres vers les coins, & les retirent insensiblement & + par degrez des quatre \* costez vers le milieu en pyramide ; ce qui fait sun toict en croupe d'une maniere rusti-

que & à leur mode.

Les Phrygiens qui habitent en des campagnes où il n'y a point de forests qui leur four-Bnissent du bois pour bastir, creusent de petits tertres naturellement élevez où ils font des chemins creux pour entrer dans l'espace qu'ils ont vuidé, & qu'ils font aussi grand que le lieu le permet ; sur les bords de ce creux ils mettent plusieurs perches liées par le haut en pointe, qu'ils couvrent avec des cannes & du chaume; & sur cela ils amassent de la terre en

monceaux, rendant leurs habitations chaudes en Hyver, & fraiches en Esté.

En d'autres païs on couvre les cabanes avec des herbes prifes dans les Estangs, & ainfi en differens lieux on bastit diversement. A Marseille au lieu de tuile les maisons sont couvertes de terre grasse paistrie avec de la paille: A Athenes on monstre encore comme une chose curieuse pour son antiquité les toicts de l'Areopage faits de terre grasse; & dans le Temple du Capitole, la cabane de Romulus couverté de chaume, fait voir cette ancienne manière de bastir. Toutes ces observations font assez juger quels estoient les bastimens des C Anciens: Mais comme de jour en jour à force de travailler aux Bastimens les mains se sont rendues plus habiles, & les esprits sont devenus aussi plus éclairez par l'exercice, ceux qui se sont addonnez à ces choses, en ont fait une profession particuliere, & de là comme les hommes n'excellent pas feulement dans la fubtilité des fens qui leur font communs avec les animaux, mais principalement dans celle de l'esprit qui les rend maistres de tout, il est arrivé que l'industrie qu'ils se sont acquise par la necessité de bastir, a servy comme de degré

dent par perpeiuis, durables, les autres entiers & non équairis, les autres rangez. Les uns par pl'nis entendent conchez, les autres applanis; in terra possitis signific selon les uns siebez, selon les autres couchez en terre, & jucumeztes this florez, telon les autres courrez en terre, à placamentare, qui est faire qu'une chofe posé en travers sur deux autres, de mesine qu'un joug est sur deux Bœufs, n'est pas en-Drendu par tous les Interpretes d'une n'esine manière.

La faute que je souponne dans le texte, consiste en la transposition du poind que tous les exemplaires ont aprés collocantur, qui estant mis devant, rendra ce qui manque à la construction du discours.

2. Tout de leur long. Le mot de perpetuus significante que chosé qui a une chosé qui a une chosé continués qui loin qui lorge.

une chose qui a une étendue continuée ou loin ou longune chose qui a une étendué continuée ou loin ou long-temps d'une messine manière, ensorte qu'icy des arbres per-petuels, sont des arbres qui continuent & s'étendent par un long espace. Vitruve appelle ainsi perpetuam Hassitique qui est premier chapitre du p. liv. l'endroit de la Bassique qui est tout droit & étendu en longueur; & au 8. chap. de ce livre, il appelle perpetuam lapidum cressitudimem les pierres qui vont d'un parement du Mura l'Autre avec une messine grof-feur. Cesar dit aussi trabes perpetus , dans la description qu'il fait des Murs des Villes des Gaulois, pour signifier des Poutres qui vont d'un parement à l'autre. F Poutres qui vont d'un parement à l'autre.

3. Qui portent les uns sur les autres au DROIT DES COINS. Je traduits ainsi jugumentare angules; cat ju umentare est mis pour jugare qui fignise mettre une perche en travers qui pose des deux bouts sur deux pieux, ainsi que les anciens en mettoient à leurs vignes. Ils appelloient aussi jugumenta les linteaux des portes & des fenestres par la meime raison.

4. PAR DEGREE, La maniere d'arranger des pieces de bois comme pour faire un bucher, convient fort bien aux toicts, les posant alternativement les uns sur les autres, & les tirant en dedans à mesure qu'on les accourcit pour leur faire avoir la forme de degrez, mais certe maniere ne seau-roit estre fi propre pour les Murs; parce qu'on n'y peur faire de portes ni de fenestres commodement, à cause de la fituation des pieces de bois qui sont en travers. Cela m'avoit obligé dans la premiere Edition de donner une autre difposition à ces arbres. Mais par ce qu'il falloit pour cela un peu trop forcer le texte de Virtuve , s'ay cru que l'explication que je luy donne icy seroit meilleure & plus

naturelle.

5. Un tolot fin croupe. Il y a deux fortes de toicts, l'un est appellé Difiburiaum, lorsque le Faistage allant d'un pignon à l'autre ; l'eau est jettée à droit & à gauche. L'autre est Testainaum, par le moyen duquel l'eau tombe des quatre costex. Sexus Pompeius apelle testa restudinata ceux qui sont in quatur praves devens qu'il oppose à ceux qu'il apelle pestinata, qu'il ont les displueriata de Virtuve. Ils font apellez pestinata peut estre , parce que les chevrons qui descendent du faistage sur l'entablement, ont la forme d'un peigne. Ce qui pourroit faire ctoire que nostre mot de pignon viendroit du pestinatum testum des Latins parce qu'il soûtient ces esspeces de pegines. Le Displusiatume est marqué A B C D E, A B C est le Pignon, A C D E sont les thevrons qui representent ce Peigne, F GH est le Testudinatum que nous apellons toict en croupe.



CHAP. I.

pour parvenir à la connoissance des autres arts, & passer d'une vie sauvage à la politesse & à A la civilité dont la nature humaine est capable. C'est ce qui a fait que relevant seur courage & portant plus avant les belles pensées que la varieté des sciences leur peut fournir, ils ont conçeu quelque chose au dessus de ces petites cabanes dont ils s'estoient premierement servis, & qu'ils ont commencé à élever sur des fondemens solides, des murailles de pierre & de brique; & les couvrant de bois & de tuile, ils ont executé quelque chose de plus accomply, que ce qu'ils avoient fait jusqu'alors. Ensuite leurs reflexions sur les observations qu'ils avoient faites, & qui les laissoient irresolus au commencement, les conduisirent à la fin à la connoissance des regles certaines de la Proportion. Mais aprés avoir remarqué que la nature leur fournissoit toutes sortes de materiaux pour les Edifices, ils ont tellement cultivé par la pratique cet art de bastir, qu'ils l'ont porté à une haute perfection, avec le B secours des autres arts, ajoûtant à la necessité les ornemens & la politesse pour les delices de la vie.

l'expliqueray ces choses le mieux qu'il me sera possible, rapportant tout ce qui se peut

dire des proprietez, commoditez & usages des Edifices.

Si quelqu'un cependant n'approuve pas le rang que j'ay donné à ce livre, estimant qu'il devoit estre le premier, je répons qu'ayant formé le dessein d'écrire de toute l'Architecture, j'ay crû devoir parler premierement des differentes connoissances qui sont necessaires à cet art ; quelles sont les parties dont il est compose ; & quelle est son origine; c'est ce que j'ay fait en exposant quelles doivent estre les qualitez d'un Architecte. De là vient qu'aprés avoir parlé de ce qui dépend de l'art, je traite en ce second livre de la matiere que la nature fournit pour les Edifices, & je n'y discours plus de l'origine de l'art de C bastir, mais de celle des bastimens & quels ont esté les progrés par lesquels ils sont parvenus à la perfection en laquelle nous le voyons à present.

Pour revenir donc aux choses qui sont necessaires à l'accomplissement d'un Edifice, je vais raisonner sur sa matiere, expliquant sans obscurité par quelle mixtion de principes elle est produite par la nature, car il n'y a point de materiaux, ni de corps quels qu'ils soient, qui n'ayent plusieurs principes, & ce qui appartiennt à la nature, ne peut estre clais rement expliqué en Physique, si on ne demontre avec de bonnes raisons quelles sont les

causes de chaque chose.

CHAP. II.

#### CHAPITRE II.

Des principes de toutes choses selon l'opinion des Philosophes.

Tenebreux,

HALES est le premier qui a ctû que l'eau estoit le principe de toutes choses. Heraclite Ephesien, qui à cause de l'obscurité de ses écrits sut surnommé Scotinos, disoit que c'estoit le feu. Democrite & son sectateur Epicure vouloient que ce fussent les Atomes, que nous apellons des corps qui ne peuvent estre coupez ny divisez. La doctrine des Pythagoriciens outre l'eau & le feu, admettoit encore pour principes l'air & la terre. Que si Democrite n'a pas donné ces mesmes noms aux principes qu'il établit, mais les a seulement proposez en qualité de corps indivisibles, il semble pourtant qu'il ait pretendu signifier la mesme chose, car quand il les a établis comme 1 incapables d'alteration & de cor-\* ruption, leur donnant une nature eternelle, infinie & folide; c'est parce qu'il les consideroit comme n'estant point encore joints les uns aux autres. De sorte que puisqu'il paroist E que toutes choses sont composées & naissent de ces principes, & que ces Atomes sont differents en une infinité de choses differentes, je crois qu'il est à propos de parler de leurs divers usages, & comment leurs differentes qualitez doivent estre considerées dans les Edisices, afin que 2 ceux qui veulent bastir en ayant connoissance, ne soient pas sujets à se \* tromper, mais qu'ils puissent faire un bon choix de tout ce qui leur peut estre necessaire.

I. INCAPABLES D'ALTERATION. Il me femble qu'il n'eit pas difficile de voir qu'il faut lire indivisha corpora de final a non laduniur au lieu de non leguniur, comme il y a dans tous les evemplaires; de que le fiens est que les corps ne font capables de corruption ni d'alteration que parce ou ils font composte. qu'ils font composez.

2. Aften que ceux qui veulent bastir. Ceux qui veulent faire passer Virtuve pour un bon liomme, demy servant, qui dit, à propos ou non, tout ce qu'il seit, ou qu'il ne seat pas, alleguent ce chapitre dans lequel il promet beaucoup plus de Philosophie qu'il n'en seat caucoup remembre de pour choift les materiaux prinches de pour choift les materiaux promet beaucoup pour connoistre & pour choift les materiaux promet peace de la commentation de la c EXPLICATION



#### EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

Cette Planche contient la maniere simple & grossiere dont les Anciens se servoient pour bastir leurs maisons avant que l'Architecture eust trouvé les moyens d'orner les Édifices & de les rendre commodes. La premiere Figure est pour les Cabanes de Cholcos. ABC les Arbres couchez de leur long sur terre à droit & à gauche. DEF les autres Arbres posez en travers sur les extremitez des premiers & qui enferment tout l'espace dessiné pour l'habitation. Les autres Arbres qui sont mis en suite de la mesme maniere composent toute la hauteur des Murs. G G les Arbres accourcis vers les coins & retirez insensiblement & par degrez pour faire le toict en pyramide. HH les échalas mis entre les Arbres pour remplir leurs intervalles. II la terre grasse soûtenuë par les échalas, dont on feint une grande partie avoir esté abbattuë, pour laisser voir la composition des Arbres appuyez par les bouts les uns sur les autres.

Dans la seconde Figure A A sont les petits tertres naturellement élevez, que les Phrygiens choisissoient pour les vuider, y creusant aussi des chemins B, pour entrer dans l'espace vuide. C C sont les perches qu'ils mettoient sur les bords du creux , & qu'ils lioient par le haut en pointe , sur lesquelles ils étendoient des cannes DD & du chaume EE avec des gazons FF pardessus.

qu'on employe en Architecture : Mais la vetité est que c'é-toir la coûtume de son temps à Rome où l'estude de la Phi-losophie étoit une chose rare & nouvelle , d'en faire para-de avec une ostentation qui ne rendoit pas un auteur aussi de avec une ottentation qui ne rendon pas di auteur auni ridicule qu'elle feroit à present, Varton & Columelle en une pareille occasion en usent de mesime que virtuve; car le premier au commencement de son livre d'Agriculture qu'il dedie à sa femme, s'excuse sur son peu de loisir de n'avoir pas traité la matiere de son ouvrage, comme il auroit été necessaire; & il luy conseille pour suppléer à cedésaut de lire les livres des Philosophes, dont il luy en nomme jusqu'à cinquante, & entr'autres Democrite, Xenophon, Aristote, Theophraste, Architas & Magon, qui ont tous écrit ou en Grec, ou en langue Punique. L'autre, sçavoir Columelle, dit qu'il faur qu'un Jardinier & un Laboureur ne soient gueres points soavage en Philosophie, que l'emporire & Purhasore. moins sçavans en Philosophie, que Democrite & Pythagore,

CHAP. III.

## Des Briques ; de quelle terre , en quel temps & de quelle forme elles doivent estre faites.

L faut premierement sçavoir de quelle terre les Briques doivent estre faites : car la terre qui est pleine de gravier, de cailloux, ou de sable, ne vaut rien, parce qu'elle rend les Briques trop pesantes & fait qu'elles se détrempent & se fendent : si elles sont mouillées \* de la pluye.

D'ailleurs cette terre qui est rude n'est pas assez liante pour faire corps avec les pailles B qu'on y melle; il les faut donc faire avec de la terre blanchâtre semblable à de la craye, ou avec de la terre rouge, ou avec 2 du fablon masse: parce que ces matieres à cause de seur \* douceur sont plus compactes, ne pesent point dans l'ouvrage & + se corroyent aisément. \* \*

Le temps propre pour mouler les Briques est le Printemps & l'Automne, parce que durant l'une & l'autre de ces saisons elles se peuvent secher également par tout, au lieu qu'en Esté le Soleil consumant d'abord l'humidité du dehors, fait croire qu'elles sont entièrement feches, & n'acheve neanmoins de les fecher tout-à-fait qu'en les retreffissant, ce qui fend & rompt leur superficie aride, & gaste tout.

C'estpourquoy le meilleur seroit de les garder deux ans entiers ; car lorsqu'elles sont employées nouvellement faites & avant qu'elles soient entierement seches, l'enduit que l'on met dessus estant seché promptement & tenant ferme, il arrive qu'elles s'affaissent, & C en se resserrant, s'en separent; Ce qui fait que l'enduit n'estant plus attaché à la muraille, n'est pas capable de se soûtenir de luy-mesme à cause de son peu d'épaisseur, mais il se rompt, & ensuite la muraille s'affaissant çà & là inégalement, se gaste & se ruine aisément. A cause de cela à Utique le Magistrat ne permet point qu'on employe de Brique qu'il ne l'ait visitée, & qu'il n'ait connu qu'il y a cinq ans qu'elle est moulée.

Il se fait de trois sortes de Briques. La premiere est celle dont nous nous servons qui est Dedeux palmes, apellée en Grec Didoron: selle est longue d'un pied & large de demy-pied. Les deux au-De cinq palmes, tres qui sont le Pentadoron & le Tetradoron sont employées par les Grecs. Le palme est appellé Doron par les Grecs, parce que Doron qui signisse un present se porte ordinairement

De quatre pal-

I. SI ELLES SONT MOUILLI'ES DE LA PLUYE.
Les Briques dont Vitruve parle icy ne font point cuites, mais feulement sechées par un long temps, comme de quatre & cinq années: C'est pourquoy on y messorie de la paille, ou du foin, de messor die en plasseurs entroirs en France où les cloisonnages & les planchers sont faits d'une composition de terre grasse pétrie avec du soin, a pelléte torchis, parce que certe composition et tentrillée au tour de plusieurs bastons en forme de torches.

Quoy qu'on ne trouve plus dans les vieux bastimens de ces Briques non cuites, on ne peut pas douter que les anciens ne s'en servissent, on en peut pas douter que les anciens ne s'en servissent, on en peut pas douter que les anciens ne s'en servissent sujettes à se détremper à la pluye, est tout à fait convainquant; mais la raisson que Scamozzy apporte de ce qu'on ne trouve plus de Briques crises à Rome, sçavoir que le feu dont Neton embrassa la Ville, les a cuites, est moins probable, que celle du peu de fermeté que cette structure doit avoir pour resister à l'humidité qui la détrempe, lorsque les enduits & les incustitations qui la couvroient ont commencé à tomber; car cela a fait ruiner convroient ont commencé à tomber ; car cela a fait ruiner

couvoient ont commence à tomber; car cela a tait ruiner toutes ces forces de bâtimens, pendant que ceux qui étoient de briques cuites sont demeurez.

2. Du SABLON MASLE. Les Interpretes sont bien en peine de sçavoir ce que c'elt que ce fablon masle dont parle Vitruve, 8¢ que Pline dit aussi pouvoir estre employé à faire des briques. Philander tient que c'est une terre sabloneuse & solide. Daniel Barbaro croit que c'est un fable de rivière pui al aux se que l'aux ruines que l'est que l'aux se que l'aux partiels des propues de l'aux partiers comment l'aux partiers de la comment de l'aux partiers de la comment de l'aux partiers de l'aux partiers de l'aux partiers de la comment l'aux partiers de l'aux partier et iolite. Daniel Batalot (tott que c'ett in Table de l'ivière qui est gras & que l'on trouve par pelottes comme l'encens malle. Baldus dit qu'il est apellé masle à cause qu'il n'a pas une aridité sterile comme l'autre fable.

3. A CAUSE DE LEUR DOUCEUR, On apelle une terre douce qui n'est point pierreuse ny aspre, rettle qu'est l'Attaille, car levitée, une service de la cause qu'il car levitée, une service de la cause qu'il car levitée par le soisse point pierreuse de la cause de

gille, car levitas, ne signifie point icy legereté comme J.

Martin a interpreté, mais ce mot est mis au lieu de levites D ou levor: Ce que Pline a expliqué quand il parle de la pierre Parætonienne qu'il apelle lapidem pinguissimum crélioriis tenacissimum propter levorem.

4. Qui se corre corre a 152 men 7. Ce qu'on dit pétrie na paste s'appelle corroyer dans la terre grasse, & il me semble qu'aggarare ne peut signifier autre chose icy: car aggerare est proptement faire une masse avec de la terre en la foulant & en la battant, & les cuirs se preparent & se corroyent de la messe façon en les foullant & maniant après les avoir motifilez; ensorte que Virtuve entend que la terre douce & grasse se manie, se lie & se reduit aissent en paste & en masse à cause de l'égalité & de la tenuité de ses parties.

5. Elle est longue d'un pied et la lagrande de la president de la messe de la tenuité de se parties.

douce & graffe le manie, se lie & le reduit ailement en patte & en masse à cause de l'égalité & de la tenuité de se parties.

5. ELLEBST LONGUE D'UN PIED ET LARGE DE DEMY PIED, Phine ne donne point cette mesure au Dido.

701, mais il le fait large d'un pied & long d'un pied & demy, ce qui ne convient point au nom de Didoron qui si. E gnise deux palmes, si ce n'est que Pline entende patler du grand palme qui en valoit trois petits, ayant douze doigts, qui avec les quatre du petit faisoient le pied entier de 16. doigts; valoient le pied & demy, & ainst suivant cette maniere, Pline auroit entendu que le Didoron, ou double palme signisse la longueur de la Brique, au lieu que Vitruve l'entend de la largeur; parce que le demy pied qui estoit de huit doigts avoit deux petits palmes qui n'estoient chacun que de quatre doigts. Mais cette proportion que Psine donne aux Briques, est bien moins commode pour la structure, que n'est celle de Vitruve, qui est suivive de costroyée dans tous les Bastimens tant anciens que modernes qui se voyent dans l'Europe, ainst que Scamozzi a remarqué. C'est pourquoy Barbaro estime qu'il faut corriger le texte de Pline sur celuy de Vitruve; ce qui n'est pas le sentiment de Philander. de Vitruve; ce qui n'est pas le sentiment de Philander.

A & F. La premiere forte ne le voit point;

parce que c'est en dedans du Mur qu'elle se fait; l'autre qui est en dehors est visible : c'est pourquoy Vitru-ve dit qu'elle

rend la structure

A dans la paulme de la main : Et ainsi 6 la Brique qui a cinq palmes en quarré est apellée Pen- Chap. III. tadoron, & celle qui en a quatre Tetradoron. Les ouvrages publics se font du Pentadoron & les particuliers du Tetradoron.

En faisant toutes sortes de Briques on fait aussi des Demibriques: par ce moyen, lorsque \* l'on bastit une muraille, 7 il y a d'un costé un rang de Briques & de l'autre un rang de De-

\* mibriques, ensorte qu'estant mises à la ligne en chaque parement, celles d'une 8 assise s'en-\* trelacent avec celles d'une autre. 9 Et de plus le milieu de chaque Brique se rencontrant \* fur un joint montant, cela rend encore la structure plus ferme & 10 plus belle à voir.

Celles qu'on fait à Calente ville d'Espagne & à Marseille ville de sa Gaule, comme aussi à Pitane ville d'Afie nagent sur l'eau lorsqu'elles sont seches : Ce qui arrive à cause que la terre dont elles sont faites est spongieuse, & qu'outre qu'elle est legere, ses pores externes B sont tellement fermez que l'eau ne les peut penetrer, mais est forcée par les loix de la nature de les soûtenir, comme si c'estoient des pierres-ponces.

<sup>21</sup> Ces qualitez dans les Briques sont d'une grande utilité pour la maçonnerie, qui est de ne point trop charger les murailles, & de n'estre point sujettes à se détremper par la vio-

lence des grands orages.

6. LA BRIQUE QUI A CINQ PALMES EN QUARRE'.

Ces Briques quarrées des Grecs sont cause que J. Martin a interpreté guarreaux les Briques dont Vitruve patle en general; Mais il me semble qu'il n'a pas eu raison de traduire lairers qui est un mot Latin par un mot François qui designe une autre Figure que celle qu'avoient les lairers des Latins qui estoient plus larges que longs, & le mot de quarreau ne peut estre bon que pour expliquer le mot Plinton dont il y avoir de deux sortes, les grandes qui avoient vingt doigts en quarré, ce qui revenoir à peu prés à treize pouldoires en quarré. ce qui revenoir à peu prés à treize poul-

dont in y avoit ac deut inters, els grandes qui avoient vingt doigts en quarté, ce qui revenoit à peu prés à treize poulces & demy, & les petites qui effoient de douze doigts qui 
revenoient environ à huit poulees.
7. Il y AIT D'UN COSTE UN RANG DE BRIQUES.
Ce que Virtuve veut dire est fi clair, qu'on ne sçautoit douter qu'il n'y ait faute au texte, & qu'il ne faille lire una parte 
laterime ordines, altera semilaterum poruntur, au lieu de una 
parte lateribus ordines, altera semilateres ponuntur, parce

que cela n'a aucun sens.

D tres comme si c'estoient des cuirs, Saumaise écrit choria ou choros, pour signifier que les Briques, ou les Pierres qui sont ainst toutes d'un rang, semblent s'entretenir par la main & danser un branle.

9. ET DE FLUS LE MILIEU DE CHAQUE BRIQUE, J'ajoûte de plus pour faire entendre que Vitruve veut qu'il y air deux fortes de liaison dans les Murs de Brique, dont l'une est d'assisse à assisse relle qu'est la haison de l'assisse C avec l'assisse A & l'assisse F: l'autre liaison est de Brique à Brique, telle qu'est celle de la Brique B avec les Briques



10. ET PLUS BELLE A VOIR, Cela montre que les Anciens ne couvroient pas toujours leurs Murs de Brique crue avec un enduit, ou par des incrustations de marbre, puisqu'on avoit égard à la figure que les joints faisoient comme estant une chose belle à voir.

II. CES QUALITEZ DANS LES BRIQUES. Il est affez étrange que Vitruve ne parle point du tout de la cuisson des Briques qui estoit une chose de tout temps en usage, coma me il paroist par la Periphrase dont Ovide se sett pour faire entendre que les Muts de Babilone étoient de Briques, en entendre que les Murs de Babilone étoient de Briques, en disant qu'ils étoient cuits; & ainsi qu'il est aifé de juger par ce qui est dit dans la Genese des Briques dont la Tour de Babel sur basile ; & il y a lieu de croire qu'on s'avis depuis de les employer toutes crijes telles qui ly a apparence qu'estoient celles dont il est parlé dans l'Exode, qu'on fai-soit avec de la paille, ainsi que sont celles dont il est iet parlé, & que l'on cest de les cuire à cause des bonnes qualitez que Vitruve leur attribué; se de resister asser que celles qui sont cuites, & de resister asser à l'humidité par le ressertement de leurs pores qu'un long dessement a produt, chement a produit.

#### CHAPITRE IV.

Du Sable & de ses especes.

Ux Bastimens qui se font de moilon il faut principalement prendre garde quel sable on employe i pour faire le mortier, sur-tout il ne doit point estre terreux. Les \* especes de 2 Sable de cave sont le noir, le gris, le rouge & 3 le Carboncle. Le meilleur

n. Pour faire le Mortier. Je traduits ainsi ad materiam miscendam, quoy qu'en termes de maçonnerie materia ne signifie pas proprement les choses qui entrent dans la composition du mortier; mais le mot de miscere fait qu'il est impossible de douter que Vitruve n'ait voulu signifier la chaux & le Sable dont le mortier est composé. Au chapitre qui suit materia signifie le Sable, & le plus souvent en Latin on entend par ce mot le bois qu'on

employe dans les bastimens pour la charpenterie & pour la

menuièrne.

2. Du SABLE DE CAVE. Ce Sable de cave est ainsi apellé parce qu'il se tire de dessous terre ; il est disferent de celuy de rivière & de celuy de la mer. Il en est parlé sur le chap. 2. du 1, liv.

3. LE CARBONCLE. Vitruve definit ce que c'est que Carbunculus au 6, chap, de ce livre où il dit que c'est un Sa-

CHAP. IV.

CHAP. IV. sable en general est celuy qui estant froté entre les mains fait du bruit, mais il n'est pas A bon s'il est terreux, s'il n'est point aspre, & si estant mis sur une étosse blanche, il n'y laisse point de marque aprés qu'il a esté secoué. Que si on n'a point de lieu d'où l'on puisse rirer de bon Sable de cave, il faudra prendre ce qui + s'en trouvera de bon parmy s'le gravier. \* On pourra mesme en tirer 6 du bord de la mer ; ce Sable neanmoins a ce defaut que le \* mortier qui en est fait, est long-temps à secher, & les Murailles qui en sont basties, ne peuvent pas porter une grande charge, si on ne prend garde de les maçonner à plusieurs reprises: mais en quelque maniere que ce soit, il ne peut servir à des enduits de platsonds. Il a encore cela de mauvais que ses murailles qui en sont crespies suintent à cause du sel qui se dissout & qui fait tout fondre.

Mais le mortier de Sable de cave se seiche promptement, & les enduits des murailles & des platfonds qui en sont faits durent long-temps, principalement si on l'employe aussi-B tost qu'il a esté fouillé; car si on le garde long-temps, le Soleil & la Lune l'alterent ensorte que la pluye le dissout, & le change presque tout en terre; ce qui fait qu'il ne vaut plus rien pour bien lier les pierres & faire des murailles qui soient fermes & capables de sou-stenir un grand faix. Toutesois ce sable si nouvellement tiré de terre, n'est pas si bon pour les enduits que pour la maçonnerie, parce qu'il est si gras, & seche avec tant de vio-lence, qu'estant messé avec la Chaux & la Paille, il fait un mortier qu'on ne sçauroit empescher de se gerser. Ce qui fair que le sable de riviere qui est moins gras est meilleur pour les Enduirs, pourveuque, de mesme que le 7 ciment, il soit bien corroyé & repoussé \* aprés avoir esté employé.

ble brûlé par les vapeurs chaudes qui fortent de dessous terre dans la Toscane; de mesme qu'auprés de Naples la terre & le Tus ainsi brûlez font la Pozzolane. Il ajoûte aussi que ce Sable est une matière plus solide que la terre & moins que le Tus : Columelle dit que quand il a esté quelque temps à découvert & à la pluye, il se change en terre. Baldus confesse qu'il ne sçait ce que c'est proprement que ce Car'unealus, ny comme il s'appelle en Italie. Cosimo Bartoli qui a traduit en Italien les livres d'Architecture de Leon Bapuis e Alberti, nomme le Carbunçulus Renain. de Leon Baptiste Alberti, nomme le Carbunculus Rena in-carbonchiata, c'est-à-dire Sable noircy & comme charbonné, ou ressemblant à un Escarboucle; qui sont des choses aussi différentes, qu'un charbon éteint, l'est de celuy qui est allumé. J. Martin qui a suivy la seconde signification, en interpretant Carbunculus, Sable en couleur d'Escarboncle, a declaré son ignorance avec moins d'ingenuité que Baldus.

4. CE qui s'en trouvera de Bon. Alberti & Scamozzi font cette remarque sur le Sable de riviere & sur le Gravier, qu'ils ne valent rien ny l'un ny l'autre, si on ne separe la partientile d'avec l'intuile : car ils disent que le Sable de riviere ne vaut rien si on ne racle le dessus, afin d'o-Sable de tivière ne vaut rien sion ne racle le dessus, asin d'offer ce qu'il a de terreux qui s'amasse & qui fait une crouse sir la superficie; & que le Gravier au contraire n'a rien de bon que le dessus, parce que le dessus est trop gros. Cette remarque s'ait voir que ce n'est pas sans raison que Vitruve s'est servy du mot d'exermenda, qui sans cela sembleroit estre mis au lieu de celuy de sumenda, ainsi qu'il a semblé à J. Martin qui a interpreté excernenda, qui doit estre tiré simplement, au lieu d'ajoûter avec choix des parties suiles, 5. Le GRAVIER.]. Martin s'est encore trompé quand il a crû que Glarea estoit ce qu'on apelle en François terre glaife, qui est une substance grasse & composée de particules fort deliées & fort substance grasse de proprement ce que tout-à-sait différente de Glarea, qui est proprement ce que

l'on apelle Sable de ravine & Gravier, qui differe princi-palement en cela du Sable, que le Sable est menu & com-posé de petits grains, & le Gravier est plus gros & com-posé de petits cailloux meslez avec des fragmens de pier. res. Alberti & Scamozzi tiennent que tout Sable & messime celuy qui est sous terre, n'est autre chose que de petits fragmens de grosses pierres qui se sont atondis en émous-fant leurs carnes à force de s'estre long-temps frottez les uns contre les autres; Mais le Sable parosit d'une substance particuliere qui est fort dissemblable de celle des pierres, estant beaucoup plus dur & plus solide que ne son les granparticuliere qui est fort dissemblable de celle des pierres, estant beaucoup plus dur & plus solide que ne son les grandes pierres; joint qu'il semble qu'il n'y a guere d'apparence, que des fragmens si menus se puissent frotter asser dement pour se polir, comme ils sont la pluspart, estant trop legers à cause de leur petitesse pour soûtenir l'effort qu'il servoir necessaire qu'ils fouffrissent pour cela; ce qui n'est pas aux Galets ou gros cailloux qui sont sur le bord de la mer, qui se polissent & s'arondissent par le frottement, d'autant qu'ils sont si pesants qu'ils ne peuvent se frotter l'un s'autre que rudement. l'un l'autre que rudement.

6. EN TIREK DU BORD DE LA MER. Alberti dit qu'au Païs de Salerne le Sable du rivage de la mer est aussi bon pour bastir que celuy de cave, pourvû qu'il ne soir point pris sur les rivages qui sont exposez au Midy, où le

Sable ne vaut rien du tout.

Sable ne vaut rien du tout.

7. Alnsi que le ciment, Jay interpreté Signinum du ciment, parce que Pline dit que le Signinum effoit fait avec des tuiles pilées & de la chaux. Ce mortier effoit ainsi apellé à cause du Pais des Signins où se prenoient les meilleurs tuilaux pour faire le ciment. Vittuve neanmoins entend quelquefois par Signinum toute sorte de mortier, ainsi qu'il se voit au dernier chap, du 8, liv. où en parlant d'un mortier fait de Chaux, de Sable & de gros cailloux messes ensemble dont on faisoitles Cisternes, il apelle cette mixtion Signinum. E

CHAP. V.

### CHAPITRE V.

# De la Chaux, & quelle est la meilleure pierre dont elle se fait.

PR E's avoir dit de quel Sable on se doit fournir, il faut rechercher avec soin ce A qui appartient à la Chaux, & prendre-garde qu'elle foit faite avec des Pierres blanches, ou des Cailloux. Il faut aussi sçavoir que celle qui sera faite avec des Pierres ou des Cailloux les plus plains & les plus durs, sera la meilleure pour la Maçonnerie, & que celle qui sera de Pierres un peu spongieuses sera plus propre pour les Enduits.

Quand

Quand la Chaux sera éteinte, il la faudra messer avec le Sable en telle proportion qu'il CHAP. V. y ait trois parties de Sable de Cave, ou deux parties de Sable de riviere ou de mer, contre une de Chaux : car c'est la plus juste proportion de leur mélange, qui sera encore beaucoup meilleur, si on adjoûte au Sable de mer & de riviere une troisséme partie de Tuileaux pilez & fassez.

Dr pour sçavoir par quelle raison ce mélange de Chaux, de Sable & d'Eau fait un

T. OR POUR SCAVOIR LA RAISON. Tout ce que Vitruve dit icy de la Chaux, est tres-vray; mais il n'en ûre point de conclusion qui fasse entendre la raison des essets étranges que sa cuison produit; & comment une pierre après avoir presse si durer de sape se fen la represse après es production produit de la represse parte production de la represse parte part avoir perdu sa dureré dans le feu, la reprend par le moyen de l'eau, estant messée avec du Sable. Car cette rareté spongieuse qu'il direstre dans les pierres que le feu a ouverres & Bépuisées de leur humidité naturelle, les disposant à se pouvoir dissoudre dans l'eau, les rend à la verité capables de s'appliquer & de se joindre fort exactement au Sable, mais cen'est que parce qu'elle leur a osté la dureté: De sorte que la difficulté est de sçavoir d'où & comment la Chaux reptend cette dureté. Car on ne peut pas dire que c'est l'exsiccation violente que le seu y a iurroduie qui fair cette ferme coagulation; parce que la Chaux seule & sans le Sable ne devient point fort solide, & qu'au contraire estant mestée avec le Sable, elle fait une masse qui se dureit mesme avant que d'estre seus qui sont de l'estre seus que se seus que se seus que se seus que seus que seus feche; puisque cela luy arrive au fond de l'eau, oil le mortrer ne laisse pas de durcir; & qu'aussi quoy que parfaitement se-ché, il n'a pas encore toute la dureté dont il est capable; che, il na pas encore toute la durete dont u eli capable; mais que cette dureté va toûjours s'augmentant avec le temps, qui luy donne fans doute autre chose que la secheresse, puisque les autres causes, comme le seu, le Soleit & le vent qui deschent aussi. Dien que le temps, ne rendent point le mortier plus solide à proportion qu'ils agissent plus puissamment, ainsi que le temps fait quand il agit plus songuement; au contraire l'extreme secheres le le gaste & l'affoibilis ainsi que Vitenue renganue au de par de la dirit que les temps de la proportion qu'ils que le temps fait quand il agit plus songuement; au contraire l'extreme secheres se le passe de l'affoibilis de la previence se passe qu'en qu'et de la songue de la sole de blit ains que Vitruve remarque au 8. chap. où il dit que les murailles qui sont bâties de petites pierres, sont meilleures, parce que les grandes pierres confument trop promptement l'humidité de la Chaux,

Il faut donc necessairement que la dureté que la Chaux acquiert dans le mortier luy vienne des Pierres & du Sable qui lay communiquent quelque chose qui est capable de pro-duire cette seme coagulation. Phil, de Lorme est d'une opi-nion contraire, car il croit (suivant, comme il semble, la pense de Vitruve) que les Pierres & le Sable attirent & boi-vent la force de la Chaux à raison de leur aridité naturelle: Mais quand cela foroir, on ne voit point comment cette attraction de la force de la Chaux peut donner au mortier la dureté dont il s'agit. On pourroir feulement induire de là que les Pietres & les Cailloux en deviennent plus duts, mais ce n'est pas ce que l'on cherche, la difficulté est de trouver comment ils communiquent une partie de leur durété à la Chaux. Si l'on veur recevoir les principes des Chimiftes, il n'est pas difficile d'éclaireir ces difficultez; car on peut dire avec beaucoup de vrai-femblance que la concretion & la fo-blité de tous les corps provenant de leur Sel, il faut necef-fairement que lorfque la Pierre perd fa folidité par la vio-lence du feu, il fe fasse une evacuation de la plus grande partie des Sels volatils & fulphurez, qui eftoient le vray lien des parties terreftres de la Pierre, & que comme la perte que tous les corps, mesme les inammez, en fouffrent continuellement par la transspiration insensible, et la cause de la dissolution que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les plus solides s'introduction que le temps fait à la fin des choses les E duction aussi & le passage de ces Sels d'un corps dans un autre, fait la coagulation des choses qui s'endurcissent par un autre moyen que par l'exsiccation: Et ainsi que la pierre à Chaux, qui pour avoir perdu dans le feu beaucoup de ces Sels , estoit devenuë rare par la feparation de se parties, par sa dissolution dans l'eau est devenue capable de saire approcher ces parties éloignées & de les rejoindre par la socce du principe de coagularion qui est dans le Sel six e qui leux est reste, qui quoycu'insufficant pour une parfaite concretion, ne laisse pas de la faire par un mouvement assez soudain & assez violent pour exciter la chaleur qui s'allume dans la Chaux lors qu'on l'éteint, & qui y demeure long-temps aprés, quoyqu'on ne la fente pas : car c'est cette chaleur cachée qui la rend, comme on dit communement, capable de brûler les autres corps

qu'elle touche, quoyquelle n'air plus de chaleur actuelle; mais seulement une tres-grande disposition à s'échausser, qui est ce que j'entens par une chaleur cachée.

Or on peut dire quecette chaleur en agissant sur les Cailloux & sur le Sable en fair sortir des Sels volatils & sulphurez, de mesme que le seu les avoit sait sortir des pierres à Chaux, & que ce sont ces Sels qui se messant al achaux & reprenant la place de ceux on le seu en avait sait sortir lux res. & que ce sont ces Sels qui se meslant dans la chaux & reprenant la place de ceux que le feu en avoit fait sortir, juy rendent la solidité qu'elle avoit perdué. Et dautant que ce mouvement excité dans les Sels sixes ne cesse pas , lorsque la
chaleur evidente qui arrive à la Chaux quand on l'éteint, est
passe, mais continus jusqu'à ce que toutes les parties se
soient rejointes ; il arrive que le mortier long-temps aprés
qu'il paroisi seché, ne laisse pas d'acquerir de jour en jour
une plus grande solidité, à messure que les Sels volatils fortent du Sable & des Pierres pour se communiquer à la
Chaux : Ce qui est confirmé par l'experience, qui fait voir
que plus le mortier a esté broyé & rabotté, plus il devient
dur ensure dans la Chaux une plus grande quantité de ces Sels entrer dans la Chaux une plus grande quantité de ces Sels volatils; & qu'enfin la Chaux ne brûle les autres chofes que parce qu'elle les diflout, en faifant fortir ces fortes de Sels qui effoient le lien qui tenoit leurs parties unies & affemblées, il femble que Phil, de Lorme a eu quelque idée de cette Philofophie, loi fqu'il confeille de faire la Chaux des me fines parties unies & affemblées, il femble que Philofophie de Cette Philofophie, loi fqu'il confeille de faire la Chaux des me fines remotopne, tottqu'il conteille de faire la Chaux des messenses pietres dont le Batiment est construit; comme si son dessein estoit de faire que les Sels volatils qui ont esté ostez à la Chaux, luy soient plus aisément rendus par des pierres qui en contienvent de semblables.

en contientent de semblables.
Ensin ces principes & ces causes & la maniere d'expliquer leurs estets semblent avoir quelque rapport avec les principes & les pensées de Vitruve, qui dit que le seu fait perdre aux pierres à (haux leur solidisé, et qu'il les rend plus rares en leur shant leur humidié naturelle et dévienne, qui n'est rien autre chose que ce Sel volatil & sulphuré que les Chimistes autre chose que ces le volatil & sulphuré que les Chimistes autre chose que ce Sel volatil & sulphuré que les Chimistes considerent comme le lien qui unit les parties des choses qui sont solides; Qu'après cette petre que les Pierres sont de leurs parties sulphurées, il leur demeure une chaleur cachée, c'est-àdire une disposition à s'échaustre par le mouvement des Sels fixes, qui se détachant promptement par le moyen de l'eau qui les dissour, produit une effervescence qui est l'effer d'un mouvement precipité, parlequel les parties sont rarchées, à cause de la division soudaine qu'elles souffrent en s'entrechoquant; Oue cette effervessence arrive à la Chaux vive lors. quant; Que cette effervescence arrive à la Chaux vive lors-qu'elle est plongée dans l'eau avant que cette chaleur cachée sois dissipée: c'est-à-dire avant qu'elle air perdu tout son Sel, étant ou éventée, ou trop brûlée; Qu'enfin les ouvertures que la Chaux a en toutes ses parties, sont cause que le Sable s'y atrache, c'est-à-dire que la Chaux & le Sable ne font que comme un corps par le mélange de leurs parties, lorsqu'une portion de la fublitance du Sable & des Pierres penetre dans les vuides qui font dans la Chaux: mais ces vuides ne doivent pas eltre entendus comme si c'estoient des cavitez dans lesquelles des eminences du Sable & des Pierres puissent entrer comme des chevilles & des tenons entrent dans des trous & dans des mortaifes, ainsi que Virtuve le fait entendre : ces vuides signisent seulement l'effer de l'evacuation des Sels volatils et sulphurez dans la Chaux, qui la rend capable de recevoir ceux qui sortent du Sable è des Pierres : car il arrive que le Sable s'amolissant en quelque sorte par l'eva-cuation qui l'soufire, & la Chaux s'endurcissant par la re-ception de ce qui s'écoule du Sable, ces deux choses re-çoivent des dispositions mutuelles à se lier termement les mes aux autres. Cela se voit lorsque par succession de temps les pierres quittent le mortier, ensorte que le mortier em-porte la superficie de la pierre à laquelle il est attaché : car si cette superficie n'avoit point esté amollie par la Chaux, la pierre se romproit aussi-bien par un autre endroit que par celuy qui est proche du mortier, ce qui n'arrive jamais.

CHAP. V. corps si dur & si solide, il faut considerer que les Pierres de mesme que toutes les autres A choses, sont composées des Elemens, & que ce qui a plus d'air, est plus tendre, ce qui a plus d'eau, est plus tenace, ce qui a plus de terre, est plus dur, & ce qui a plus de feu, est plus fragile. Il faut encore remarquer que si on piloit ces Pierres dont on fait la Chaux sans estre cuites, & qu'on messast cette poudre avec du Sable, on n'en pourroit jamais rien faire de propre à lier de la Maçonnerie: Mais que si l'on cuit tellement les Pierres que par la force du feu elles perdent leur premiere solidité, elles deviennent poreuses & percées de plusieurs ouvertures, ensorte que leur humidité naturelle estant épuisée, & l'air qu'elles contenoient se retirant pour n'y laisser 2 qu'une chaleur cachée; il est aisé de concevoir \* que lorsqu'elles viennent à estre plongées dans l'eau avant que cette chaleur soit dissipée, elles doivent acquerir une nouvelle force & s'échausser par le moyen de l'humidité qui penerre leurs cavitez, & qui en les refroidissant pousse dehors la chaleur qu'elles enfermoient: B c'est ce qui fait que les Pierres à Chaux ne sont pas de mesme poids quand on les tire du fourneau, qu'elles estoient quand on les y a mises, & que si on les pese aprés qu'elles sont cuites, on les trouvera diminuées de la troisséme partie de leur poids, quoiqu'elles ayent conservé leur premiere grandeur. Ainsi les ouvertures qu'elles ont en toutes leurs parties, font cause qu'elles s'attachent avec le sable quand on les mesle ensemble, & qu'en se sechant, elles joignent & lient fermement les pierres pour faire une masse fort solide.

2. Une chaleur cachée, il y a grande apparence que Vitruve n'entend point par cette chaleur cachée, la difpolition que les corps peuvent avoir à s'efchauffer, dont il a ellé parlé dans la note precedente, mais une chaleur qui procede d'une subtance etherée qui entre dans la composition de tous les corps, & que l'on appelle communément l'Element du feu; comme sile feu estoit autre chosé que la modification des corps enflames, de messe que le mouvement, la couleur, la figure, sont la modification des corps qui changent de place, ou qui reflechissent la lumiere, ou qui sont diversement terminez dans leurs différentes parties. Car quelle necessité de supposer une chosé aussi peu invaligible qu'est ce que l'on dir sur ce sujet? Sçavoir qu'il y a des corpuscules etherez ou ignez, cachez dans tous les autres corps, qui n'agissent pour brusser, et composition des corpuscules etherez, & equ'in corps enssanée en allume un autre, parce qu'il procure cette jonction des corpuscules etherez, & equ'in corps enssanée en allume un autre, parce qu'il procure cette jonction des corpuscules etherez, & equ'in corps enssanée en allume un autre, parce qu'il procure cette jonction des corpuscules etheres, & equ'in corps enssanée en allume un curs su procure de la sutres modifications des corps. & qu'on devroit dire que le cours de l'air dans le vent doit estre attribué à des patries venteuses cachées dans l'air, qui le laissen en repos pendant qu'elles y sont disperses, & qui l'agitent lorsqu'elles sont resines: Et ensin que si le vent n'est point un corps , mais le mouvement d'un corps ; le seu mes passes de la cours d'un corps ; le seu m'est point un corps ; le seu le cours d'un corps ; le seu le respectation de la cours d'un corps ; le seu le cour

n'est point aussi un corps, mais un certain mouvement des patticules du corps qui s'enflâme; de mesme que la fusion de la glace n'est point un corps, mais un certain mouvement des particules de la glace qui se sond, en et voy point non plus qu'il soit necessaire de supposer cette substance etherée pour donner le mouvement & la tenuité ou sibb. C tilité qui se trouvent dans les particules des corps enflâmez, puisqu'il est aisse de concevoir que ces qualitez qui sont dans les corps enflâmez peuvent leur estre communiquées par les autres corps qui les allument; & que le premier principe de l'inflammation qui dépend du choc de deux corps solides, ne provient point necessairent d'une substance etherée; la soudaineté du mouvement tout-à-fait indépendant de celuy de la substance etherée, tel qu'est celuy de la main ou du ressort qui fait que le caillon & le seu se choquent, & la substance etherée, tel qu'est celuy de la substance etherée, tel qu'est celuy de la fublic que les corps ensiammez reçoivent dans leurs particules n'en dépendant point aussif, par la rasson que le chec est capable de froisser le sont aussif, par la rasson que le chec est capable de froisser la separation des particules les unes des autres telles qu'il est necessaire pour les rendre tres-substiles : de maniere qu'estant ainsi rendués subtiles, & agriées d'un mouvement tres-violent, elles deviennent capables de s'infinuer entre les particules des corps plus vossins, & les dinviant de mesme qu'elles ont esté divisées, les mettre aussi en estate du qu'elles ont esté divisées, les mettre aussi en estate qu'est de qu'est de la function est au sure corps : & c'est ce qui fait que le feu peut agir à l'insiny.

CHAP. VI.

#### CHAPITRE VI.

# De la Pozzolane, & comme il s'en faut servir.

Ly a une espece de poudre à laquelle la nature a donné une vertu admirable: elle se trouve au païs de Bayes & dans les terres qui sont autour du mont Vesuve. Cette poudre messée avec la Chaux ' & les Pierres rend la Maçonnerie tellement ferme, que non seule ment dans les Edifices ordinaires, mais mesme au sond de la mer, elle sait corps & s'endurcit metveilleusement. Ceux qui ont cherché la raison pourquoy cela se fait ainsi, ont remarqué que sous ces montagnes & ' dans tout le territoire il y a quantité de sontaines \*

1. Et les fierres. J. Martin s'est trompé quand il a crû que Camentum fignifioit icy du ciment, qui est proprement une poudre de Tuilaux battus, ou generalement toure forte de mortier, ainst que l'a entendu l'Aucur de la traduction latine de la Bible qu'on appelle la Vulgate, qui dit que ceux qui bairent la ville de Babylone, le servicent de Bitume pro camento. La verité est neanmoins que s'il y avoit quelque exemple qui fist voir que du temps de Vitruve on cust ainsi appellé les Tuileaux pilez, il sembleroit qu'il y

auroit quelque raifon de croire que Vitruve en a vouluicy parler, quand il fait un mélange de Pozzolane, de Chaux & de Camenum. Car il a dit au chapitre precedent que le mortier de Chaux & de Sable est meilleur, si on y mesle quelque peu de Tuileaux battus.

2. Dans tout le territoire, J'ay su'vy la correction de quelques Exemplaires, où il y a, quod sub bis montibus & terra, au lieu de & terra, ainsi qu'il se lit dans tous les autres. A bouillantes: ce qu'ils ont conjecturé ne pouvoir provenir que 3 d'un grand feu allumé de CHAP. VI. souffre, d'alun & de bitume; & que la vapeur de ce feu passant par les veines de la terre, la rend plus legere, & donne au tuf une aridité qui luy fait attirer à soy l'humidité. C'est pourquoy 4 lorsque ces trois choses engendrées par le feu, sont messées & jointes en-\* semble par le moyen de l'eau, elles s'endurcissent promptement, & font une masse telle-

ment solide, que les flots de la mer ne la peuvent rompre, ny dissoudre.

Pour juger qu'il y a du feu sous les montagnes d'auprès de Cumes & de Bayes, il ne faut que considerer les grottes qui y sont creusées pour servir d'Etuves par le moyen d'une vapeur chaude qui vient de la force du feu, lequel aprés avoir penetré la terre, s'amasse dans ces lieux, & produit les admirables vertus qu'éprouvent ceux qui y vont pour suer : joint à ce qu'on raconte que ces feux qui s'allument sous le mont Vesuve, ont autrefois éclaté B avec grande force, & jetté beaucoup de flâmes dans tous les lieux d'alentour. De cet embrasement sont provenues les pierres que l'on appelle spongieuses ou ponces Pompeïanes, qui sont une espece de pierres à qui le feu a donné en les cuisant une qualité particuliere, & qui ne se rencontre point en d'autres pierres spongieuses qu'en celles qui sont au tour du mont Etna & aux collines de Mysie qui sont appellées Catakekaumeni par les Grecs. De Brûlées, sorte qu'il est aisé de conclure tant par les bains d'eau chaude & les Etuves qui sont en ces montagnes, que par les flâmes qui ont autrefois ravagé ces contrées, qu'on ne peut douter que ce ne soit la vehemence du feu qui a desseché & épuisé toute l'humidité de la terre & du tuf, comme il fait celle de la Chaux qu'il cuit dans les fourneaux. Car il faut sçavoir \* que des matieres quoyque differentes 5 lors qu'elles sont brussées, 6 acquierent une mes-

C commun que les Fontaines bouillantes, & rien de plus ignore davantage la cause: car de croire avec Vitruve qu'il y ait des seux souterains entretenus par l'embrasement du Souffre, de l'Alun & du Bitume qui fassent bosiillir ces Fon-Souffre, de l'Alun & du Bitume qui failent botilllir ces Fon-taines, il n'y a point d'apparence, parce que les feux soûter-rains tels que sont ceux du Mont Vesuve & des autres lieux, ne sçautoient s'embraser sils n'ont de l'air; ce qui sait qui lis ne peuvent échauffer la terre que proche du lieu où l'embra-sement paroist & éclatte au dehors, & l'eau qui auroit esté éhauffée par ce seu, ne sçautoit conserver sa chaleur dans un espace auffi long, qu'est celuy qui est entre les Fontaines botilllantes & les seux qui sortent de dellous la terre, c'est-à-dire de trois a quarre cent heuës; car l'espace dans lequel est rensermée l'activitéed la chaleur de ces seux, est si pecit, qu'on voit au pied du Mont Eura quantité de Fontaines Froides.

neriemeet activitée la chaleur de ces reux, ent upect, quo no voir au pied du Mont Etna quantité de Fontaines froides.

Des rabon tapporte l'opinion de Pindare, qui veut que tous les embralemens qui paroillent en différens endroits du monde ne foient qu'un feul feu qui le communique par des canaux foûterrains; l'ecla eft il n'est pas difficile de s'imaginer que ces canaux de feu passant immediatement sous des fontaines les puissent faire boijillir : mais il n'est pas aisé de sexessie treu de sur passant des passant des passants des passants des passants de la carecais en confidence passant des passants de la carecais en confidence passants passants de la carecais en carecais en confidence passants de la carecais en carecais en carecais en confidence passants de la carecais en carecais de concevoir que du feu puisse estre entrenu dans un canal

de concevoir que du feu puiste estre entrenu dans un canal de deux ou trois cent lieues sans prendre d'air , à moins que de supposer avec Pindare , que ce seu est miraculeusement conservé en ces endroits pour la punition des Geants.

De dire aussi que l'eau passe par des veines de terre qui s'échausse estant au route que la Chaux s'enstamme quand on la moijille ; il est impossible de comprendre comment cette chaleur ne s'éteint pas à la sin , ainsi qu'elle fair dans la Chaux , ny par quelle raison le passage continuel de l'eau ne lave & n'emporte pas les Sels qui causent cette E chaleur. De sorte qu'il y a plus d'apparence de croire que cette chaleur des Eaux minerales est causse par une manière de fermentation qui agite les parties du corps fermenté avec de fermentation qui agite les parties du corps fermenté avec une violence capable d'exciter une puissante chaleur. Or cette fermentation est une chose qui se peur bien plus aisecette fermentation est une chose qui se peur bien plus aisement concevoir dans la terre, que non pas un embrasement; car à l'égard de la quantité sussiliant de la matière qui est necessaire pour cette fermentation continuelle, il n'est pas difficile de la trouver si l'on considere que la nature de la pluspart des ferments est telle qu'is se perpetuent à l'infiny, pourveu qu'on leur soumisse à l'insiny la matière qu'ils reuvent sermenter; car supposé qu'en certains endroits sourceurs il se rencontre un suc de telle nature qu'estant messé avec l'eau il la fermente, car l'on peut ainsi parlet de l'ebullition qui arrive à l'eau quand elle sit messée avec un

fuc fermentatif, il est aisé de concevoir qu'une partie de cette eau fermentée peut incessament s'écouler, sans que la masse de l'eau fermentée foir jamais épuisée quand il luy viendra de l'eau nouvelle, parce qu'elle fermentera aussi facilement la derniere venué que la première, de messme qu'une masse de passe fermentere, sermente aussi facilement la passe qu'on luy ajouste la dernière qu'elle a fait la première. Ce qui peut y avoir à redire à la comparaison, est que la paste fermentée a en soy un principe de fermentation que l'on ne peut pas dire estre dans l'eau simple : mais il faut supposer aussi que ette eau qui se fermente est inpregnée de Sels fetmentatifs qui luy sont particuliers; & il ne reste plus qu'à chercher une source ou une minière inequissable de ce Sel fermentatif qui manque à l'eau commune, & qu'il est aisse de trouver dans l'air, a dans le solvies dans les pluyes, qui sont des choses suc sermentatif,il est aisé de concevoir qu'une partie de cette l'air, dans le foleil & dans les pluyes, qui font des choses qui agissant eternellement sur la terre, ont le pouvoir d'y engrendrer eternellement des Sels fermentatifs, qui estant dissous par l'eau qui coule sur la terre, & qui la penerrent, peuvent la rendre capable d'eltre fermentée par les sus fer-mentatifs, que l'on suppose être dans les lieux soûterrains où elle passe. Toutes les hypotheses qui sondent ce systeme de la chaleur des eaux minerales, ne sont pas à la verité demonstrées; mais elles le rendent, ce me semble, un peu plus probable que les autres.

4. LORS QUE CES TROIS CHOSES, Il entend la Poz-zolane, la Chaux & le Tuf ou Moilon du païs qui est en quel-que façon brûlé de mesme que la Pozzolane.

5. LORS QU'ELLES SONT BRULE'ES. Je suppose qu'il faut lire incendio ou igne correptis, au lieu de correptis simplement, ainsi qu'il y a dans le texte, qui sans cela n'a point

6. A CQUIERENT UNE MESMENATURE. Si ce que Victuve divicy el vray, il est disticle que les raisons qui ont esté cy-devant apportées dans les notes de la concretion du mortier de Chaux & de Sable, ne soient point fausses, parce qu'elles supposent que la Chaux & le Sable sont distembles en la Chaux & de Sable sont distembles en la Chaux & le Sable sont distembles en la Chaux & de Sable sont distemble en la chaux & de Sable sont distembles en la c blables, & que la Chaux ayant perdu par la violence du Feu les parties qui faifoient le lien qui la rendoit folide, elle les emprunte du Sable qui a beaucoup de parties de cette nature. De forte qu'il est necessaire d'examiner s'il est vray que la Pozzolane & la Chaux foient d'une meime nature, & fi cette conformité peur effre estimée la caufe de la concretion du mortier qui fe fait de leur mélange. Or à l'égard du pre-mier il est constant que la matiere de la Chaux & celle de la Pozzolane sont fort differentes, celle-cy estant une terre ou un Tuf qui n'ont rien d'approchant de la dureté de la pierre à Chaux; & ce que Virrave dir de la vertu du Feu, sçavour CHAP. VI. me nature; scavoir une aridité chaude qui leur faisant boire promptement l'eau dont elles A sont mouillées confond & melle les parties qui sont semblables par l'effort d'une chaleur

occulte qui les fait prendre promptement & durcir extraordinairement.

Tout ce qui peut faire trouver à redire à ce raisonnement est qu'il se voit en la Toscane quantité de bains d'eaux chaudes, & qu'il ne s'y trouve point de poudre qui ait cette qualité merveilleuse d'endurcir le mortier au fond de l'eau. Mais ayant que de blasmer nostre raisonnement, il faut estre averti que tous les pais n'ont pas des terres de mesme nature, ny les mesmes pierres; qu'il y a des lieux où la terre a beaucoup de fonds, qu'en d'autres il n'y a que du Sablon, & du Gravier, ou du Sable, & ainsi que selon les differentes regions, il fe trouve une infinité de diverses qualitez dans la terre. Par exemple dans la Toscane & aux autres païs d'Italie que le Mont Apennin renferme, il n'y a presque point de lieu où on trouve du Sable de cave : au contraire au-delà de cette montagne vers la mer Adriati-B que, il n'y en a point non plus qu'en Achaïe, ny en Asie au-delà de la mer, où l'on n'en a mesme jamais ouy parler. De sorte que ce n'est pas merveille si dans tous les lieux où il se voit quantité de fontaines bouillantes, il ne se rencontre pas toûjours les dispositions qui sont requises pour faire cette poudre, cela arrivant tantost d'une façon, tantost d'une autre, selon ce que la nature en a ordonné. Car aux lieux où les montagnes ne sont pas terreules, mais pleines de rochers, le feu penetrant leurs veines, consume ce qu'il y a de plus tendre, & n'y laisse que l'aspreté. De sorte qu'il faut se figurer que de mesme qu'aux lieux d'autour de Naples la terre étant brûlée se change en cette poudre, celle de Toscane fait le Sable appelle Carbunculus: & l'une & l'autre de ces matieres est admirable pour la solidité de la maçonnerie, mais l'une est plus propre pour les Esidices qui se bâtissent sur terre, l'autre pour ceux qui se font dans la mer. Or cette matiere dont le Sable nommé Carbunculus C est fait par la force des vapeurs chaudes qui le cuisent, est plus molle que le Tuf, & plus solide que la terre ordinaire.

qu'il peut faire que des matieres différentes deviennent d'une messen enture, est contraire à ce qu'il ajouste ensuite de la terre de Toscane, & à ce qu'il a avancé un peu devant au chap, s, où il dit que les pierres spongieuses & celles qui sont solides font une Chaux différente. Joint que la diversité des matieres dans la Chaux & dans la Pozzolane est encore matières peut le diversité des matières dans la Chaux & caus celles qui propriété en corre en le diversité des matières dans la Chaux & caus celle qui propriété en corre en le diversité de la chaux & caus celle qui propriété en corre en le diversité de la chaux & caus celle que la chaux & ca des matieres dans la Chaux & dans la Pozzolane est encore moindre que celle du Feu qui les cuit ; celuy qui cuit la Chaux estant ardent , & celuy qui fait la Pozzolane estant doux & vaporeux. Mais ensin quand il seroit vray que la Chaux & la Pozzolane seroit d'une nature plus semble, il ne s'ensuit point qu'elles doivent faire par cette rai-fon une concretion plus dure & plus serme quand elles sont messes ensemble ; au contraire il saut attribuer cette dureté à ce que ces choses ont de dissemblable, parce que cette dureté provient de la mixtion, qui ne produit rien de nouveau si elle n'est de choses differentes ; par exemple quand le Cuivre & l'Etain fondus ensemble, sont une composition beaucoup plus dure que ces metaux ne sont separement, cebeaucoup plus dure que ces metaux ne sont separement, ce-la n'arrive point par l'union de ce qu'ils ont de semblable, mais par le mélange de leurs parties diffèrentes. De sorte qu'il faut entendre que ce qui opere la dureté du mortier de Chaux & de Pozzolane, ne vient pas plâtost des parties qui sont brûlées, que de celles qui ne le sont pas dans la Poz-zolane, lorsqu'elle est mestée avec de la Chaux qui est en-trecement basses. tierement brûlée, parce que les parties qui sont brûlées tout-à-fait dans la Pozzolane sont Chaux, & celles qui ne sont pas encore brûlees, ont conservé ce Sel volatil, qui est ne-

cessaire pour redonner à la Chaux celuy qu'elle a perdu dans le Feu: y ayant grande apparence que si la Pozzolane estoir aussi parfaitement brûlée que la Chaux, elle ne donneroir point de dureté au mortier qui se fair de leur mésange, non point de durlet au nontre qui le rature leur melange, non plus que les Tuileaux s'ils effoient entierement calcinez, ne feroient point de bon ciment; car il me femble qu'il n'y a rien qui puiffe micux exprimer la nature de la Pozzolane que la poudre de Tuileaux que nous appellons Ciment, fuppofé que la Pozzolane foir engendrée par le Feu, comme Virnus dir. aprez que la durest ou l'abbie comme posé que la Pozzolane soit engendree par le reu, comme Virtuve dit; parce que la duteté qui n'estoit point dans la terre dont les Tuileaux sont saits, avant qu'ils sussent cuits, donne assez lieu de croire qu'elle artive à ceux qui sont cuits D donne aliez lieu de croire qu'elle artive à ceux qui sont cuits par le moyen d'un mélange que le feu fair de plusieurs & divers Sels qui estoient dans les différentes parties dont la terre à Potier est composée. Car outre les parties terreuses qui sont déliées & impalpables dans cette terre, elle a quantité de petits grains de Sable ; & de ces différentes parties, les unes se calcinent au sourneau, & les autres demeurent non calcinées : Ce qui fait que les unes & les autres sont pourvues de Sels différents dont la mixtion produit une dureré dans la terre cuite, qu'elle n'avoit pas avant que le seu vues de Seis différents dont la mixtion produit une dureté dans la terre cuite , qu'elle n'avoit pas avant que le feu eust détaché les Sels de quelques particules de la terre, pour les faire passer dans d'autres. Or il y a lieu de douter que la Pozzolane foit faite par le feu, si on en croit Pline ; qui dit qu'elle n'est point différente du Sable du Nil, qui selon toutes les apparences n'est point engendré par le feu.

CHAP. VII.

## CHAPITRE VII.

# Des Carrieres d'où l'on tire les Pierres; & de leurs qualitez,

Fin de suivre un bon ordre, aprés avoir traité de la Chaux & du Sable,& des qualitez & des usages de ces matieres, il faut parler des Carrieres d'où on tire les gros quartiers & le moilon pour bastir. Toutes les pierres ne sont pas d'une sorte, car il y en a de tendres comme font 'les Rouges d'autour de Rome, & celles qu'on appelle Pallienses,

1. LES ROUGES D'AUTOUR DE ROME, J'entens que tour de Rome dont on tire des pierres rouges, parce que dans lapidicina circa Vrbem rubra, signifie les carrières qui sont au- le chapitre suivant il est die, qu'il faut garnir le dedans des Fidenates A Fidenates & Albanes : d'autres font modiocrement dutes comme a celles de Tivoli, celles CHAP. VII. d'Amiterne & les Soractines : d'autres sont dures comme du caillou. Il y en a encore de plusieurs autres especes, comme sont le Tuf rouge & le noir dans la Terre de Labour, & le blanc dans l'Umbrie, dans le Picentin & proche de Venise, qui se coupe avec la scie comme le bois. Les Pierres qui ne sont pas dures ont cela de commode qu'elles se taillent aifement, & rendent asses bon service quand elles sont employées en des lieux couverts: mais si elles sont dehors, la gelée & les pluyes les sont aller en poussière ; & si elles sont en des bastimens proche de la mer, la salure les ronge, & le grand chaud mesme les gaste. Celles de Tivoli resistent bien à la charge & aux injures de l'air, mais non pas au feu qui \* pour peu qu'il les touche les fait éclater 3 à cause qu'il y a peu d'humidité & de terrestre avec beaucoup d'air & de feu dans leur composition naturelle. Car le peu d'humeur B & de terrestre qu'elles ont ne peut empescher que la force du feu & de la vapeur ne penetre dans leurs porofitez, où ne trouvant rien qui luy soit contraire, il s'allume fort facilement.

Il y a d'autres Catrieres dans le territoire des Tarquiniens qu'on appelle Anitiennes où on prend des pierres qui sont de mesme couleur que celles d'Albe, dont il se fait un grand amas auprés du Lac de Balsene & dans le gouvernement Statonique : elles ont plusieurs bonnes qualitez, comme de resister à la gelée & au seu, à cause de leur composition qui est de peu d'air & de feu, de beaucoup de terrestre & d'humidité mediocre, qui les affermit & empesche que le temps ne leur puisse nuire; ainsi qu'il se voit aux ouvrages qui en ont esté faits autrefois & qui restent encore auprés de la Ville de Ferente : car on voit là de grandes \* statuës fort belles & \* de petits bas-reliefs & plusieurs ornemens delicats de roses & de C feuilles d'Acanthe, qui nonobstant leur vicillesse, semblent ne venir que d'estre faits. Ces \* pierres ont encore un excellent usage pour les Fondeurs en bronze qui les trouvent fort propres à faire leurs moules : ensorte que si ces Carrieres estoient plus proches de Rome, on n'employeroit point d'autres pierres pour tous les ouvrages. Mais parce que les Carrieres de pierres rougeastres & celles de Palliene sont fort proches de la Ville, & qu'il est fort aise d'avoir de leurs pierres, on est contraint de s'en servir en apportant certaines precautions afin qu'elles soient moins sujettes à se gaster. Ces precautions sont de les tirer de la Carriere en Esté & non pas en Hyver, & de les exposer à l'air en un lieu découvert deux ans avant que de les mettre en œuvre, afin que celles que le mauvais temps aura endommagées soient jettées dans les fondemens, & que les autres qui aprés avoir esté éprouvées par

grands Murs ex rubro saxo quadrato. J. Mattin a traduit cir. Dea Vrbem rul ra, auprès de la ville de Rubra Les Traducteurs Italiens mettent, interno à Roma le Rosse, & tous Rosse avec une grande R, qui semble signifier plûtost le nom du lieu d'où la pierre est tirée que la couleur ; principalement parce que les autres pierres, dont il est parté ensuite, sont dénommées des lieux oil sont leurs carrières , seavoir les Pallienses , les Fidenates & les Albanes. Dans cette incertitude je me suis

Fidenates & les Albanes. Dans cette incertitude je me suis servy du mot de Ronges, parce qu'il est indisferent, & peut signifier & la couleur des pierres, & le lieu d'où on les tire; ear il y a plusieurs lieux de ce nom comme rubra saxa dans la Toscane, & le village Rubra dans l'Iste de Corfe.

2. CELLES DE TIVOLI. Cette pierte est la plus belle qui s'employe à Rome, elle conserve long-temps sa blancheut, & quoique spongieuse elle prend un poli qui la fait ressembler de loin à du Marbre, parce que les trous qu'elle a sont petits. Vasari dans son traité d'Architecture parle E des beaux ouvrages qui en sont traité d'Architecture parle E des beaux ouvrages qui en sont sits à Rome dans l'Egssie de S. Louis par des ouvriers François qu'il loue beaucoup, sur tout un Sculpteur nommé M. Jean. Cet endroit est remarquable n'y ayant rien de plus rare que des Italiens qui loüent les François de reitssiff dans les beaux Arts.

3. A CAUSE QU'ILY A PEU D'ILUMIDITE. Le desaut

3. À CAUSE QU'IL YA PEU D'AUMIDITE, Le defaut qu'ont ces pierres d'estre sujertes à s'éclatter au seu, ne peut estre attribué à leur composition aëitenne de ignée: car cela ne les pourroit rendre capables que de brûler, qui est une chofe bien differente d'éclatter, de qui n'artive d'ordinaire qu'aux pierres qui sont par écailles, à cause que les différents lits qui font œs écailles, sont separes par une matiere moins se-che que le reste; ce qui fait que lorsque cette matiere vient à estre tarestée par le s'en, estle pous ces écailles dures se so. lides qui l'enferment, se acheve de separer des parties qui le

reliefs sont plattes & peu relevées, ce que ce diminutif de sigillum semble signifier.

reliets sont plattes et peu reievees, ce que ce diminutit de figillum femble signifier.

5. Pour les fondeurs. Les Fondeurs en bronze ont trouvé icy depuis peu le moyen de fondre des Statués à peu de frâis, faitant les Moules avec du plattre mellé avec une certaine tetre qui se trouve prés de Paris, laquelle n'emperche point le plastre de se prendre, & l'empesche d'estre brusse par s'excez de la chaleur que doivent foustenir les Moules où l'on fond la brotize. Par le moyen de ce secret on épargne beaucoup de temps & de peines qu'il faut employer dans la manière ordinaire de faire ces Moules, pour lesquels il est necessaire de faire la Statuë de cire, & pour y appliquer la terre qui doit faire le Moule, il la faut mettre avec des pinceaux par plusseurs couches qu'il saut laisse seche che s'et celle doit auparavoir la peine de faire la Statuë de cire, la squelle doit auparavant estre faire de terre 3 on n'a besoin que de la sigue de terre, su laquelle lorsqu'elle est encore toute molle, on jette le plastre, qui estant pris & dutcy en peu de termy, on le separe en plusseurs morceaux desquels on tire aissement la terré molle, & on le rejoint ensuite avec beaucoup de faciterre molle, & on le rejoint ensuite avec beaucoup de faciСн. VIII. la nature mesme, se trouveront estre bonnes, soient employées à la Maçonnerie qui sera A faite hors de terre. Cette methode doit estre observée tant à l'égard du moilon, que des pierres de taille.

#### CHAPITRE VIII.

Des especes de Maçonnerie, de leurs propriete, & de la differente maniere qu'elles doivent estre faites selon les lieux.

Resignal tum. Infertum.

Imbricata.

\* TL y a deux fortes de Maçonnerie, l'une est ' la Maillée qui est à-present par tout en \* \* usage; l'autre est l'ancienne qui est 3 celle qui est faite en liaison. La Maillée est la \* plus agreable à la veuë, mais l'ouvrage est sujet à se fendre, parce que les lits & les joints se rompent & s'écartent aisément de tous costés : au-lieu que la Maçonnerie qui est faite en B liaison & en laquelle les pierres sont posées les unes sur les autres en maniere de tuiles est bien

1. IL Y A DEUX SORTES DE MAÇONNER LE. Vitruve sapporte en ce Chapitre pluseurs especes-de Maçonneris, dont on peut mettre les differences avec plus de methode qu'il n'a fait : car ces deux premieres sortes de maçonnerie will strabil vita commence sont en sont les deux premieres sont en les deux premieres de la commence de qu'il n'a fait : car ces deux premières fortes de maçonnerie qu'il établit au commencement comme les deux genres qui doivent avoir fous eux plusieurs especes, ne sont que deux especes des trois qui sont comprises sous le première genre, ce qu'il est fort ailé de comprendre quand on a lû rour le chapitre dans lequel il est pailé de sept especes de Maçonnerie qui est de pierres taillées & polles ; l'autre celle qui est de pierres taillées & polles ; l'autre celle qui est de pierres brutes ; de la troisseme, celle qui est composée de deux especes de pierre. La Magonnerie de pierres taillées est de deux especes , sqavoir la mestiée appellée en latin Reticulatum, de celle qui est en mestiée appellée en latin Reticulatum, de celle qui est en liaison appellée Insertum. La Maillée qui est ains appellée à cause que ses joints representent un reseau , est faite de pierres dont les paremens sont parfaitement quarrez, de qui sont posses en sorte que les joints vont obliquement en diagonale. Dans celle qui est en liaison les joints sont droits de horizontaux, de les pierres sont mutuellement engagées les unes entre les autres ; ce qui sit et de pierre sels autres ; ce qui sit et de pierre sels autres ; ce qui sont mutuellement engagées les unes entre les autres ; ce qui font mutuellement engagees les unes entre les autres; ce qui fait que les joints font de deux elpeces, façovoir ceux des lits qui font continus, ainfi que ceux de la maillée; & les montans qui font intercompus, parce que ceux qui font entre deux pierres se rapportent au milieu de deux autres pierres, dont l'une est destus & l'autre dessous. Cette espece se subdivisée en deux autres, dont l'une est celle qui est appellée simplement infertum, en laquelle toutes les pierres sont égales par leurs paremens; t'autre est la structure de des Grecs, dans laquelle les pierres sont liées comme dans l'autre, mais elles sont inégales par leurs paremens : parce qu'entre deux pier-res qui sont couchées de front il y en a une en boutilé qui fair parement des deux costés, dont les testes qui sont les pa-

remens n'ont de largeur que la moitié des autres. L'autre gente de structure qui est de pierres brutes & non taillées est de deux especes, dont l'une est appellée la structure des Gress de meline que la derniter des el peces du premier des Gress de meline que la derniter des el peces du premier genre, mais qui est différente, non seulement parce que les pierres ne sont pas taillées à cause de leur dureté, mais aussi parce qu'elles nont point de grandeur reglée, & qu'elles manquent des liaisons regulieres, que sont les pierres à deux testes que l'on appelle en boutisse. Cette espece est encore fubdivisée en deux : l'une est appellée \*\*Ijodomum\*, parce queles assisés sont d'égale haureur; l'autre Pseudisodomum, à cause que les assisés sont inégales. L'autre espece de Maçonnerie
faite de pierres non taillées, est appellée \*\*Emplesson, dans la 2
quelle les assisés ne sont point determinées par l'épaisseur des
pierres; mais l'épaisleur de chaque assisé est saite d'une, ou de
plusieurs pierres s'il y échet, & l'espace d'un parement à l'autre est remply de pierres jettées à l'aventure, sur lesquelles on
verse du morrier une nouleir unipent. So quade que est sisés verse du mortier qu'on enduit uniment, & quand cette afsise est achevée, on en recommence une autre pardessus. Cette maniere me semble estre celle dont nos Limosins se servent quand ils ballissent de pierres de moliere ou de cailloux, & ils appellent ces assises des Arases, qui est ce me semble ce que Vitruve appelle pressa coria, ainsi qu'il sera expliqué C

Le troisième genre de Maçonnerie auquel Vitruve n'a point donné de nom, mais que j'ay ctû que l'on pouvoit appeller Revindum, c'elt à dire eramponé, elt composé des deux pre-miers genres: car dans cette structure les deux paremens mets gentes : cat aans cette tuteute les deux paremens font baftis en liaifon, avec des pierres taillées & équaries, que des crampons de fer lient en paffant d'un parement à l'autre, pour empelcher qu'ils ne fe feparent par la pouifée du garny du milieu, qui est fait de pierres brutes & de cailloux jettez à l'avanture dans du mortier.

2. LA MAILEE, Il se voir peu de cette espece de Struacure dans les anciens bassimens qui nous restent; Et cela peut vérifier ce que Vitruve dit, scavoir qu'elle n'est pas durable. Pout ce qui est de la beauté qu'on y trouvoir du temps de Vitruve elle n'est pas trop bien sondée, selon le goust de l'Architecture Grecque, qui ne sçauroit trouver de la beauté dans une Structure qui paroist n'avoir pas de solidité, au contraire du goust Gothique qui aime l'apparence du merveilleux, faisant des colomnes tres-longues & tres-nemués, pour soustenir de grandes voutes, qui retombent sur des impostes en cul de lampe suspenduée en l'air. Le seul cas où elle peut avoir quelque beauté est dans les Pignons & dans les tympans des Frontons, parce que se joints sont paralleles aux corniches du fronton. On voit un exemple de cette Structure à Treves, au Fronton de la grande Egisse.

3. CELLE QUI EST FAITE EN LIAISON, Tous les Exemplaires ont incertima avec un e, mais mal selon mon avis, patce que cette structure incertaine; ainsi qu'ils l'en-2. LA MAILLE'E. Il se voit peu de cette espece de Stru.

avis, parce que cette structure incertaine, ainsi qu'ils l'en-

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Cette Planche contient les sept especes de Maçonnerie. A A A, est la structure Maillée, appellée Reticulatum. B B B, est la premiere espece de structure en liaison, appellée simplement Insertum. E C C, est l'autre espece de structure en liaison, que Vitruve appelle la structure des Grecs. DDD, est la structure appellée Isodomum. E E E , est la structure appellée Pseudisodomum. F G H I , est la structure appellée Emplecton. FF, representent les assifes qui sont appellées erecta coria, c'està-dire, des affises dont la hauteur contient plusieurs pierres. GG, sont les couches de mortier qui separent les assisses. H, est l'Enduit. II, est le Garny. KLM, est la structure appellée Revinctum ou Cramponnée. KK, sont les pierres Cramponnées. MM, sont les crampons. LL, est le Garny. On pourroit joindre à ces sept especes de Maçonnerie, celle dont il est parlé au chap. 5. du 1. livre, qui estoit particuliere aux Murs dont les Gaulois se servoient dans leurs Forteresses, & dont la Figure se voit dans la quatriéme Planche.



44

CHA. VIII. meilleure quoyqu'elle ne fasse pas un beau parement. 4 En l'une & l'autre maniere il A faut que les Murailles soient basties de petites pieces , asin que le mortier de Chaux & de Sable penetrant les pierres en plus d'endroits les retienne mieux : car les pierres estant d'une substance rare & molle, boivent & consument l'humidité du mortier. Il est donc à souhaiter qu'il y ait beaucoup de Chaux & de Sable asin que l'humidité estant plus abondante, la force de la Muraille en soit moins aisément dissipée; car si les pierres tirent toute l'humidité par leurs pores, elles ne pourront plus estre attachées ensemble par le moyen du mor-



tendent , c'est à dire en laquelle les pierres ne sont point arangées suivant un certain ordre , mais mises sculement à l'aventure comme elles viennent, n'est point de la première manière de bastir dont il s'agit, mais de la dernière appellée Empletion, où les pierres sont mises uis suivant nata: c'est pourquoy ells instruma vace un f, qui est à dire lièe & entrelacée : carc'est ce que la definition que Vittuve donne du mot, explique clairement , puisqu'il est dit que les pierres sont placées les unes sur les autres en manière de tuiles, dont on sçait que la disposition est telle, que le joint montant de deux tuiles respond au milieu d'une autre. Car il est vray que dans la manière de bastist qui est en haison de messeme qu'aux ruiles, le joint montant A C des deux moilons B B, répond au milieu du Moilon A; & ainsi chaque Moilon ou Camentum comme celuy qui est marqué A, est infertum, c'est-à-dire inégale & comme fiché entre les Moilons B B & D D; & de plus cette structure ne peut estre appellée inerraine : c'est-à-dire inégale & fortuite, parce qu'elle n'est pas moins reglée & moins égale que la maillée, puisque tous les joints se rapportent par un ordre égal de deux en deux affises les unes aux autres. Il est seulement vray, ainsi que Vittuve remarque, qu'elle est moins belle à voir que la maillée , à cause de l'inégalité des deux especes de joints , dont l'un , scavoir le Montant est interrompu : au lieu que ceux de la maillée montent tous obliquement & d'une messe sont la les solles montent tous obliquement & d'une messe solles aux altrex El L FAUTE et la l'AUTRE MANIÈRE EL FAUTE QUE LES MURA ILLES SOIENT BASTIES DE PETITES

4. EN L'UNE ET EN L'AUTRE MANIERE IL FAUT QUE LES MURAILLES SOIENT BASTIES DE PETITES PIECES. Cecy est repeté au 4, chap, du 4, liv, & la maxime est vraye quand la solidité & la fermeté de la structure doit dépendre de la liaison que les pierres ont avec le mortier, & non pas quand elle conssiste dans la figure & dans la coupe des pierres qui sont taillées si juste que leur situation seule & leur poids est suffisant pour donner à l'ouvrage toute la fermeté possible : car en ce cas le mortier sere plussos pour grandes pierres ne faile rompre les carnes des joints, que pour les coller les unes aux autres, ce que la maniere de joindre les pierres par le moyen des lames de plomb qu'on met entre deux, sait voir asse clairement. Il y a mesme des structures fort autrienness dans lesquelles de tres-etandes pierres ont



éclaté, mais sont demeurez presqu'invisibles par la jonction des pierres qui ont esté taillées si juste, qu'elles se touchent en un assez grand nombre de parties pour avoir empelché que rien n'éclatast, ainsi qu'il arrive lorsque les pierres sont démaigries, c'el-à-dire plus creuses au milieu que vers les extremités ainsi que l'on a de coûtume de le pratiquer, afin de pouvoir rendre les joints fort servés : parce que les pierres venant à s'approcher & se joindre lorsque le mortier qui est dans le démaigrissement commence à se secher, & ne portant que un l'extremité du joint, ce joint prês pas affer for

fur l'extremité du joint, ce joint n'est pas assez fort pour soûtenir le faix, & ne manque jamais à s'estater. Les Entrepreneurs qui travaillent au Louve ont trouvé depuis peu un expedient, pour empescher ce mauvais esset, qui est de poser à l'abord les pierres immediatement les unes sur les autres, & après avoir empli les démaigrissemens avec du mortier que l'on coule par des abreuvoirs taillez dans les joints montans, lorsque le mortier est seché, on élargit les joints des lits aux paremens avec une scie qui fait une separation entre les pierres, & on a soin de temps en temps de passer la scie dans cette (eparation, pour empescher que l'ouvrage en s'asse faillant ne fasse écher les joints, que l'ou emplit de mortier sin & délié, lorsque l'Edifice a pris son faix. Mais la verité est que la structure est meilleure lorsque les joints des pierres sont égaux, parce que ces démaigrissemes affoibissent beaucoup un mur en le privant de la partie la plus considerable qu'il ait pour être affermy, sçavoir celle qui est la plus proche du parement, & qui demeuci inutle, parce que le mortier sin que l'on met dans le joint ne doit estre compté pour rien : & on peut dire que le mur est moins épais dedeux pouces de chaque cossé, «qui demeuci inutle, parce que le mortier sin que l'on met dans le joint ne doit estre compté pour rien : & on peut dire que le mur est moins épais dedeux pouces de chaque cossé, «que demeuci hunte pairer e a, au lieu de porter le mur luy sont à charge. A A, sont les démaigrissemens. B B, les joints des lits, C C, les joints montans. D D, les abreuvoirs.

A l'Arc de Triomphe qui se bastit hors la porte Saint Antoine on pratique cette maniere de structure, dont j'ay dit que les anciens se servoient, qui est de poser les pierres D à sec & sansems se servoient, qui est de poser les pierres D à sec & sans mortier: & c'est une chose curieuse à sçavoir que les soins que l'on prend pour tailler, polit & poser ces pierres qui sont tres-duters, & qui ayant dix à douze pieds de long sur trois à quatre de large, & deux d'épaiseur, ont une pelanteur qui les rend tres-difficiles à remuer. Cependant elles sont maniées par le moyen d'une machine fort commode & fort simple, de la mesme maniere qu'on manieroit une pierre de six à sept pouces; or la facilité de ce maniment est necessaire, parce que pour faire que les joints soient asser droits, asin que les pierres se touchant également par toutes leurs parties, leur grande longueur ne les mettre pas en danger d'estre casses par l'enorme pesanteur de l'Edisce; l'on n'a point trouvé d'expedient plus seur que de les frotter l'une contre l'autre, jettant de l'eau entre deux. Et c'est une chose remarquable que ces pierres, quoy que res-dures, sont dresses es polies presque en un moment, à cause de la force extraordinaire avec laquelle leur pesanteur fait qu'elles sont frottées; cette force estant telle, qu'il ne faut pas la dixiéme partie du temps pour les polir, qu'il faudroit pour en polir de petites.

L'avantage de cette structure est, ainsi qu'il a esté dit, la durée & la beauté; car il est certain que les Edifices baflis de grandes pierres perissent à cause du mortier, qui rasse, & s'affaise en un endroit plus qu'en l'autre, qui produit des plantes & se change en terre; ce qui fait que les murs sortent de leur à plomb, & tombent bien-tost en ruine. Et c'est aussi une grande beauté à un bastiment que de paroistre n'estre fait que d'une pierre, les joints estant imperceptibles ainsi qu'ils sont non seulement à cause de leur petitesse.

tier,

A tier, parce que la Chaux quittera le Sable, & les Murailles seront aussi bien-tost ruinées. CHA. VIII. Cela est arrivé au tour de Rome à plusieurs anciens bastimens dont les Murailles sont faites de marbre & d'autres grandes pierres quarrées garnies & fourrées de remplages par dedans, qui tombent en ruine par la dissolution de leurs joints; à cause que la force du mortier dont elles sont faites, s'est dissipée & évanouie au travers des pores que le temps a élargis dans ces pierres en les fechant. Pour obvier à ces inconveniens il faut laisser un vui-\* de entre les 6 paremens ; emplir le dedans ou de pierres rouges quarrées , ou de tuileaux, ou de cailloux communs; donner aux Murailles deux pieds d'épaisseur, & joindre les paremens avec du fer & du plomb : car ainsi pourveu que l'ouvrage ne soit pas fait toutà-la-fois, mais par reprifes, il durera eternellement : parce que les lits des pierres & les joints

mens aussi qui seront bien liez l'un à l'autre ne pourront estre ebranlez. Il y a encore une espece de Maçonnerie qui ne doit pas estre méprisée, & dont les Grecs \* se servent lorsqu'ils ne bastissent pas 7 de pierres de taille curieusement polies, & que \* n'employant point des \* pierres equarries, ils mettent seulement , des rangées de cailloux ou Ordinaria. de pierres dures, ensorte que les pierres sont posées alternativement les unes sur les autres

se rapportant également & estant liez, empescheront que le Mur ne s'affaisse; & les pare-

comme des Briques; car cela donne une force aux murailles pour durer à jamais. Ils font \* cela en deux manieres, l'une est appellée Isodomum quand 10 les assisses sont d'égale épaisseur, Inégalestructure l'autre Pseudisodomum quand elles sont inegales.

La grande solidité qui est en ces deux manieres vient de ce que les pierres estant com-

& du plomb, & en partie de pierres brutes & jettées à l'avanture. J'en ay fait un gente particulier de maçonnerie que j'appelle Revindium, à cause qu'il est dit qu'en cette sorte de structure, cum ansis ferreis & plumbo frontes vindia sunt: On la pourroit nearmoins tanger sous le gente d'Insertin, à cause de la liaison qu'elle a par le moyen des crampons de fer, de messine que les autres liaisons se sont par le moyen des pierres enpagées & entrelacées les unes avec les autres liaisons se sont par le moyen des pierres enpagées de messer les autres la sur les autres la sur les autres les moyens avec les autres les moyens en pagées de la liaison de suiters les moyes avec les autres les moyens en pagées de la liaison de la l

des pierres engagées & entrelacées les unes avec les aus

De Pierres de TAILLE. Je n'ay pû estre de l'avis des Traducteurs Italiens qui interpretent molle camen-tum du moilon tendre molle e tenero: Car quoyqu'il s'agisse num ou motion tendre motte e renero : Car quoyqui i s agitte de cailloux & de pierres dures dans cette ftudure des Grecs, il est évident que cette dureté n'est pas ce qui fait l'essence & la différence de cette structure , c'est seulement que les pierres ne soient pas quarrées & polies , comme dans le Reticulatum & dans l'Insertum , qui pour avoir la figure qui leur est necessaire, doivent estre faits avec le camentum molle, cell decennie, ouvent etter ants avet le temenium moute, c'eft-à-dire avec une pierre qui ne foit pas incapable de la taille & du poly, comme font les cailloux; mais qui ne doit pas auffi eftre molle & tendre, parce que de ces fortes de fituctures, principalement de celle qui est appellée Informa, tous les meilleurs & les plus folides bassimens sont foite.

faits.

8. De Pierres equarries, il paroit que cette espece de structure des Grecs qui est differente d'une autre structure des Grecs, dont il est parlé dans la suite, consistoir en deux choses; l'une est qu'elle estoir saite de pierres non taillées, l'autre que les pierres estoient seulement d'une messime épaisseur tout le long d'une assiste; car quadratus lapis dont il est dit que ces murailles n'estoient point saites, est la pierre qu'on employoit dans le Reticulatum & dans l'infertum, qui estoit non seulement d'une nesseme hauteur dans toutes les affises, mais dont la longueur estoit aussi toujours pareille; & par consequent les pierres de cette espece de structure des Grecs pouvoient estre inégales dans leur longueur, 9. DES RANGESES, l'interprette ainsi la structure qui est

chure des Grees pouvoient estre inégales dans leur longueur,
9. Des Range'es. J'interprete ainsî la structure qui est
appellée Ordinaria, parce qu'elle conssille seulement à mettre
les pierres qui sont d'une messime épaisseur selon des ordres
out rangées qu'on appelle assisses les la site. Cette structure, selon Philander, est moyenne entre celle qui se fait de pierres
taillées & de celles qui sont mises sans ordre; parce que les
pierres y sont mises par assisses, les joints des lits faisant des
lignes droites & paralleles.
10. Les 'Assisses, Ce que Vittuve appelle icy Coria,
n'est autre chose que les Ordres, les Rangées & les Assiss.
Autre-part Coria signise les Couches de mortier qu'on met
ou entre les assisses, ou les unes sur les autres aux planchers,
ou aux enduits.

ou aux enduits.

Fgalestructure,

mais principalement par la precaution qu'on apporte de laisse un demi pouce de velu aux pierres, qu'on retaille en ravalant, & par ce moyen on évite les écornemens qui se font ordinairement aux carnes des pietres en les taillant & en les posant.

en les polant.

5. PARCEQUE LA CHAUX QUITTE LE SABLE. Les parties du morteer ne fauroien estre attachées ensemble, ny le mortier faire liaison avec les pierres, s'il ne demeure long-temps humide: Car lorsqu'il se seche trop tost , la Chaux quitte le Sable, ainsi qu'il est dit, c'éch-à-dire que ces deux substances estant separées l'une de l'autre par l'interposition de l'air que la secheresse l'une de l'autre par l'interposition de l'air que la secheresse l'une de l'autre par l'interposition de l'air que la secheresse l'une de l'autre par l'interposition de l'air que la secheresse l'une de l'autre par l'interposition de l'air que la secheresse l'une de l'autre par l'interposition de l'air que la secheresse l'une de l'autre par l'interposition de l'air que la secheresse l'une de l'autre par l'interposition l'une l'air. Or cela n'arrive point lorsque le mortier est humidit, ear par le moyen de l'humidité, la Chaux & le Sable sont immediatement joints l'un à l'autre, & les parties volatiles du Sable estant long-temps retenuès par l'humidité, ont le loisse de Chaux dans le mortier dont on maçonne les fondemens & les murs qui sont sous terre, que dans ceux qui sont à l'air, parce que dans les derniers il faut rendre la Chaux alse forte par sa quantité, pour tirer promptement & sussissements de semps appendit la sus les derniers il faut rendre la Chaux alse forte par sa quantité, pour tirer promptement & sus series que le mortier demeure humide; & qu'il n'est pas besoin d'une si grande force de Chaux au mortier qui el long-temps à sécher : parce que cette force, quoique moindre, agislant pendant un long-temps, sair le rresme effet qu'une plus grande qui n'agit que pendant put de temps qui signife al a lettre les choss sus sus pertres que de temps plomb : car quoique proprement ce mot signifie des Etayes, potenax, Chaines, Piedvoirs, Pillastres, Eperons & Lumbes de forces și ly a neanmoins lieu de croire que Virtuve s'en E est servy pout signifier le parement de la muraille, pacce qu'il est todjours fair de pierres qui 5. PARCEQUE LA CHAUX QUITTE LE SABLE. Les

regle, ce qui ne se rencontre pas aux pierres qui sont la gar-niture du dedans de la muraille, lesquelles ne feroient pas une structure sort doire, si on avoit osté les pierres qui sont les paremens. Tous les Traducteurs qui ont interpreté Orles paremens. Tous les Traducteurs qui ont interprete Orthostate par les mots de Lambe de Force ou d'Expersis, n'ont pas, ce me semble, si bien expliqué cet endroit qui est fort obsen. Tout ce qu'on peut objecte à l'explication que je donne de cette structure, est qu'il semble qu'elle a un grand rapport avec celle qui est appellée Empletion. Mais elle en est en est différente en ce que l'Empletion est tout fait de pierres brutes, & la structure dont il s'agit, est en partie de pierres raillées, évaparties & jointes ensembles quec du ser pierres taillées, équarries & jointes ensemble avec du fer

Entrelacé.

Estenduës.

CHA. VIII. pactes & solides elles ne peuvent pas boire & consumer toute l'humidité du mortier qui la A conserve ainsi à jamais; & les lits des pierres estant égaux & à niveau empeschent que les materiaux ne s'affaissent & ne fassent crever & ent'rouvrir la muraille, ce qui l'entretient fort long-temps.

La troisséme maniere est appellée " Emplecton; nos villageois s'en servent; elle se fait \* en rendant les paremens assez unis, & remplissant le milieu de mortier avec des pierres comme elles viennent, mettant par ey par là des liaisons. Les Maçons qui veulent avoir bientost fait " font les assises un peu hautes, n'ayant égard qu'aux paremens, & garnissent \* le milieu d'éclats de pierre messez avec le mortier : & ainsi ils couchent le mortier en trois façons dont deux sont pour l'enduy des paremens, la troisséme se met pardessus le garny du milieu.

Les Grecs font autrement, car les pierres qu'ils posent sont couchées & leurs affises sont composées tout le long de la muraille, de pierre, qui de deux en deux vont d'un parement B à l'autre; & fans qu'il y ait de garny au dedans, ils entretiennent la muraille dans une égale épaisseur par le moyen de ces pierres à deux paremens qu'ils appellent Diatonous, qui lient

& qui affermissent grandement les murailles.

Ceux donc qui voudront observer les preceptes que j'ay mis dans ce livre y pourront trouver la maniere de faire des bâtimens qui soient de durée. Car la maçonnerie qui paroist belle à la veuë à cause qu'elle est faite de pierres qui ont esté aisées à tailler, n'est pas la meilleure & qui dure le plus. Pour cette raison les Experts qui sont nommez pour apprecier les murs metoyens, ne les estiment pas ce qu'ils ont cousté à faire: Mais aprés avoir appris par les baux à loyer le temps qu'il y à que les murs sont faits, ils deduisent du prix qu'ils ont cousté, autant de quatrevingtièmes parties qu'il y a d'années que le mur est achevé, & n'en font payer que ce qui reste de toute la somme, leur avis estant qu'ils ne peuvent pas durer C plus de quatrevingts ans : Ce qui ne se fait point en l'estimation des murailles de Brique, du prix desquelles on ne déduit rien, pourvû qu'elles soient trouvées estre encore bien à plomb, mais qu'on estime toûjours ce qu'elles ont coûté. C'est pourquoy il y a beaucoup de villes où les Edifices tant publics que particuliers, & mesme les Maisons Royales ne sont que de brique: Tels sont à Âthenes le Mur qui regarde le Mont Hymette & 13 le Pente- \* lense, les Murailles du Temple de Jupiter & ses Chapelles de celuy d'Hercule qui sont de Brique, quoyque par dehors 14 les Architraves & les Colonnes soient de pierre. En Italie x en la ville d'Arrezzo, on voit un ancien mur de Brique fort bien bâty, de mesme qu'est à Tralli la maison des Rois Attaliques, en laquelle on loge toûjours celuy qui est élû souverain Prestre de la ville. A Sparte on a osté des peintures de dessus un mur de Brique pour les enchasser dans du bois, lesquelles ont esté apportées en cette ville pour orner le lieu de l'as-D

11. EMPLECTON. On ne peut pas douter de ce que Vituve entend par ce mot, parce qu'il décrit la chose, & Plinne l'explique encore plus clairement, quand il dit que l'Empleilon est lorsque les paremens sont faits avec des pierres arangées, & que dans le milieu elles sont jettées au hazard; mais l'Etimologie est incertaine. Baldus croit qu' Empleilon qui signise entrelacé, est mis au lieu d'Empleon qui signise entrelacé, est mis au lieu d'Empleon qui signise entrelacé, est mis au lieu d'Empleon qui signise remply. Saumais s'in Solin remarque que ce mot, qui proprement signise lié, est particulierement affecté à la polifiure que les semmes donnent à leurs cheveux au sommet de la reste lorsonien passant le neigne legerement essess. fure que les femmes donnent a leurs cheveux au formiet de la telle, lorsqu'en passant le peigne legerement desse, elles en égalent seulement la superficie; Et il y a apparence que c'est pour cette raison qu'une Coisteuse est appellée Emplrativia par Suidas. On peut dire que cela a quelque rapport avec une muraille, er laquelle les pierres des seuls paremens sont arrangées. Il reste neanmoins un difficulté, qui est que l'insertun que nous avons expliqué en liaisson, semble n'estre point différent de l'Emplation, que nous traduiett que l'injertum que nous avons explique en usajon, iem-ble n'eftre point différent de l'Empleiton, que nous tradui-fons Entrelacé, & qui est entrelacé en effer à caufe des cou-ches de mortier qui font entre les affifes, & à caufe des pier-res longues & milés en travers pour attacher un parement à l'autre. Mais la verité est que ces deux structures sont diffel'autre, Mais la vente en que ces deux intectues lont dire-rentes, l'Impértum effant du genre de firucture où les pierres font taillées, &c où les affifes n'ont la hauteur que d'une pierre, & l'Empletion effant du genre où les pierres font brutes, &c où les affifes font composées de plus fleurs pierres qui en font la hauteur. Il y a une pareille difficulté à l'égard de l'espèce de structure que nous avons appellée Revincium.

Il en a esté parlé cy-devant.

12. FONT LES ASSISES UN PEU HAUTES. Je suppose que Vitruve a entendu qu'il y avoit deux especes d'assisses dont l'une estoit particuliere à la structure appellée Emple. dont l'une choit particuliere à la structure appellée Emple.

Elon, & que l'autre estoit commune à toutes les autres éspeces de structure : Que la commune & plus ordinaire chloir celle où les affliés n'avoient qu'une pierre qui en faisoir la hauteur, & que les affliés qui estoient particulieres à l'Empleion elloient composées de plusieurs pierres mises les unes sur les autres, en sorte que deux, trois, ou quatre pierres de différente épaisseur fissen la hauteur de l'afflié. Il me semble que ersela coria que j'ay interpreté des assisses un peu hautes, ne sauroit signifier autre chose.

13. Le Pentelense, Strabon dit qu'on tire de forte beau matrie du Mont Hymette, & du Pentelique, Il y a des au matrie du Mont Hymette, & du Pentelique, Il y a des

beau marbre du Mont Hymette, & du Pentelique. Il y a des E exemplaires où au lieu de Penulen(m on lit Thomtelen(en: Caporali croit qu'il doit y avoir Pataren(em, patce que dans la ville de Patare il y avoir, à ce qu'il dir, un mur do Brique basty par Semiramis d'une structure fort admirable.

14. LES ARCHITRAYES ET LES COLONNES. Il paroif en plusieurs endroits de Vittuve que les anciens supprimoient quelquefois la Frise, & la Corniche, & qu'ils fe contentoient du seul Architraye dans les dedans, les corniches estant faites pour couvrirles murailles & les défendet de la pluye; ce qui est inutile dans un lieu qui est couvert par un toich. On vera dans la suite d'autres exemples de cette pratique comme dans le Basilique de Vitruve, dans les Sales Egyptiennes, &c.

A femblée pendant la Magistrature des Ediles Varron & Murena. La maison de Crœsus est Cha. VIII.

aussi de Brique que les Sardiens ont destinée à ceux de la Ville, qui par leur grand âge ont aquis le Privilege de vivre en repos dans un College de Vieillards qu'ils appellent Gerousie, En la ville d'Halicarnasse le Palais du puissant Roy Mausole a des murailles de Brique, quo y qu'il soit par tout orné de marbre de Proconese; & l'on voit encore aujourd'huy ces murailles fort belles & fort entieres, couvertes d'un enduit si poly, qu'il ressemble à du verre. Cependant on ne peut pas dire que ce Roy n'ait pas eu le moyen de faire des murailles d'une matiere plus riche, luy qui estoit si puissant & qui commandoit à toute la Carie. On ne peut pas dire aussi que ce soit faute de connoissance de la belle Architecture, si on considere les bâtimens qu'il a faits. Car ce Roy quoyqu'il fût né à Mylasse, se resolut d'aller demeurer à Halicarnasse, voyant que c'estoit une place d'une assiste fort avantageuse & tres-

B commode pour le commerce, ayant un fort bon port. Ce lieu estoit courbé en forme de Theatre, il en destina le bas qui approchoit du Port pour faire la place publique ; au milieu de la pente de cette colline il sit une grande & large ruë, où sut basty cet excellent ouvrage qu'on appelle Maufolée & qui est l'une des sept merveilles du monde. Au haut du Château Pierre hause, qui estoit au milieu de la ville il edifia le Temple de Mars où estoit une statuë Colossale nommée Acrolithos, qui fut faite par l'excellent ouvrier Telochares, ou comme quelquesuns estiment, par Timothée. En la pointe droite de la colline il bâtit le Temple de Venus & de Mercure auprés de la fontaine de Salmacis, qu'on dit rendre malades d'amour ceux qui boivent de son eau: ce qui est une chose si peu vraye qu'elle merire bien d'estre expliquée; afin qu'on sache pourquoy cette fausse opinion s'est répandue dans le monde.

Il est certain que ce qu'on dit de la force que cette fontaine a pour rendre effeminez C ceux qui en boivent, n'est fondé que sur ce que son eau est fort claire & fort agreable à boire: Car lorsque Melas & Arenavias menerent une partie des habitans de la ville d'Argos & de Træsene pour habiter en ce lieu, ils en chasserent les Barbares-Cariens & Lelegues, qui s'estant retirez dans les montagnes, se mirent à faire des courses sur les Grecs, & à ravager tout le pais par leurs brigandages. En ce temps-là un des habitans ayant reconnu la bonté de cette fontaine, y bâtit une Loge dont il fit un Cabaret garny de tout ce qui estoit necessaire, esperant y faire quelque gain; & en esfet il reussit si bien en son exercice, que les Barbares y vinrent comme les autres, & s'accoûtumerent en vivant avec les Grecs, à la douceur de leurs mœurs, & changerent ainsi leur naturel farouche volontairement & sans contrainte. De sorte que ce qu'on dit de la vertu de cette éau, ne se doit point entendre d'une mollesse dont elle corrompe les ames, mais de la douceur qui a esté inspirée dans celles des Barbares à son occasion.

Pour retourner à l'explication des Bâtimens de Mausole, je dis que de mesme qu'au costé droit il y a le Temple de Venus & la Fontaine dont nous avons parlé, il y a aussi à l'autre coin qui est à gauche , le Palais que ce Roy avoit disposé comme il avoit jugé à propos. Ce Palais est situé en sorte qu'il a veuë vers la droite sur la place publique & sur le port, & generalement sur tous les rempars de la Ville: à la gauche il regarde sur un autre port qui est caché de la montagne, en sorte qu'on ne voit point ce qui s'y fait. Le Roy seul de son Palais peut donner les ordres aux Soldats & aux Matelots sans que personne en sache rien.

Aprés la mort de Maufole , la Reine Artemife fa femme ayant pris le gouvernement du Royaume, & les Rhodiens ne pouvant souffrir qu'une femme regnast sur toute la Carie, armerent une flote pour se rendre maistres du Royaume : mais Artemise en estant avertie E donna ordre qu'il y eust une armée navale cachée dans ce port avec les forçats & les gens de guerre qui ont accoûtumé de combattre sur mer, & que le reste parût sur les remparts. Alors les Rhodiens ayant fait approcher leur armée navale fort bien equipée, comme elle estoit preste d'entrer dans le grand port, la Reine sit donner un signal de dessus les murailles comme pour faire entendre que la Ville vouloit se rendre. Les Rhodiens estant sortis de leurs vaisseaux pour entrer dans la Ville, Artemise sit incontinent ouvrir le petit port d'où fortit son armée navale qui entra dans le grand port où estoient les vaisseaux des Rhodiens vuides, qu'elle emmena en pleine mer aprés les avoir garnis de Matelots & de Soldats; & en mesme temps les Rhodiens n'ayant aucun moyen de se retirer, furent tous tuez dans la place publique dans laquelle ils se trouverent enfermez. Cependant la Reine avec les na-

CHA. VIII. vires des Rhodiens sur lesquels elle avoit mis de ses soldats & de ses matelots, alla droit à A l'Isle de Rhodes. Les habitans voyant venir leurs vaisseaux couronnez de laurier, receurent leurs ennemis, croyant que c'estoient leurs gens qui revenoient victorieux. Alors Artemise aprés avoir pris Rhodes & tué tous les principaux de cette Isle, éleva un trophée dans la Ville avec deux statuës de bronze dont l'une representoit la Ville de Rhodes, l'autre estoit son image qui imprimoit sur le front de celle qui representoit la Ville, les stigmates qui marquent la servitude. Long-temps aprés les Rhodiens faisant scrupule d'abattre ces statues parce qu'il n'est pas permis d'oster les trophées qui ont esté dediez en quelque lieu, s'aviserent pour en oster la vûë de bastir tout autour un Edifice fort élevé à la mode des Grecs, qu'ils appellerent Abaton.

Où on ne va point.

Puisqu'il est vray que des Rois si puissans n'ont point méprisé les bâtimens de Brique, eux qui de l'argent qu'ils levoient dans leurs Estats & des dépouilles des ennemis pouvoient B faire les dépenses necessaires pour bastir avec du moilon, des pierres de taille & mesme du marbre, je ne pense pas qu'on doive rejetter la Maçonnerie de Brique, pourveu qu'on prenne soin de la faire comme il faut. Il est bien vray qu'elle n'est pas permise dans la Ville de Rome, mais en voicy la raison. Les loix défendent de donner aux Murs metoyens plus d'un pied & demy d'épaisseur, & pour gagner la place on ne veut pas que les autres Murs soient plus épais. Cependant comme les Murs de Brique qui ne valent rien à moins que d'avoir deux ou trois rangs, si on ne les faisoit que d'un pied & demy de large, ils ne pourroient soûtenir qu'un étage, ce qui seroit fort mal dans une Ville qui a necessairement besoin pour loger le nombre infiny de ses habitans, que la hauteur des Edifices recompense le defaut de la place; & ainsi il faut qu'il y ait des chaisnes de pierre qui fortissent les Murs bastis avec des tuileaux, ou du Moilon, & qui les rendent capables estant liez par les Soli- C ves des planchers de s'élever assez haut pour la commodité du logement & pour l'égayement de la veuë. De plus la multiplication des étages & des Balcons qu'on y peut faire, rend les habitations de Rome fort belles sans occuper beaucoup de place. Voila pourquoy la Maçonnerie de Brique n'est point en usage dans Rome à cause du manque de place, mais si on en veut hors la Ville qui dure long-temps, il la faudra faire en cette manière.

Sur le haut des Murailles au dessous du toict il faut faire un massif bâti avec des tuiles de la hauteur d'environ un pied & demy qui deborde en maniere de Corniche, car par ce moyen on pourvoira à ce qui peut gaster ces Murailles, qui est que quand une tuile de l'entablement est cassée, ou emportée par le vent, la pluie ne manque point à couler par là sur la muraille, mais ce massif de tuiles empeschera que les Briques ne soient endommagées, parce que la faillie de la Corniche rejettera l'eau & la faisant distiller par delà le nu du mur, D

ne souffrira pas qu'elle gaste la Maçonnerie.

A l'égard des ruiles il est difficile de juger si elles sont bonnes ou mauvaises qu'aprés avoir éprouvé si elles resistent & demeurent fermes nonobstant la chaleur de l'Esté & toutes les injures du temps. Car si elles n'ont pas esté faites de bonne terre & qu'elles soient mal cuites, la gelée & les pluyes feront bientost connoistre qu'elles ne valent rien: & les tuiles qui ne peuvent servir long-temps sur les toicts sans se gaster, ne sont pas propres à faire de la Maçonnerie. C'est pourquoy il faut choisir les tuiles 15 qui ont long-temps servi \*

sur les toicts pour faire de la Maçonnerie qui puisse durer long-temps.

Pour ce qui est des Murailles qui sont faites de bois entrelacé il seroit à souhaiter qu'on n'y eût jamais pensé: car si elles ont quelque commodité à raison du peu de temps & du peu de place qu'il faut pour les bastir, elles sont si dangereuses à cause du feu, pour le-E quel il semble qu'elles sont des fagots tout preparez, qu'il vaut beaucoup mieux faire la dépense des murailles de tuiles maçonnées, qué de s'exposer au danger qu'il y a à cel-les de bois entrelacé pour la seule facilité de leur construction. De plus celles mesmes qui sont couvertes d'enduit, se fendent necessairement le long des montans & des travers; car lorsqu'on les couvre de mortier, le bois s'enste d'abord par l'humidité, & ensuite se sechant, il se retressit, ce qui fait casser l'enduit.

quet a été corrigé un exemplaire que j'ay, a crû qu'il y

TOICTS. Il y a dans le texte ex veteribus tegulis relli, stru-ti parietes, Le Copite qui a écrit un ancien manuscrit sur le-volt à sur constitue de fait un ancien manuscrit sur le-volt à sur constitue de fait un ancien manuscrit sur le-volt à sur constitue de fait différens au texte. Je fay cette remarque pour faitout-à-fait differens au texte. Je say cette remarque pour fai-re voir que ce n'est pas sans raison qu'on se donne quelque-Neanmoins

Neanmoins si l'on veut de ces murailles pour avoir plustost fait & pour l'épargne, ou Cha. VIII. parce que la place est embarrassée; voicy comme on les peut faire. Il faut les asseoir sur \* 17 un empatement un peu élevé sur terre, afin qu'ils ne touchent point aux pierrailles, ny au pavé : car s'ils y sont engagez ils se pourrissent, & en s'affaissant ils rompent & gastent toute la beauté des enduits du mur.

Voila ce que j'avois à dire de la construction des murailles, de leurs materiaux en general, de leurs bonnes & de leurs mauvaises qualitez : j'ay traité cette matiere le mieux qu'il m'a esté possible. Il me reste à parler des planchers, de quels materiaux ils doivent estre faits, & comme il les faut choisir, afin qu'ils fassent un ouvrage qui soit durable, autant qu'on en peut juger par la connoissance qu'on a de leur nature,

B fois la liberté de proposer quelques changemens au texte d'un Auteur qui a esté si mal traité par les Copises.

16. LA PLACE EST EMBARRASSÉE. Le texte a impendentis loci deceptio cogit. Je lis impediti loci interceptio: parce que la mesme chose a deja esté exprimé un peu devant en autres termes; car il est dit que les muts de cloisonnage, dont il s'agit, sont commodes, parce qu'ils sont bien-tost faits, & qu'ils tiennent si peu de place qu'ils n'embarassent point. Celeritate & loci laxamento prosunt.

17. UN EMPATEMENT UN PEU ELEVE SUR TERRE.

18 emble cone le texte ne disc pas cela, & que solum sub.

Il semble que le texte ne dise pas cela, & que solum sub-

struatur alse, signifie que le fondement doit estre profond; mais la suite du discours fait voir clairement que Vienve n'a mais at the du discours fait voit clairement que Vitrive n'a pas voulu dire autre chose : car la profondeur d'un fonde-ment ne fait rien pour empescher qu'un mur de cloisonnage ne se pourrisse; mais c'est l'empatement de maçonnerie qui le peut empescher ; joint que l'on peut dire en quelque s'ago, que les petits murs de maçonnerie qui le que l'ago, più un habitant peut empeiener 3 joint que 1 on peut aite en que ique raçon que les petits murs de maçonnerie que l'on fait au bas des murs de clossonnage, sont comme la partie superieure du sondement qui seta hors de terre; & que solum substruatur a esté mis au lieu de solo substruatur, c'est-à-dire supra solum.

CHAP. I N.

### CHAPITRE

### De ce qu'il faut observer en coupant le bois pour bastir, & des particularités de quelques arbres.

E temps propre à couper le bois pour bastir est depuis le commencement de l'Automne, jusqu'au Printemps, avant que le Vent Favonius commence à souffler : car au Printemps la tige de tous les arbres est comme enceinte des feuilles & des fruits qui sont engendrez tous les ans, en quoy les arbres employent toute la vertu de leur substance: \*2 & l'humidité dont la disposition du temps les emplit necessairement, 3 les rend en les raressant, beaucoup plus soibles, ainsi que les semmes qui pendant leur grossesse ne sont \* pas reputées estre en une entiere & parfaite santé; \* ce qui fait qu'on ne garentit point

1. LE TEMPS PROPRE. Les precautions que les anciens ont prifes pour ne point couper le bois à bafir qu'en bonne faison, tendent toutes à ce qu'il soit le plus exempt qu'il et possible, d'une humidité crué & superflué à laquelle tous les vices des bois doivent eltre attribuez : car il est vray que le bois se diverse se se la company de l vices des bois doivent estre attribuez : car il est vray que le D bois se déjetre & se tourmente lorsque cette humidité s'évapore inégalement ; & qu'il s'émplit de vers , qu'il s'échauste & se pourtit lors qu'elle se corrompt : La raison de cela est que cette humidité est de deux sortes ; l'une est aqueuse qui s'évapore assez-toi, l'autre est plus huileuse, qui est plus sujette à se corrompre: l'une & l'autre est la matiere de la nourriture de la corrompre: l'une & l'autre est la matiere de la nourriture de la corrompre des arbres & de l'aportoissement des arbres & de l'aportoissement des arbres & de la production de leurs te à se corrompre: l'une & l'autre est la matiere de la nourtiture & de l'accroissement des arbres, & de la production de leurs fruits & de leurs semences. Ces humeurs que les arbres recoivent journellement de la terre & du Ciel sont disserentes de celles qu'ils ont des seur naissance, aqueille n'est point su jette à se corrompte, & ne s'évapore que disseillement : De sont equ'en general toute sorte de bois est d'autant meilleur qu'il a moins de cette humidité erue & superflue; Ce qui arrive aux arbres en certains temps de l'année, dans lesquels et en avoient amusse de puisse de l'année, dans lesquels et en avoient amusse aux arbres en certains temps de l'année, dans lesquels et en avoient amusse aux arbres en certains temps de l'année, dans lesquels et en avoient amusse au Printemps, en recevant dans leurs racines les vapeurs qui s'élevent en ce temps-là de la terre E en avoient amassé au Printemps, en recevant dans leurs ra-cines les vapeurs qui s'élevent en ce temps-là de la terre avec abondance, & qui s'y introduisent avec force, a esté consumé & employé en feisilles, en fruits & en semences; lorsque la terre dessechée par les chaleurs de l'Esté, est moins capable de fourtir certe humidité; & lorsque les si-bres des arbres resservées par le froid sont moins disposées à la recevoir. C'est pourquoy le premier temps propre à cou-per le bois à bastur, est lorsque les seisilles en ton bant des ar-bres font voir que l'humidité qui les nourrissoit commence à manquer, & ce temps commode dure jusqu'au Printemps. Mais outre cette observation generale de la faison de l'an-née, il y en a une autre du temps de la Lune, qu'on tient aussi estre de grande importance, & qui est sondée sur la croyance qu'on a qu'en toutes choses l'humidité augmente,

santé; \* ce qui fait qu'on ne garentit point ou diminuë selon que la Lune croist ou decroist : De sorte qu'on estime qu'il est meilleur de couper les arbres en decours , à cause qu'ils ont moins d'humidité : & Columelle avertit que ce doit estre pendant les dix derniers jours de la Lune. Vegece au contraire estime que le meilleur temps est un peu aprés la pleine Lune. A ces obsérvations generales on en ajouste de plus particulières qui sont prises du naturel de diffèrents arbres, M. Cato veut qu'on coupe les chesnes en Esté; que les arbres qui ne portent point de fruit peuvent estre coupez en tout temps , & ceux qui en portent , seulement lors que leurs fruits sont meurs ; que les Ormes ne doivent point estre abauts que quand leurs feuilles sont tombées, Theophraste veut qu'on coupe le Sapin , le Pin & le Picca lors qu'ils ont poussé leurs premiers jettons ; & le Tilleu, l'Erable, l'Orme & le Fresse aprés les vendanges.

2. L'HUMIDITE SELON LA DISPOSITION D'UTEMPS LES EMPLIT NEERS AIREMENT, l'interprete ains, Cambunida temporum neessitats fuerint. C'est-a-dire que la disposition du temps estant telle au Printemps que les

ainfi, Cam humida temporum necessitats fuerint. C'est-a-dire que la disposition du temps estant telle au Printemps que les vapeurs de l'humidiré qui a esté retenuie & digerée dans la terre pendant l'Hyver, estant contraintes par la chaleur & par la fermentation qui les fait gonster, de chercher quelques issues, elles entrent necessairement dans les pores des racines que la mesme chaleur dilate, d'où vient que toures les plantes poussent au Printemps, ainsi qu'il a esté expliqué.

les plantes poussent au Printemps, ainsi qu'il a esté expliqué,
3. Les rend en les rares parents de cette proposition dans
forbles, Vitture montre la verité de cette proposition dans FOILES, VILLIVE montre la verité de cette propolition dans le chapitre fuivant, par la comparaison qu'il y fait des arbres qui croillent au deçà du Mont Apennin, avec ceux qui sont au delà; parce que ceux-cy, qui estant exposez au Midy sont nourris d'un suc plus cuit & moins abondant, ont leurs sibres plus serrées; & les autres qui ont reçu beaucoup d'humidité entre leurs sibres, demeurent rarefiez lorsque cette humidité s'est evaporée; & c'est cette rareté par laquelle les sibres sont écarrées, aus fait que ces, bois sont plus foilbles que les autres écartées, qui fait que ces bois sont plus foibles que les autres. 4. CE QUI FAIT QU'ON NE GARENTIT POINT LES

CHAP. IX. les Esclaves estre saines quand on les vend estant grosses. La raison est que ce qui a esté A conçeu, venant à croistre attire à soy une bonne partie de la meilleure nourriture, en sorte que plus le fruit se fortisse en meurissant, & plus il diminuë la force & la fermeté de ce qui l'a produit. Mais aprés l'accouchement toute cette nourriture qui estoit consumée par un nouvel accroissement, n'estant plus necessairement employée à s la production d'une chose étrangere, se retire dans les veines qui estoient vuidées, & le corps de la mere se fortifie, & revient en son premier état. Ainsi lorsqu'en Automne les fruits sont meurs, & que les feuilles commencent à se flestrir, les arbres retiennent en eux tout le suc que leurs racines tirent de la terre, ils reprennent leurs anciennes forces, & sur cela le froid de l'hyver survenant, il les resserre & les affermit. C'est pourquoy c'est là le temps le plus propre pour couper les arbres, ainsi qu'il a esté dit.

La maniere de les couper est qu'il les faut cerner par le é pied jusqu'à la moitié du cteur B de l'arbre & les laisser ainsi quelque temps, afin que l'humidité inutile en sorte, & que coulant par cette entaille au travers de ? l'Aubour, elle ne vienne point à se corrompre dans le \* bois & à le gaster aussi ensuite. Quand l'arbre sera bien sec & qu'il ne degouttera plus rien,

il faudra l'abattre, & alors il sera fort bon à mettre en œuvre.

Il est aisé de juger combien cette methode est utile par ce qui se pratique aux arbrisseaux pour les faire durer long-temps, qui est qu'on leur ofte ce qu'ils ont d'humidité superfluë & vitieuse en les perçant par le bas en certains temps, & qu'on voit 9 qu'ils demeurent foi- \*

ESCLAVES. Si Vitruve ne s'est point tiompé, la Jurisprudence a changé depuis son temps: car Ulpien dit le contraire, Si mulier vanierst pragnans, inter omnes convenit sanamesse eam: maximum enim & pracipuum munus saminarum, concipere ac tueri conceptum. Il faut voir la seconde note du chap. qui suit,

5. LA PRODUCTION D'UNE CHOSE ESTRAN-GERE, l'interprete aini, disparationem procreationis, parce qu'il est manifeste que Virtuve veut dire qu'autant que la nature employe de sang à la production de l'enfant, elle diminné autant des forces de la mete, qui est privée de la noure reture, dont la meilleure partie est employée à une chose étranscriptions de l'entant de sorte de la noure reture, dont la meilleure partie est employée à une chose étranscriptions de la noure sorte de la noure fort deux de la noure fort de la noure fort de la noure fort de la noure fort deux de la noure fort d nture, dont la meilleure partie ett employee a une choie etrangere; sipposant que la production & la nourriture sont deux generations, mais qui sont disferentes. Et cette disparatio procreationis, n'est rien autre chose que ce qu'il a appellé auparavant alius genus incrementi. Cela estant, comme il me semble, fort clair, je n'ay point sait difficulté de corriger cet endroit en lisant à disparatione procreationis est liberatum, au lieu de ad disparationem recreationis est liberatum, procreationis est liberatum, procreationis est descripte comparations est numeror que et de serve comparation des femmes ortostes. Pour ce qui est de cette comparaison des femmes grosses, il Pour ce qui ett de cette comparation des femmes grofles, il femble qu'on a de la peine à en faire l'application aux atbres, fans abandonner les principes que Virtuve a établis, qui font que l'abondance de l'humidité affoiblit le bois, car c'est la consomption de l'humidité qui affoiblit les femones grosses; ce qui est dit ensuite, s'eavoir qu'il faut cerner les arbres par le bas pour en faire écouler l'humidité, construe aussi la première pensée de Virtuve que je croy estre la presilleure.

meilleure.

6. Jusqu'A LA MOITIE DU COEUR DE L'ARBRE. Le cœur qui est la partie que l'Aubour couvre, est ce que Virtuve appelle médulla, ce mot est equivoque parce qu'il signife non seulement la partie la plus solide du bois, laquelle est au milieu; mais aussi cette partie tendre & molasse qui se trouve au milieu des premiers retendre & molatie qui le trouve au mineu des premiers rejections, & que les branches & les trones messes de quelques arbres ont, tels que sont le Sureau, le Figurer, la Viegne. Pour ce qui est de cerner les arbres par le pié, Pline dit seulement ad medullam, & Palladius, sique ad medullam: Mais Virtuve dit usque ad mediam medullam, pour faire entendre qu'il est plus seur de couper un peu avant dans se cour, afin que s'il est passé quelque humidité de l'Aubour due les certifies de l'Aubour de les certifies dans les parties du cœur qui luy sont voisines, elle s'épuise entierement.

7. L'Aubour. Le mot Latin Torulus que j'ay expliqué 7. LAUBOUR, De mot Latin Jornais que Jay exploite Aubour, et un mot particulier à Vitruve pour cela: Dans Plaute il fignifie un petit chapeau : on peut auffi dire qu'il fignifie un petit matelas ; peut-eftre à caufe de la mollesse de cette partie du bois ; ce qui pourroit convenir auffi au feutre d'un chapeau. Nostre nom François Aubour est pris du pour la jud der Plire de la flucture, qui porselle cette partie. du mot Latin dont Pline s'est fervy, qui appelle cette partie des arbres Alburnum proper albedinem: Parce qu'en effet l'Aubour est plus blanc que le reste du bois. Pline dit que

c'est la graisse du bois qui est immediatement sous l'écorce, ainsi que la graisse est sous la peau, & de mesme qu'elle est une partie moins serme que la chair, & qui se consume la premiere, aussi l'Aubour est la partie du bois qui se carie & qui se pourrir plus aisément. Mais s'il est permis à l'exemple de Pline de rapporter les parties des plantes à celles des animaux, j'aimerois mieux dire que dans les plantes l'Aubour, ou ce qui tient lieu d'Aubour fait l'office des Veines, & que l'office des Arteres est fait par l'écorce qui reçoit la nourriture de la racine, comme les Arteres recoivent le sano nourriture de la racine, comme les Arteres reçoivent le fang du cœur & qu'elles le portent à toutes les parties de l'arbre, que ce que l'Ecorce contient est un peu plus parfait , mieux qui et que l'reore content et un per pius partait ; mienx cuit et destiné à la nouriture, et que le reste de cette nour-titure est renvoyé à la racine par l'Aubour, ou entre l'écor-ce et le bois, ou mesime entre les sibres du bois, asin d'estre de nouveau cuit & perfectionné pour remonter par l'écorces & ainsi par une circulation continuelle imiter celle qui se fait dans le corps des animaux. L'écoulement de cette humeur aqueuse qui arrive quand on a cerne l'arbre jusqu'au cœur du bois , fait concevoir de quelle maniere se fait ce different mouvement de diverses liqueuts , qui est , que la disposition D des Pores & des Fibres de l'Aubour ou du cœur du bois , est telle, qu'ils laissent aisément couler l'humeur embas, & que les Fibres & les Pores de l'écorce ont une disposition contraire qui fait que quoique ce cerne coupe l'écorce aussi-bien quo l'Aubour , il ne tombe neanmoins que l'humeur aqueuse & crite , de mesme qu'en l'amputacion d'un membre d'un animal il ne coule qu'une espece de sang, sçavoir l'Artetiel, l'au-tre espece estant retenise & suspendise par les valvules qui sont dans les veines. Cette matiere est traitée plus amplement dans le premier Tome de mes Essais de Physique, où je tire de ce Systeme de la nourriture des plantes un Thoreme & un precepte allez important pour l'employ du bois dans les baltimens, qui est de poser les pieces qui sont dehout en une situation contraire à celle qu'elles ont naturellement eltant fur le pied : car par ce moyen on peut empelcher que l'eau qui tombe dessus ne les gaste comme elle feroit si le bois E estoit en fa situation naturelle; par la raison que les conduits qui sont dans les bois disposez pour laisser couler l'humidité superfluie vers la racine, laissent aissement penetrer l'eau qui est de morgon passure que certe humidité superfluie vers la racine, laissent aissement penetrer l'eau qui est de morgon passure que certe humidité superfluie en qui est de morgon passure que certe humidité su constituir en qui est de morgon passure que certe humidité su constituir en qui est de morgon passure que certe humidité su constituir en qui est de morgon passure que certe humidité su constituir en qui est de morgon passure que certe humidité su constituir en que su constitui qui est de mesme nature que cette humidité superfluë, ce qui n'arrive pas si facilement le bois estant renversé, parce qu'a-lors l'eau ne rencontre que des conduits disposez à faire couler l'humeur huileufe destinée à la noutriture de la plante, avec laquelle une substance simplement aqueuse telle qu'est celle de la pluye, ne se messe pas facilement.

8. ILS DEMEURENT FOIBLES ET LANGUISSANS.

Il semble que Philander ait eu quelque opinion de la circulation de la nourriture dans les plantes, quand il dit sur cet endroit de Vitruve que l'evacuation de l'humidité aqueuse tient lieu de saignée aux arbrisseaux, parce qu'en effet cette A bles & languissans, quand on ne leut tire point cette humidité qui s'amasse & se pourrit au CHAP. IX. dedans. Les arbres donc qu'on fera ainsi secher sur le pied avant qu'ils soient morts, ou épuisez par la vieillesse, deviendront par ce moyen tres-propres pour servir & durer long-

Les arbres dont on se sert pour les Edifices comme le Chesne, l'Orme, le Peuplier, le Cyprés & le Sapin n'y sont pas aussi propres les uns que les autres, & l'on ne peut pas faire du Chesne ce que l'on fait du Sapin, ny du Cyprés ce que l'on fait de l'Orme, chacun ayant des proprietez differentes, à cause des principes dont ils sont composez, qui ne produisent pas les mesmes effets. Car le Sapin qui a beaucoup d'air & de feu, & peu d'eau & de terre, selon la qualité des choses qui le composent, a aussi fort peu de pesanteur, & sa nature est d'estre ferme & tendu, de ne plier pas sous le faix, & de tenir les planchers fort B droits mais sa trop grande chaleur fait qu'il est sujet à engendrer des vers qui le gastent, & à s'allumer aisement à raison de sa nature aërée qui le rend susceptible du feu.

Le Sapin avant que d'estre coupé est en sa partie inferieure uny & sans nœuds à cause de l'humidité que ses racines prennent de la terre voisine : mais la partie d'enhaut qui jette beaucoup de branches à raison de la chaleur dont elle abonde est fort noüeuse, & lors-\* qu'elle est coupée de la longueur de vingt pieds & équarrie, elle est appellée " Fusterna, à cause de la dureté de ses nœuds: pour ce qui est de la partie inferieure de l'arbre, si elle est si grosse que les Fibres differentes fassent 10 quatre separations; on la décharge de son Au-

bour, & ce qui reste est fort bon pour la Menuiserie, & est appellé Sapinea.

" Au contraire le grand Chesne dont les principes sont tout-à-fait terrestres, ayant peu Quereus. d'eau, d'air & de feu, dure eternellement dans la tetre, parce que sa solidité fair qu'il ne C reçoit point dans ses pores l'humidité, qu'il fuit tellement & 12 dont il est si peu remply, \* qu'il se tourmente, se gerse & se fend étant mis en œuvre hors de terre. Mais 3 le petit Esculas. Chesne qui est tempere en ses principes, est de fort bon usage dans les Edisices: toutefois il ne resuste pas à l'humidité, il la reçoit aisément par ses pores, & elle fait sortir ce qu'il a d'air & de feu, ce qui est cause qu'il se corrompt en peu de temps.

14 Le Cerrus, le Liege & le Hestre qui ont beaucoup d'air avec peu d'humide, de terrestre & de feu, sont d'une substance si peu solide qu'ils se gastent pour peu qu'ils reçoivent d'hu-

humidité aqueuse qui descend par l'Anbour, si on la compare à l'autre qui monte par l'écerce, est comme le sang veneux de l'arbre, de messine que l'huyleuse est comme le sang attered. Mais ce qui rend ce rapport encore plus juste, est l'effet de cette evactuation qui se trouve estre falutaire à la plante, de messine que la siagnée l'est aux animaux : Car il est souvent tres-utile d'oster cette humidité quand elle est trop abondante, parce qui est impossible qu'en cet estat elle ne se corrompe, lorsque descendant dans la racine pour y estre cuite & periectionnée, elle ne trouve pas des forces qui soient proportionnées a sa quantité, & capables de travailcuite & periectionnée, elle ne trouve pas des forces qui foient proportionnées a la quantité, & capables de travailler à un auffi grand ouvrage qu'est celuy de la coction de toute cette humeur; de meime que c'est un grand foulagement au cœur & a toutes les parties qui travaillent à faire le fang & a le rechtier, d'en oiler une notable partie; car sans celace sang qui retourne au cœur de étutie de sa meilleure & plus utils portion, qui est demeurée aux parties qu'il a pourties. utile portion, qui est demeurée aux parties qu'il a nourries, le charge & l'accable au lieu de le fortifier, & il trouve beaucoup plus de facilite à changer en pure fang la bonne nour-riture qu'on donne aux malades, qu'a rechtier celuy que les vei-nes luy rapportent, qui est alteré & corrompu par la maladie.

E 9. Fustern A. Ce mot est primitif selon la plus commu-ne opinion, neasmoins Baldus & Saumaise croyent qu'il est

derivé de fustis qui fignifie un baston noticux. denive de pissis qui ignine un batton noucux.

10. Qui atre sperarations. Lestrones des gros Sapins estant coupez de travers ont deux cercles de différentes Fibres, lesquelles, lonsque l'arbre est fendu par le milieu & selon le fil, font quatre separations de différentes ondes : Ce qui fait appeller ces Trones ainsi coupez quadrifluviatos par Pline.

11. Le GRAND CHESNE. Les Auteurs ne s'accordent pas bien sur les différences des arbres, qui sons capacités sur les différences des arbres, qui sons capacités sur les

ii. Le Grand Chesne. Les Auteurs ne s'accordent pas bien sur les dificrences des arbres qui sont comprises sous le nom de Quercus, car il y al lex, le Robur, l'Hemeris, le Platyphyllos, le Plagos, l'Esculus &c. qui sont pris souvent les uns pour les autres. Mais comme Vitruve ne parle icy que de deux, & qu'il oppose le Quercus à l'Esculus qui est le petit chesne, comme il sera monité cy-après, j'ay crâ

pouvoit appeller Quereus le grand Chefne, veu que l'Au-teur de l'Histoire des Plantes de Lyon, qui a esté faite sur les Memoires de Dalecamp, est de cet avis, quand il dit, Quer-cus in specie, est arborum omum maxime procera, qui est à dire, que le Chesne simplement & pris pour une espece est un tre-grand arbre. un tres-grand arbre.

un tres-grand arbre.

12. Dont il est si peu rembli qu'il se tourment le la taison pour laquelle le Chefine est suite à se tourmenter & à se dejetter, n'est pas parce qu'il est remply de peu d'humidité: Car il ya des bois plus secs qui ne se tourmentent point, mais c'est parce qu'il est composé de parties inégales, y en ayant de séches, dures & sibreuses qui demeurent fetmes, pendant que les autres qui estouent plus humides, se retirent lorsque leur humidités evapore aprés que le bois est mis en œuvre.

13. Mais le petit Chesne, L'espece de Chesne ap-

que le bois est mis en œuvre.

33. MAIS LE PETIT CHESNE. L'espece de Chesne appellé Escalus est décrit bien differemment par les Auteurs, Virgile le represente comme un tres-grand arbre dont les racines qui sont aussi longues que les branches descendent jusqu'aux enfers. Ruel & Belon croyent aussi qui l'Escalus est le Platyphyllos de Theophraste qui est un chesne qui non seulement a les sétiilles larges, comme le nom qui est Gree le porte, mais dont les branches sont aussi fort grandes, Dalechamp au contraire le fait un petit arbre tottu dont les seuilles sont étroites, suivant Pline, qui dit aussi qu'il n'est pas feuilles sont étroites, suivant Pline, qui dit aussi qu'il n'est pas Dalechamp au contraire le fait un petit arbre tortu dont les feuilles sont étroites, suivant Pline, qui dit aussi qu'il n'est pas fort haut. Cette opinion est la plus reçeué par les Botanistes qui croyent que l'Esculus est le Pheoss de Theophraste, à qui les Latins ont donné le nom d'Esculus, à cause que son gland est bon à manger, ce que le nom Grec Pheoss signifie aussi; à ce le Pheos est décrit par Theophraste comme un petit chesine qui ne s'éleve pas fort haut, mais qui s'étend seulement en rond,

14. LE CERRUS. Cet arbre est une espece de Chesne appellé agslops par les Grecs. Dalechamp dit qu'il n'a point de nom François parce qu'il ne crosst point en France, & Pline asseure qu'il n'est pas mesme connu en la plus gran-

VITRUVE

CHAP. IX.

midité. Le Peuplier tant le blanc que le noir, le Saule, le Tilleu & 15 l'Agnus castus semblent A \* estre fort propres aux choses où la legereté est requise, à cause de l'abondance du feu & de l'air, de la mediocre quantité d'eau, & du peu de terre qui entre en leur composition : ainsi leur bois n'estant point dur parce qu'il tient peu du terrestre, & ayant beaucoup de blancheur ie à cause qu'il est poreux, est propre pour la Sculpture. L'Aune qui croist au \* bord des rivieres, & dont le bois n'est pas fort estimé, ne laisse pas d'estre bon à quelque chose; comme l'air & le feu font le principal de sa composition, qu'il a peu de terrestre & encore moins d'humide, il est admirable pour soustenir le fondement qu'on bârit dans les marécages : car les Pilotis qu'on fait de ces arbres mis fort prés à prés, ont cet avantage qu'ils peuvent boire beaucoup d'humidité sans qu'elle leur nuise, 17 parce qu'ils \* en ont peu naturellement: Et ainsi sans se gaster ils soutiennent la charge des bâtimens les plus massifs: & le bois qui se corrompt le plustost sur la terre, est celuy qui dure le plus B long-temps dans l'eau. Cela se voit à Ravenne qui est une ville dont toutes les maisons, tant publiques que particulieres, font fondées sur ces Pilotis.

L'Orme & le Fresne qui ont beaucoup d'humidité , peu d'air & de feu, & mediocrement de terre, ont cette proprieté qu'ils ne s'éclattent pas aisément quand on les employe, & qu'ils n'ont point de roideur qui les empesche de plier, si ce n'est qu'ils soient tout-à-fait dessechez par le temps, ou par cette maniere d'oster aux arbres l'humidité, qui se pratique 18 en les cernant pendant qu'ils sont encore sur le pié. Or cette sermeté qui les empesche \* d'éclater, fait qu'ils sont fort propres pour des assemblages par tenons & par mortaises. Le Charme à cause qu'il a peu de feu & de terre, & mediocrement d'eau & d'air, ne se

rompt pas assement, mais est fort ployable, & pour cela il est appelle Zygia par les Grecs, qui en font le joug de leurs bestes, parce qu'ils appellent ces jougs Zyga.

C'est une chose assez remarquable que le bois de Cypres & de Pin par la raison qu'ils ont beaucoup d'eau & qu'ils sont temperez par la mixtion des autres principes, se courbent ordinairement estant mis en œuvre 1, à cause de leur excessive humidité; & cependant ils \* demeurent tres-long-temps fans se gaster, à cause que cette mesme humidité par son extrème amertume empesche la vermoulure, & tuë ses petites bestes qui le rongent; d'où vient que les ouvrages qu'on en fait durent à jamais. Le Cedre & le Genievre ont une pareille vertu, & de mesme que le Pin & le Cyprés ont une resine, le Cedre a une huyle qui s'appelle Cedrium, par laquelle toutes choses sont conservées, en sorte que les livres qui en sont frottez ne sont point sujets aux vers ny à la moississure. 20 Les feuilles du Cedre sont \* semblables à celles du Cypres & les fibres de son bois sont fort droites. Dans le Temple d'Ephese la statue de Diane & les lambris des planchers sont de Cedre, de mesme que dans D

de partie de l'Italie. Ruel croit que c'est le Hestre à cause de la ressemblance qu'il trouve aux noms : mais le Cerrus & le Hestre sont des arbres qui n'ont aucun rapport. Le Corrus Hestre sont des arbres qui n'ont aucun rapport. Le Corrus est disferent des autres Chesnes en deux choses principales, Pune que ses glands sont petits, ronds, & presque recouverts par leur calyce qui est aftez aspre & en quelque façon comme la premiere écorce d'une chataigne: l'autre est qu'il pend d'ordinaire de ses branches une mousse longue comme le bras, Son bois est cassant & se corrompt aisement, comme dit Vitruve.

15. L'A ONUS CASTUS. Parce que nous n'avons point d'autre nom François pour exprimer le Vitex des Latins, il a fallu necessairement se servir de celuy que les Apotiquaires ignorans ont mis en usage qui est compos de deux mots l'un Grec & l'autre Latin qui signisent la mesme chose s'avois l'un Grec & l'autre Latin qui signisent la mesme chose s'avois la cause de la vertu que les nom a esté donné à cet arbrissant de la vertu que les femmes Grecques se souchoient sur s'es feiulles quand elles devoient assister aux festes de Ceres qu'il falloit celebrer avec une grande pureté. Mais ce que vitruve dit de la fermeté de son bois n'a aucune vraysemblance, & je croy qu'au lieu de riguistatem il doit y avois s'estimatem, parce que ce bois est fort leger & propre aux ouvrages qui ne demandent pas tant de fermeté, que de legeresé: ce qui est encore consimé parce qu'il est dit qu'il a trastabilistatim qui est l'opposé de rigidistatem.

16. A caus e qu'il est "opposé de rigidistatem.

16. A caus e qu'il est "opposé de rigidistatem.

16. A caus e qu'il est "opposé de rigidistatem.

16. A caus e qu'il est "opposé de rigidistatem. 15. L'AGNUS CASTUS. Parce que nous n'avons point

y a plus d'apparence qu'elle doive produire la noirceur par

le defaut de la reflexion de la lumiere qui se perd dans les

17. PAR CE QU'ILS EN ONT PEU NATURELLEMENT. Cccy est dit conformement aux principes qui ont esté éra-blis au 4. chap. du 1. liv. où suivant l'opinion d'Empedocle, Vittuve estime que les poissons aiment l'eau à causse de l'ex-cés de la chaleur de leur temperament, mais il n'y a pas d'ap-parence à l'un ny à l'autre, & l'Aune resiste à l'eau parce qu'il en est naturellement plein: Et quand il est exposé à l'ait & au chaud qui consume facilement son humidité naturelle, parce qu'elle n'est point huyleuse, mais aqueuse, il se pourrit aisement.

18. EN LES CERNANT. Je lis avec Jocundus cum fue-rint in agro perfella, au lieu de perfella qui-est dans la plus grande partie des exemplaires, & que J Martin interprete, E

grande partie des exemplaires, et que J'inarchi interprete, en les purgeant.

19. A CAUSE DE LEUR EXCESSIVE HUMIDITE.
L'amertume qui est dans ces fortes de bois est une marque plus assente de la secheresse de leur temperament, que leur facilité à plier ne l'est-de leur humidité: Car il est aisse de trouver des raisons de cette foiblesse dans la rareté de leurs fibres, qui estant dispersées & non ramassées, ne sont pas capables de resister à la pesanteur qui les sait plier. Mais il est fort difficile de faire comprendre que l'amertume, l'o-deur forte & agreable, la resistance à toute sorte de corru-ption, & l'inflammabilité faires, des manages, d'une corru-ption, se l'inflammabilité faires, des manages, d'une corruption, & l'inflammabilité soient des marques d'une grande

20. LES FEÜILLES DU CEDRF. Il faut que le texte de Vitruve soit corrompu, de mesme que celuy de Dioscotide

A tous les autres grands Temples. Ces arbres naissent en Candie 27 principalement, comme CHAP. IX.

\* aussi en Afrique & en quelques endroits de la Syrie.

21 Le Larix qui est un arbre qui ne se voit guere que sur les bords du Po & prés des rivages de la mer Adriatiq 1e, a aussi une amertume qui empesche que la vermoulure & les vents ne luy nuisent : Mais de plus il a cela de particulier qu'il ne s'enflâme point, & il faut pour le brûler qu'on le mette dans un feu d'autre bois, de mesme que les pierres qu'on cuit dans un fourneau pour faire de la Chaux, & encore ne peut-il jetter aucune flamme, ny faire de charbon; mais il faut un long-temps pour le consumer; car il entre peu de feu & d'air dans sa composition, dans laquelle l'eau & la terre dominent, ce qui rend son bois si solide & si ferré, que n'ayant point de pores qui puissent estre penetrez par le feu, il luy resiste & n'en est endommagé qu'à la longueur du temps : il est d'ailleurs si pesant qu'il ne flotte point sur Bl'eau; pour le faire venir, il le faut porter dans des batteaux, ou sur des radeaux faits avec

du Sapin. Cette proprieté particuliere a esté découverte par une rencontre qu'il est à pro-

pos defaire sçavoir.

Jules Cesar ayant campé proche des Alpes, & fait commander dans tous les lieux circonvoisins de fournir les choses necessaires pour la subsistance de son armée, il se trouva dans un fort Château appellé Larignum, des gens assez hardis pour refuser de luy obeir, sur l'opinion qu'ils avoient que les avantages du lieu rendoient leur place imprenable. Cesar ayant fait approcher ses troupes trouva devant la porte du Château une tour faite de ce bois mis en travers l'un sur l'autre en forme d'un buscher d'une telle hauteur, que ceux qui estoient dedans pouvoient aisement avec des leviers & des pierres en empescher l'approche. Comme on vit que ceux qui défendoient la tour, n'avoient point d'autres armes que C des leviers, qui ne pouvoient pas estre lancez bien loin à cause de leur pesanteur, on ordonna à ceux qui estoient commandez pour faire les approches, de jetter au pied de la tour quantité de fagots, & d'y mettre le feu; ce qui fut incontinent executé, & la flamme qui l'environna & qui s'éleva fort haut, fit croire que toute la tour estoit consumée; Mais le feu s'estant éteint de luy-mesme, Cesar sut bien étonné de voir la tour entiere: Cela le sit resoudre à faire une tranchée tout au tour hors la portée des armes des assiegez, qui craignans d'estre pris de force, se rendirent: & estant enquis quel estoit ce bois qui ne pouvoit estre brûlé, ils firent voir ces sortes d'arbres qui sont fort communs dans le pais, & qui avoient fait appeller ce Château Larignum, parce que le nom de ce bois est Larix, qu'on fair venir sur le Po à Ravenne, à Pezano, à Fano, à Ancone & aux autres villes d'alentour. Il seroit fort à souhaiter qu'on en pût aisement apporter à Rome, où cette matiere seroit D d'une grande utilité pour tous les bastimens, ou du moins pour les planchers qui sont sous les tuiles aux entablemens des maisons situées sur les extremitez des Isles qu'elles font ; car cela empescheroit que le seu dans les embrasemens ne passast d'une Isle à l'autre, ce bois n'estant point capable d'estre endommagé des ssâmes ny des charbons qui tombent, ny de faire mesme du charbon.

Ces arbres ont les feuilles semblables à celles du Pin: Le bois a le fil long, & est aussi bon pour la menuiserie que le Sapin. Il a une resine liquide semblable au miel Artique,

qui est propre à guerir les phrisies.

Je pense avoit traité assez amplement des especes & des proprietez naturelles des arbres & de leurs principes. Il reste à expliquer pour quelle raison le Sapin qu'on appelle à Rome

en ce qui regarde la description du Cedre; car Dioscoride luy E donne du fruit sen blable à celuy du Cyprés, & Vitruve dir qu'il a des feüilles comme le Cyprés, cependant ny l'un ny l'autre ne se trouve veritable. Il n'y a que l'Oxycetrus Lycia qui ait des seüilles en quelque saçon semblables à celles du Cyprés: mais il y a grande apparence que le Cedre dont Vitruve parle icy, est le grand Cedre appellé Cedrelato ou Cedre Phœnicien qui est celuy qui sert à baltir, dont les feüilles n'ont aucun rapport avec celles du Cyprés, estant beaucoup plus semblables à celles de Genievre.

21. PRINCIPALEMENT, le lis nascuntur arbores he maximà in Creta & Syrie regionibus suivant mon manuscript, au lieu de nascuntur maxime & c. Philander a corrigé une faute de cette messen nature à la fin de ce chapitre, oil les exemplaires ont cerre tabule a lieu de cert tabula & c.

22. Le Larix. Le doute qu'on peut avoir raisonnable.

22. LE LARIX. Le doute qu'on peut avoir raisonnable.

ment si le Latix de Vittuve, de Pline & de Palladius est le nostre qui s'appelle en François Meleze, m'a empesché de changer son nom en Latin qui est devenu assez François. Car la principale qualité du Latix de ces trois Auteurs qui est de ne pouvoir brûler, manque à nostre Meleze qui brûle fort bien & fait de bon charbon, ainsi que Scaliger assure, & dont on se serve pour sondre les mines de ser aux montagnes de Trente & d'Ananie: & messine de ser aux montagnes de Trente & d'Ananie: & messine à ce que dit Mathiole. Ceux qui croyent que le Latix des Anciens est nostre Melese, s'arrestent davantage à la description que Vittuve fait de l'atbre & de se proprietez pour la guerison des maladies, qu'à celle d'estre incombustible, qui doit passer pour fabuleuse non seulement dans le Latix, mais en toute autres forte de bois qui est resineux & odorant, de messime que Vittuve dit qu'est son Latix. ment si le Larix de Vitruve, de Pline & de Palladius est le Vitruve dit qu'est son Larix.

CHAP. IX. Supernas, est pire que celuy qu'ils nomment Infernas, qui est tres-bon pour les Edifices à A cause de sa durée; ce que je vais faire voir, expliquant par les principes qui me sembleront les plus evidens, pourquoy les differens lieux sont cause de la bonté, ou des vices qui se remarquent dans les arbres.

CHAP. X.

### CHAPITRE

Du Sapin qu'on appelle Supernas, & de celuy qui est nommé Infernas, avec la description de l'Apennin.

'APENNIN commence à la mer Tyrrhene & va le long de la Toscane jusqu'aux Alpes : les croupes de cette montagne , qui font comme un demy cercle , s'avan-B cent & touchent presque du milieu de leur courbure la mer Adriatique. Les pais de Toscane & de Naples qu'elles enferment, sont découverts & fort exposez à la chaleur du Soleil : Ceux qui sont au delà vers la mer d'enhaut & qui regardent le Septentrion sont par tout couverts & fort ombragez. C'est pourquoy les arbres y sont nourris de beaucoup d'humidité, qui les fait croistre extrêmement, & qui remplit & gonfle leurs fibres de telle sorte, que quand ils sont coupez & équarris, & qu'ayant perdu leur faculté vegetative ils se desfeichent, leurs fibres i demeurent en leur premier état sans se serrer les unes contre les au- \* tres, 2 & leur bois devient si lâche, qu'il est incapable de durer long-temps dans les Edi-\* fices où il est employé. Au contraire les arbres qui sont nez dans les lieux découverts & qui ne laissent point tant de vuide entre leurs fibres, s'affermissent en sechant, parce que le Soleil qui en atrirant l'humidité de la terre, consume aussi celle des arbres, fait que ceux qui C sont en des lieux découverts, ont les fibres plus serrées, & non separées par une trop grande humldité : ce qui les rend bien plus propres pour faire une charpenterie qui soit de lonque durée. Et c'est en un mot la raison pour saquelle les Sapins qu'on appelle Infernates, qui sont pris en des lieux découverts, sont meilleurs que ceux qui sont appellez Supernates qui viennent des païs couverts.

Voila ce que j'ay recherché avec le plus grand foin qu'il m'a esté possible sur toutes les choses qui sont necessaires aux Edifices, expliquant les principes dont elles sont naturellement composées, & quelles sont leurs bonnes & leurs mauvaises qualitez. Ceux qui pourront suivre ces preceptes, en feront leur prosit, & se rendront capables de bien choisir ce

qui est le plus utile pour leurs ouvrages.

Ayant donc parlé de tous les preparatifs qui font necessaires, je vais dans les livres sui- D vans donner les regles qu'il faut observer dans la structure de tous les Edifices, & je commence, comme il est raisonnable, par les Temples des Dieux, traittant de leurs symmetries & proportions.

1. Demeurent en leur premier l'alt. Le texte a venarum rigorem permusantes : je trouve dans mon manufcipt venarum rigore permanente ; & je fuis ce texte qui fignifie que les fibres des abtes dont les intervalles font remplies de beaucoup d'humidité, effant éloignées les unes des autres lorfque le bois est vert, le rendent spongieux & lasche quand il vient à le schent, acuste du grand vuide que ette humidité y laisse aprés qu'elle est consumée: ce qui n'arriveroit pas, si en sechant, les unes aux autres, rapprochant & se joignant les unes aux autres.

rapprochant & le joignant les unes aux autres.

2. ET LEUR BOIS DEVIENT LACHE. Cet exemple confirme ce qui a effé dit au chapitre precedent, fçavoir que la trop grande abondance d'humidité rend le bois plus foible, & de moins de durée. Ce qui eft contraire neanmoins à la Philosophie de quelques-uns de nos illustres Jardiniers qui pretendent que l'abondance d'humidité qui fait produire beaucoup de bois & de feiilles aux arbres, est un effet de leur force; & qu'ils ne produisent des fleurs & des fruits que parce qu'ils n'ont pas la force de faire du bois; d'autant, diseat-ils, que la prémière intention de la nature est de se parce qu'ils n'ont pas la rotte de faire du bois; a autant, disent-ils, que la premiere intention de la nature est de se

conserver & de s'accroistre, & non pas de produire son semblable : ensorte que suivant ce raisonnement on concluroit blable : enforte que suivant ce raisonnement on concluroit que les arbres qui croissent lentement & qui ne deviennent grands , seroient les plus foibles : mais on ne trouve point dans les ouvrages de la nature que la promptitude de leur accomplissement , ny la grandeur de leur masse, joit une marque de leur force , qui ne se doit mesurer que par la qualité noble & importante des effets qui ne peuvent estre produits que par une vigueur & une puissance extraordinaire. Par la messine raison il n'est pas E yray que la production des fruits procede d'une moindre forpuilfance extraordinaire. Par la mefine raifon il n'est pas vray que la production des fruits procede d'une moindre force que la production des branches, parce qu'il n'est pas necessiaire que la puilfance qu'un estre employe pour se conserver, soit plus grande que celle dont il a besioin pour en produire un autre; au contraire il y a apparence que les actions dont l'usage est le plus ordinaire & le plus necessiaire, sont celles qui doivent estre les plus faciles, & que celles qui font moins necessaires ne font faites que de l'abondance de la force, qui aprés avoir satisfair à ce qui est de premier & de plus ce, qui aprés avoir satisfait à ce qui est de premier & de plus necessaire, se trouve encore suffisante pour autre chose.

# D E V I T R U V E.

### PREFACE.

PREFACE.

SOCRATE qui fut declaré le plus fage de tous les hommes par les Oracles qu'Apollon rendoit en la ville de Delphes, disoit avec beaucoup de raison, qu'il eust esté à souhaiter que nous eussions eu une ouverture à la poirrine, asin que nos pensées & nos desseins ne fussent point demeurez si cachez. Car si la Nature, suivant le sentiment de ce grand Per-B sonnage, nous avoit donné le moyen de découvrir les conceptions les uns des autres, outre l'avantage qu'on auroit de voir le fort & le foible de tous les esprits, la science & la capacité de chacun se connoissant à l'œil, elle ne seroit point sujette au jugement qu'on en fait bien souvent par des conjectures fort incertaines, & les Doctes enseigneroient avec bien plus d'autorité. Mais puisque la Nature en a autrement disposé, il ne nous est pas possible de penetrer dans l'esprit des hommes, où les sciences sont rensermées & cachées, pour sçavoir certainement quelles elles sont. Et quoyque les meilleurs ouvriers promettent d'employer toute sorte d'industrie pour faire reissir ce qu'ils entreprennent, toute-fois s'ils n'ont acquis du bien & de la reputation par le long temps qu'il y a qu'ils travaillent, & que messe ils n'ayent pas de l'adresse pour se faire valoir, & une facilité de s'expliquer qui soit proportionnée à leur science, ils n'auront jamais le credit de faire croire C qu'ils scravent bien les arts dont ils sont prosessions.

Cette verité se justisse par les exemples des anciens Sculpteurs & Peintres, entre lesquels nous ne voyons point que d'autres que ceux qui ont eu quelque recommandation & quelque marque d'honneur, ayent fait connoistre leurs noms à la posterité: Car Miron, Poly\* clerc, ¹ Phidias, Lysippe, & tous les autres qui ont esté annoblis par leur art, ne se sont rendus celebres, que parce qu'ils ont fait des ouvrages pour des Roys, pour de grandes villes, ou pour des particuliers puissans & élevez en dignité: & il s'en est trouvé plusseurs autres, qui n'ayant pas moins d'esprit, d'adresse & de capacité, ont fait pour des personnes de peu de consideration des ouvrages qui n'en estoient pas moins excellens, & qui neanmoins n'ont point laissé de reputation aprés eux: ce qui n'a pas esté faute d'industrie & de suffisance, mais faute de bonheur, comme il est arrivé à Hellas Athenien, à Chion Co-D rinthien, à Myagrus Phocéen, à Pharax Ephessen, à Bedas Byzantin, & à plusseurs autres. Il en est de mesme des Peintres; car Aristomenes Rhodien, Polycles Atramitain, Nicomachus, & plusseurs autres, n'ont manqué ny d'étude, ny d'adresse, ny d'application à leur art: Mais le peu de bien qu'ils avoient, ou la foiblesse de leur destinée, ou le malheur d'avoir eu du desavantage dans quelque contestation avec leurs adversaires, ont esté des

obstacles à leur avancement & à leur élevation.

Mais s'il ne faut pas s'étonner que les habiles gens, dont on ignore la capacité, manquent de reputation, il n'est pas supporrable de voir que tres-souvent la bonne chere & les festins corrompent la verité, & fassent violence aux jugemens pour donner l'approbation à des choses qui n'en meritent point. Si donc, suivant le souhait de Socrate, les sentimens des hommes, leur art & leur science avoient esté visibles, la faveur & la brigue ne prevau-E droient pas comme elles sont, & on donneroit les ouvrages à faire à ceux qui par leur travail seroient parvenus à la persection de leur art. Mais comme ces choses ne sont point dé\* couvertes ny apparentes comme il auroit esté à souhaiter qu'elles sussent est en partentes comme il auroit esté à souhaiter qu'elles sussent est en partentes comme de leur art.

1. PHIDIAS. Cet illustre Sculpteur est remarquable entre les autres par la faveur de Pericles : car Plutarque rapporte que ce grand personnage qui a orné la Ville d'Athenes par plusieurs excellens Edifices, estoit prevenu d'une si grande affection pour Phidias qui n'estoit que Sculpteur, que bien que la Republique eust des Architectes tres-capables, il vouloit que les detleins de Phidias fussers fussers celladiste que les ouvrages sussens danger d'avoir les desauts dont de sçav nts Architectes auroient pû les rendre exempts.

2. JE CONNOIS PAR EXPERIENCE, Il pasosit pas celt de la consideration de l

endroit que Vittuve n'a pas eu grande vogue de son vivant, & qu'il avoit plus de doctrine que de genie, ou du moins que sa capacité qui consissoir principalement dans la connoissance de l'antiquité, le rendoit trop exact à la vouloir imiter, & l'empeschoit d'inventer quelque chose qui plûst au vulgaire qui aime la nouveauté. On peut encore juger combien on faisoit peu d'estine de luy de ce que le Theatre de Marcellus estant un des plus considerables Edisces qu'Auguste ait fait bastir, il n'a point esté conduit par Vittuve, ainsi qu'il est aisé à juger, parce qu'en parlant de l'Ordre

PREFACE.

nois par experience que les ignorans l'emportent bien fouvent par faveur fur les plus habi- A les, je suis resolu de ne me commettre point avec ces sortes de gens pour tâcher de l'emporter contre leurs brigues, mais d'établir par de bons & solides preceptes la science dont je fais profession.

C'est pourquoy, Seigneur, j'ay traité dans mon premier livre de l'Architecture en general, des qualitez necessaires à un parfait Architecte; dont j'ay rendu les raisons; & de plus j'ay donné les divisions & les definitions de cet Art. Ensuite j'ay raisonné sur le choix du lieu où l'on doit bâtir une Ville afin que l'habitation en foit saine, ce qui n'est pas de peu d'importance : j'ay fait voir encore par les Figures quels sont les Vents & de quelle region chacun d'eux souffle : enfin j'ay enseigné de quelle maniere il faut disposer les places publiques & les ruës.

Après avoir parle de toutes ces chofes dans le premier Livre, j'ay parlé dans le fecond des B materiaux, de leurs qualitez naturelles, & de leur importance pour la bonté des ouvrages. Maintenant je me propose de traiter dans le troisséme Livre de la construction des Tem-

ples, & de quelle manière ils doivent estre dessinez & ordonnez.

Dorique, il desaprouve d'y mettre des Denticules, ce qui ctrice de Vitruve, mais qu'elle n'estimoit peut-estre pas assez se voit avoir esté pratiqué en cet Edifice, qu'Auguste sit bà-tir pour son neveu à la priere de sa Sœur qui estoit la prote-

CHAP. I.

### CHAPITRE I.

De l'Ordonnance du bastiment des Temples, & de leurs proportions avec la mesure du corps humain.

Symmetria.

paraifon. Com-

Our bien ordonner un Edifice il faut avoir égard à · la Proportion qui est une cho-\* se que les Architectes doivent sur tout observer exactement. Or la Proportion dé-Proportio. Com- pend du : Rapport que les Grecs appellent Analogie. Car Rapport est la 4 convenance de me- \* sure qui se trouve entre une certaine partie des membres & le reste de tout le corps de l'ouvrage, par laquelle toutes les proportions font reglées. Car jamais un bastiment ne pourra estre bien ordonné s'il n'a cette Proportion & ce Rapport, & si toutes les parties ne sont à

1. Pour bien ordonnes in n'a cette proportion e.

1. Pour bien ordonner un edifice. Je croy que adium compositio n'est point autre chose en ce chapitre que ce qui a est appelle cy-devant Ordinatio : car & la definition qui est donnée de l'Ordonnance en cet endroit-là, & la suite du discours en ce chapitre, semblent le devoir faire croire; bien qu'il soit asse etc gene l'Autrent ait oublié que ce qu'il appelle icy Compositio a esté appellé Ordinatio un peu auparavant, & qu'il luy redonne encore le mesme nom un peu aprés, lostque vers la sin de ce chapitre il est parté de ceux qui Deorum ades constitue ites, iste membra operum ordinaverunt, ut crc.

L'Ordonnance est dessine au 2. chap, du 1. liv. Ce qui donne à toutes les parties d'un Bassiment leur juste grandeur, soit qu'on les considere sparviment. Soit qu'on sit égard à la proportion de tout l'ouvrage. Loy ce que vitture appelle Compositio, & que je ne puis appeller Composition avec J. Martin, est desini le rapport chi La convenance de mesure qui se trouve entre une certaine partie des membres cri le refue de tout le corps de l'ouvrage, par laquelle toutes les proportions sont regless.

La suite que Virture observe sait encore voir que ces deux.

La suite que Vitruve observe fait encore voir que ces deux La tutte que Vittuve obletve tait encore voir que ces deux noms differens ne lignifient qu'une mesme chose : car aprés avoir fait l'enumeration de ce qui appartient à l'Architecture, & aprés avoir mis l'Ordonnance la première, l'Auteur ne fait que suivre l'ordre qu'il a étably, lorsque commençant à traiter en détail de ce dont il n'avoit parlé qu'en general, il commence ce traité par l'Ordonnance. Dans le chapitre suivant l'Ordonnance du Diastyle est appellée Diastit l'Architection.

flyli Compositio.

2. LA PROPORTION. Pline dit que de son temps la langue Latine n'avoit point de terme propre à exprimer le mot Grec Symmetrie, quoyque Ciceron se soit servy du verbe commetiri, d'où vient le commensus dont Vitruve use dans ce chapitre, & qui contient toute la lignification du mot Grec : car commenfus de mesme que symmetria signisse l'amas & le concours ou rapport de plusieurs mesures qui dans diverses parties ont une proportion entr'elles qui est convena-ble à la parsaite composition. Il a esté remarqué cy-devant sur le second chap. du 1. liv.

Il a esté remarqué cy-devant sur le second chap, du n.liv. que nous entendons presentement par symmetrie autre chose que ce que les Anciens signifient par symmetrie. Car nostre symmetrie est proprement l'égalité & la parité qui se rencontre entre les parties opposées, qui fait que si, par D exemple, un cil est plus haut ou plus gros que l'autre, si les colonnes sont plus serrées à droit qu'à gauche, & si le nombre ou la grandeur n'en est pas pareille, on dit que c'est un defaut de symmetrie à nostre mode : au lieu que si un chapiteau est plus grand, ou qu'une corniche ait plus de faillie que les regles de l'ordre dont est la colonne ne demandent, c'est un defaut de symmetrie suivant les Anciens.

2. R. A.P. B. B. T. Ouvque le mot de proportion soit serve.

un defaut de lymmettie inwant ies Anciens,
3. R.A.P.O. R.T. Quoyque le mot de proportion foit François, je n'ay pas pû m'en fetwir pout traduire celuy de proportio, parce que Vitruve employant les mots de fymmetria
& de proportio qui fignifient la mesme chose en Latin, il a
fallu trouver dans le François deux mots qui fignifiallent fallu trouver dans le François deux mots qui lignifiallent auffi la melme chole, ce que s'immerine de proportion ne pouvoient pas faire, parce qu'ils fignifient des choles differentes, ainfi qu'il a etté remarqué. C'est pourquoy j'ay crû que pie pouvois rendre s'immerine par proportion, de proportio pat rapport. Je sçay qu'il est fascheux de ne pas rendre proportio par proportion: màis audendum est disquid quoniam hec primum à nobis novantur, ainfi que distoit Ciceron estant en une pareille peine, pour traduire des mots Grecs en sa langue.

4. LA CONVENANCE DE MESURE, Le mot de s'ommerica exprime encore celuy de Sommetrica. Se il n'est

4. LA CONVENANCE DE MESURE. Le mot de Commodulatio exprime encore celuy de Symmetria, & il n'est
gueres moins Latin que celuy de Commensia dont use Ciceron. Suetone dir que Neron estant resolu de se tuer sit saire
en sa presence une sosse de grandeur ad corporis modulum. Le mot de convenance dont je me fers est un peu rude, mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autre pour dire en cet endroit ce qui est propre & juste: car justesse n'aurois pas esté si bon

l'égard

A l'égard les unes des autres ce que celles du corps d'un homme bien formé sont, estant com- CHAP. I.

parées ensemble.

Le corps humain a naturellement & ordinairement cette proportion que le visage qui comprend l'espace qu'il y a du menton jusqu'au haut du front où est la racine des cheveux, en est la dixième partie : la mesme longueur est depuis le ply du poignet jusqu'à l'extremité du doigt qui est au milieu de la main : Toute la teste, qui comprend ce qui est depuis le menton jusqu'au sommet, est la huitième partie de tout le corps: la mesme mesure est de-\* puis l'extremité inferieure du col par derriere : Il y a depuis , le haut de la poitrine jusqu'à \* la racine des cheveux une sixième partie 6 & jusqu'au sommet une quatrième: La troissème partie du visage est depuis le bas du menton jusqu'au dessous du nez, il y en a autant depuis le dessous du nez jusqu'aux sourcils, & autant encore delà jusqu'à la racine des che-B veux qui termine le front: 7 Le pied a la sixième partie de la hauteur de tout le corps, "le \* coude la quatrieme, de mesme que 9 la poirrine. Les autres parties ont chacune leurs mefures & proportions sur lesquelles les excellens Peintres & Sculpteurs de l'antiquité, qu'on estime tant, se sont toûjours reglez; Et il faut aussi que les parties qui composent un Temple avent chacune une correspondance convenable avec le tout.

Le centre du corps est naturellement au nombril : Car si à un homme couché & qui a les mains & les pieds étendus, on met le centre d'un compas au nombril, & que l'on décrive \* un cercle, il touchera 1º l'extremité des doigts des mains & des pieds: Et comme le corps ainsi érendu, a rapport avec un cercle, on trouvera qu'il est de mesme à un quarré: Car si on prend la distance qu'il y a de l'extremité des pieds à celle de la teste, & qu'on la rapporte à celle des mains étenduës, on trouvera que la largeur & la longueur sont pareilles, com-

C me elles sont en un quarré fait à l'Equerre

Si donc la nature a tellement composé le corps de l'homme que chaque membre a une proportion avec le tout; ce n'est pas sans raison que les anciens ont voulu que dans leurs ouvrages ce mesme rapport des parties avec le tout, se rencontrast exactement observé. Mais entre tous les ouvrages dont ils ont reglé les mesures, ils ont principalement eu soin des Temples des Dieux, dans lesquels ce qu'il y a de bien ou de mal-fait, est exposé au ju-

gement de toute la posterité.

La division mesme des mesures de tous les ouvrages a esté prise sur les parties du corps humain, comme sont le doigt, le palme, le pié, la coudée: & ces divisions ont esté reduites à un nombre parfait que les Grecs appellent Telion. Or ce nombre parfait étably par les anciens est Dix, à cause du nombre des dix doigts qui composent la main; de mes-D me que la mesure du palme a esté prise des doigts, & celle du pié des palmes. Car, comme la nature a mis dix doigts aux deux mains, Platon a crû que ce nombre estoit parfait, dautant que les unitez qui sont appellées monades par les Grecs, accomplissent la dizaine, en sorte que si l'on passe jusqu'à onze ou douze on ne trouve point de nombre parfait jus-

I. LE HAUT DE LA POITRINE, Je pense qu'il entend les clavicules par le haut de la poirtine, Mais il y a plus que la sixième partie dans cet espace, & il va jusqu'à six &

demy.

2. Et jusqu'Au sommet une quatrrieme. C'est avec raison que Philander soupçonne qu'il y a faute au texte, & qu'il sut lire au lieu d'une quatrième, quelque peu de chose plus qu'une cinquième: autrement il s'ensuivroit que l'espace qui est depuis la racine des cheveux, jusqu'au sommet, seroit presque aussi grand que tout le visage. Je trouve l'estoit presque aussi grand que tout le visage. Je trouve E selon la proportion d'Albert Durer qui a recherché cette matiere avec beaucoup de cuisoité, qu'en un corps dont toute la teste est la huitième partie du tout, l'espace qui est depuis le haut de la poirrine jusqu'au sommet de la teste, est la cinquième & demie de tout le corps.

3. Le tie A la sixtéme partie. Cette proportion du pié est encore mal établie, & il ne se trouve point qu'un corps bien s'ait dont la teste est la huitième de tout le corps, ait le pié plus grand que de la septième. La messine

corps, ait le pié plus grand que de la septiéme. La messime chose est repetée au commencement du 4. livre. Leon Bapriste Alberti dans son traité de Peinture est dans un excés oppolé, car il fait le pié li petit, qu'il ne luy donne qu'an-tant qu'il y a depuis le menton juiqui au sommet de la teste.

4. Le coude la quatriéme de mesme que la poitrime. On entend par le coude l'espace qui est depuis

le ply du bras jusqu'à l'extremité des doigts : cette pi trion est encore veritable suivant Albert, mais celle de la pois-trine ne se trouve point en aucun sijet, il faut croire qu'il y a faute au texte, ou que Vitruve par la poitrine entend l'es-pace qui est de l'extremité d'une épaule à l'autre.

pace qui est de l'extremité d'une épaule à l'autre.

5. LA POITRINE. Il n'est pas aisé de juger ce que Vituve entend par la poirtine, yû la grandeur qu'il luy donnet car si la poirtine est prise depuis les clavicules jusqu'au cartilage xiphoide, appellé vulgairement le creux de l'estomac, elle n'a tout au plus qu'une septieme partie, & si on la prend d'une extremité des costes à l'autre, elle n'en a qu'une cinquiéme. Je ne sçay si au lieu de pesus item quarte, il ne sudotoi point lite ad medium pestis quarte; parce qu'il el xray que l'espace qu'il y a de l'extremité des doigts au ply du coude est égal à celuy qu'il y a du ply du coude au milieu de la poitrine, l'un & l'autre estant le quartième de la hauteur de tout le corps. teur de tout le corps.

6. L'extremité des doigts des MAINS et des

6. LEXTREMITE DES DOIGTS DES MAINS ET DES PIEZ. Cela ne le trouve point encore effre vray dans les corps bien proportionnez; où l'extremité des doigts des piez pafle d'une vingt-quartième partie au delà du cercle, dont le centre eft au nombril & la circonference pafle par l'extremité des doigts. De forte qu'il y a apparence que Vitruve a entendu par l'extremité des doigts des piez fimplement l'extremité des piez ou des jambes qui peut eftre entendué des talons.

CHAP. I. qu'à ce que l'on soit parvenu à l'autre dizaine, à cause que les unitez sont les parties de ce A nombre

La fixième partie i. Le double Xii

Les Mathematiciens qui ont voulu contredire Platon, ont dit que le nombre le plus parfait estoit celuy de six, 7 à cause que toutes ses parties aliquotes sont égales au nombre \* de six, chacune selon sa proportion: 8 car le Sextans a une de ces parties, le Triens en a deux. \* le Semisse trois, le Bes qu'ils appellent Dimoeron quatre, le Quintarium qu'ils appellent des parties de le semisse de le semiss le Semisse trois, le Bes qu'ils appellent Dimoeron quatre, le Quintarium qu'ils appellent Tour in de preservation de preservation de la fix la moitié qui fait neuf, on trouve le Sesquialtere qu'ils appellent Hemiolios; de l'une parient se su encore a joustant à six la moitié qui fait neuf, on trouve le Sesquialtere qu'ils appellent Hemiolios; de l'une parient se su encore a joustant deux tiers de six pour faire la dizaine, on fair le Besalterum appellé Epitemonte d'unoeron; si on fait onze en ajoustant cinq, on a le Quintarium alterum appellé Epitemonte d'unoeron; si on fait onze en ajoustant cinq, on a le Quintarium alterum appellé Epitemonte de l'unoeron; si on fait onze en ajoustant cinq, on a le Quintarium alterum appellé Epitemonte de l'unitarium alterum dimoeron; si on fait onze en ajoustant cinq, on a le Quintarium alterum appelle Epipen-B tamoeron; & on fait enfin la douzaine qu'ils appellent Diplaciona, en joignant ensemble les deux fix simples.

Deplus pour faire voir la perfection du nombre de six, ils ont observé que la longueur du pié de l'homme est la sixième partie de toute sa hauteur, 10 & que suivant le nombre \* des piez que cette hauteur contient, on a estimé que la proportion la plus parfaite estoit celle où la hauteur contenoit six sois la grandeur du pié; que le coude a six palmes, & vingt-quatre doigts de long ; que les Villes de Grece ont partagé la dracme en six , de mesme que la coudée est divisée en six palmes , " & qu'elles ont composé la dracme de six \* pieces d'airain marquées de mesme que les Asses que l'on appelle oboles, & que les quarts

7. A CAUSE QUE TOUTES SES PARTIES ALL-QUOTES. Cet endroit est res obscur; je croy qu'au lieu de partitions corum rationibus; il faut lire carum rationibus, que j'ay traduit chacene selon sa roportion. Pour comprenque j'ay tradut chac ne felon la roportion. Pout comprendre le fens de ce paffage, il faut confiderer que la perfection du nombre de fix suivant la definition qu'Euclide donne du nombre parfait, consiste dans ce qu'il est égal à toutes ses parties aliquotes assemblées, c'est-a-dire à 3,2,8,1, qui sont 1,18,4 de six. Le nombre 28, est encore parfait par la mesme raison parce qu'il est égal à 14,7,4,2,1, qui sont 1,4,4,8,4, de 28. Il y a encore plutieurs nombres de cette

a. CAR LE SEXTANS, Les Romains divisoient l'Asse qui étoit la livre d'airain, en douze onces: l'once estoit dire uncia du mot unum: les deux onces sextans qui estoient la fixième partie des douze onces qui composoient l'Asse ou qui est une once moins que tout l'Asse : les douze l'Asse

mefine.

Vitruve qui ne divise l'Asse qu'en six, fait que l'once est le sextans qui est le plus petit nombre compris dans son Asse: les Deux sont triens, qui sont la troisséme partie de six; les Trois sont le senis qui est la moité du tout; Quatre sont bes qui contient deux tiers de six: Cinq sont le quintarium; Six l'Asse entier; Sept est appellé ephection qui est un au dessus de six; Huit tertiarium qui est la troisséme partie de six, c'est. a-dire deux, a joustez au dessus de six; Neus s'esqu'altera qui est un demy aiousté au tout composé de deux parties dont la est un dessus de six; Neus s'esqu'altera qui est un demy aiousté au tout composé de deux parties dont la est un demy ajousté au tout composé de deux parties dont la

première est un entier, & la séconde un demy; Dix bes alte-rum qui est le be: valant quatre ajoussé à six; Onze quinta. C rium alterum qui est les cinq ajoustés à six: & Douze dipla-cion qui est le double de six.

cion qui est le double de six.

9. Que si passant au della de six. Pay suivi
perplication que Barbaro donne à ce passage plutost que celle
de Philander qui croir qu'au lieu d'adjecto asse, il faut lire
adjetto sevante parce qu'a ce qu'il dit l'as ajoussé a six, seroit
douze & non pas sept. Mais felon Barbaro supra sex adjetto
asse, signisse que lorsque l'on passe au delà de six, qui selon
Vittuve est un as, son veux ajousser un second as, c'est-àdre une seconde sizaine, le premiere nombre que l'on ajoùtere une seconde sizaine, le premiere nombre que l'on ajoùtere aproduira l'Epheston qui est sept. Meibomius a voulu etera produira l'Epheston qui est sept. Meibomius a voulu é-claireir ce passage en y ajoussant & changeant beaucoup de choses qui ne m'ont point semblé necessaires.

choses qui ne m'ont point semblé necessaires.

10. Et que suivantie nomere des piez. Je suis la cortection de Philander & de Barbaro, qui mettent ex eo quo perseiur pedum nuncero, au lieu de quod, qui dans D tous les autres Exemplaires oste le sens au texte.

11. Et qu'ils ont compose la Dracme estoit compose carrelle de deux Oboles; les Oboles estoient de six Arcoles ou Chalques, & chaque Arcole de sept Minutes, que les Grecs appelloient Lepta. L'Obole se divisoit encore autrement, scavoir en trois Siliques, & chaque Silique en quatre Grains, fçavoir en trois Siliques, & chaque Silique en quatre Grains fçavoir en trois Siliques, & chaque Silique en quatre Grains, & chaque Grain avoit une Lentille & demie. De forte que la Dracme avoit fix Oboles, dix-huit Siliques, foixante & douze Grains, & cent huit Lentilles. Pour ce qui eft de la proportion que la Dracme des Grees avoit avec l'Once des Romains, Q. Remnius dans son Poème des poids & des mefures, fait que la Dracme eft la huitième partie de l'Once, qui eft ce que nous appellons le Gros dans nostre Marc, & qui eft ce que nous appellons le Gros dans nostre Marc, & qui n'est guere different de l'Ecu des Arabes qui estoit quel. E

# EXPLICATION DE LA PLANCHE VII.

Cette Planche fait voir les proportions du corps humain, dont chaque partie est ou la quatrième, ou la cinquieme, ou la sixième, ou la septième, ou la huitième, ou la dixième portion de toute la hauteur ; ainfi qu'il est aifé de le verifier en prenant avec le compas la grandeur de chaque partie , 🤁 la rapportant sur les divisions qui sont à costé. Elle fait voir aussi la grandeur du pie Romain antique, & du pié Grec, comparez au pié de Roy divisé en 1440. parties, dont le pié Grec a seulement 1358, & le Romain n'en a que 1306.



CHAP. I. de ces oboles que quelques uns appellent 12 Dichalea & d'autres Trichalea, y ont esté mis A

pour les vingt-quatre doigts.

Mais nos Ancestres ont premierement reçeu la dizaine comme un nombre tres-ancien & ont fait le denier de dix asses d'airain ; & c'est pour cela que 3 la monnoye qui en est \* composée a toûjours esté appellée jusqu'à present denarius, & sa quatriéme partie sesterce qui valloit deux asses & demy : ensuite ayant consideré que les deux nombres parfaits font six & dix, ils en composerent un des deux, & en sirent un tres-parfait qui est le 14 de- \* cussis sou seize. Ce qui leur a fait faire cela, c'est le pié qui provient de ce que 15 deux \* palmes estant ostez de la coudée, les quatre palmes qui restent font le pié, 10 & le pal. \* me ayant quatre doigts 17 le pied en doit ayoir seize, 18 qui est autant que le Denier a \* d'asses d'airain.

Six aiousté à

12. DICHALCA OU TRICHALCA. Il est impossible que si deux sont la quatrième partie de l'Obole dans les Dichalques, trois le puissent estre aussi dans le Trichalques, si ce ques, trois le puillent entre auni dans le Arichaiques, il ce n'est que les plus perties pieces de cuivre dont estoient compossées celles qu'on appelloit Diebalea ou Triebalea sussemble distreres poids, en forte qu'il y en eust de plus legeres dont il falloit trois pour faire le quart de l'Obole, & d'autres moins legeres dont il falloit s'eulement deux.

13, LA MONNOIE QUI EN EST COMPOSE'E. C'est-à-dire la monnoye qui est compose de dix Asses. Car le Numus des Romains signifioit en general toute sorte de monnoye, qui eftoit specifiée en y ajoultant un adjectif, & on disoit mumus Denarius & numus Sesterius pour signifier le nombre des Asses dont il estoit composé qui estoit dix dans le Penarius & deux & demy dans le Sesterius, dont le Denarius contenoit quatre, Villalpande cotrige ce pallage qui a , in denario denos areos asses constituerunt , & ea re compositio numm ad hodiernum diem Denarii nomen retinet : il oste compositio nummi qu'il pretend avoir esté pris dans la marge pour la mettre dans le texte.

mettre dans le texte.

14. DECUSSISSEXIS, Villalpande aime mieux lire

Decußißex: pour exprimer le decaex du Grec,

15. DEUX PALMES ESTANT OSTEE DE LA COUDE'L,

Philander remarque qu'il yavoit trois fortes de coudées, fçavoir la grande qui effoit de neuf piez, qui faifoient environ
huit pieds & deux poulces de Roy; la moyenne qui effoit de deux piez, qui revenoient environ à un pié dix poulces de Roy; & la petire qui elloit d'un pié & demy, & qui faisoit environ un poulce & demy moins que nostre pié & demy de Roy; de sorte qu'il faut que la petite coudée soit celle dont Vitruve entend parler.

16. ET LE FALME AYANT QUATRE DOITS, Il y avoit aussi deux sortes de palmes, sçavoit un grand & un petite qui partageoient le pic en deux parties inegales, le grand estoit de douze doits, & le petit de quatre.

17. LE PIÉ EN DOIT AVOIR SEIZE, LE pic des Anches estoit divisse na palmes, avoies estoit divisse division divi

ciens estoit divise en palmes, onces ou poulces ciens estoit divise en palmes, ouces ou poulces, & doits, ayant quatre palmes, douze poulces & seize doits. Celuy dont Vitruve parle, est le pie Romain que nous appellons l'antique Romain; qui estoit plus petit que nostre piè de Roy de treize lignes, & de é : suivant la messure du pie qui est à Rome au Capitole, dit de Luc, Petus, qui a 1306 parties des 1440 qui divisent nostre pié de Roy en partageant en dix chaque ligne dont il a 144 : Car il y a d'autres piez antiques qui sont plus grands, tels que sont celuy qui est gravé sur le tombeau d'un Architecte à Belveder qui a 1311 de ces patries, & celuy qui est gravé en la Vigne de Mathei qui en a B jusqu'a 1315. On trouve ainsi de la divertité dans les mestures des Anciens, & le pié des Grees n'a pas aussi tossours etté pareil. Mais il paroiti que le pié plus commun parmy les Grees estoit plus grand d'une vingt-quatrième pàrtie que celuy qui estoit aussi le plus commun parmy les Romains; & cela se prouve par Herodore, Suidas & tous les autres Anteurs Grees, qui disent que leur stade avoit 600 piez, auquel les Ectivains Latins, comme l'line & Columelle, en donnent 622. Ce qui fait voir que le pié Gree cettor plus errand one le 625. Ce qui fait voir que le pié Grec estort plus grand que le Romain d'une 24 partie qui est envison cinq lignes de noltre pié de Roy, & qu'il estoit plus petit que nostre pié de Roy envison de huitelignes. Et cela se rapporte assez bien avec la mesure d'un pié Grec qui se trouve dans le Capitole, qui a mille trois cent cinquante-huit des parties dont le nostre a

mille quatre cent quarante.

Joignant la figure qui represente la proportion du corps C human j'ay fait graver trois piez, scavoir le Grec, le Romain, & nostre pié de Roy, avec les divisions qui sont particulieres à chacun. Tout ce que j'ay ph faire a ellé de leur donner une proportion juste à l'égard l'un de l'autre; car pour ce qui est de leur grandeur positivement & au vray, je n'ay pas esperé de la pouvoir faire voir sur le papier, à cause des chancemens, qui luy arrivent necessaire de dispresente.

pas espeté de la pouvoir faire voir sur le papier, à cause des changemens qui luy arrivent necessairement & disferemment, selon qu'il est plus ou moins ou épais, ou fort, ou nouillé. J'ay seulement donné plus de grandeur à la graveure qu'il ne faut, selon que j'ay reconnu par des épreuves sur plusieurs sortes de papiers, qu'il le falloir faire à peu prés, 18. Qui est autant que le Denier a d'Asses d'Airains. J'ay corigé suivant Philander en lissur arses au lieu d'areus denarius, & rapportant areos à asses de le denarius, parce que le denarius n'a jamais esté que d'or ou d'argent. Mais il y a une autre difficulté dans ce passage à cau. D'é de la contradiction qui s'y rencontre avec ce qui a esté dit d'argent, Mais it y a une autre aintentre avec equi a clté di fe de la contradiction qui s'y rencontre avec eq qui a clté di auparavant, fçavoir que le denier eftoit composé de dix Asses d'airain; Et il est dit jey qu'il y en a seize. Pour expliquer cette difficulté, il faut sçavoir qu'anciennement à Rome les Asses dont les dix saisoient un Denier, pesoient chacun douze onces, & qu'enfuire au temps de la premiere guere Punique, la Republique estant endettée on trouva à propos de rabaif-fer les monnoyes en reduisant les Asses à deux onces; & enfuite pendant les guerres d'Annibal , jusqu'à une once; Mais en mesme temps on reforma aussi la valeur du denier en le faisant de seize Alses , au lieu de dix que l'ancien val-loir. Pline & Festus sont les Auteurs de qui nous apprenons cette particularité de l'Histoire.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE

Cette Figure represente le premier genre de Temple appellé A ANTESOUA PARASTATES, E parce qu'il n'a point de Colonnes au droit des encognures, mais seulement des Pillastres quarrez que les Anciens appelloient Antes ou Parastates. Vitruve en donne un exemple qui est un Temple de la Fortune dont on ne sçait point les particularitez. C'est pourquoy dans cette Figure on s'est donné la liberté de luy attribuër un Ordre que l'on a jugé convenable au plus simple de tous les Temples. On l'a fait aussi de la maniere appellée Araostyle , c'est-à-dire , à Colonnes rares , parce qu'elle convient à l'Ordre Toscan. On a esté obligé d'y faire un double Fronton, à cause de la double couverture qu'il a , sçavoir celle du Temple & celle de la saillie qui couvre la Porte & qui est soustenuë par ces deux Colonnes. La proportion des Frontons dont la hauteur est extraordinaire est expliquée au chap. 7. du 4. Livre.



VITRUVE

De sorte que puisqu'il est constant que le nombre des doigts de l'homme est l'origine A de tous les autres nombres & qu'il y a rapport de mesure entre les parties de son corps & le CHAP. I. tout; " nous devons avoir de l'estime pour ceux qui disposent si bien les desseins des Tem-\* ples des Dieux, que l'ordonnance de tous les membres de l'ouvrage soit telle que la symmetrie & la proportion se rencontre tant dans les parties separées, que dans le tout 20 selon une distribution convenable.

Les differences des Temples lesquelles dépendent de la Figure 2 & de l'Aspect qu'ils ont, \* Temple avec des sont premierement celle qui se prend 12 des Antes, & cette espece est appellée naos en pa- \* rassaci, les autres sont le Prostyle, l'Amphiprostyle, le Periptere, le Pseudodiptere, le Diptere, & l'Hypæthre. Ce qui se peut expliquer ainsi. La maniere d'Edifice à Antes, est

En paraff ci.

19. Nous devons avoir de l'estime dour ceux. U y a dans tous les Exemplaires relinquitur ut suscites, je l, sut suspiciamus.

20. Selon la distribution convenable. Cecy el une cendition de tout ce qui a esté dit cy-devant, sevoir, que de mesme que les proportions des parties du corps humain ont un rapjort à une mesure mediocre, laquelle se trouve estre n'ultiphée différemment en diverses parties; par exemple que la teste est huit fois dans tout le corps, trois sois dans le bras, quatre dans la cuisse jour de la jambe, deux dans l'espace qui est de l'extremiée d'une épaule à l'autre, & dans celus qui est du somme la summelles; de mesme dans l'elpace qui est de l'extremite d'une épaule a l'autre, & dans celius qui est du fommet aux mammelles; de mesme est li quez. 'oit est quatre fois dans le palme, 16 dans le pié, & 24 dans la coudee; & qu'encore la lentille est ros sois dans la drieme, 18 dans l'obole, 6 dans le stique, & une & demie dans le grain; tout de mesme dans un Temple, le Diametre des Colonnes, par exemple, doit estre dix fois dans la hauteur de ses Colonnes, si l'Ordre est Corinhien, deux & un quatr dans les cutres colonnemens la Distribu. deux & un quart dans les entrecolonnemens si la Distribu-

tion est Eustyle, & dix-huit fois dans toute la largeur de la face si c'est un Hexastyle, & ainsi du reste.

21. ET DE L'ASPECT QU'ILS ONT. Il faut enten-

dre icy par l'Aspect la figure exterieure du Temple qui se voit de tous costez & par le dehors, qui estoit la partie des Temples la plus considerable dans toutes les especes de Temples qui sont icy décrites, à la reserve de l'Hypæthre qui estoit orné de Colonnes en dedans de mesine qu'en dehors. Vitruve ne patle icy que de sept especes de Temples, il y en a pourtant une huitième qui est le Pseudoperiptere dont il est parlé à la fin du septième chapitre du quatrième

22. DES ANTES. Les mots Latins Ante & Antes fignifient la mesme chose parmy la pluspart des Grammairiens, & ils viennent tous deux du mot Ante qui signific devant: Ouclques-uns y mettent cette difference que Antes son les premiers seps qui bordent les pieces de vignes, & Anta les colonnes quarrées qui font les coins des Edifices, ou C mesme les Pillastres qui sont aux costez des portes.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE IX.

Cette Figure represente le second genre du Temple appellé PROSTYLE, à cause qu'il n'a des Colonnes qu'à la face de devant : Il est aussi Tetrastyle c'est-à-dire, ayant quatre Colonnes de front. On a pris pour exemple celuy que Vitruve apporte dans la Preface du 7. Livre, où il parle du Temple de Ceres Eleusine qui estoit d'Ordre Dorique, & qui fut commencé par Ictinus, & achevé par Philon, qui le fit Prostyle uyant ajousté des Colonnes à la face de devant. L'Histoire qui est en bas-relief dans le Tympan du Fronton est rapportée par Pausanias, qui dit , qu'auprés d'un Temple de Cerés Eleusine il y avoit deux grosses pierres posées l'une sur D l'autre , entre lesquelles les Prestres alloient prendre tous les ans un écriteau qui contenoit les ceremonies qui devoient estre faites dans les sacrifices pendant l'Année. Et parce que les Anciens avoient de coustume de representer dans le Fronton de leurs Temples la maniere particuliere dont on y faisoit les Sacrifices, & que l'on n'a pas pû representer celles des Sacrifices de ce Temple à cause qu'elles changeoient tous les ans , on a jugé à-propos d'y mettre cette Histoire , qui fait voir une des principales particularitez de ces Ceremonies, qui esfoit de prendre entre ces pierres l'écriteau qui prescrivoit l'ordre que l'on devoit tenir dans les Sacrifices pendant l'année.



CHAP. I. lorsqu'à la face de devant il y a entre 23 les Antes des murailles 24 qui enferment le dedans A\* du Temple, deux colonnes seulement 25 au milieu qui soustiennent un Fronton de telle \* proportion & mesure qu'elle sera presertite cy-après. L'exemple de cette sorte de Temple se voit aux trois Temples de la Fortune & principalement en celuy qui est proche la porțe Colline.

Le Prostyle n'est different de la maniere à Antes qu'en ce qu'il a des colonnes opposées aux Antes 26 angulaires lesquelles soustiennent des Architraves 27 qui retournent de cha- \*

23. Les Antes des murailles. Il est aise de comprendre que Virtuye entend par les Antes des murailles qui enferment le dedans du Temple, celles qui sont marquées C, dans la I. figure & non pas celles qui font marquées F dans la feconde, ny celles qui font marquées P dans la Leconde, ny celles qui font marquées D dans la L parce que les Antes marquées F, font les Antes de la muraille du porche, & les Antes D, font les Antes d'un des murs qui enferment lededans du Temple, & ne sont point les Antes des murs, comme l'Ante angulaire C l'est, qui appartient à deux murs.



24. QUI ENFERMENT LE DEDANS DU TEMPLE, J'explique Cellamle dedans du Temple, parce que c'eftoir la partie qui ples ordinairement avoient quatre parties, sçavoir les aîles A A en forme de Gal-lerie ou Portique; le Pronaos 0 ou Porche B, appellé aussi Prodomos & Propylan, & mesme Vostibulum à la Pre-0 face du 7. Livre ; le Posticum 0 ou Opillodomos C, qui estoite oppose au Pronaos; & Cella ou Secos D, qui estoit au milieu des trois autres parties. Ovel oues trois autres parties. 0 0 ties. Quelquefois le Temple n'avoit que le Pronaos, le 0 Posticum & la partie appellée Cella, sans aîles, & il
estoit appellé Pseudoperiptere, ainsi qu'il seradir cy-0 0 0 aprés au 7. chapitre du 4.

Livre: Quelquefois le Temple avoit des Ailes fans 0 0 Pronaos ny Posticum, quelquesos il n'avoit que les Ailes sans Cella & sans murailles, & il estoit appellé à cause de ce-la Monoptere. Il sera parlé des proportions des deux parties appellées Pronaos & Cella cy-aprés au quatrième chapitre du

quatrième Livre.
Pour ce qui est de la proportion du Temple à Antes, qui n'a ny Pronaos ny Possicion, Barbaro l'a faire differente dans les Figures de ses deux Editions : Car à la premiere Edition il en la premiere Edition il consideration de la premiere de la

seconde Edition il l'a fait de trois sur cinq: Mais ny l'une ny l'autre n'est conforme aux proportions que Vittuve donne generalement à tous les autres Temples, qui est d'avoir en longueur le double de leur largeur, à la reserve du Diametre longueur le double de leur largeur, à la referve du Damerre d'une Colonne qui manque à la longueur, & qui empefche qu'elle n'air le double de la largeur; comme il fera dir cy-Baprés. C eit pourquoy bien que le Temple à Antes n'air point de Colonnes à fes ailes qui determinent & qui definillent cette proportion, j'ay crû que je luy devois donner celles qu'il auroit s'il eftoit Tetraffyle: parce que les deux chres angulaires avec les deux colonnes du milieu font une elpece de Tetraffyle à fa face de devant.

25. Au MILIAU. La Description que Virtuve fair iev du Temple à Antes est aftez ambreuge nour avoir

icy du Temple à Antes est assez ambigue pour avoir fait croire à Cisaranus & à d'autres que les deux Colonnes sont sur la mesme ligne que les Antes, en forte que le Fronton couvre & les Antes & les Colonnes, & pour cela ils mettent les Antes aux bouts des murs du Temple qui s'avancent comme deux aîles

ces murs du l'emple que s'avanter comme cetta anies
pour former un Porche, Jocundus, Barbaro & le refte
des Interpretes fuivent l'opinion que j'ay exprimée
dans ma Figure, qui eft que les Antes & les Colonnes C
font dans un Plan différent, & que le Fronton n'eft que fur
les Colonnes. Les raifons qui m'ont determiné font premierement que cette maniere de Temple où lés Antes & les
Colonnes font en un meline Plan, eft décrite fort clairement Colonnes font en un melme Plan, elt décrite fort clairement au quarrième chap, du quartième Livre, où ce Temple n'est point appellé à Antes. Secondement il est dit icy que les Antes dont il s'agit sont celles des murailles qui enferment la partie appellée Cella qui sont nommées Angulaires un peu plus bas lorsqu'il est parlé du Prostyle, qui est dit estre en cela semblable à un Temple à Antes, Or les Antes qui sont dans le messime plan que les Colonnes ne seguriorie estre angulaires, un estre les Antes de puvailles, qui est seguration dans le messime plan que les Colonnes ne segurorie estre angulaires, un estre les Antes des puvailles, qui estempeut. gulaires, ny estre les Antes des mutailles qui enserment la partie appellée Cella, mais elles sont proprement les An-tes de chaque mutaille qui en sorme d'aules sont le Por-

tes de chaque muraille qui en forme d'ailes font le Porche, & non des murailles qui enferment la partie appellée
Cella, ainfi qu'il se voit en la Figure qui est en la Planche D
XXVIII. où ces sortes d'Antes sont marquées B, O, F.
26. An Gullatres, Les Antes angulaires sont les mes
mes que les Antes des murailles qui enferment le dedans du
Temple. Monsseur Blondel dans la troisseme partie de son
Cours d'Architechure, n'a point eu d'égard à cette différence qu'il y a entrel'Ante C angulaire & l'Ante F, qui est au
bout de la muraille du Porche; cela est cause qu'il sait le
Prostyle d'une maniere qui luy est particuliere; car au lieu
de metrre une Ante Angulaire à la face de ce Temple, il la
met au bout de la muraille du Porche; & il colle une colonne
contre ces Antes; ce qui n'a point de rapport au texte de contre ces Antes : ce qui n'a point de rapport au texte de Virtuve qui ne fait aucune mention ny aucune description de cette muraille du Porche ; l'Ante angulaire, dont il parle, ne pouvoient signifier ny designer celle qui est au bout de

la muraille du Porche.

27. QUI RETOURNENT DE CHAQUE COSTE'. Jo- E cundus, J. Martin & presque tous les Interpretes n'ont expli-

# EXPLICATION DE LA PLANCHE X.

Cette Figure represente le troisième Genre de Temple appellé AMPHIPROSTYLE, c'est àdire qui est doublement Prostyle, y ayant des Colomnes au derriere du Temple de mesme qu' au devant : Il est Tetrastyle, ainsi que le Prostyle. Vitruve n'en ayant point donné d'exemple, on a fait celuy-cy d'un Ordre Composite pour diversisser, & on a chois celuy qui se voit à Rome aux restes du Temple appellé de la Concorde. On le nomme Composite, parce que le Chapiteau des Colomnes est composé de l'Ordre Ionique & du Corinthien , ayant les Volutes & les Oves de l'Ionique , & le Tailloir du Corinthien.



que costé : l'exemple de cette maniere est au Temple de Jupiter & de Faune en l'Isle A CHAP. I. Quiades colon- du Tibre.

28 L'Amphiprostyle a les mesmes parties que le Prostyle, & de plus il a à la face de derriere \* comme à celle de devant 29 des colonnes & un fronton.

30 Le Periptere a à la face de devant & à celle de derriere six colonnes, & onze de cha-\*

Qui a des Colonnes tout à l'entour,

nes aux deux

qué cet endroit que par leurs figures : Il n'y a que Barbaro qui dans la traduction Italienne a expliqué le texte conformement à fes figures , dans lesquelles il a mis des colonnes non feulement au droit des Antes angulaires en devant , mais mesme dans les retours, ce que le texte ne dit point; si



re n'est qu'on mist singulas au lieu de singula, & qu'on lust hacen est qu'on mit progras au rec un progras, ce qu'on un va-bet columnas contrà antas angulares duas etc. & dexterà ac finsfrà in versuris singulas, au lieu que le texte porte habet Epist, lia dextrà ac sinistrà in versuris singulas Cette corre-ction qui ne conssiste qu'à ajouster une s, auroit esté recevaction qui ne conflite qu'à ajoutter une s, auroit etté receva-ble s'il y avoit eu quelque vray-femblance en la chofe: mais il n' y a point d'apparence que les Anciens qui ne mettoient point de colonnes qui n'euffent quelque ulage, & qui evi-toient les recouppures & les retraites des Corniches qui font fans neceffite, euffent pratiqué ce retour de colonnes qui ne font pas comme celles de devant qui portent une failli dont l'entrée du l'Emple effe couverte, mais cui ac foi faillie dont l'entrée du Temple est couverte, mais qui ne soûtiennent que des avances & des faillies étroites comme en A, en forme d'orillons qui sont de si mauvaile grace que les Interpretes qui les ont mifes dans leurs figures, ont etlé contraints de les approcher jusque contre les Antes, asin de n'étre pas obligez d'allonger cet orillon comme il est en C. s'ils avoient fait un Portique an devant du Temple en éloignant les colonnes, a insi qu'elles sont en B E. Rusconi qui a eu égard à cet inconvenient & qui a suivi le texte, n'a point mis ces colonnes de retout dans sa figure. Je croy donc qu'il saut entendre par Epispisa in versiris les entablemens qui tournent tout autour du Temple, & qui ne laissent pas de couronner les murs des costez, quoy qu'il n'y ait point de colonnes en cet endroit. tiennent que des avances & des saillies étroites comme en A, colonnes en cet endroit.

coionnes en cet endroit.

18. L'AMPHIPROSTYLE. Ce mot fignifie un double
Proftyle qui a deux faces pareilles, c'est-à-dire qui a un portail derriere pareil à celuy qui n'est que devant au Prottyle.
Saumaife remarque que cette espece de Temple a esté particuliere aux Payens & que jamais les Chrestiens n'ont fait de
porte au derriere de leurs Eglises avec un porche semblable
a celuy de devant: s'est pourquoy nous n'avons point de mor
pour exprimer le Possicum des Latins comme nous avons

celuy de Porche pour signifier leur Pronaos.

29. DES COLONNES ET UN FRONTON. C'est-à-dire un fronton sur des colonnes; car avoir un fronton à la face de derriere n'est point une chose qui distingue l'Amphiprostyle du Prostyle, puisque le Prostyle y en a necessairement un : mais ce fronton de derrière au Prostyle, est

different de celuy de l'Amphiproftyle en ce qu'il n'est pas soûtenu par des colonnes & qu'il n'est que le pi-gnen du toit qui, du fronton de devant que des co-B lonnes soûtiennent, va jusqu'au fronton de derriere qui est posé sur la Corniche dont le mur est cou-

30. LE PERIPTERE. Les noms de Periptere, Diptere & Pseudodiptere viennent du mot Grec prera qui signifie une Aile: Cette Aile en general dans les Temples se prend pour tout ce qui enferme les costez, soit

ples se prend pour tout ce qui enserme les costez, soit que cela se face par des colonnes, ou par la muraille messe, se soit que l'on mette ces colonnes au dehors, ou que l'on les mette au dedans du Temple. Au dedans des Bassiliques, les Ailes sont appellées Portiques au premier chapitre du 5. Livre. Ley la signification d'Aile s'étend encore plus soin; car elle comprend generalement tout le Portique & toutes ses colonnes qui sont autour d'un Temple; c'est-à-dire celles des faces aussi bien que celles des costez. Car Periptere signifie qui a des Ailes tout à l'entout, & Car consequent les colonnes des faces de devant & de derpar consequent les colonnes des faces de devant & de der-riere sont des Ailes.

Il faut de plus remarquer que Periptere qui est le nom d'un genre qui comprend toutes les especes de Temples qui ont des Portiques de colonnes tout à l'entour, est mis icy pour la premiere espece qui est celle où il y a seulement un rang de colonnes tout à l'entour distantes du mur de la largeur d'un entrecolonnement, Car le Diptere, le Pseudodiptere & l'Hypæthre sont des especes de Periptere parce que ces Temples ont aussi des colonnes tout à l'entour; mais elles sont diffeont aussi des colonnes rout à l'entour; mas elles iont differentes du simple Periptere en ce que le Diptere a huit colonnes de front, au lieu qu'il n'y en a que six au simple Periptere, & de plus il y a deux rangs de colonnes tout à l'entour. Le Pétudodiptere a fes colonnes éloignées du mur de l'espace de deux Entrecolonnemens & d'une colonne, & l'Hyparthre a dix colonnes de front & deux rangs comme De Diptere a de deux à encore en dedans du Temple un le Diptere a de nuis a encore en dedans du Temple un

I Hypathre a dix colonnes de front & deux rangs comme le Diptere, & de plus a encore en dedans du Temple un rang de colonnes tout à l'entour.

Il faut remarquer que la pluspart de nos Figures des Temples ont esté faites sans Pronass ou Porche, à cause qu'il est impossible de donner les Proportions que le Pronass & la Cella ou dedans du Temple, doivent avoir, que lorsque les Temples sont sans Ailes, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont point environnez de colonnes, ainsi qu'il sera dit cyaprés au chap. 4. du 4. Livre.

aprés au chap. 4. du 4. Livre.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XI.

Cette Figure represente le quatrième Genre de Temple, appellé PERIPTERE parce qu'il a des Colonnes tout à l'entour. Il est Hexastyle, c'est-à-dire ayant six colonnes de front. L'Exemple que Vitruve en donne est du Temple basty à la Vertu & à l'Honneur par Mutius Architecte. S. Augustin E parle de ce Temple , & fait entendre que la premiere partie estoit dediée à la Vertu , & la seconde à l'Honneur , pour fonder une belle moralité , à laquelle Vitru ve donne encore matiere par une particularité qu'il en rapporte , & dont S. Augustin n'a point parlé , qui est que ce Temple n'avoit point de Posticum ou porte de derriere , comme la pluspart des autres : Car cela veut dire que non seulement il faut passer par la Vertu pour parvenir à l'Honneur , mais que l'Honneur oblige encore de repasser par la Vertu, c'est-à-dire d'y perseverer & d'en acquerir de nouvelles. On a fait dans le Plan une porte de derriere , conformement à ce qui est dans le Texte de Vitruve touchant les parties qui sont essentielles à ce genre de Temple. L'Elevation est d'Ordre Ionique afin que tous les Ordres soient icy representez avec tous les Genres de Temples.



CHAP. I. que costé en comptant celles des coins. " Ces colonnes sont placées de sorte que l'espace A qui est entre les murailles & le rang des colonnes qui les environnent, est égal à l'entrecolonnement, laissant un passage pour se promener autour du Temple comme il se voit au Portique que Metellus à fait bastir par 32 Hermodorus autour du Temple de Jupiter Sta-\* tor, & à celuy que Mutius a aussi ajousté au Temple de l'Honneur & de la Vertu bastis par Marius qui n'ont point d'issue par derriere.

Faux Diptere.

La forme du Pseudodiptere est telle qu'il doit avoir huit colonnes à la face de devant & autant à celle de derriere, & quinze à chaque costé en comptant celles des coins; de plus les murailles de la face de devant & de celle de derriere ne doivent correspondre qu'aux quatre colonnes du milieu, de forte qu'il reste depuis les murailles jusqu'aux rangs des colonnes l'espace de deux entrecolonnemens & 33 la grosseur du bas d'une colonne. Il ne se \* voit point à Rome d'exemple de cette maniere, mais il s'en trouve en la Ville de Magnesse B au Temple de Diane basty par Hermogene 34 Alabandin, & à celuy d'Apollon 35 basty \* par Mnestes.

31. Ces colonnes, Dans quelques-unes des Figures des Temples cy-devant décrites, les Colonnes font plus proches du mur qu'elles ne font l'une de l'autre, quoique Vittuve n'ait point dit qu'elles doivent eftre ainf, & qu'il ne truve n'ait point dit qu'elles doivent estre ainsi, & qu'il ne s'en trouve point d'exemple dans les restes qui se voyent des anciens Temples, mais seulement à la Place de Nerva; J'ay crit pourtant qu'ils devoient estre ainsi, à causse de ce que Virtuve dit icy du Peripeter, se avoir que les Colonnes doivent estre autant éloignées du mur du Temple qu'elles le sont entr'elles; parce qu'il auroit esté inutile de marquer cette particularité si c'étoit une chosé ordinaire & necessaire dans tous les Temples. Et la maniere dont cette particularité est exprimée fait qu'on ne peut pas dite qu'elle soit mise icy seulement, pour distinguer le Periptere d'avec le Pseudo-diptere où l'espace est de deux entrecolonnemens; parce qu'il est dit que cela est fait pour laisse un passage; car puisque l'espace du Pseudodiptere est aussi fait pour laisse un passage, cette particularité ne sauroit distinguer le Periptere que des essepteces de Temples où cet espace n'est pas suffisant pour donner un passage ibre.

32. Hermodorus Je lis Hermodorus au lieu de Hermodorus et le passage de la compet de la compet

32. HERMODORUS. Je lis Hermodorus au lieu de Her-32. HERMODORUS, Je lis Hermaarus au lieu de Hermodus, fiuvant la correction de Turnebe, qui croit que cet Architecte du Temple de Jupiter Stator, effoit le messe qui ordonna le Temple de Mars dans le Cirque de Flaminius, ainsi que Priscian rapporte de Nepos; & qui est assez connu par la contestation qu'il eu avec un autre Architecte pour l'entreprise d'un grand Arsenal, cette contestation estant remarquable, à cause du jugement qui intervipire, faveur du Compensione, d'Hermodore, parce intervint en faveur du Competiteur d'Hermodore, parce qu'il estort le plus eloquent; Car Ciceron se sert de l'exemple de l'Architecte Hermodore, pour faire voir qu'un excellent Orateur peut mieux parler des choses qu'il n'entend que mediocrement, que ne sçauroit faire celuy qui les possedant parfaitement n'est que mediocrement Orateur.

33. ET LA GROSSEUR DU BAS D'UNE COLONNE. Je ne sçay pas pat quelle raison J. Martin ne met que la largeur de deux Entrecolonnemens depuis le mut jusqu'aux Colonnes. Europaise la laction de laction de la laction d

geur de deux Entrecolonnemens depuis le mur julqu'aux Colonnes, sans parler de l'espace qu'occupe dans le Diptere la Colonne qu'Hermogene en a ostée, «
34. ALBANDIN. Entre tous les peuples de la Grece les Cariens estoient reputez les moins polis, & les Alabandins entre les Cariens passoner pour tellement stupides C qu'on en avoit fait des proverbes; car on disoit un ouvrage, un discours, un foloccime Alabandin: Homere mesme leur donne un epithete qui sonife que leur langage estois bar donne un epithete qui sonife que leur langage estois bar. un discours, un soleccisme Alabandin: Homere messine leur donne un epithete qui signisse que leur langage estoit barbare. Cependant tous les exemples qu'on apporte de leur supidité & de leur manque de jugement, se reduisent aux fautes grossieres que leurs Architectes avoient commisés dans leurs bastimens publicis: & il et rouve qu'Hermogene qui estoit Alabandin, est le premier pere de la belle Architecture, qui luy est redevable non seusement de l'invention du Pseudodiptere, mais de la pluspart des autres par lesquels la rudesse & la simplicité que cet Art avoit à sa naissance a esté polie & enrichie. Il faut voir ce qui est dit à ce sujet dans le 5. chap. du 7. Livre.

35. BASTY TAR MNESTES. La plus grande partie des Exemplaires ont Apellius Amnesse faita, au lieu d'Apollinis à Mnesse glate, qui se liet dans la première Edition de Jo-

à Mneste facta, qui se lit dans la premiere Edition de Jo- D

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XII.

Cette Figure represente le cinquième genre de Temple appellé Ps E u DODIPTER E, c'est-à-dire faux Diptere ou Diptere imparfait, à cause qu'il n'a pas les deux rangs de Colonnes qui sont au Diptere. Il est Octostyle, c'est-à-dire ayant huit Colonnes de front, & Systyle, c'est-à-dire ayant les Colonnes serrées, de sorte que l'Entrecolonnement n'a que deux Diametres de la Colonne. L'exemple que Vitruve en apporte est le Temple de Diane basty en la ville de Magnesse par Hermogene Alabandin , le premier & le plus celebre des Architectes de l'Antiquité, qui a esté inventeur de ce genre de



70

CHAP. I. Ou les Colonnes fons doublées dans les ailes. Qui a huis Colonnes.

36 Le Diptere est octostyle tant au devant qu'au derriere du Temple, il a tout à l'entour deux rangs de Colonnes, de mesme qu'est le Temple de Quirinus d'Ordre Dorique, <sup>17</sup> & celuy de Diane d'Ephese ordonné par Ctesiphon.

36. LE DIPTERE. Baldus interprete mal Dipterum quass daus lababentem: il falloit mettre duplices, au licu de duss. Car le Temple Diptere n'est pas celuy qui a deux Ailes., mais celuy qui les a doubles de chaque costé : c'est le Periptere & le Pseudodiptere qui en ont deux, une de chaque costé. Le Diptere a cela de commun avec l'Hypachtre qu'ils ont tous deux les Ailes doubles de chaque costé: mais ils sont differens en ce que le Diptere de l'Ostostyle, c'est-à-dire qu'il a huit Colonnes aux faces de devant & de derriere; au lieu que l'Hypachtre est Decastyle, ayant dix Colonnes en chacune des princ pales faces; & en ce que l'Hypachtre est découvert & qu'il a un Peristyle en dedans, ce qui n'est point au Diptere.

37. CELUY DE DIANE D'EPHESE. Pline dit, comme Vittuve, que le Temple de Diane d'Ephese est cont pas d'accord sur le nom de l'Architecte, Vittue aussi dans la Preface du 7. Livre, & au 46. chap, du 10. Livre nomme deux Architectes du Temple de Diane d'Ephese, s'çavoir Ctessiphon & Metagenes.





Cette Figure represente le sixiéme genre de Temple appellé DI-PTERE, parce qu'il a deux rangs de Colonnes tout à l'entour. Il est Octostyle, c'est-à-dire, qu'il a huit colonnes de front. On l'a fait d'Ordre Ionique, suivant l'exemple que Vitruve en donne, qui est le Temple de Diane d Ephese bâti par Ctesiphon; car Pline dit qu'il a esté rebasti jusqu'à sept sois. On l'a fait Eustyle, c'est-à-dire, avec des Entrecolonnemens de deux diametres de colonne & d'un quart pour le rendre en quelque façon conforme aux proportions que Pline en donne: & c'est aussi pour cette raison que l'on a tenu l'entrecolonnement du milieu un peu plus large qu'à l'ordinaire. Car Pline dit que la grandeur de l'Architrave du milieu estoit si extraordinaire, que l'on feignit que la Deesse l'avoit posé elle-mesme, l'Architecte desesperant de pouvoir manier une si grande pierre. On y a aussi representé des Escaliers dans le Plan, à cause que Pline dit que l'on montoit au dessus du Temple par un Escalier de bois de Vigne qui estoit tout d'une piece, & fait d'un seul sep.



CHAP. I. Découvert. Qui a dix Co-lonnes. Qui ont des Colonnes tout à l'entour. A huit Colon-

L'Hypathre est decastyle devant & derriere : du reste il est comme le Diptere : mais il a ce- A la de particulier qu'en dedans il a tout à l'entour deux ordres de Colonnes possées les unes fur les autres & separées de la muraille pour faire des portiques comme aux 38 Peristyles. Le \* milieu est découvert, & il a des portes à la face de devant & à celle de derriere. Nous n'avons point non plus d'exemple de cette maniere à Rome, mais il y en a un à Athenes au Temple de Jupiter Olympien qui n'est qu'Octostyle.

36. Aux Peristries. Perityle en Grec fignifie un lieu qui a des Colonnes tout ai entour, comme aux Palarites dont left parlé au 1, chap, du 5, Livre, ou de trois coftez tels que font les Periftyles des maitons des Grecs, dont il est parlé au chap, 10, du 6, Livre, Pollux dit que ce lieu s'appelloit aufit. Perkin, parce que con de mesme que l's las signifie une Co-lonne. La verité est neammoins que tout ce qui est entouré de colonnes n'est pas un Peristyle. Car les Temples appellez Monopreres dont il est parlé au chap, 7, du 4. Livre, & les Peripteres tant les quartez, dont il est parlé dans ce chap, que les tonds dont Virtues raire auec les Monopreres. que les ronds dont Vitruve traite avec les Monopreres , ne

font point des Peristyles, bien qu'ils ayent des colonnes tout à l'entour, Mais ce qui fait l'essence des Peristyles, est que ces Portiques qui les composent, ayent les colonnes en dedans & les murs en dehors, & non pas les colonnes en dehors, & les murs en dedans, comme aux Temples & aux Portiques de derriere les Theatres, dont il elt parle au chap, 9, du 5, Livre, Cette disposition des Colonnes & du mur empesche les Peripteres & les Monopteres d'estre Peristyles. Parce que les B Monopteres n'ont point de Mur, & que celuy des Perypteres est en dedans.

#### EXPLICATION LA PLANCHE XIV. DE

Ceste Figure represente le septiéme genre de Temple appellé Hypethre, c'est-à-dire découvert & exposé aux injures du Ciel. Il est Decastyle ayant dix colonnes de front, & Pycnostyle, c'est-àdire à colonnes serrées. L'exemple que Vitruve en donne est le Temple de Jupiter Olympien, qu'il dit en la Preface du septiéme Livre avoir esté basty à Athenes par Cossutius Architecte Romain. Pausanias dit qu'il avoit des colonnes en dedans qui formoient un Peristyle ; ce qui est essentiel au genre de Temple dont il s'agit : mais ce Peristyle n'a pû estre representé en cette Figure que dans le Plan. Pausanias fait aussi mention de la ceremonie que l'on a representée dans le Fronton, qui est que tous les ans C le 19 de Fevrier les Prestres barboùilloient l'Autel de Jupiter Olympien avec une mixtion faite de la cendre apportée du Prytaneum & de l'eau du Fleuve Alphée. Il dit encore que cet Autel estoit élevé sur plusieurs degrez.



# Des cinq especes de Bastimens.

Celonnes ferrées. 1 Col. distantes. Colonnes rares. Colonnes bien fluc.es.

CHAR. II.

Ly a cinq especes de bastimens qui sont le Pycnostyle, lorsque les colonnes sont fort \* prés-à-près, le Systyle quand elles sont un peu moins pressées, le Diastyle quand elles sont encore un peu plus élargies, l'Arcostyle quand elles le sont un peu trop, & l'Eustyle quand elles sont situées par intervalles raisonnables.

La proportion du Pycnostyle est quand l'entrecolonnement a la largeur du Diametre d'une colonne & demie, comme il est pratiqué au Temple de Jules Cesar, & à celuy de Venus qui est dans la Place publique qu'il a fait bastir, & en plusieurs autres Edifices qui sont ordonnez de cette maniere.

Le Systyle est quand l'entrecolonnement a l'espace de deux colonnes 2 & que les Plin-\* thes; de leurs Bases 4 sont égaux à l'espace qui est entre les Plinthes, comme il se voit au \*

1. IL Y A CINQ ESPECES DE BASTIMENS. Bien que le mot d'Ades en Latin au pluriel ne fignifie point un Temple, si on n'y joint Saera, ou que que autre adjectif; sil y a neanmoins grande apparence que Virtuve entend parler des Temples en ce chapitre: Mais patce que ces differentes manieres d'efpacer les Colonnes, dont feulement il s'agir icv, font communes à route forte de Bâtimens, j'ay crû qu'il n'y avoit rien qui oblige à d'interpreter Adai des Temples, comme Palladio a fair, plûtoft que des maisons ; & d'attribuer à une espece de bâtimens des differences qui conviennent à tout le genre, les différences des Temples estant prifes de ce qui les fair Prostyles, Amphiproslyles, Peripteres, &c. Pout exprimer la chose avec plus de netteté, je croy qu'il faudroit dire que les especes dont il s'agit icy ne sont point des especes ny de Temples, ny de Bâtimens, mais seulement des especes de Disposition de Colonnes.

LET QUELES PLINTHES Le bas des Bases des Colonnes est fort semblable aux Briques des Anciens, qui estoient quarrées comme les Quarreaux dont on pave les Attes des Cheminées: Ces Briques ou Quarreaux esloent appellez Plinthia par les Grees, dont est venu le mot de

Plinthe. La partie superieure du Chapiteau Toscan, qui est son Tailloir, est aussi appellée Plinthe au 3. chap. du 4. Livre, parce qu'elle est de la forme d'un Quarteau, n'ayant point la Cymaise qui est au Chapiteau Dorique & à l'Ionique.

3. DE LEURS BASS, Les Tores ou Anneaux des Bases à cause de la ressemblance sont appellez Spira, qui signifient les replis d'un serpent quand il est couché en rond, ou ceux s'un selle de la ressemblance sont appellez spira, qui signifient les replis d'un serpent quand il est couché en rond, ou ceux

d'un cable de navire qui est plié; à cause de ces parties los Bases entieres sont appellées Spire.

4. Sont Escaux A L'ESPACE. Il s'ensuit de là que l'empatement des Bases déborde toûjours de la moitié du Diametre de la Colonne, c'est-à-dire d'un quart de chaque colt. Ce qui pe se troupe point avoir est de sargia dans les colts. Dannette de la Colonie ; cetta dut et in quarte de la costé; Ce qui ne se trouve point avoir elté pratiqué dans les restes que nous voyons de l'antiquité, où le debordement de l'empatement des Bases Ioniques & Corinthennes ne va que jusqu'à la troisseme partie du Diametre: Et Vitruve mes-me ne donne au Debordement de la Base Ionique, au 3. chap. de ce Livre, que la quatrième partie & une huitième de la quatrième du Diametre: Cecy est encore éclaircy dans les roses sur le chapitre qui sui. notes sur le chapitre qui suit.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XV.

Cette Figure contient les quatre premieres especes de la Disposition des Colonnes dans les Bastimens , savoir le Pycnostyle , le Systyle , le Diastyle & l'Araostyle ; la cinquiéme espece estant dans D la Planche suivante. On a joint à ces différentes Dispositions les différens Ordres dont les proportions qui sont entre la hauteur des Colonnes & leur grosseur, répondent à celles que Vitruve donne à chaque espece de disposition, selon que la force des Colonnes qui est disférente dans les Ordres, convient mieux à chaque Disposition. Ainsi l'Ordre Corinthien où les Colonnes sont moins fortes à cause qu'elles sont plus grefles , est donné au Pycnostyle , où les Colonnes ont plus de force à cause qu'elles sont serrées ; l'Ionique où elles sont un peu plus sortes a essé donné au Systyle , à l'Eustyle & au Disstyle , où les entrecolonnemens sont un peu plus élargis; & le Dorique où les Colonnes sont les plus fortes a esté donné à l'Araostyle , où les Colonnes sont les plus éloignées les unes des autres. Il faut encore estre averty que l'on ne s'est servy que d'une sorte de Module pour les trois Ordres , bien qu'ils en ayent de differens , le Dorique n'ayant pour Module que le demy Diametre du bas de la Colonne , 🤁 le Module des autres Ordres estant de tout le Diametre. On en a usé ainsi asin de rendre plus claire l'ex- E plication de la chose dont il s'agit, qui est la proportion qui doit estre entre le Diametre des Colonnes et) la largeur des entrecolonnemens. Elle auroit esté embroüillée si on s'estoit servy de deux sortes de mesures.



CHAP.II. Temple de s la Fortune equestre auprés 6 du Theatre de pierre & en plusseurs autres. A\* Ces deux manieres ont ce defaut que lorsque les Dames montent au Temple pour aller faire leurs prieres, elles ne peuvent passer par les entrecolonnemens se tenant par la main

si elles ne vont à la file. De plus les colonnes ainsi pressées, bouchent presque les portes, & empeschent de voir les images des Dieux, & de se promener autour du Temple.

7 L'Ordonnance du Diastyle doit estre telle que les entrecolonnemens ayent les Diame- \* tres de trois colonnes, comme il y a au Temple d'Apollon & de Diane : l'inconvenient de cette disposition est que les Architraves sont en danger de se rompre à cause de la grandeur des intervalles: mais aux Arxostyles on ne peut pas mettre des Architraves de pierre ny \* de marbre comme on en met autre part, & on est contraint de coucher des poutres tout du long: cette maniere rend encore les faces des Edifices , écartées, pefantes, basses & larges. \* On a accoustumé d'orner 10 leurs Frontons de Statuës de poterie ou de cuivre doré à la B

Baryte. Barycephala.

> 5. LA FORTUNE EQUESTRE. On trouve dans Tacite que fous Tibere les Chevaliers Romains firent un vœu à la Fortune Equestre,& que parce qu'il n'y avoit point de Temple de ce nom à Rome, ils furent rendre leur vou à Antium. Ceux qui ne veulent pas que Vitruve ait esté du temps d'Auguste alleguent cet endroit de Tacite, comme s'il fignission gulte alleguent cet endroit de Tacite, comme s'il lignifioit que le Temple de la Fortune Equeltre, dont Vitruve parle, ayant esté basty depuis Tibere, il faut que Vitruve foit long temps depuis Tibere. Mais tout ce qu'il y a de Critiques demeutent d'accord qu'il y avoit à Rome un Temple de la Fortune Equeltre du temps d'Auguste: quelques-uns croyent qu'il y a faute dans Tacite, qui est un Auteur, dont le texte est presque aussi corromptique evitence, es que dans Tacite au lieu de Fortuna Equestri, il faut lire squestris, c'est à dite qua media est inter bonam & malam fortunam de mesme que pas speuser de sellem : y ayant apparence que cette saute vient de l'ignorance des Copistes de Tacite, qui ont jugé qu'un vous sait par des Chevaliers à la Fortune, devoit estre à la Fortune Equestre, & qui ne squoi dors un Temple de la Fortune Equestre à Rome. Au reste il patoist par cet endroit de Vittuve, que ce que Pytsche il patois par cet endroit de Vittuve, que ce que Pytsche il patois par cet endroit de Vittuve, que ce que Pytsche il patois par cet endroit de Vittuve, que ce que Pytsche il patois par cet endroit de Vittuve, que ce que Pytsche il patois par cet endroit de Vittuve, que ce que Pytsche il patois pas que ce que Pytsche il pas que ce q reste il paroist par cet endroit de Vitruve, que ce que Pyrrho Ligori a di dans ses Paradoxes n'est pas vray, scavoir que tous les Temples de la Fortune estoient ronds: car il

est certain que celuy dont il est icy parle estoit quarré.
6. Du THEATRE DE PIERRE, Les Theatres anciennement ne se bassisseme que de bois, & ne servoient qu'une fois, de mesme que les échassants que nous saisons pour nos ceremonies. Pompée sut le premier qui sit bassir un Theatre de pierre; & Tacite remarque qu'il en fut blâmé par Theatre is Pierres 2. Tathe changue que Virtuve entend parler de ce Theatre; & la maniere dont il en parle en l'appellant limplement le Theatre de pierre, est encore un rémoignage qu'il vivoit au temps d'Auguste, ainsi qu'il est remarqué dans la premiere note sur le 1, chap, du 1. Livre, 7. L'ORDONANCE DU DIASTYLE, Je traduis Or-

donnance le mot de Compossito suivant la definition que Vi-tuwe a donnée de l'Ordonnance au 2, chap, du 1, Livre, où il dit que l'Ordonnance est ce qui determine les grandeurs des parties par proportion au tout. La manière de disposse les Colonnes, dont il s'agit icy, n'est tien autre chose, ce me sem-ble, que de disserviour le condeut des Euroches. ble, que de déterminer les grandeurs des Entrecolonnemens

en reglant la Proportion qu'ils doivent avoir à l'égard du Diametre des Colonnes. Vitruve se sert encore du mot Dispo-

s. Aux Areostyles. Vitruve ne determine point la proportion de l'Entrecolonnement de l'Areostyle. Barbaro croit que l'Arzostyle est lorsque l'Entrecolonnement a plus que trois Diametres de la Colonne. Suivant la progression des autres genres, qui est de faire croistre les Entrecolonnemens d'un Diametre, l'Areostyle devroit avoir son Entrecolonnement seulement de trois Diametres & demy: Nous luy en avons donné quatre. Ruscovi luy en donne luy en avons donne quatre. Ruicovi luy en donne plus de cinq, par la raifon que ce grand écartement que Vitruve exprime feulement en general, femble demander quelque plus grande d'frerence outre ce Diaftyle & l'Arxftyle, que d'un demy Diametre, Ce qui nous a determiné à quatre Diametres, & que l'Arxoftyle reprefente dans les Planches est d'Ordre Dorique à trois Triglyphes, qui demandent cette largeur d'Entrecolonnement. Le fondement de cette licence largeur d'en entre fishe paris i les avens que fonte la le paroistra peut-estre foible ; mais il est vray aussi que la li-

parolitra peut-eitre foible; mais il elt vray aum que la incence est de peu d'importance.

9. Ec Artézs, Pesantes. Les mots de Barica & de
Barycephale donnent bien de la peine aux Grammairiens.
J'ay suivy l'interpretation, & la correction de Turnebe à l'égard du mot de Baryce, qui lit Varice, comme qui diroit
divaricate, c'est-à-dire écartéss. Pour ce qui est du mot Barycephale que Turnebe voudroit oster du texte, je l'interrycephale que Turnebe voudroit oster du texte, je l'interprete comme venant des mots Grecs Bary & Cephale qui signifient pesanteur & tesse. Galien explique par Baros Cephales le Caribaria d'Hippocrate, qui signise pesanteur de tesse. Je n'ay pà aprouvet la pensée de Turnebe, qui croit que ce mot a esté ajoussé au texte; parce qu'il me semble que Vi. truve a voulu faire allusson du mot Latin Varice avec le mot Grec Barycephale, qui quoyque semblables signissent des choses fort differentes, mais qui convienment l'une & l'autre asset pien à celle dont il s'agit : car il veut dite que les Temples Arzostyles semblent avoir les jambes écartées, & la tesse grosse, large & pesante, à cause de la grandeur des Frontons qui semblent estre la tesse d'un Edifice, de messine que les Colonnes en sont les jambes.

que les Colonnes en font les jambes.

10. Leurs Frontons, Jinterprete ainsi fastigia parce que les statues ne se mettoient que sur les Acroteres qui estoient sur les Frontons, & non pas le long des Faistes des

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XVI

La premiere Figure de cette Planche est la cinquiéme espece de Disposition , qui est appellée Eustyle, parce que la proportion des entrecolonnemens est la meilleure des cinq, estant moyenne entre les excés E

du Pycnostyle & de l'Araostyle.

La seconde Figure fait voir la differente diminution que l'on doit donner au haut des Colonnes à proportion de leur hauteur: Car la Colonne I G, qui n'a que quinze piez est diminuée de la sixiéme partie de son Diametre, & la Colonne A B D E qui est de cinquante piez , n'est diminuée que d'une huitième partie, & les autres à proportion. Cette Figure sert encore à expliquer la raison pour laquelle on pretend que cette diminution doit estre differente en des Colonnes qui sont de hauteur differente, en faisant voir que les lignes qui viennent d'une grandeur située en un lieu haut comme la grandeur A B, font un Angle plus petit dans l'œil qui est à C, que celles qui viennent de la mesme grandeur DE, située plus bas.

mode



A fix Colonnes.

CHAP. II. mode Toscane, comme il se voit aux Temples de Cerés & d'Hercule qui sont proche le A

grand Cirque, & au Capitole 11 qui est en la Ville de Pompei.

Quant à l'Eustyle qui est la maniere la plus approuvée & qui surpasse sans difficulté toutes les autres en commodité, beauté & fermeté, il se fait en donnant à l'entrecolonnement la largeur de deux colonnes avec la quatriéme partie d'une colonne; en sorte toutesois que l'entrecolonnement du milieu tant au devant, qu'au derriere du Temple ait la largeur de trois colonnes : car cette disposition rend 12 l'aspect plus beau, & l'entrée plus dégagée, & \* elle donne plus de liberté de se promener tout au tour du Temple. Pour le bien ordonner il faut diviser la face, sans compter la saillie de l'empatement des Bases des Colonnes en onze parties & demie, si on veut faire un Tetrastyle; ou en dix-huit s'il doit y avoir six Colonnes; ou en vingt-quatre & demy si ce doit estre un Octostyle. Or soit que l'on fasse un A quatre Colon. Tetrastyle, un Hexastyle ou un Octostyle, une de ces parties 13 sera le module, qui n'est au-B tre chose que la grosseur d'une Colonne; de sorte que chaque entrecolonnement, excepté celuy du milieu, aura deux modules & un quart, & les entrecolonnemens du milieu tant au devant qu'au derriere, auront chacun trois modules. La hauteur de chaque Colonne sera de huit modules & demy : & ainsi par cette division, les entrecolonnemens auront un juste rapport avec la hauteur des Colonnes. Nous n'avons point d'exemple de l'Eustyle à Rome, mais il s'en voit un qui est Octostyle au Temple de Bacchus qui est à Teo Ville d'Asse.

Hermogene est celuy qui a trouvé toutes ces proportions & qui le premier a inventé l'Octoftyle & la maniere du Pseudodiptere, lorsqu'il a trouvé à propos d'oster du Diptere 14 le rang des Colonnes du milieu 15 qui sont au nombre de trente-quatre, afin qu'il y \* eut moins d'ouvrage & de dépense. Ce qu'il y a de beau en cette invention, est qu'il a trouvé le moyen d'augmenter l'espace qui est fait pour se promener au tour du Temple, C fans diminuer le nombre des Colonnes qui font l'aspect de dehors, en ordonnant si bien tout son ouvrage qu'il n'a rien osté au Diptere de ce qu'il a de recommandable, & à quoy on puisse avoir regret; mais seulement ce qui y estoit de superslu. Car on a inventé ces Ailes de colonnes ainsi arrangées au tour des Temples, pour leur donner plus de majesté 16 par l'aspreté des entrecolonnemens. Cét élargissement a encore cette utilité, qu'il peut \*

Temples: Et ainsi j'ay suivy l'opinion de Baldus, qui dit que Fastigium dans les Auteurs d'Architecture signisse partem que in aciem dessinent sympano, coronà et acroteriis constat, ce qui est la propre definition du Fronton: Autrement fasti gium ne signifie qu'un toit élevé par le milieu qui estoit propre & particulier aux Temples parmy les Romains, les maisons des particuliers estant couvertes en platteforme; en sorte que Cesar fut le premier à qui on permit d'élever le toit de sa maison en pointe à la maniere des Temples. Pline dit mes-

me que la partie des Fassices appelle Fassiciam, a esté pre-mierement fatte pour élever les Statués, & qu'elle sur nomes Plassa, à cause qu'on avoit accoustumé de l'entichir de foulprure: Ce qui fait voir que Fassicia peut signifier indifferemment, ou les Frontons, ou tout le toit qu'ils soû-

II. QUI EST EN LA VILLE DE POMPEI. Pompei estoit une ville d'Italie proche de Naples. J'ay traduit cet en-droit suivant le sentiment de Turnebe, qui croit qu'il faut interpreter Pompeiani item Capitolii, comme sil y avoit Capitolii item quod est Pompeiis; parce qu'il est constant qu'en plusieurs villes d'Italie la maison où les Magistrats

s'assembloient, a esté appellée Capitolium.
12. L'ASPECTEN EST PLUS BEAU. Cette beauté d'aspect que l'élargissement de l'entrecolonnement du milieu peur apporter, consiste en deux choses: La premiere est que l'en-trée du milieu n'est pas serrée comme aux autres especes, où cet Entrecolonnement est tossours beaucoup plus étroit que l'ouverture de la porte : La seconde beauté d'aspect conssiste dans la Proportion de tout le Temple, que cet agrandisse-ment d'entrecolonnement rend plus large à proportion de sa longueur, ainsi qu'il est explique dans le chapitre qui suit.

13. SERALE MODULE, Module est definy au 3. chap, du 4. Livre une grandeur que l'on établit pour regler toutes les mesures de la distribution de l'Edifice, En cet endroit là où il s'agit des mesures de l'Ordre Dorique, Vitruve établit pour Module la moitié du Diametre de la Colonne : au premier Livre chapitre second, Module est la largeur du Triglyphe qui est la messine chose, & Module icy est le Diametre entier du bas du fust de la Colonne.

14. LE RANG DES COLONNES DU MILIEU. J'aymis au lingulier ce que le texte dit au pluriel, Suffulie interiores ordanes, le l'ay fair pour éviter l'équivoque qui a trompé Mont olius, ainfi qu'il fera dit cy-aprés: Car on fa.it ce que c'est que le Pfeudodiptere, & pertonne ne disconvient qu'il ne foit fair du Diptere, duquel on a ofté le rang interieur des Colonnes que Vittuve a appellé 'es rangs au pluriel, parce qu'y ayant quatre collez au dehors d'un Temple entouré de deux rangs de Colonnes, qui est ce que l'en appelle Diptere, il est vray de dire que lorsque l'on osse le rang interieur, on l'oste en quatre endroits qui font quatre rangs; mais c'est parler improprement. 14. LE RANG DES COLONNES DU MILIEU. J'aymis mais c'est parler improprement.

15. Qui sont trenti-quatre Colonnes. Il y a dans tous les exemplaires trente-huit, mais Philander lit trente-quatre; ce qui elt fort raifonnable comme il est aifé de juger par la Figure de la Planche XIII. Et il n'est pas dif-ficile de voir que cette erreur peut estre venuë de ce que le Copile ayant trouvé dans l'Original le premier I des quatre qui font aprés trente, un peu tortu en cette maniere XXX/III, a crû que cet I estoit une des branches de l'V, dont l'autre branche estoit effacée, & qu'il falloit écrire XXXVIII, au lieu de XXXIIII.

Montiofius corrige ce nombre autrement, & veut qu'il y E ait quarante-huit, ce qui est fondé sur une opinion qui luy est fort particuliere, en ce qu'il entend que l'Octostyle estoit ains appellé à cause qu'il avoit huit rangs, chacun de douze Colonnes; de sorte qu'en ostant quatre rangs de ces Colongues de serves pages de ces Colongues de ces comparade quarantes huits. Mais rout nes, elles faisoient ce nombre de quarante-huit: Mais tout cela n'a point d'autre fondement qu'un Plan qu'il dit avoir vû dans une medaille : Et la figure qu'il en rapporte dans vu dans une medaille: Le la figure qu'il en rapporte dans fon Livre, est le Plan d'une Basslique & non pas d'un Temple, parce que les murs y sont en dehors, & les Colonnes en dedans, contre l'ordinaire des Temples, dans pas un desquels, hors l'Hypætte, Vitruve ne met de Colonnes.

16, PAR L'ASTRETE DES ENTRECOLONNEMENS.
Cette façon de parlet est asserbise inguissant le parte s'un grand non bre de Colonnes

A mettre à couvert de la pluye un grand nombre de personnes. Cette disposition & cette or- CHAP. II. donnance des Pseudodipteres font connoistre avec quelle subtilité d'esprit Hermogene conduisoit ses ouvrages, qui meritent d'estre considerez comme la source où la posterité a pussé les meilleurs preceptes de l'Architecture,

donne aux costez d'un Temple lorsqu'on le regarde par les Angles. L'ester de cet aspect est de faire parositre les Colon-nes serrées l'une contre l'autre , & cette maniere platsoit grandement aux Anciens , parmy lesquels on trouve beau-coup nions de Dinstyles & d'Eustyles que de Pycnossyles & de Sydholes de contre de la contre de l'est partier les de l'est sydholes de de Syftyles; n'y ayant que la seule commodité qui leur filt rechercher les mametes dégagées. Le goust de nostre siecle,



on du moins de noître nation, est différent de celuy des Anciens, & peut-estre qu'en cela il tient un peu du Gothique; car nous aimons l'air le jour & les dégagemens. Cela nous a fait inventer une sixième maniere de disposer ces Colonnes, qui est de les accoupler & de les joindre deux à deux, & demettre aussi l'éspace de deux entrecolonnemens en un; par

de metre aussi l'espace de deux entrecolonnemens en un; par exemple la Colonne B du Systyle A B C D, estant jointe à la Colonne A, on augmente l'entrecolonnement B C, pour faire l'entrecolennement E F.

Cela a esté fair à l'imitation d'Hermogene, qui dans l'Eufyle élargit l'entrecolonnement du milieu, qui rendoit l'entrée des Temples trop étroite; & pour dégager aussi le Diptere qui estoit étousse par la constaion de deux rangs de Colonnes fort servées, sit le Pseudodiptere, mettant en une les deux Ailes que ces deux rangs de Colonnes fortour à l'entour des Temples, Mais ce qu'il sit en ossilant un rang de Colonnes shave Aile, pous le faiavec le mur tout à l'entour des Temples, Mais ce qu'il fit en oflant un rang de Colonnes dans chaque Aile, nous le faifons dans chaque rang en oftant une Colonne du milieu de deux autres Colonnes où elle estoit, pour la tanger contre une de ses voisines. Cette maniere pourtoit estre appellee Iseudossifyste, par analogie au Pseudodiptere d Hermogene, ou Areassifyste à cause que de ses Colonnes les unes sont élargies comme en l'Atxostyle, les autres sont servées comme dans le Systyle. Plusieurs desapprouvent cette maniere, comme n'estant point autorisée par les Anciens, Mais s'il est permits d'ajouster quelque chose aux inventions des Anciens à l'exemple des Anciens mesmes, qui, comme Hermogene, pn'out point esté blâmez pour avoir changé quelque chose en l'Architecture, & pour n'avoir pas exactement suivy en l'Architecture, & pour n'avoir pas exactement suivy tous les exemples de ceux qui les avoient precedez; on peut dire que cette nouvelle mainere n'est point àrejetter, pusqu'ellé a seule tous les avantages que les autres n'ont que separément : car outre la beauté de l'aspreté & du serrement de Colonnes que les Anciens aimoient tant, elle a le déga-gement que les Modernes recherchent, sans que la solidité y manque: Car les Architraves que les Anciens ne faisoient y manque: Cette Antimarte que les Antima le ranoent que d'une pietre qui portoit d'une Colonne à l autre, n'é-toient pas si bien assermis, ne possur que situ la moitié de la Colonne, que lorsqu'ils portent sur toute la Colonne; & les Poutres estant doublées de messire que les Colonnes, elles

on beaucoup de force pour fouffenir les Planchers,
Cette maniere a effé pratiquée avec beaucoup de magnificence aux deux grands Portrques qui font à la face du Louet vre, où les Colonnes qui ont plus de trois piez & demy de
Diametre font jointes deux à deux, & ont leurs entrecolon-Diametre lont jointes deux a deux, & ont leurs entrecolon-memens de ouze piez, eftent diffantes d'autant de leurs Pi-laftres qui font au mur. Cela a efté fait ainfi peur garder la fymmetrie en donnant un efpace égal à tous les entrecolon-memens dans le refte de l'Édifice, qui n'a que des Pillaftres un à un, mais qui n'ont pû eftre plus proches que de onze piez, à caufe de la largeur des Croifees, qui font ornées de Chambranles, de Confoles & de Frontons qui demandoient cette diffance entre les Pillaftres; & ces grandes diffances dans les Portiques n'aurous pas efté finnogrables flas Ces dans les Portiques n'auroient pas esté supportables si les Co-

lonnes n'avoient esté doublées.

Monsieur Blondel dans ses doctes Leçons d'Architecture, desquelles il a composé un Cours, employe trois chapitres

entiers, qui sont le 10 le 11 & le 12, du premier Livre de sa trofféme Partie, pour faire voir que l'usage universel reçû aujourd'huy de deubler les Colonnes, est une sicence qui ne aujourd'huy de deubler les Colonnes, elt une trence qui ne doit point eltre foufferte : & comme personne que je spache n'avoit cherché les raisons qui peuvent establic cette nouvelle pratique, il s'estend principalement sur la resuration de celles que je viens de apporter. La chose me semble affez importante pour meriter d'estre examinée, & je croy qu on ne trouvera pas hors de propos que j'apoulle à cette notre ce que j'ay à répondre à la resuration qui en a esté faire.

La principale objection sur laquelle on appuye le plus, est La principaie objection for taquette in appuye to prosent fondée fur un prejugé & fur la fausse supportion qu'il n'est pas permis de se départir des usages des Anciens 3 que tout ce qui n'imite pas leurs manieres doit passer pour bizarre & pour capricieux, & que si cette Loy n'est inviolablement programme par la disease qui prese qui prese d'une le désease. pour capricieux, & que ii cette Loy n'est involablement gardée, on ouvre la porte à une licence qui met le déreglement dans tous les Arts. Mais comme cette raison prouver top, elle ne doit rien prouver: car il y a beaucoup plus dinconvient à fermer la porte aux belles inventions, qu'à l'ouvrir à celles qui estant ridicules se doivent détruite d'elles-messens, si cette Loy avoit eu lieu, l'Architecture ne service se parais parvenué au point où l'ont mise les inventions des Anciens, qui ont esté nouvelles en leur temps; & il ne faudoit point chercher de pouveaux moyers, pour cette de la resultant de la message de leur temps; & il ne faudoit point chercher de pouveaux moyers, pour cette de la conseil de la message de la mes il ne faudroit point chercher de nouveaux moyens pour ac-Il ne taudroit point cherener de nouveaux moyens pour acaquerin les connoissances qui nous manquent, & que nous acquerons tous les jours dans l'Agriculture, dans la Navigation, dans la Medecine, & dans les autres Arts, à la perafection desquels les Anciens ont travaillé, & à laquelle ils n'ont jamais pretendu d'estre parvenus : du moins il ne se trouve noint, qu'autru d'eux sir isquais propagé d'Angabe. trouve point qu'aucun d'eux ait jamais prononcé d'Anatheme contre ceux qui vou roient ofter ou ajoufter quelque me contre ceux qui vou froient oster ou ajouster quelque chose aux regles que l'on se figure nous avoir esté prescrites par ces grands Personuages qui dans toures les apparences autoient esté aus sils avoient prevû la maniete dont la posterité les a honorez, que Jupiter & Saturne l'autoient pû estre sil lorsqu'ils vivoient dans Crete, & dans I'ratie, on leur eust predut qu'on devoit un jour leur éleveré des Autels. C'est dans cetespiri d'adoration pour tout ce qui vient des Anciens, qu'on dit que les inventeurs de la nouvelle maniere de placer se Colonnes, n'estant point des Hetmogenes, ils n'ont point eut droit de l'entreprendre; comme si ce n'estoit pas ellre Hetmogene que d'inventer quelque chose de bon dans l'Architecture, & que ce fust une chose si distincie que d'estre Hetmogene en ce sens, puis qu'Hermogene, tout Hermogene qu'il est, inventé des chos

chose si difficile que d'estre Hermogene en ce sens, puis qu'Hermogene, tout Hermogene qu'il est, inventé des choises qui n'ont point est é aprouvées dans la suite; a sinsi qu'il paroist par les changemens introduits depuis luy, nonoblitant l'autorité qu'on veut attribuer à son nom, & qui n'est deue qu'au merite, & à l'excellence des inventions.

C'est pourquoy sans examiner les autres chjections qui ne sont saites au sujer d'Hermogene, comme de dire qu'il n'est pas very qu'on ait imité Hermogene, puis qu'il a osté absolument une Colonne dans le Pseudoslyttee, l'aquelle n'est que simplement d'eplacée dans le Pseudoslyttee, & ne vouloir pas comprendre que s'agissant seulement de faire voir qu'Hermogene a pris une licence, il n'est point nez essisaire pour l'imiter de prendre la messine licence, mais qu'il sussine d'en prendre une parelle, & à plus forte raison une moindre', comme on a fair, puisque déplacer simplement une Colonne est quelque chose de moins que de l'oster absolument; je me retvis à examiner les autres objections saites contre ce que j'ay avancé pour prouver que ce n'est faites contre ce que j'ay avancé pour prouver que ce n'est point sans raison, & par caprice que cette nouveauté a esté

On dit qu'il n'est point vray que le Pseu los stre dégagement que je pretens, puisque les Colonnes couplées rendent leur entrecolonnement encore plus estroit que le plus étroit des Anciens qui est le Pyronottyle, comme s'il estoit necessaire que le dégagement sur pat tout, & si l'on pouvoit dire que l'élargillement que les derniers des Anciens ont

CHAP. II.

17 Les colonnes de l'Aræostyle doivent avoir leur grosseur de la huitième partie de leur A \* hauteur. Pour le Diastyle, il faut diviser la hauteur de la colonne en huit parties & demie, & en donner une partie à la grosseur de la colonne. A l'égard du Systyle, la hauteur de sa colonne doit estre divisée en neuf & demy, pour en donner une à sa grosseur. Tout de mesme au Pycnostyle il faut diviser la hauteur en dix parties & faire que la grosseur de la colonne en soit une partie. Les colonnes en l'Eustyle doivent estre divisées 18 en huit parties \* & demie comme au Diastyle, & il faut donner à sa tige par le bas la grosseur d'une partie. Ces proportions estant observées les entrecolonnemens auront aussi celles qu'ils doivent

<sup>19</sup> Car à proportion qu'on fait les entrecolonnemens larges, il faut aufsi groffir les co-\* lonnes, dautant que si en un Arzostyle le Diametre des colonnes n'estoit que la neuvième

introduit dans l'entrecolonnement du milieu, n'est pas un dégagement pour l'entrée des Temples, parce que l'élargis. degagement pour l'entree des l'emples, parce que i ciargil-fement n'elt pas à cous les entrecolonnemens. On dit encore avec austi peu de ration que le grand entrecolonnement du Pleudolystyle fait un écattement qui tend l'Archittave trop foible : car cet entrecolor nement n'est pas plus grand que celuy du Diastyle qui est de trois Diametres, puisque le Systyle dont le Pleudosystyle est composé donnant un Diametre des quatre qu'il faur pour deux de ses entrecolornement. tre des quatre qu'il faut pour deux de ses entrecolonnemens au petit entrecolonnement du Pseudosystyle ; il n'en reste que trois pour le grand entrecolonnement. Et l'on peut dire encore que cette objection n'est pas de bonne soy, n'estant sonéee que sur le nom de Pseudosystyle, que l'on seain en eine faire à la chose, puisque l'on voit aisement que celuy de Pseudopycnostyle aurout pú estre mis en fa place , & alors son grand entrecolonnement n'auroit esté que de deux Diametres : car le nom de Pseudosystyle ou faux Systyle n'a esté chossi que parce que sa prononciation est plus douce, ne s'agissant que de signifier un gente different de ceux des Anciens, designé par le mot de saux , de messe que l'entre qu ce de Temple différente de toutes celles qui estoient en ulage avant luy.

uage avant tuy.

Je ne comprens pas auffi pourquoy l'on veut que le bout d'un Architrave qui pose sur une Colonne entiere, n'y soit pas mieux affermy que quand il ne pose que sur la moité de la Colonne; se qu'il ne plie pas plus facilement quand il n'est soustenue, que quand cette extrenité passe au delà de la Colonne qui le soustent; parce que j'ay toù jours crû que ce bour qui passe par delà la Colonne au droit du petit entreçolonnement à une nessanter qui ressiste. droit du petit entrecolonnement a une pesanteur qui resiste au pliement de la partie opposite qui est celle qui est au droit

du grand entrecolonnement.

Mais le plus grand reproche que l'on croit faire à nostre
Pseudosystyle est de dire qu'il tient du Gothique, J'estois demeuré d'accord du fait dans ma notte; mais supposé que le
Gothique en general, & à considerer tout ce qui le compose ne fust pas le plus beau genre d'Architecture, je ne pensois pas que tout ce qui est dans le Gothique sut à rejetter. Le jour dans les Edisces & les dégagemens dont il s'agit, sont des choses en quoy les Gothiques different des Anciens : mais ce n'est pas en cela que le Gothique est à reprendre ; & les Anciens qui dans les commencemens s'éloignoiem beaucomp de cette maniere, l'ont approuvée dans la suite lorsqu'ils ont fait des senestres à leurs Temples, qui auparavant ne prenoient du jour que par la porte ; & avant cela ils avoient élargi les entrecolonnemens du milieu, ainfi qu'il

Ce qui me reste à ajouster est qu'il faut que les Archite-ctes reçoivent comme bonne cette nouvelle maniere de pla-cer les Colonnes, ou qu'ils renonçent au principe qu'ils tiennent pour le plus infaillible dans l'Architecture, scavoir que les veritables proportions sont des choses qui se font ap-prover & aimer naturellement comme les accords de la Musique le font; & que ce qui se fait ainsi aimer & approuver uque le font; & que ce qui le rait anni aimer & approuver doit avoir la veritable beaute. Car i le ft conflant que depuis que l'on a vû des Colonnes couplées tout le monde les a aimées; & que les Modernes, comme Bramante, Michel-Ange, Sangallo, Labaco, Serlio, Palladio, Scamozzi, de l'Orme, Jean Goujon, du Cerceau, Metefeau, de Broffe, Je Merchier, Manfard, & tous les grands Architectes

les ont aimées ; & qu'il est croyable que les Anciens en auroient fait autant, s'ils se fusient avisez de les mettre en

17. LES COLONNES DE L'ARROSTYLE. Dans la Planche XV, & dans la XVI, qui suir, je donne les exemples des cinq manieres de Bastimens, dont Vitruve parle dans ce chapitie. Dans ces Figures j'ay observé une choie qui n'est point expressement dans le texte, & qui ne se trouve point aussi avoir esté executée dans les Temples dont on voit des anni avoit ente cut ce dans l'Entre probable que cela doit eftre ainfi, qui est de faire à la face du devant & du derriere de tous les Temples des entrecolonnemens égaux de mesme qu'aux costez, à la reserve de l'Eustyle auquel seul Vitruve ordonne de les élargir. Car il dit que l'Eustyle a esté inventé pour oster les inconveniens qui se trouvent dans les quatre autres especes dont les unes ont les entrecolonnemens trop C larges comme le Diastyle & l'Aræostyle, & les autres les ont trop étroits comme le Pycnostyle & le Systyle ; & que com-me la proportion de l'entrecolonnement de l'Eustyle a esté établie telle qu'elle est, principalement pour rendre l'entrée des Temples plus facile, on ne s'est pas contenté d'ajouster à tous les entrecolonemens un quart de Module aux deux Modules , qui font aux entrecolonnemens du Syftyle , mais dans l'entrecolonnement du milieu , on y a ajousté les trois quarts d'un Module ; ce qui fait trois Modules. Et en effet dans les Pycnoftyles & dans les Syftyles qui fe voyent à Rome, quoy-que les entrecolonnemens du milieu foient plus larges que les autres, c'est de fort peu de chose à proportion de celuy que Vitruve donne à l'Eustyle,

Dans tous les restes des Temples qui se voyent encore dans la Grece, qui ne font point Euftyles, il fe trouve que les entrecolonnemens des faces où font les Frontons, font D

tous égaux.

18. EN HUIT PARTIES ET DEMIE. Pour suivre exa-Étement l'ordre des proportions établies dans les autres gen-res , il faudrôit partager en neuf , & non en huit & demie la Colonne de l'Euflyle , & ne luy pas donner la mefine pro-portion qu'au Diaftyle : car comme la division des quatre autres genres , va croiffant d'un Demidiametre par une progression égale , la Colonne de l'Aræoftyle estant divi-fée en huit , & celle du Diaftyle en huit & demie ; il fau-droit que celle de l'Euflyle dont le genre est moyen entre le Diaftyle & Systyle , sus paragée en neuf puisque le Diaftyle qui l'Eustyle dans l'ordre des genres l'est en neuf & demy , & le Pycnostyle qui suit de messne est partagée en dix. chement l'ordre des proportions établies dans les autres gen-

19. CAR A PROPORTION. Les differentes Proportions des grosseurs des Colonnes à leur hauteur dans les quatre E ordres des Anciens, s'accordent assez bien avec cette regle, comme il se voit dans la Planche XV. où la Colonne Corin. chinne dont la grosseur la dixième partie de la hàuteur, est propre pour le Pycnostyle, la Colonne Ionique qui ajouste quelque chose davantage à la grosseur de la Colonne, convient au Systyle: Mais la Colonne Dorique dont la ne, convient au Syttyle: Mais la Colonne Dorique dont la groficur croit encore de meline, & qui par confequent feroit propre à la dispolition du Diaftyle, n'y geauroir effre employée à cause des Métopes & des Triglyphes, dont les espaces ne fouffrent point d'autre dispolition que celle du Pycnostyle, en mettant seulement un Tryglyphe entre chaque Colonne, ou celle de l'Areostyle en y en mettant

\*\* A ou dixième partie de leur hauteur, 20 elles paroistroient trop menues & trop deliées, 21 par- Chap. II ce que l'air qui est dans le large espace des entrecolonnemens diminuë & dérobe à la veuë une partie de la grosseur de la tige de la colonne. Au contraire si dans le Pycnostyle on faisoit la colonne grosse de la huitième partie de sa hauteur, les entrecolonnemens estroits feroient paroistre les colonnes qui sont prés à prés, si enslées, que cela auroit mauvaise grace. Par cette raison il faut avoir beaucoup d'égard à la proportion qui est propre à chaque maniere : Car il est encore besoin de grossir les colonnes des coins d'une cinquantième partie de leur Diametre, parce qu'il semble que l'air & le grand jour auquel elles sont plus expofées que celles du milieu, les mange & les rend plus petites, du moins elles paroissent telles aux yeux, & il faut que l'art remedie aussi à l'erreur de la veuë.

Vers le haut des colonnes qui est comme 22 leur col, il faut faire aussi 23 une diminution, B en telle sorte que si les colonnes sont longues de quinze pieds, on divisera le Diametre d'embas en six parties, afin d'en donner cinq au haut; de mesme qu'en celle qui sera de quinze à vingt piez, le bas de la tige sera divisé en six & demy, afin d'en donner cinq & demy au haut; & aussi celle qui aura de vingt à trente piez, le bas de la tige sera divisé en sept afin que le haut soit diminué jusqu'à six. Mais en celle qui sera haute depuis trente jusqu'à quarante piez, le bas sera divisé en sept & demy, pour en donner six & demy au haut. Celles qui auront de quarante à cinquante piez, seront de mesme divisées en huit parties; & le haut de la tige à l'endroit qui en fait comme le col, sera diminué jusqu'à sept; & ensin s'il s'en trouve encore de plus hautes, il faudra les diminuer à proportion.

On diminuë ainsi diversement les colonnes, parce que 24 la grande hauteur trompe fa-

20. Elles paroistroient trop menues. Pline

C est de cette opinion quand il dit que les Colonnes paroissent
plus grosses, plus elles sont sertées les unes contre les autres, mais il n'apporte point de taison de cela.

21. Parce que l'air, s'i air signise icy la lumiere,
comme il y a grande apparence, il semble que les Colonnes
sertées les unes contre les autres doivent faire un effet contraire à ce qui est dit icy, c'est-à-dire que plus elles sont presfées, plus elles doivent paroistre menués, parce qu'une Cotraire à ce qui est ditiey, c'est-à-dire que plus elles loit prefées, plus elles doivent paroistre menués, parce qu'une Colonne à qui ses voisines dérobent le jour qui illumineroit ses costez, si elles estoient plus éloignées, est obscurcie à droit & à gauche de deux ombrages qui se confondent avec celly qui est derrière & qui regne le long du Portique, ce qui diminue l'apparence de sa grosseur, qui parosistroit tout autrement, si ses costez estant illuminez coupoient plus distinctement cette ombre qui est derrière; comme il se voit dans la 1, Figure de la Planche XVII, où les Colonnes A B, qui sons services unes corres l'unes course l'unes coupe services parces parositent plus memos que service qui est derrière parois parositent plus memos que service l'unes corres l'unes course l'autre parositent plus memos que sont serrées l'une contre l'autre paroissent plus menues que lont ferrées l'une contre l'autre paroillent plus menues que les Colonnes C D, quoyqu'elles foient toutes d'une mef, me groffeur. On peut donc dire que la veritable raison de cette apparence de la diminution de la groffeur des Colonnes quand elles sont éloignées, est qu'il semble qu'elles ne font pas suffissantes pour porter un long entablement; & qu'aussi la necessité de grossit les Colonnes, à mesure qu'on les éloigne l'une de l'autre, est fondée sur ce que la plus grande charge qui est foustenué, demande quelque chose de plus fort qui la soutienne. Sersio est tellement persuadé de cette raison que lors qu'une Colonne est à demy encade de cette raison que lors qu'une Colonne est à demy encades. plus fort qui la foustienne. Serlio est tellement persuadé de cette raison que lors qu'une Colonne est à demy engagée dans le mur, il la fait plus gresse de plus du tiers qu'une autre qui est isolée. Et c'est par cette mesme raison que les Colonnes des coins sont grosses, parce qu'elles ont besoin de plus de force, à cause qu'elles sont aux extremitez. Et cette regle se doit vossiours observer, que les encognures soient plus larges que les termeaux qui sont entre les seustres.

22. Leur col, Trachelos signifie le col & Hypotrachelium, ce qui est immediatement au dessous de c'ette partie de la Colonne est aussi aux des consideres.

tum, ce qui et immediatement au deitous du col: cette partie de la Colonne ett aufli appellée en François Gorgerin.

23. Un e diminution. Je traduis Diminution ce qui est appellé Contrastirus par Virture, quo yoque Retrecissiment euth mieux signisse la chose dont i lest question sparce que Diminution de la diminution de la largeur & à la diminution de la hauteur, dont il ne s'agit point icy. Mais je n'ay pas crû me pouvoir dispenser de parter comme les Ouvriers en une chose dont il ne s'agre pouvoir comme les Ouvriers en une chose dont il ne s'agre que les Ouvriers en une chose dont il ne s'agre que les Ouvriers en une chose dont il ne a surge que les Ouvriers en une chose dont il n'y a guere que les Ouvriers qui parlent,

24. LA GRANDE HAUTEUR TROMPE, Ce raisonne-ment de Virtuve sur les fausses apparences que l'éloigne-ment donne aux objets, est examiné cy-après sur le 2. chap.

du 6. Livre, où de messe qu'icy je dis librement ma pensée sur l'abus que je pietens que les Architectes font ordinairement du changement des Proportions suivant les disferens aspects; mon opinion estant que l'on ne le doit pratiquer que rarement, parce que je ne demeure pas d'accord des raisons que l'on croit avoir de le faire: Car ce que Virture apsons que l'on croit avoir de le faire: Car ce que Vittuve appelle icy une tromperie, est plûtost un remede que la Nature nous a donné contre la tromperie dont les objets pourroient user neues la veue, en luy cachant leur éloignement, & ostant à l'œu lun des moyens qu'il a de connoistre leur distance : On séait qu'en general il y a deux chosés qui sont juger de la distance des objets , seavoir la grandeur & la couleur , qui sont des accidens qui se diminuent & s'affoiblissen en me le couleur se sait par l'augmentation de la quantité de l'air interposé, parce que l'air est un corps, qui bien que transparant , ne laisse pas d'avoir quelque couleur qui se charge & se sorties par la multiplication de plusseus couches, qui dans l'éloignement se trouvent entre l'œil & l'objet, qui est eq que Vittuve appelle Crebrisatem aëris dans le chapitre suit. ce que Vitruve appelle Crebritatem aëris dans le chapitre suivant. La grandeur auffi est diminuée par l'etrecissement des Angles que fonteles lignes qui viennent des extremitez de chaque corps, comme i se voit dans la Planche XVI. Figure II. on les lignes A C & B C font un angle plus aigu que les II, on les lignes A C & B C font un angle plus aigu que les lignes D C & E C, qui viennent d'un corps moins éloigné. Mais bien que les images des chofes éloignées foient effectivement plus petites dans l'eil, on ne peut point dire qu'il foit trompe pout cela, parce qu'il ne laifle pas de juger de la grandeur de ces corps par la coinoifiance qu'il a de leur éloignement; & on pourroit dire que l'éloignement trompe en faisant parojitre les objets enfumez & bluatres, avec le melme abus que l'on dit qu'il les fait paroifite petits; cependant la verité est que c'elt ce changement de couleurs qui empefche l'eal de le tromper dans le jugement qu'il fait de la distance des objets, & qu'il ne connoistroit pas si bien la disterence des distances, si les objets & prés & loin paroificient d'une messime caleur, non plus que s'ils paroisiloient d'une messime caleur, non plus que s'ils paroisiloient d'une messime delleur, non plus que s'ils paroisiloient d'une messime caleur, non plus que s'ils paroisiloient d'une messime delleur, non plus que s'ils paroisiloient d'une messime delleur, non plus que s'ils paroisiloient d'une messime d'une haut des grandes Colomes, dans le destien qu'il a d'empefcher que l'éloignement que la hauteur apporte, ne les fails pas paroisitre s'externesse de la fail teste. dans le dellem qu'il a d'empelcher que l'éloignement que la hauteur apporte, ne les fasse pas parositre si étresse par enhaut, est proprement une tromperie : car si cela fait l'esse qu'il se propose, la largeur AB, du haut de la Colonne, qui a cinquante piez, parositra avoir une proportion à l'égard de la largeur qu'elle a embas, paresile a celle que la largeur FG du haut de la colonne de 17 pieds à à l'égard de la largeur qu'elle a aussi par embas en HI, quoyque ces proportions soient essectivement differentes, ce qui est une puré CHAP. II, cilement l'œil quand il regarde de bas en haut. Car comme l'œil aime ce qui est beau, si on A ne le flatte par le plaisir qu'il reçoit des proportions convenables qui viennent de l'augmentation des modules, & si l'on ne remedie par cet accroissement à la tromperie que l'éloignement fait, un ouvrage paroistra toûjours mal-fait & desagreable. Pour ce qui est de 25 l'accroissement qu'on ajouste 26 au milieu des colonnes qui est ap- \*

tromperie. Quoy qu'il en soit cette regle ne se trouve point avoir ellé pratiquée dans les Ouvrages de l'antique qui se voyent à Rome, où les grandes & les perires Colonnes n'ont point leur diminution différente, & où mesime quelques de la carde de consideration de la carde de card

n'ont point leur diminution différente, & oû mesime quelques ois les grandes en ont davantage que les petites; ainsi que je le sais voir dans le traité que je na y donné au public de l'Ordonnance des cinq especes de Colonnes suivant la methode des Anciens, au VII. chap, de la séconde Partie, 25. L'ACCROISSEMENT QU'ON A JOUSTE. Cet acrossisement qui est appellé Entasse en Grec & Renssement en François, est fait pour imiter à ce qu'on dit, la figure du corps d'un homme qui est plus large au droit du ventre, que vers la teste & vers les piez. La pluspart des Auteurs des faptouvent ce renssement à l'égard du rétrecissement par embas, & ils opposent à la comparation du corps de l'homme, celle du tronc des arbres qui ont este le premier & le plus naturel modele de la tige des Colonnes, comme Vitruve enseigne au premier chapitre du cinquiéme Livre. Et ce qui est plus considerable que ces comparations, la raison ve enseigne au premier chapitre du cinquiéme Livre. Et ce qui est plus considerable que ces comparasions , la raison veut que les Colonnes qui sont faites pour soustent une figure qui les rende plus fermes , telle qu'est celle qui d'un empatement plus large va todjours en le retreccisant. Philander , Palladio , Serlio , de Lorme , Scamozzi , VVorton , & la pluspart des Architectes , n'ont point enseigné ny pratiqué ce rensement , il n'y a presque qu'Alberti qui l'a fait avec un tel excès , que cela est une des raisons sur lesquelles Scamozzi s'est sondé , quand il a dit que cet Auteur est un des premiers qui a gasté l'Architecture des Anciens , quoyqu'on ne puisse douter qu'ils n'ayent pratiqué ce renssement , ainsi que Vitruve témoigne en cet endroit, cers, quoyqu on ne punte acutet qu'is n'ayent pratique ce renflement, ainsi que Vitruve témoigne en cet endroit, & encore à la fin du chapttre suivant, où il enseigne que la mesure de l'entre-deux des cannelures doit estre prise sur cel-

le du renssement de la Colonne.
Villalpande pretend que Vitruve n'a point donné ce precepte du renssement des Colonnes, comme l'ayant trouvé dans les Livres ou dans les Ouvrages des anciens Architectes, mais comme l'ayant appris par la lecture de la sainte

Ecriture; & il aime tellement ce renflement qu'il ne sçauper unite; de l'anné che de l'approuvent pas, il va mesme jul-qu'à assure que les arbres son plus gros par le milieu que par le bas, n'ayant rien autre chose à répondre au puissant argument qui se irie de la proportion des arbres, il parosit cependant que les plus celebres Architectes ont esté dans un fentiment contraire, puisqu'il ne se trouve aucun exemple dans les Ouvrages antiques qui sont à Rome où ce ren-flement ait esté pratiqué; & qu'il est mesme vray que la B plus grande partie des Colonnes dans ces excellens Edifices commencent à avoir leur diminution dés le bas,

Or les regles que Vitruye promet de donner pour faire ce rensement, & qui sont perduës, ont esté diversement sup-plées par les Architectes. La plus ordinaire est de diviser en pres par les Armetees, par dans la Planche XVII, eft trois la tige de la Colonne, qui dans la Planche XVII, eft marquée À I,& ayant partagé les deux tiers d'enhaut A G en aurant de parties égales que l'on veut, partager auffi en autant de parties le retrecessifisement H F: mais ces parties doivent estre inégales, & leur mesure se prend en cette maniere. On trace un cercle dont le centre est G, & la mesure de son Dia-metre est prise sur celuy de la Colonne à l'endroit où elle est plus enstée, sçavoir de Fà C. On divise la portion de ce cercle qui est depuis F jusqu'à l'endroit où il est coupé par la ligne du retrecessissement E H en autant de parties e qu'il y en a dans les deux tiers d'enhaut, & ayant tiré des C lignes paralleles suivant ces divisions, on marque à leurs intersections des points par lesquels on conduit une regle mince faite d'un bois égal & sans nœuds, qui se courbant unifor-mement donne le trait du profil de la Colonne. Le mesme se fait pour le rétrecissement du tiers d'embas.

Vignole a inventé une autre maniere de diminuer la Colonne qui est fort ingenieuse, mais qui ne va qu'a marquer les points de la diminution en quelques endroits seule-ment, suivant lesquels il courbe une regle flexible pour former le contour de la ligne de diminution, Mais Monsseur Blondel un des Professeurs Royaux en Mathematique est le premier qui a enseigné le moyen de tracer cette ligne tout

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XVII.

La premiere Figure est pour faire voir comment le jour & l'ombre peuvent faire paroître les Colon- D nes plus grosses ou plus menuës selon qu'elles sont plus ou moins serrées ; les Colonnes A & B paroissant plus menuës que les Colonnes C & D, quoyqu'elles soient d'une égale grosseur.

La feconde Figure est pour la diminution du haut des Colonnes , on l'a mise pour suppléer au défaus de celle que Vitruve promet , 街 qui a esté perduë de mesme que toutes ses autres Figures.

La troisième est l'instrument que Nicomede inventa pour tracer la ligne que l'on appelle la premiere Conchoïde, & dont on se peut servir pour tracer la ligne de toutes les sortes de diminutions des colonnes.

La quatrième Figure est le petit Compas pour les grands Cercles. A. la plus grande rouë attachée à l'Axe marquée BHI. C. l'autre rouë qui est plus petite, & qui peut couler le long de l'Axe & estre arrestée par la vis D sur le degré qui marque le Diametre du Cercle, de la circonference duquel on veut décrire une portion. Ces rouës ont chacune deux trenchans dont l'un est aigu pour marquer la ligne simple E. l'autre est dentelé & marque la ligne ponctuée G. les dents sont pour empescher que la Machine ne vacille lorsqu'on appuye sur l'Axe pour faire qu'en roulant elle imprime ses ornieres qui font les traces. H I. est l'Echelle gravée sur l'Axe où sont les degrez qui marquens les toises, les piez & les pouces qu'a le Diametre du Cercle dont on veut décrire une portion. Car à mesure qu'on fait approcher la rouë mobile C de l'extremité I de l'Axe, la Machine décrit la portion d'un plus grand cercle, & on en voit la raison qui est que ces deux rouës representent un cone tronqué dont la portion est celle d'un cone plus long à proportion que les roües sont plus éloignées l'une de l'autre. Or l'on sçait que de deux cones qui ont une mesme base, celuy dont le sommet est plus éloigné de la base, décrit avec la circonference de sa base un plus grand cercle lorsqu'on le fait rouler sur un Plan, que ne fait celuy dont le sommet est plus proche de la base & qui est plus court.



CHAP. II. par les Grecs Entasis j'en mets une figure à la fin de ce Livre, afin de donner à entendre la A methode qu'il y a de le rendre comme il faut doux & imperceptible.

> d'un trait, & ce moyen est à mon avis si parfait que l'on d'un trat, è ce en noyen et a front avis partant que ton peut dire qu'il repare affez heureufement la petre que nous avons faite della figure que Vitrauve avoit promife, pour ne la point tant regretter comme fait Villalpande, qui juge cette petre tout-à-fait itreparable. Car il est vivay que les autres figures qui nous manquent auroient esté d'une utilité sans comparaison plus importante pour l'intelligence du

Or cette nouvelle maniere est de se servir de l'instrument Or cette nouvelle manière est de le levis de l'intrument que Nicomede a inventé pour tracer cette ligne qu'on appelle la première Conchoide, dont la proprière est qu'elle peut estre prolongée à l'infiny, fans qu'elle rencontre jamais sa pareille, quoyqu'elles soient courbes & incliness l'une vers l'autre. Cet instrument est composé de deux regles, dont l'une MN, dans la Planche XVII, est jointe à l'autre O P à l'équerre, La regle O P a un pole Q; C'est ainsi que Nicomede appelle cette partie qui peut couler le long de la regle. Se qui peut estre arressèe avec une vis R. long de la regle, & qui peut estre arrestée avec une vis R; long de la regle, & qui peut ettre arreitee avec une vis K; Etde plus ce pole a un pivot qui peut counter, & qui est per-cé pour laisser passer une tringle TV, qui passe & coule aussi au travers d'une autre espece de pole qui glisse dans une rai-nurc qui est le long de la regle MN, & dans laquelle il est engagé par un tenon fair à queuë d'aronde. Cette tringle peut aussi est entre arresse pour tracer la ligne qu'elle déciria lorsque l'on sera couler le Pole S dans la rainure,

La mairer de fe fervir de et infrument pour tracer la li-gne du renfiement de la colonne, est de poser la regle M N sur le long de la colonne, enforte que la tainure qui est le long de la regle réponde à la ligne X B, & que la petite re-gle O P réponde aussi à la ligne F H G C, qui separe le tiets d'embas des deux d'enhaut: Ensuire faire couler la trin-gle T V dans les deux poles, jusqu'à ce que la pointe soit sur le point C, qui est l'endroit où la colonne est renssée, & l'arrester la avec la vie, mis faire couler vers le haut le fur le point C, qui ell'lendroit où la colonne elt rentiee, & Parrefter là avec la vis, puis faire couler vers le haut le pole S, & remuer auffi le Pole Q, & le placer où il faudra pour faire enforte que la pointe qui avoit esté addressée sur C se trouve sur Y; puis arrester la tringle dans le pole par la vis R. Cela cstant en cet estat, on sera couler le pole S de haut en bas le long de la rainure de la regle M N, & la pointe décrira les deux rétrecissements tant du tiers d'embas que des deux riers d'embas.

que des deux tiers d'enhaut.

Au sujet de cet instrument de Nicomede, j'ay crû qu'il ne seroit pas hors de propos de mettre icy la description d'un autre instrument que j'ay inventé, pour tracer d'un trait

continu l'Arc d'un tres-grand cercle, par exemple de trente toises de Diametre, avec un compas de quinze pouces; par-ce que cela peut estre de quelque usage dans l'Architecture. La Machine conssiste en trois pieces qui sont deux roués tra-versées par un esseu qui est atraché à l'une des roués, &cdans Verties par internet que tracta de la troit de tous cocans lequel l'autre roué peut couler en s'approchant, &cen le recu-lant de celle qui est atrachée au bout de l'axe. Ces roues sont de grandeur differente, celle qui est atrachée à l'effieu estant quelque peu plus grande que l'autre. Pour décrire des portions de cercle on éloigne les rouës l'une de l'autre, & en aptions de cercle on éloigne les rouës l'une de l'autre, & en appuyant fur l'axe entre les deux rouës, on fait rouler la Machine fur un plan égal, fur lequel les rouës peuvent marquer comme leurs ormières, car à proportion que les rouës font éloignées l'une de l'autre, les cercles qu'elles décrivent font B plus grands, ce qui fe voit clairement dans l'explication de la IV. Figure de la Planche XVII. J'appelle cette Machine petit Compas pour les grands cercles, la mesme operation se fait par une autre Machine qui est un triangle dont on fait couler les costez sur les deux pointes qui sont les extremitez de la ligne que l'on veut avoir. & laquelle se dérrit par la poirtes les coffez lur les deux pointes qui font les extremitez de la ligne que l'on veur avoir, de laquelle se décrit par la pointe de l'angle produit par les lignes des deux costez 3 de manière qu'à proportion que l'angle est plus obtus il décrir la portion d'un plus grand cercle. J'ay crû neammoins que ma Machine outre sa nouveauté pouvoir avoir encore cela de recommandable qu'elle fair voir plus precisement la grandeur du cercle dont elle décrit la purtienza parçe que les profuses y manable qu'en rais voir pius precurente la granda du cercle dont elle décrit la portion; parce que les mesures y sont marquées par des intervalles égaux; ce qui n'est pas dans l'autre, où les mesures qui sont marquées pour tracer les perits cercles sont grandes, & vont toûjours en dimi-nuant à mesure que les cercles doivent estre grands,

26. Au MLIEU DES COLONNES. Le milieu ne doit pas estre entendu comme estant égaltment distant des extre-mitez, mais seulement comme leur estant simplement opposé, & en ce sens, ce qui n'est point extremité, peut estre appellé le milieu: car aprés avoir parlé de la diminution qui se fait vers les extremitez, la suite du dissours fait entendre lorsqu'il est parlé du renssement qui se fait au milieu, que le milieu comprend tout l'espace qui est entre les extremitez. La pratique ordinaire fondée sur les observations des ouvrages antiques, est de faire ce renssement au droit du tiers de la Colonne vers elt de taire ce rentement au droit du tiets de la Colonne vers le bas; Leon Baptifle Alberti le met plus haut; car ayant divisé la Colonne en sept, il met le renssement à la troissé-me partie, laissant les quatre qui restent au dessus; ensorte que le renssement est fort proche du milieu, suivant le texte de Vittuve pris à la lettre.

CHAP, III.

### CHAPITRE III.

Des Fondemens qui se font en des terres fermes, ou en des terres rapportées, des Colonnes, des Architraves & des autres ornemens.

L faut que les Fondemens foient creusez dans le folide, ou jusqu'au folide autant que la grandeur de l'Edifice le requiert. Ils doivent estre bastis avec toute la folidité posfible, sur le fond de la trenchécqui a esté faite. Lorsqu'ils seront élevez hors de terre, on construira la muraille qui doit porter les Colonnes, avec une largeur qui surpasse de la moitié celle des Colonnes qui doivent estre posées dessus, asin que cette partie basse qui s'appelle ' Stereobate à cause qu'elle porte le faix, soit plus forte que le haut, & que la sail- E

1. DE ARCHITRAVES ET DES AUTRES ORNEMENS, J'ay crû ne devoir pas faire difficulté de corriger une transpolition qui est dans le titre de ce chapitre, laquelle luy oste le sens qu'il doit avoir. Ce qui pourroit faire quelque dissilté seroit de sçavoir si j'ay dû traduite rorantes column arum comme s'il y avoit ornamenta; la taison qui me l'a sait saire est que Vittuve, ny les autres Architectes qui ont écrit en Latin, n'ont jamais parlé de ornate columnarum, & que ornamenta est par tout en usage pour signifier l'Architrave, la Frise & la Corniche qui sont sur les Colonnes, Joint aussi que quand mesme ornates pourtoit signifier ce qui rend les Colonnes plus riches & plus ornées, Vitruve ne l'auroit pas

dû mettre au titre de ce chapitre , mais au titre de celuy dans lequel il est parle du chapiteau Corinchien , qui est ce-luy qui a tout ce qui peut rendre les Colonnes plus riches & plus ornées.

2. STEREOBATE. Ce mot Grec fignifie toute forte de structure folide qui est faite pour soustenir une autre partie de l'Edifice moins massive, Alberti l'appelle Arula se Pulde l'Eunce moins mallive, Aidetti l'appelle Arul. & Pui-vinns, son Interprete Italien l'explique par Zocolo, qui si-gnisse une sandale. Philander & Barbaro consondent Sierea-ble avec Stylobate, qui est un Piedestail continu pour soi-tenir pluseurs Colonnes, Ils les distinguent neanmoins en quelque saçon, & son Siereabate comme le genre qui A lie des bases n'excede point le solide de ce mur; & tout de mesme 3 l'épaisseur des murail- CHAP. III. les qui sont au dessus, doit estre diminuée par la mesme proportion. Mais il faut que les intervalles soient affermis par des arcs de voute, la terre ayant esté renduë plus solide en

\* la battant avec + les machines dont on enfonce les pilotis. Que si on ne peut aller jusqu'à la Fistucationes \* terre ferme, & que le lieu ne soit que de terres rapportées ou marécageuses, il le faudra creuser autant que l'on pourra, & y ficher des pilotis de bois d'aune, d'olivier ou de chesne Pali \* un peu bruslez & 6 les enfoncer avec les machines fort prés à prés : ensuite emplir de charbon les entre-deux des piloris & bastir dans toute la tranchée qui aura esté creusée, une maçonnerie tres-solide.

Les Fondemens estant achevez il faut dresser les Stylobates à niveau selon les proportions portecolonnes, B d'intervalles qui ont esté cy-devant declarées, soit que l'on fasse le Pycnostyle ou le Systyle, ou le Diastyle, ou l'Eustyle: car pour l'Arxostyle il n'a point de regle.

7 Mais aux *Peripteres* les Colonnes doivent estre disposées de sorte, qu'il y ait deux fois *lones tout a* 

lentour.

comprend tant le premier Zocle qui regne tout le long d'un Bastiment, que le Stylobate qui est la partie plus élevée, qui estant sur ce premier Zocle soussient immediatement un tang de colonnes. Mais il y a apparence qu'en cet en-droit Stereobate signisse le mur qui s'élevoir au dessus du

couvertes de gros aix ou madriers, on bastit dessus.
6. Les enfoncer. J'ay seulement mis les pour traduire fublicas afin de ne repeter point le mot de Pilotis, qui avoir déja esté mis pour Pali qui est icy la mesme chose que Sublica. Aux PERIPTERES, Periptere eft le nom d'un

genre qui comprend tou-tes les especes de Temples qui ont des Portiques de colonnes qui tournent tout à l'entour, mais F est mis icy pour la pre-miere espece, sçavoir celle où il y a seulement un rang de colonnes tout à l'entour, distantes du mur seulement de la largeur d'un entrecolonnement. Car le Diptere, le Pfeudodiptere , & l'Hypæ-



Rez de chaussée pour soustenir les colonnes , lorsqu'il n'y avoit point de Stylobate, & que les colonnes posoient im-mediatement sur une aire élevée au dessus du Rez de chausfée, & sur laquelle on montoit par des degrez. Ce mur qui est fait pour soutenir les colonnes sans Stylobate est marqué A A A, le Stylobate est B B.

3. L'EPAISSEUR DES MURAILLES QUI SONT AU DESSUS. C'est-à-dire que si au lieu de colonnes on veut bastir un mur, il faudra luy faire une retraite avec la mesme D proportion.

4. LES MACHINES DONT ON ENFONCE LES FILOTIS. On peut enfoncer les Pilotis avec deux fortès de machines, comme remarquent Philander & Baldos, l'une machines, comme remarquent Philander & Baldus, l'une eft de plus grand appareil appellée Mouston qui s'éleve avec des cordes, & qu'on laisse retomber: l'autre est plus legere appellée Demoisselle à cause qu'elle a deux ansses qui représentent deux bras. On s'en sert d'ordinaire pour enfoncer le pavé fait de grosses pierres. Je n'ay pû specifier ny l'une ny l'autre de ces machines, parce qu'il est incertain de laquelle Virruve entend parler quand il veut qu'on affermisse la terre sissue, autre de ces machines, parce qu'il est une de la l'autre de ces machines autre de ces machines. tre de ces machines.

5. Ou MARECAGEUSES. Les pilotis sont inutiles dans les terres marécageuses ; & l'experience a fair voir que de

grosses pieces de bois couchées sur E terre suffisent, & mesme sont meilleures que des pilo-tis. Ces pieces de boisétant mises autant plein que vui-de on remplit l'entredeux de libages, & on mer d'autres pieces en travers remplis de libages, de mesme que les premieres : & ces dernieres estant re-



0 thre font des especes de Peripteres; parce que ces Ten ont aussi des colonnes tout à l'entour : mais ces especes sont différentes du simple Periptere, en ce que le Diptere a huit colonnes de front, au lieu qu'il n'y en a que fix au fimple Periptere, & de plus il y a deux rangs de colonnes tout à l'en-tour. Le Pfeudoduptere a fes colonnes éloignées du mur de l'espace de deux entrecolonnemens, & d'une colonne, & l'Hyparthre a dix colonnes de front, & deux rangs comme le Diptere, & de plus il a encore en dedans du Temple un

rang de colonnes tout à l'entour.

Mais il faut remarquer qu'il y a beaucoup de Temples anciens dont on voir les reftes dans la Grece, où la regle que Vittuve donne icy n'est point observée. Le Temple de Pallas dans l'Acropolis à Athenes qui est Octostyle, & qui, selon la regle de Vittuve, ne devroit avoir que quinze colonnes dans chaque costé, en a dix-sept. Et le Temple de Thesce basty aussi à Athenes, qui est Hexastyle, a treize colonnes dans les costez où il devroit n'y en avoir que ouze. Ces particularitez m'ont esté communiquées par Monsieur de Monceaux, qui a fait des remarques fort curieus su de colonnes tout à l'entour. de Monceaux, qui a fait des remarques fort curieuses sur

de Monceaux, qui a fait des remarques fort cuntentes au les Antiquitez de la Grece & de l'Egypte. Il faut encore remarquer qu'il n'est pas vtay qu'en don-nant aux costez le double des entreccolonnemens qui sont en la face, le Temple soit deux fois aussi long qu'il est lar-ge : Car pour cela il manque le Diame-rea d'une colonne.

tre d'une colonne, ainsi qu'il se voit dans le Temple Sy-0 0 style marqué B B, & В la mesme chose arri-ve au Pycnostyle, au 0 ftylle. Dans l'Euftyle il manque jusqu'à deux Diametres Ò demy, comme il se voir au Temple mar-que C. C. Mais le B même inconvenient



CHAP. III. autant d'entrecolonnemens dans les costez qu'il y en a au front, & qu'ainsi le bastiment A soit une fois aussi long qu'il est large. Car ceux qui au lieu de doubler le nombre des entrecolonnemens, ont doublé celuy des Colonnes, semblent avoir manqué en ce qu'il se trouve dans les costés un entrecolonnement de plus qu'il ne faut pour cette proportion de la longueur à la largeur.

Les degrez doivent en la face de devant estre ordonnez en sorte qu'ils soient toûjours en nombre impair, afin qu'ayant mis le pié droit en montant sur le premier degré, il arrive qu'on le mette aussi le premier sur le haut des degrez pour entrer dans le Temple. L'épaisseur des degrez à mon avis ne doit point estre de plus de dix pouces, ny moindre \* que de neuf, car cette hauteur rendra la montée facile. Les palliers de repos ne doivent \* estre ny plus étroits que d'un pié & demy, ny plus larges que de deux, & si on fait des degrez tout-au-tour du Temple 10 ils doivent avoir par tout la mesme largeut.

Que si on veut faire des trois costez du Temple i un Acoudoir, il faut qu'il soit ordonné

Retractiones graduum.

Podium.

de n'avoir pas cette proportion double arriveroit auffi en doublant dans les coltez le nombre des colonnes de la face, ainfi qu'il fe voit dans le Temple Syftyle marqué D D, qui eft plus long que large de deux Diametres, & dans l'Euftyle A A, qui eft trop long d'un Diametre. Enforte que je crois que la veritable raifon pour laquelle les Anciens ont choif le doublement des feuls entrecolonnemens est pour éviter la trop orande longueur que leus. Temples autorieur choit le doublement des leuis entrecommens et pour éviter la trop grande longueur que leurs Temples auroient euë à proportion de lenr largeur s'ils avoient auffi doublé les colonnes : Et l'on peut mesme dire qu'une des perfections de l'Eustyle consiste en ce qu'il est moins long que les autres à proportion de sa largeur, à cause de l'élargissement de son entrecolonnement du milieu.

8. L'EPAISSEUR DES DEGREZ. Le dextans & le do-drans que Vitruve donne à la hauteur des degrez signissent les dix & les neuf pouces du pié Romain antique, cette hau-teur est bien différente de celle que l'on donne à present aux marches des escalliers; car les dix pouces du pié Romain antique faisoient neuf pouces & demy de nostre pie de Roy, & les neuf pouces un peu plus que nos huit. Il s'ensuit aussi de là que les plus grands de leurs degrez n'avoient de giron de la que les pius grands de leurs deglez-la avonta de pour guere plus d'un de nos piez-, & que les petits n'avoient pas onze de nos pouces, fuivant la proportion que les Anciens donnoient ordinairement à leurs degrez; car ils leur donnoient de hauteur les trois quarts de leur largeur, ainfi que Virtuve l'enfeigne au 2, chap, du 9, Livre. De forte que ceux mi fort acquillumez à montre nos feoliers, autroiten de qui sont accoustumez à monter nos escaliers, auroient de la peine à accorder à Vitruve ce qu'il dit icy, sçavoir qu'en donnant neuf ponces de hauteur à des degrez, on rend un escalier facile à monter.

9. LES PALTIERS DE REPOS. J'ay traduit ainsi , re-tractions: gradaum , quoyqu'il semble que ces mots de-vocient signifier la largeur de la marche qu'on appelle Gi-ron', dont il auroit esté fort naturel de parlet aprés avoir de-

finy son épaisseur. Mais la grande largeur qui est icy donnée à ces retraites qui est de vingt-deux pouces, ne scauroit convenir à la largeur de la marche qu'on sçait estre ordinai-rement bien plus étroite à proportion de la hauteur, aux bastimens des Anciens, que nous ne la faisons aux nostres, ainsi qu'il sera dit cy-aprés au second chap. du 9. Livre,

De sorte qu'il faut entendre necessairement que cette grandeur de la retraite des degrez appartient aux palliers de repos que les Anciens faisoient lorsqu'il y avoit beaucoup de marches: Car alors de sept en sept, ou de neuf en neuf, ils sai-soient des palliers de repos: Ce qu'ils observoient aussi aux degrez des Theatres, où ils appelloient ces palliers pracin. ctiones, ainsi qu'il sera dit cy-aprés au chapitre trossième du cinquiéme Livre,

10. ILS DOIVENT AVOIR PAR TOUT LA MESME LARGEUR. Il y avoit deux manieres de degrez pour monter aux Temples, les uns estoient seulement en la face de devant en mamere de Petron, & quelquefois les Stylobates qui éle-voient les colonnes des trois autres costez, s'allongeoient C en devant & faisoient comme des ailes qui embrassoient les marches, L'autre maniere de degrez estoit également tout autour du Temple, & ce font ces degrez qui doivent avoir tout à l'entour une n'esme largeur, c'est-à-dire qui ne doivent point étre separez & distinguez par des palliers comme aux perrons, où on faisoit de cinq en cinq, & de sept en sept des palliers de repos.

II. UN ACOUDOIR. La maniere la plus ordinaire parmy les Anciens estoit de placer les colonnes immediatement sur la derniere marche. Quelquesois quand leurs colonnes estoient trop courtes, ils les allongeoient en leur mettant des Piedelfaux qu'ils joignoient l'un à l'autre par une balluftrade, ou par un paraper qu'ils appelloient *Podium*. Palladio dir n'avoir jamais vû de Temple ancien où les Colonnes cuffent de *Podium* que le Temple de Scifi. Ce Temple n'a des Colonnes qu'an porche, & par confequent il n'en a punde trois coller, contre de voir à draible à granche & Saudesana que de trois coîtez ; îçavoir à droit , à gauche & au devant du porche. Il n'est pas aisé de determiner si c'est de cette maniere-là que Vitruve enrend Podium ex tribus lateribus, c'està-dire, un acoudoir aux trois costez du Temple, ou aux trois costez d'un Porche.



#### EXPLICATION DE LA PLANCHE

Cette Planche reprefente les deux manieres de Stylobates ou Piedestaux.

La premiere Figure est pour le Picdestail continu , qui sclon Vitruve represente un canal , la partie Bestant ensoncée comme entre deux bords élevez , qui sont la base MM, & la Corniche LL. La seconde Figure represente l'autre espece de Piedestail , qui est interrompu par des retraites qu'il

fait au droit des entrecolonnemens, ce qui est appellé par Vitruve Scamilli impares.



Trunci, Corona. Scamilli impares. Ad libellam. Alveolasus.

CHAP. III. de telle sorte que le 12 Zocle, la Base, le Dé, la Corniche, & la 13 Cymaise de l'Acoudoir se A \* Quadre. Spire. rapportent avec les mesmes parties du Stylobate qui est sous les bases des Colonnes. Pour ce qui est du Stylobate il doit estre égal, en telle sorte neanmoins qu'au droit de chaque Colonne il y ait des saillies 14 en maniere d'Escabeaux qui fassent une inegalité: Autrement si \* un Stylobate estoit 15 tout d'une venuë, il ressembleroit à un Canal. Mais on trouvera à la fin \* du Livre une figure qui fera voir comment ces Stylobates en maniere d'escabeaux doivent estre faits.

12. LE ZOCLE, LA BASE, LE DE'. Le Zocle est appellé quadra parce que c'est un membre quarré marqué C, dans la premiere figure de la page quatre-vingt-cinq, qui set comme de Plinthe à la base du Piedeltail, les autres membres qui sont au droit de D, & posez immediatement sur le Zocle, sont appellez Spira du mesme nom que la base de la colonne : la partie B qui suit, s'appelle le Dé, à cause qu'elle est quarrée, & trancus, parce qu'elle est posée sur une base, comme le Tronc ou sust de la colonne l'est sur la sienne. Ce Trancus est appellé Paries au 7, chapitre du 4. Livre, où il est parsée des Piedestaux des Temples ronds. La Corniche F E s'appelle aussi corona & son Talon s', Lysis, Le mot de Zocle est Italien qui vient du Latin Soccus, qui signifie une sandale: Et en estre cette partie en Architecture sert à dever le pié des bastimens.

fle une tamane: Et en enter tre partie intermeter a élever le pie des baltimens.

13. L A CYMA15 s. Le mot Lyfis, que j'interprete Cymaife eft un de ceux que les Grammairiens n'entendent point dans Virruve, & de la fignification duquel ils ne conviennent point, C'est un mot Grec qui ailleurs signifie solution, rupiure ou Separation. Vitruve s'en sert au 6. Livre chap, 11. mais en cet endroit-là, ainsi que Philander remarque, il ne signifie point un membre d'Architecture, mais simplement à la lettre la separation qui se fait en une muraille qui se fend : Les Grammairiens estiment que Lysis en cet endroit signifie l'ouver-ture & le vuide des portes & des senestres. Mais icy on ne

ne soit le dernier mem-

peut douter que Lysis bre d'une Corniche, & I on peut croire qu'il est on peut croire qu'il cu ainsi appellé à cause qu'il fait la separation d'une partie d'Archite-Eture d'avec une autre; G par exemple, du Piede-stail d'avec la colonne, de la tige de la colonne

taul d'avec la colonne, de la tige de la colonne d'avec le Chapiteau, du Chapiteau d'avec l'Architrave, de l'Architrave, de l'Architrave d'avec la Frise, & de la grande Corniche d'avec ce qu'elle soutient. On l'appelle generalement Cymaise en François parce quelle est à la cyme & au haut de chaque partie : les Grecs l'appelloient Cymation à raison de sa figure, parce que Cyma en Grec signise une onde, & qu'il se trouve que la pluspart des sépeces de Cymaise sont comme ondoyées. La Doucine I & le Talon D, ayant une double courbure en onde; & l'Astragale N, estant aussi courbez. Au chap. 7, du 5, Livre Vittuve traduit ce mot Giec en Latin, lorsqu'iau lieu de Cymation il met Vnda.

14. EN MANIERE D'ESCABEAUX QUI FASSENT UNE INEGALITÉ, Il n'y a rien qui ressens mieux à des Escabeaux que les Piedestaux particuliers marquez HIK dans la Planche XVIII, de mesine que le Piedestail general & continu represente un long banc sur lequel plusieurs colon.

nes sont assisses, ainsi qu'il est representé par le Piedestail B. Ces Escabeaux sont dits mapares, cest-à-dire faisant une me égalité; parce que les Stylobates ou Piedestaux continus ont une égalité parelle, & que la partie qui est sous lonne est egale à celle qui est dans l'entrecolonnement; au

lonne est égale à celle qui est dans l'entrecolonnement; au lieu que dans les Piedestaux interrompus, ces parties ne sont B point pareilles, les unes estant avancces, les autres reci lées.

15. Tour dung venüe, J'ay ains expliqué ad lis ellam, parce que quoyque libella soit proprement un niveau, ce mot est neanmoins quelquesois mis implement pour une regle, comme quand on dit qu'une chose est à niveau selon sa pente, par une liberté pareille à celle que les Geomettes se donnent quand ils appellent une ligne perpendiculaire, quoy qu'elle ne pende point, mais seulement parce qu'en arrivant fur une autre, elle fait avec elle des Angles droits, de messen que celle que le plomb fait pendre & descendre sur une me que celle que le plomb fait pendre & descendre sur une ligne horizontale.

16. IL RESSEMBLEROIT A UN CANAL. Il est affez évi sent que dans le Piedessail de la Planche XVIII, la faillie de la Corniche L L & celle de la Base M M qui enferment son tronc B B enfoncé au milieu de ces deux parties, fait la for me d'un canal lorque le Stylobate est fort long, ce qui n'est C pas aux Piedestaux recoupez, quoyque les mesmes saillies du tronc & la mesme ensonceure de base & de corniche s'y trouve; parce que l'interruption empesche que cette cavité puisse ressembler à un canal.

Cette explication de Scamilli impares est estimée une des choses des plus difficiles & des plus obscures qui soit dans Vitruve, Plusieurs sçavans hommes & fort ingenieux y ont Vietuve, Plutieurs içavans nommes & rott ingenieux y ont travaillé. J'ay fuivy principalement l'explication que Philander en donne fur le 9, chap. du 5. Livre, Car il avoué dans le Commentaire qu'il a fait fur cet endroit cy, où il est parlé de Scamilli impares, qu'il n'entend pas bien ce que c'eit. Bernardinus Baldus qui en a fait un Livre exprés intitulé Scamilli impares, & Baptista Bertanus ont cherché d'autres explications, mais elles ne me semblent pas si justes que celle de Philander.

Bertanus se fondant sur ce que Vitruve dit qu'il faut égaler D les Piedestaux, veut que ce soit aux faces de l'Architrave qu'ils soient égalez, c'est-à-dire qu'il y ait sur le tronc des Piequ'ils toient egairez, vertaeux qu'il y en a d'inégales autres, & qui foient inégales , comme il y en a d'inégales autres, & qui foient inégales , comme il y en a d'inégales aux faces de l'Architrave O O O. Mais cette explication n'eft point recevable : car l'égalité du Stylobate dont parle Vitruve peut estre entendie, comme il a esté dit, de celle qu'il a , quand il est tout du long avec une mesme faillie, laquelle égalité est opposée à l'inégalité qui est en toute la face , quand tantost il s'avance , tantost il se recule pour faire ce qui est appelle Scamillis impares. Et les saillies que Bertanus veut donner à ces faces qu'il met sur le tronc des Predestaux, ne sçautoient répondre & estre égalées à celles de l'Architrave , parce que le tronc du Piedail sur lequel il éleve ces faces , est beaucoup plus avancé que les faces de l'Architrave, sçavoir de toute la saillie de la basé de la colonne E & de la diminution qu'elle a par en haut, ainsi que fait voir destaux, les faces NNN, qui ayent des saillies les unes sur les & de la diminution qu'elle a par en haut, ainsi que fait vois

### EXPLICATION DE LA PLANCHE

Cette Planche represente ce que Vitruve a prescrit de l'Ordre Ionique. On y a ajousté la Base ABCB, qui est appellée Atticurge, dont on se peut servir à tous les Ordres, excepté au Toscan qui a toujours sa Base qui luy est particuliere. On a donné à la Frise la plus grande largeur qu'elle puisse avoir, parce qu'elle est taillée de sculpture ; celle qui est sans sculpture doit estre plus petite de plus du tiers. Les proportions des membres sont determinées à la maniere de Vitruve, qui est differente de celle des Modernes, ainsi qu'il est remarqué dans les Nottes.



CHAP. III.

Ces choses estant ainsi ordonnées il faudra placer les bases en leur lieu & ne leur donner A d'épaisseur, comprenant leur plinthe, que la moitié du Diametre de la Colonne, & faire que la 17 faillie, qui est dite par les Grecs Ecphora, soit 18 d'un quart de chaque costé, en forte que la largeur de la base soit du Diametre & demy de la Colonne.

Travaillé à la maniere Atti-9888.

<sup>19</sup> Si on veut faire une base Atticurge, il la faut ainsi diviser. <sup>10</sup> On prendra la troisième \* partie du Diametre de la Colonne qui sera pour le haut de la base, 21 le reste demeurant \* pour le plinthe. Ce haut de la base sera divisé en quatre, dont la partie superieure sera pour 22 le Tore superieur, les trois qui restent 23 seront divisées en deux, la moitié inferieure fera pour le Tore d'embas, l'autre pour 24 la Scotie appellée des Grecs *Throchylos*, y \* comprenant les deux petits quarrez.

Poulie.

ligne ponctuée qui monte du nû du tronc du Stylobate. De plus il y a la moitié de tous les Architraves, sçavoir les Tos-cans & les Doriques, qui n'ont point de faces à differentes faillies, & il n'y a point de raifon pourquoy Vitruve veinille qu'on évite l'apparence de canal dans les Stylobates Ioniques

qu'on évite l'apparence de canal dans les Stylobates Ioniques & Corinthiens, plâtost que dans les autres.

L'opinion de Baldus eft que Vitruve entend par Seamillos impare. les Zocles A A, qui sont mis sur le Piedestail continu B B, pour hausser les Eccles et al. qui sont mis fur le Piedestail continu B B, pour hausser les bases C C, ou ceux que l'on ajousse fur les hautes corniches pour élever ce qu'elles foustiennent, parce, dir-il, que sans cela la faillie de la Corniche D, par exemple, empéchant de voir une partie de ce qui est défius s'feavoir la partie F P, elle fait paroistre cette partie comme plongée dans un canal. Mais quand cela seroit ainsi à l'égard de ce qui est sur les parties fort élevées, cela n'est point vary à l'égard des basés des colonnes posses sur des Piedestaux qui ne sont point plus haut que la veus : & comme cette saillie D cache une partie du Piedestail, il n'y a que la partie F qui puisse paroistre comme plongée dans un canal. Enfin le Zocle A qu'il veut ajouster, ne remedieroit point à cette apparence de canal qui est au Piedestail; car on ne sous toute la basé P P. voye toute la base PP.

Mais Baldus trouve deux choses à redire à l'opinion de Philander. La premiere est que ce qui, selon Philander, fair paroiltre les murs ou troncs des Stylobates creusez comme un canal, devroit aussi faire paroistre tous les autres murs creu-sez, lorsqu'aux costez d'un long espace ensoncé également, il y a deux eminences qui le bordent, & c'est ce qui est tres y, comme il vient d'estre expliqué, mais je ne vois pas

l'absurdité qui s'ensuit de là. L'autre chose qu'il reprend est que l'addition que Philander entend n'est point tant faite aux Piedestaux, qu'à un mur continu qui soustient toutes les colonnes : mais c'est le Zo-le qu'il veut ajouster qu'on peut dire avec rasson n'appar-tenir point aux Piedestaux, mais à la base de la colonne, dont ce Zocle est comme un autre Plinthe. De plus il ne prend pas garde que ce mur continu est proprement le Piedestail, & que quand Virtuve parle de l'addition qui se fait aux Piedestaux', il entend les Piedestaux generaux & continus qui font thaux, it entend les Piedeltaux generaux & continus qui ront les faces des Temples, & non pas les Piedeltaux particuliers & intercompus, que les additions donnent à chaque colonne, Et il y aurori plus de raifon de dire qu'à proprement parler fuivant l'opinion de Philander, Vitruve devoit avoir dit que ces Efeabeaux font faits par la diminution des Piedeltaux au droit des entrecolonnemens, plustost que par l'addition au droit des colonnes, Mais parce que la faillie d'une partie funnos presentairement la servicie d'une partie de la pa droit des colonnes. Mais parce que la faillie d'une partie fuppose necessairement la retraite d'une autre, de messime que la retraite suppose une sallie, il est evident qu'on peut exprimer l'enfoncement par la saille, a ussili-bien que la saillie par l'enfoncement, se que c'est la mesme chose de dire que les Piedessaux doivent estre jar des sensonemens. Seamozzi dit que ces Escabeaux sont appellez impares, parce qu'ils le doivent estre par des enfoncemens. Seamozzi dit que ces Escabeaux sont appellez impares, parce qu'ils sont en nombre impair aux costez des Temples ; Mais ils sont aussi totipours au nombre pair aux deux principales faces, se il ne s'agit point icy du nombre, mais de la forme des Stylobates.

forme des Stylobates.

17. LA SAILLIE QUI EST DITE PAR LES GRECS ECPHORA. Il a déja esté remarqué sur le chapitre precedent que cette proportion de la faillie des bases est excessive, & que mesme Virruve en donne une autre dans ce chapitre, qui est la huitième & la seizième partie du Diametre de la colonne pour la fallie de chaque costé, c'est-à-dire, onze huitièmes B pour la saillie de toute la base

18. D'un QUART. Je trouve dans mon manuscrit Sextan-tem au lieu de *Quadrantem* qui est dans tous les exemplaires, conformement à ce qui a esté dit dans le chapitre precedent. Cette correction qui donne la veritable proportion de la Cette Collection (anti-due, féroit fort bonne si elle ne repugnoit point à ce qui est dans la suite, où il est dit que la largeur de la base doit estre d'un Diametre & demy. Cela fair voir jusqu'où s'étend la licence que les Copistes ont prise pour corrompte le texte de Vitruve.

19, St on Veut Faire une Base Atticurge, La base Atticurge qui est icy décrite est celle dont on se ser quand on en met dans l'Ordre Dorique, Atticurge au comencement du chap. 6. du 4. Livre fignifie l'Ordre Corinthien: mais ordinatement on appelle Atticurges, les colonnes quarrées. Le mot Grec fignifie ouvrage Athenien. Cette C base & se proportions sont dans la Planche XIX. qui est pour l'ordre Ionique, & on l'a mise au dessous de la base qui est particuliere à l'ordre Ionique. Elle est marquée A B C B.

20. ON PRENDRA LA TROISIEME PARTIE. Il faut supposer que la hauteur de toute la base, ainsi qu'il a esté dit, est de la moitié du Diametre de la colonne, & par consequent que cette troisiéme partie du Diametre de la colonne com-prend les deux tiers de la hauteur de toute la base.

21. LE RESTE DEMEURANT. Il faut entendre que ce reste qui demeure pour le Plinthe, n'est pas le reste du Dia-metre de la colonne, mais le reste de la hauteur de la base, qui n'est que le demy Diametre de la colonne.

21. Le Tobe, en Latin Torus, fignifie un lit, ou Matelas, ou Bourrelet. Les gros Anneaux des bafes font ainsi appellez, à cause de la ressemblance qu'ils ont avec le bord d'un Matelas ou Bourrelet. Les petits anneaux sont appellez astraga. D les dans la bafe Ionique. Les Tores font marquez B B.
23. SERONT DIVISEES EN DEUX, La manière de pref-

crire les grandeurs des membres d'Architecture, dont Vitruve se sert, est ce me semble plus certaine & plus facile que celle dont les Modernes ont accoustumé d'user : car ils partagent le Module en un certain nombre de petites parties tagent le Module en un certain nombre de petires parties qu'ils appellent minutes, dont ils prennent ce qu'il faut pour chaque membre; mais cela est incommode en ce qu'il artive souvent qu'il saut subdiviser ces minutes en beaucoup d'autres particules: Par exemple ayant divisé la hauteur de la base Atticurge, qui est un module, en trente minutes, on en donne dix à la hauteur du Plinthe, qui doit avoir le tiers de toute la base; sinq au Tore superieur, qui est le quart des vipet qui refleur. Gens d'enven au Tore d'enter de le quart des vipet qui refleur. et le quart des vingt qui restent : sept & demy au Tore d'em-bas , qui est la moitié des quinze qui restent : mais pour donner aux silets de la Scotie la septiéme partie qu'ils doivent avoir des sept & denny qui restent; il faut partager la denie minute en sept pour donnet à chaque filet une minute, & une quatorzième partie de minute, ou quinze quatorzièmes; & ains il s'ensuit que pour ne point faire de fractions il s'autorit partager le Module en quatre cent vinet minutes pour me pour me pour partie de minutes pour ne pour ne donnet se minutes pour en donnet se minute se minutes pour en donnet se minutes pour en donnet se minutes pour en donnet se minute se m minutes pour en donner cent quarante au Plinthe, cent cinq au Tore d'embas, septante au Tore d'enhaut, septante & cinq à la Scotie, & quinze à chaque filet.

24. LA Scotte Le mot Grec Scotos fignifie observité. La partie qui est enfoncée dans la base est appellée Scotie, parce qu'elle est la plus ombragée; on luy donne aussi le nom de Troebylos qui signifie une poulie, parce que certe partie en a la figure. On la nomme Nacelle en François à cause de sa cavité : elle est marquée C. Turnebe doute si au lieu de Tro-



### EXPLICATION DE LA PLANCHE XX.

Cette Planche fait voir la maniere particuliere que Vitruve enseigne de mettre les Colonnes autour des Temples; les unes, qu'il appelle les Colonnes du milieu marquées A A, ont le centre du haut de la Colonne à plomb du centre du bas; les autres marquées E E, qui font des rangs à droit & à gauche aux costez du Temple, sont hors de leur plomb. Cela se fait en mettant toute la diminution de la Colonne en dehors; ainsi que la ligne ponctuée qui est à plomb fait voir dans les Colonnes E E, à l'Elevation.

CHAP.III.

Les proportions de la base Ionique doivent estre telles que sa largeur soit le diametre A de la Colonne, "y ayoûtant la quatriéme & la huitiéme partie, & que la hauteur soit pa- \* reille à celle de l'Atticurge : le plinthe doit estre aussi de mesme qu'en l'Atticurge, mais le reste au dessus du plinthe, qui est la troissème partie du diametre de la colonne, doit estre divisé en sept parties, il en faut donner trois au Thore d'enhaut, puis diviser en deux parries égales les quatre qui restent, & faire de la moitié d'en haut la scotie superieure avec 26 son Astragale & 27 ses filets; laissant l'autre moitié pour la scotie inferieure qui paroistra plus grande à cause qu'elle s'étend jusqu'au bord du Plinthe. 26 Les Astragales auront la huitième partie de la scotie; " la saillie de la base sera de la huitième & de la seizié- \* me partie du diametre de la Colonne.

Les bases estant achevées & assises 30 il faudra que les colonnes du milieu tant au devant \* qu'au derriere du temple, soient posées directement à plomb sur leurs centres: mais il faut B faire en sorte que les Colonnes des coins & celles qui les doivent suivre dans les rangs qui sont à droit & à gauche aux costez du Temple ayent le costé du dedans qui regarde les murs du Temple, absolument à plomb, donnant aux parties de dehors la diminution dont il a esté parlé: car cette diminution rendra la figure & l'aspect de l'édifice fort

Scapur, Abacus.

Mediana.

Après que " le Fust de chaque colonne aura esté posé, la proportion du chapiteau 32 s'il est en forme d'oreiller, sera ainsi ordonnée. 33 Le Tailloir aura en quarré le diametre du bas

ch)los il ne faudroit pointlire Trachelos qui fignifie le col ou la gorge, parce que c'elt l'endroit le plus étroit de la base.

15. Y Ajoutant LA QUATRIS'ME ET LA HUITIS'ME PARTIE. C'est à dire qu'on donne à la largeur de la baze onze parties des huit que contient le diametre du bas de la Colonne.

26. Avec son Astragale fignifie la Talon. On appelle ainsi en Architecture les petits membres ronds, à cause de la rondeur du Talon qu'ils imitent. On leur a aussi donné le nom de Chapeller, parce qu'on les taille ordinairement en sorme de petites boules ensliées: mais le membre de moulure qu'on appelle vulgairement Talon en franche de moulure qu'on appelle vulgairement Talon en frangule d'internation en fant qu'on appelle Astragale: Car Talon est la partie marquée AB, qui est composée d'un silet A, & d'une cymaise droite B; & l'Astragale est la partie marquée C.

27. Et ses filets, La Scotie est une goutiere ronde qui est terminée par deux petits silets ou quarrez. Je supposé que Supercilium lignise icy ce petit quarré ou silet, parce qu'il 26. Avec son ASTRAGALE. Engrec Aftragale fignifie

que Supercilium lignifie icy ce petit quarré ou filet, parce qu'il s'avance fur la cavité de la Scotie, de mesme que le sourcil a une faillie sur le creux de l'orbite de l'œil : mais je croy qu'il faut lire cum suo Afragalo & superciliis, au lieu de cum suis Astragalis & supercilio, parce que la moitié d'enhaut dont il est parlé icy, a deux silets, & n'a qu'un Astragale; la moitié

il elt parlé icy, a deux hiets, & r'a qu'un Altragale; la motte d'embas eltant composé des mesmes parties.

Il faut remarquer que cette base lonique que Vitruve décriticy ne se trouve point avoir esté executée par les Anciens, les modernes qui l'ont voulu mettre en usage n'en ont pas esté loise à cause de la disproportion des parties qui la composent & de leur situation peu raisonnable, parce que la grosseur du Tore qui est sur des Scoties & des Astragales fort perits, les seus mercities rous sous pour le soite pour le soite par un resiste rous sous pour le soite pour le soite par un resiste peut peut se la contraction de la contracti petits, les fait paroiftre trop foibles pour le foûtenir. Au Pa-lais des Tuilleries bâty à Paris il y a plus de cent ans par la Reyne Catherine de Medicis, Philbert de Lorme Architecte François a executé l'Ordre Ionique avec tant de justesse, & luy a donné une beauté si charmante, que ses colonnes sont l'admiration de tous ceux qui ont du goust pour ces sortes de beautez: mais personne n'a jamais pû louer les bases qui sont en cet ouvrage, luivant la manière que Vitruve a pref-

28. LES ASTRAGALES AURONT LA HUITIE'ME PARTIB DE LA SCOTIE. Il faux entendre par la Scotie toute cette moitié de ce qui reste après que le grand Tore a ofté pris.

49. LA SAILLIE DB LA BASE. Cette Saillie est pour chaque costé, qui est une confirmation de ce qui a déja esté die, scavoir que toute la Base est plus targe que la colonne d'un quart, & d'une huitième partie de la colonne, Cela estant il faut entendre projellura eriespira, comme s'il y avoit projectura spira eris.

30. IL FAUDRA QUELES COLONNES DU MILIEU. Cet endroit est fort corrompu, & les exemplaires tant manuférits, qu'imprinez sont presque tous différens. La correction de Philander que jay luivie donne un sens raisonnable au discours: mais la chose est étrange en ce qu'estant de l'importance qu'elle est, il ne se trouve point qu'elle ait esté practionée: n'y avant aucune apparence que Virtuye veiille que tiquée: n'y ayant aucune apparence que Vitruve veiille que tout le retrecissement des colonnes soit en dehors, & que leur costé qui regarde le dedans du portique soit à plomb, & cela feulement aux ailes & non aux faces de devant & de derriere, fi ce n'est que les colonnes appellées Mediana, du milien, & qui font dires devoir estre absolument à plomb, soient les codui font dites devoir fue appointment a promo, forenties co-lonnes A A, qui font aux Porches, parce qu'elles font entre le mur C C, & les colonnes BB: car en ce cas les colonnes BB, qui font aux faces auroient auffi tout leur retrecissement en dehors, de messeme que les colonnes des ailes EE; & cette structure dont nous avons un exemple au Temple de Tivoli, seroit fort bonne pour soûtenir la poussée des travées lors qu'elles sont de pierre, à cause de la difficulté qui se rencontre à faire des cintres droits qui soient bien fermes, estant de plusieurs pierres, ce que les anciens ne faisoient pas, parce que leurs Architraves estoient d'une seule pierre qui posoit D que leurs Architraves enoient à une leure pierre qui potoit fur deux colonnes; ou bien ils les faisoient de bois quand les travées estoient fort larges, comme aux Pseudodipteres, où le rang des colonnes du milieu est osté. Aux Tutelles à Bordeaux les Architraves estoient de plusieurs pierres, y ayant un sommier sur chaque colonne, de maniere que deux sommiers soûtenoient une pierrre qui estoit au milieu : il est vray qu'au droit de cette pierre du milieu le dessus estoit vuide , n'y ayant ny frise ny corniches, mais seulement des piédroits formant des arcades. Il faut voir la Planche au 5. chap. du 6. livre.

du 6, livre,

30. Le fust de chaque colonne. On appelle  $f_{M}$  le corps de la colome, qui est appuyé sur la base comme sur ses piez, & qui soutient le chapiteau qui luy tient heude teste. Virtuve l'apelle Scapus par une autre metaphore, & Baldus dit que c'est translatioum vocabulum à suitone se se colomnas; c'est-à-dire, que c'est comme la tige ou le tronc de la colonne: De forte qui J y a apparence que sult vient du latin  $I_{M}$  su qui sienssite un baston. rence que fust vient du latin sustis, qui signifie un baston.

rence que juje vient du latin jujes, qui lignifie un baston.
32. S'IL EST EN PORME D'O REILLEN. C'est-à-dire,
fice sont des chapiteaux soniques, dans lesqueis la partie qui
va d'une Volute à l'autre par le costé, & qu'on nomme le Bahuste, est appelée publicims, oresiber, à cause de sa forme
qui represente un oreillet posé sur le haur de la colonne.
34. LE TAILLOIR. Autres se rence le menu peuple
pe se serveix eme d'affictres de hois qui obtenir appresent

34. Et l'alte d'affictes de bois qui estoient quarrées, qu'on appelloit Tailloits, à cause qu'elles servoient partiqu'un appearent à tailler & à couper la viande. Les Architectes ont donné ce nom à la partie des chapiteaux qui est appellée Abacus par les Anciens, & qui est marquée DD. dans la

A de la colonne, y ajoûtant une dix-huitième partie, & la moitié du Tailloit fera la hau- CHAP.III. teur du chapiteau, comprenant la rondeur de 34 la volute. Mais 35 il se faut retirer de l'extremité du Tailloir en dédans sur chacune des faces où sont les volutes, & cela d'une dix-

huirième partie & demie; & le long du Tailloit 16 dans les quatre endroits où l'on doit \*\* tracer les volutes, titer 37 depuis le listeau qui est au haut du Tailloir jusqu'embas, 18 des lignes que l'on appelle Catheres; & ensuite diviser toute l'épaisseur du chapiteau en neuf Tendantes, parties & demie, & en laisser une & demie pour l'épaisseur du Tailloir, afin de faire les vo-\* lutes des huit qui restent. 39 Alors à costé de la ligne que l'on a fair descendre proche de

Planche XIX. Abacus estoit proprement ce que nous appellons un buffet, sçavoir une petite table quarrée sur laquelle on posoit les pots & les vertes. Abacus fignifie aussi un pe-B tit aix quarré & fort poly, sur lequel on traçoit des sigures geometriques, ou des caracteres arithmetiques, En Architecture, c'est la partie superieure des chapiteaux, qui sert comme de couvercle au vase ou tambour, lequel est la princicomme de couvercle au vale ou tambout, sequet ett la principale partie du chapiteau. Ce couvercle est parfaitement quarté au chapiteau Toscan, au Dorique, & à l'Ionique antique; mais au Corinthien, au Composite, & à l'Ionique moderne, mis en œuvre par Michel Ange & par Scamozzi, qui l'ont pris du Temple de la Concorde & d'autres Temples anciens, il est creuse & recoupé en de lans, ce qui fait qu'il n'est appellé àbaque que parce qu'il est à la place où les autres ordres ont un veritable Abaque. Le tailloir ou Abaque dans l'ordre. Toican est ampellé Plinthe au chap, c, du a. livre:

l'ordre Toican est appellé Plinthe au chap. 5. du 4. livre: parce que n'ayant point de cymaise comme les autres, il est

quarré comme le plinthe des bases, 34. LA VOLUTE. Le Chapiteau Ionique, le Composite & le Corinthien ont des volutes qui representent, a ce qu'on pretend, des écorces d'arbres dessechées & tortillées, Elles sont differentes dans ces trois ordres. Car celles de l'Ionique, que Virrive dit au premier chap, du 4. livre represen-ter les boueles des cheveux qui pendent des deux costez du visage aux femmes, representent aussi les deux coins de l'oreiller dont il a esté parlé. Les volutes dans les chapiteaux Corinthiens sont d'une autre sorte & bien plus petites que dans les chapiteaux Ioniques, mais elles sont aussi en plus grand nombre, car il y en a feize à chaque chapiteau, au lieu qu'en l'Ionique il n'y en a que quatre, & huit au Com-

polite.

35. IL SE FAUT RETIRER D'UNE DIX-HUITIEME PARTIE ET DEMIE. Les Auteurs ne s'accordent point fur l'explication de cet endroit. La pluspart, comme Alberti, Palladio, de Lorme, Bullant, Vignole & Goldmannus prennent cette dix-huitième partie dans le Diametre nus prennent cette dix-huttieme partie dans le Diametre du bas de la colonne, & ne font la retraite que de cette dix-huitiéme partie, sans parlet de la demie. Serlio entend aussi que cette dix-huitiéme partie doir estre prise dans le diametre du bas de la colonne, mais il ajoûte la demie, ce qui fait une fi grande retraite, que la faillie de la cymaife du Tailloir est énorme. Scamozzi qui trouve aussi que les Auteurs qui ont supprimé la demie, font une retraite trop pe-tite, sans se mettre en peine d'expliquer le texte, fait sa retraite de la dix-huitiéme partie & du quart de la dix-huitiéme, Barbaro qui, comme Scamozzi, n'approuve point la trop grande retraite de Scrlio, ny la trop petite des autres Archigrande retraite de Setilo, ny la trop petite des autres Architectes, la faitmediocre & un peu plus petite que celle de Scamozzi; & pour trouver cette proportion dans le texte de Vitruve, il l'explique d'une maniere affez étrange; Car il interprete parte duodevige simà, qui font les termes par lesquels Vitruve exprime cette dix-huitéme partie, comme si le mot de duodevige sima, cettoit trois mots separez, ou plûtost comne s'il y avoit partibus duabus de viginit. Car dans sa dernice edition, com est la pine, lors que qui explique se le treve il re édition, qui est Latine, lorsque pour expliquer le texte i le paraphrale, il dit recedamus ab extremo abaco, duas partes & dimidiam ex illis viginis. En sorte qu'il partage toute la largeur du Tailloir en vingt parties, dont il prend deux & demie pour en faire un tout, dont il donne la moitié à chaque retraite; & cetté proportion est à la verité fort raison-nable, estant conforme aux ouvrages les plus approuvez, mais elle ne se trouve pas dans le texte de la manière qu'il

Cest pourquoy pour le mieux faire quadrer à cette pro-portion, qui est en esset la meilleure, & que Palladio qui a beaucoup contribué au travail des Commentaires de Barba-

ro, a suivie; j'ay erst qu'il falloit supposer que le texte est corrompu en cet endroit, comme en beaucoup d'autres, &c qu'il y a grande apparence qu'un Copiste a écrit duodev gesima pour duodecima : car il n'est pas croyable que Vieruve air mis duodevigesima au lieu de decima-ostava, qu'il a mis deux lignes devant, sa maniere n'estant point de chercher à varier les phrases, Mais comme Vittuve ne dit point de quoy cette dix-huitième ou douzième partie est prise, j'ay crû que je pouvois me donner la liberté de la prendre dans la hauteur de tout le chapiteau, parce que la suite du discours sem-ble le devoir faire entendre ainsi; dautant qu'il est parsé de cette douzième partie immediatement aprés avoir parlé de la hauteur de tout le chapiteau ; & il n'y a point de raison d'aller prendre cette partie dont il s'agit, comme font tous les Interpretes, dans le diametre du bas de la colonne dont il ne s'agit plus. Mais ce qui rend encore cela plus vray femblable, cest que cette douziéme partie & demie de la hauteur de tout le chapiteau, sournit une retraite qui est pareille à celle que Barbaro a prife, & qui est conforme à la pluspart des ouvrages de l'Antique; parce que l'une & l'au-tre est la huitième partie d'une mesme grandeur, puisqu'une partie & demie est la huitième partie de douze, de mesme que deux & demy sont la huitieme partie de vingt : Et la veque deux & demy iont la nuceme partieue vongs est in ves rité éftant auffi que la hauteur de tour le chapiteau, que je divisé en douze, est la moitié de la largeur du Tailloir que Barbaro divisé en vingt, & que les deux parties & demie qu'il prend dans cetre largeur du Tailloir pour les deux retraites, font le mesme effet que la douzième partie & demie, que je prens dans la hauteur du chapiteau pour une retraite.

36. Dans les Quarre endroits où l'on doir

36. DANS LES QUATRE ENDROITS OU L'ON DOIT TRACER LES VOLUTES, Pour expliquer ce texte à la lettre, il fandroit dire dans les quatre parties des volutes; mais il y a grande apparence qu'après avoir parlé des deux faces du chapireau, dans chacune déquelles on doit tracer deux volutes, il faur que ces quatre parties des volutes faces du chapireau. gnifient les quatre endroits où doivent estre les quatre vo-

lutes du chapiteau.

37. DEPUIS LE LISTEAU QUI EST AU HAUT DU Tailloir, Le mot Quadra signific proprement tout le Tailloir, mais il est assez souvent pris, comme icy, pour le filer, listeau, ou petit quarré d'une moulure, ou d'une base, ainsî qu'en ce mesme chapitre, lors qu'il est parle de la base Atticurge. J'ay interpreté extremi Abaci quadram, le sisse a qui est au haut du Tailloir, parce que Vitruve ne fait pas sergai eja u mata namon, parce que vietuve ne rat pas servir cette ligne feulement pour eftre le milieu de l'esil de la
volute, quand il la retire ab extremo Abaco, c'est à dire du
coin du Tailloir; mais aussi pour estre partargée en neus parties & demie, d'où se prennent les proportions de la volute,
58. Des liones qui sont appelliés Carhettes,
64. Des cardantes que proportion de la volute,

38. DES LIGNES QUI SONT APPELLIFES CAPHETES, Ceft-à-dire pendantes ou perpendiculaires, Pour plus de clarté il auroit fallu dire feulement une ligne, parce que ces lignes font pour quatre volutes qui font à chaque chapiteau, & que Vitture n'enfeigne à tracer qu'une volute, Le peu d'entre le peur d'entre volute. Le peu d'entre le peur de le peur d xactitude que nostre Auteur a pour ces choses, le rend obfeur en beaucoup d'endroits; car icy, par exemple, s'il avoit toil jours fuivy cette methode d'exprimer les chofes qui font doubles par le plutier, il n'auroit pas parlé de l'œil de la vo-lute an fingulier, puis qu'il y en a deux à chaque face du chapiteau Ionique.

39. ALORS A COSTE DE LA LIGNE, Cette seconde ligne que Vitruve fait tracer à costé de la Cathete est manifostement inutile, car elle ne peut servir qu'à regler la largeur de l'œil, qui est d'ailleurs assez bien définie, quand il ell dir qu'il doir avoir de diametre une des neuf parties qui font la division de tout le chapiteau, à prendre à l'extremité du filer ou listeau qui est au haut du Tailloir.

·A a

CHAP. III. l'extremité du Tailloir, on en tracera une autre en dedans éloignée de la longueur d'une A 4º demy-partie. Ensuite aprés avoir laissé sous le Tailloir l'espace de quatre parties & demie, on coupera ces deux lignes ; & en ce lieu qui divise la volute, ensorte qu'il laisse en haut quatre parties & demie, & en bas trois & demie, il faudra marquer le centre de l'œil; de ce centre on décrira un cercle, qui aura de Diametre une des huit parties; & cela fera la grandeur de l'œil : enfin dans la perpendiculaire on tracera une Diagonale qui la traversera. Alors commençant sous le Tailloir au haut de la volute, il faudra en la traçant aller 41 par le centre de chacun de ses quatre quartiers 42 en les

> 40. D'UNE DEMIE PARTIE. Il y a dans le texte unius 40. D'UNE DEMIE PARTIE. Il y admis il Coldmannus qui ofte la particule o.
>
> 41. PAR LE CENTRE Je lis, in fingulis tetrantorum an-

conibus, non pas in singulis retrantorum actionibus, ainsi qu'il



y a dans le texte, qui n'a aucun sens; au lieu ue anconibus en a un fort bon, en expliquant ancon tetrantorum le centre de chaque quartier: parce que ancon qui est l'angle d'un quartier peut estre appellé son centre. Or cette façon d'exprimer -la maniere de tracer les volutes, quoyqu'obscure de soy, peut paroistre assez claire à ceux qui sçavent la chose ; parce qu'il est evident que le quartier A B B fait un angle en A; que le quartier CDD en fait un autre en C; que le quartier EFF en fait un autre en E; que GHH en fait encore un autre en G, que de mesme tous les autres quartiers dont la volute est composée, ont un centre différent; & qu'enfin B tous ces différens centres vont toûjours en diminuant dans la moisié de l'espace de l'œil, laquelle est le quarté ACEG, & que dans cette moitié les points des huit centres des huit autres quartiers sont marquez. Après cela je ne croy pas qu'il y ait plus rien à desirer au texte de Vitruve, pour l'entière explication de tout ce qui appartient à la volute lonique.

42. EN LES DIMINUANT, Cet endroit qui'est fort ob-feur, de mesme que tout le reste de la description du Cha-piteau Ionique, a donné bien de la peine aux Interpretes & aux Architectes : Il n'y a que Philander qui n'y trouve point de difficulté : mais l'explication qu'il donne, est encore moins intelligible que le texte, quand il veur qu'on trace les quarte quartiers de la volute, en laiffant toûjours le pié du compas immobile au centre de l'esil. Car cela n'est pas aller est divinivant du l'esforce de la missi de l'est divinivant du l'esforce de la missi de l'est divinivant du l'esforce de la missi de l'est de l'est divinivant de l'est de l'est divinivant de l'est de pié du compas immobile au centre de la moitié de l'œif pas aller en diminuant dans l'espace de la moitié de l'œif

Recedendum est ab extremo Abaco (A) in interiorem partem

Recedendum est ab extremo Abaco (A) in interiorem partem frontibus volutarum, parte duodecimà (crassitudinis totius capituli) & ejus dimidia (Eslicet que est ab H ad I) & scum dum Abacum in quatuor partibus volutarum secundum extremam Abaci quadram linea (B D) demittende qu: Catheti dicuntur. Tunc crassitudio (capituli B D) dividenda est in partes novom & dimidiam, suna part & dimidia (B8) Abaci D crassitudinis relinguatur, & ex reliquis osto (8 D) volute constitution relinguatur, & ex reliquis osto (8 D) volute constitution relinguatur, & ex reliquis osto (8 D) volute constitution relinguatur, et ex reliquis osto (8 D) volute constitution relinguatur, per verticulo est osto partibus) l'ativuline cedat, sunius dimidiate partis (ex esto partibus) l'ativuline

mam partem aemija evis, su intervorem partem alsa (CF) recedat, unius dimidiate partis (ex olio partibus) latitudine,
Deinde ea linea dividantur (ope linea FG) ita us quatuor part
tes & dimidia (ab 8 ad centrum voluta O) sub abaco relinquantur, Tunc in eo loco, qui locus dividit quatuor & dimidia am
partem, scilice à signo 8 ad O) centrum oculi (O) signetur, ducaturous ex eo centra resunda circii asi, cui i ton vue de contra resunda circii asi, cui i ton vue de contra resunda circii asi, cui i ton vue de contra resunda circii asi, cui i ton vue de contra resunda circii asi, cui i ton vue de contra resunda circii asi, cui ton vue contra con casurque ex eo centro rotunda circinatio tam magna in Diametro quàm una pars ex osto partibus est; Et erit oculi magnitudo:

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXI.

Cette Figure fait voir toutes les proportions de la volute Ionique , & la maniere que Vitruve enfeigne de la tracer : Mais parce que le texte est fort obscur , on a jugé à propos de le rapporter tout au long tant en Latin qu'en François en l'accommodant par des renvois à la Figure. Ce qui est ensermé entre les parentheses () n'est point du texte, mais il y a esté ajousté pour l'éclaircir.

Il se faur retirer depuis l'extremité (A) du Tailloir en dedans sur chacune des faces, où sont les volutes, & cela d'une douzième partie (de l'épaisseur de tout le chapireau) y ajoustant une demie (scavoir celle qui est depuis H jusqu'a I) & le long du Tailloir dans les quatre endroits où l'on doit tracer les volutes, depuis le listeau qui est au haur du Tailloir, tirer embas des lignes (BD) qui sont appellées Cachetes. Et ens suite d'en en le se en laisseur une & chapireau BD) en neuf parties & demie, & en laisseur une & chapiteau BD) en neuf parties & demie, & en laisseur une & des huit (BD) qu'on a fait descendre proche de l'extremité du Tailloir, on tracera une autre (CE) en dedans, éloignée de la premiere de la largeur d'une demie partie (des huit.) Enssitue aprés avoir laisse si pusqu'au centre O) on coupera ce deux lignes (depuis 8) insqu'au centre O) on coupera ce deux lignes (par le moyen de la ligne FG) & en ce lieu qui divis la voir depuis si jusqu'au centre O) on coupera ce deux lignes (par le moyen de la ligne FG) & en ce lieu qui divis la voir depuis si jusqu'a O) quatre parties & demie, (la ligne FG) & en ce lieu qui divis la voir depuis si jusqu'a O) quatre parties & demie, il faudra marquer le centre de l'œil: De ce centre on décrita un certecle qui aura de Diametre une des huit parties; & cela fera la grandeux de l'œil. Ensit dans la pervendicaire (RD) on tracelle qui aura de Diametre une des huit parties; & cela fera la grandeux de l'œil. Ensit dans la pervendicaire (RD) on tracelle qui aura de Diametre une des huit parties;

to gham una pass ex octo particous eft; εt erx ocuis magnitudo: ψ in ex exheto (8 D) respondens Diametros (FG) agatur, Tunc ab summo sub absco inceptum in singuis terrantorum an-conibus (1, 2, 3, 4, &c.) dimidiatum oculi spatium minuatur, donicum in eundem tetrantem qui est sub abaco veniat. marquer le centre de 1 cm.; De ce centre on declira un col-cle qui aura de Diametreune des huir parties; & cela fera la grandeur de l'cml. Enfin dans la perpendicaire (B D) on tra-cera une Diametrale (F G) qui la traversera. Alors commençant sous l'Abaque au haut de la volute, il faudra en la traçant E aller par le centre de chacune de ses quatre parties (1, 2, 3, 4, &c.) en les diminuant dans la moitié de l'espace de l'œl; jusqu'à ce que l'on soit venu au droit du quartier qui elt sous le Tailloir.

D.B. l'épaisseur de tout le chapiteau partagée en neuf parties & demy. D 3. les trois parties qui determinent la grandeur que la volute pend au dessous de l'Astragale du haut de la Colonne. A.L. La faillie de l'Ove égale à l'œil du chapiteau. O 6. la grandeur que doit avoir l'ouverture du compas avec lequel doit estre décrite la circonference de la ceinture selon Vitruve. VX. la moitié du coste du chapiteau appellé le Ballustre. P MNZ. le contour de la circonference de la ceinture, tel qu'il est au Temple de la Fortune Virile; il est marqué que par des points tirez pour le distinguer de celuy de Vitruve marqué 8 M N 3.



CHAP.III. diminuant 43 dans la moitié de l'espace de l'œil, jusqu'à ce que l'on soit venu au droit A

du quartier qui est sous le tailloir.

Il faut au reste que l'épaisseur de tout le chapiteau soit partagée ensorte que de neuf parties & demie qu'elle contient, la volute pende de la largeur de trois 44 au dessous de \* 45 l'Astragale du haut de la Colonne, tout le reste estant employé à 46 l'Ove, au Tailloir \*

Philbert de Lorme pretend estre le premier qui a trouvé la maniere placer dans l'œil de la volute, les centres differens qui servent à la tracer : Il dit qu'il a étably la regle de cette di minution de l'œil fur un ancien Chapiteau Ionique qui est dans l'Eglise de Nostre-Dame de delà le Tybre ; que ce Chapiteau a encore une face qui n'est point achevée,

& où la volute est seulement tracée, en sorte qu'on peut voir dans l'œil les centres marquez pour former les differens contours de la volute.

Neanmoins Palladio & Barbaro avoient déja suivy cette Neanmoins Palladio & Barbaro avoient deja finivy cette methode avant luy, qui est de tracer dans le cercle de l'cil de la volute un quarré, qui estant partagé en quatre, & chaque lugne qui va du milieu d'un des costez du quarré à l'autre, sçavoir depuis 1, jusqu'à 1, & depuis 2, jusqu'à 1, estant partagée en six, donne les douze centres qui sont necessaires pour tracer les quatre quartiers de la volute.

43. DANS LA MOITIE DE L'ESPACE DE L'OFIL.
Les anciens Grammairiens ont fait un grand mystere de la
difference qu'il y a entre dimidium & dimidiatum, M. Varro
& Aul, Gelle ont dit beaucoup de choses sur ce sujer, qui sont assez obscures, & qu'il y a apparence que Vitruve n'a jamais sceues, luy qui fait profession de n'estre pas Gram-



mairien; De sorte que je crois que dimidiatum spatium, qui suivant ces Grammairiens signifie un espace dont on a osté la moitié, n'est point icy autre chose que dimidium spatii, c'est-à-dire la moitié de l'espace, ainsi que j'ay traduit. Goldmannus traduit. entend dimidiatum spa tium, en sorte qu'il croit qu'on doit tracer

eroit qu'on doit tracer un quarré qui foit de la grandeur du demy Diametre de l'œil, & le placer à cofté de la Cathete, pour prendre dans ce quarré les vingt-quatre centres, comme il le voit dans la figure : mais outre qu'il y a quelques centres, sçavoir le 2 & le 3, qui font hors cette moitié de l'espace de l'œil, dans lequel generalement tous les Auteurs ont estimé qu'ils doivent estre placez, il y a encore cela à redire, que le contour de sa volute ne va pas en diminuant avec une proportion si égale qu'en la volute de de Lorme.

Mais pour faire mieux quadrer cette maniere de de Lorme au texte, qui veut que la diminution foit faite dans la moitié de l'espace de l'œil, il faut au lieu du quarté, qui dans l'œil de la volute de de Lorme va jusqu'à la conference du cercle de l'œil, en faire un qui n'ait que la moitré du Diametre de l'œil, de mefine que celuy de Godmannus, mais qui foit placé au milieu de l'œil. Car ce quarré ainfi placé fera diminus qui est à colté; mais la volute en fera mieux tournée, & ira plus également en diminuant, ainsi qu'il a esté

Alberti & Serlio ont une autre maniere de placer les centres dans l'œil de la volute, qui est bien plus aisée que la nostre : Mais leur volute n'est pas si bien arondie, que celle





de Vitruve, ainsi qu'il Se voit dans la Planche XXI : car elle est un peu comprimée entre Q& R. Ils partagent la cathete de l'ocil en six, & mettant le pié immobile du com- B pas sur le premier oint, & l'autre sous l'abaque, ils tracent un demy-cercle qui fait les deux premiers quartiers, & le mettant ensuite sur le point 2, ils tracent l'autre demy cercle qui fait le 3 & le 4 quartier , & puis le mettant fur le point 3, ils tracent le 5 & le 6, & ainfi le refte, Jean Bullant ense gne austi cerre methode C d'Alberti & de Serlio, quoyque ses figures de de de Lorme, de Barbaro & de Palladio qui, à mon avis, est celle de Vitruve.

Au dessous de l'Astragale. Il s'ensuit de-là que l'Astragale doit répondre directement à l'æil de la volute, ce que Vignole, Serlio, Barbaro & l'Au-teur du Chapiteau du Temple de la Fortune Virile, n'ont pas observé, ayant mis l'œil plus haut que l'Astra-

45. L'ASTRAGALE DU HAUT DE LA COLONNE.
J'interprete ainsi Astragalum summi seapl. Et cet endroit me semble remarquable parce qu'il peut servi r'a refuer l'opi. Diono de ceux qui estiment que l'Astragale du haut de la colonne nolline tetta quantina qua in integrata y & non pas au Fult de la colonne, lls se fondent peut-eftre sur ce qu'il est dit cy-aprés au 1. chap, du 4. Livre que le Chapiteau Ionique est de la trossième partie du Diametre de la colonne, ce qui ne de la tronieme partie du Diametre de la colonne, ce qui ne peut eftre fi on n'y comprend l'Aftragale. On peu encore appuyer cette opinion, fur ce que cet Aftragale est ordinairement taillé en chapellet, & que la taille appartient au chapiteau. Mais la vertiré est qu'il y a dans l'antique des chapiteaux Ioniques, comme au Theatre de Marcellus, où l'Astragale n'est point taillé; & il est à remarquer que plusieurs des Modernes, comme Barbaro, Vignole, de Lorme & Sca-mozzi ne l'ont point taillé: quoy qu'il en soit ce texte qui attribue icy l'Astragale au sust de la colonne, est plus exprés que celuy qui ne le donne au chapiteau que par une

46. L'Ove. Ce membre d'Architecture est autrement ap-pellé guart de Rond, à cause de sa figure, & quelquesois Echine, du mot Gree Fehines, qui signifie un herission, par-ce que ce membre lorsqu'il est taillé de sculpture, a quel-que chose qui approche de la sorme d'une chataigne à demy reservisée dans son écores niverser qui essential à un herission. enfermée dans fon écorce piquante qui ressemble à un he-risson: Les Italiens qui ont trouvé que ces ovales que l'on taille dans le quart de rond, & qui, selon les Anciens, re-presentoient les chataignes dans leurs coques entrouvertes, ressembloient mieux à des œufs, ont appellé ce membre Vovolo. Or bien que dans le texte il y air Cymation, j'ay tra-duit Ove pour éviter la confusion : car l'Ove qui est asseure rément le membre de moulure dont Vitruye veut parler, auroit esté mal exprimé par celuy de Cymaise qui est trop ge-

\*\* A qui est mis dessus, & 47 au Canal. 48 La faillie de l'Ove hors le quarré du Tailloir sera de la CHAP. III. grandeur de l'œil de la Volute, & la Ceinture de " la partie laterale du Chapiteau qui est en Balieus, forme d'oreiller, avancera aussi hors du tailloir en telle sorte que mettant un pié du com-

\* pas sur 1º l'endroit où le Chapiteau est partagé en quatre, l'autre sera conduit jusqu'à l'ex-\* tremité de l'Ove 11, & par le moyen de cette mesure 12 on décrira la circonference de la

\* Ceinture. La grosseur de 11 l'Axe des volutes ne doit point exceder la grandeur de leur œilt \* & il faut que les Volutes soient taillées de sorte 14 qu'elles ne soient point creusées plus profondement que de la douzième partie de leur largeut.

Voila quelle doit estre la proportion des Chapiteaux '1 lorsque les Colonnes seront de \* quinze piez. Celles qui en auront davantage se demandent des proportions de la mesme

neral, & qui a beaucoup d'especes, du nombre desquelles l'Echine ou quirt de rond est, ainsi qu'il a esté dit. Cependant il y a sujet de s'étonner de ce que Vitruve appelle tospions ce membre d'Architechure Echinos dans les chapiteaux Dorique & Tos dan ed ils sont rarement tailler, & par confinchine a des chapiteaux de chapiteaux de la chapitea fequent peu ressemblans à des chataignes on herissons ; & qu'il ne l'appelle que cymatian dans le chapiteau Ionique où

il est toujours taille.

47. Au CANAI, Il faut que Canalis soit l'enfonceure qui est un peu creusée dans la volute suivant la proportion dont il sera parlé cy-aprés.

48. LA SAILLIE DE L'OVE, L'intervalle qui est en-tre l'extremité du Tailloir À, & la ligne I. M, dans la Planche X X I, qui est de la largeur de l'œil de la volute doit regler la faillie de l'ove; ce que Goldmannu. & l'Auteur de la Colonne Ionique qui est au Temple de la Fortune Virile, n'ont point observés

49. LA PARTIE LATERALE DU CHAPITEAU. J'ay ajoult'èle mot latar le qui n'elt point dans le texte, mais qui femble eltre compris & enfermé dans le mot de Pulvimu qui fignifie un oreiller parce qu'il elt conflant que ce qui restemngoine un oreiller dans la chapiteau Ionique, est sa partie la-terale, qui est ordinairement appellée le Ballutre, La moirié de ce ballustre est marquée V X dans la Planche XXI. 30. L'en droit où le Chapiteau est tarta ge

EN QUATRE, Tetrans ne fignifie pas feuk ment la quatrié, me partie d'une chose, mais austi l'endroit où les lignes qui la partagent en quatre, se crossent de s'entrecoupent. Il faut donc mettre un pié du compas sur l'endroit où la volute est partagée en quarre, qui est au centre O de l'œil de la volute, & l'allonger jusqu' au haut de l'Ove, mais il ne saut pas lais er là le con pas pour tracer la ceinture; Car ayant mis une pointe du compas ainfi ouvert, fous le Tailloir à l'endroit marqué D 8, & l'aurre dans la Cathete où elle se rencontrera, qui seta au point S, il faut la tenir immobile en ce point, & faire tourner l'autre qui viendra rendre sous l'Astragale à 3, & tra-

cerlaligne 8, N, 3.

51. ET PAR LE MOYEN DE CETTE MESURE, Cet AL ET PAR LE MOYEN DE CETTE MESURE, Cet endroit et difficile parceq qu'il manque quelque chofe au texte: Mais ce que le texte veut dire est si clair, que j'ay crit qu'il me seroit permis de suppléer ce qui y manque. Ce qu'il y a de clair & de cettain est, que le Diametre de cette ceinture, dont il s'agit, se prend avec un compas, depuis le centre de l'œij jusqu'a l'extremité de l'Ove; car le texte dit ut circini centrum unum cum sit positum in capituli Tetrante, & alte-rum diducatur ad extremum Cymatium. Il est encore certain que pour décrire cette ceinture, il ne faut pas laisser le pié in mobile du compas au centre de l'œil; car il faut que la ceinture commence sous le Tailloir, & aille finir au dessous de E l'Astragale. Le peu de mots que j'ay ajoustez, n'est pas suf-fissant pour expliquer rout cela bien nettement; mais il sert feulement pour donner quelque sens au texte; car ces mots que j'ajouste qui sont, & par le moyen de cette messar l'appres. Sont entendre qu'on ne met un pié du compas au centre de l'œil & l'autre à l'extremité de l'Ove, que pour luy donner l'ouver-ture qui doit definir la grandeur de la ceinture,

32. On De CRIBAL LA CIRCO ON FERENCE. Dans ce que nous avons d'Ionique dans l'Antique qui est le Theatre de Marcellus, le Temple de la Fortune Virile, & le Colifce, cette ceinture n'a point un contour qui puisse estre dérit avec un seu rous qui puis et en de virile avec un seu rous et compas, estant fort approchant du contour d'une Cymaise: Sa descente n'est point non plus terminés qu'étigle le l'Abresse. minée au dessus de l'Astragale; car avant que de venir là,

elle descend jusqu'au droit du dessous de l'Astragale au Templede la Fortune Virnle, & encore plus bas au Theatre de Marcellus, peur de là remonter au dessus de l'Astragale.

33. L'AXE DES VOLUTES, Les Interpretes expliquent bien diversement cè que c'est que l'Axe des Volutes, Barbaro croit que c'est l'azil mesme, mais Vitruve dit que l'Axe doix estre carred l'ail. Ce auji six socie que l'Axe doix estre carred l'ail. Ce auji six socie que l'Axe doix estre carred l'ail. Ce auji six socie que l'Axe doix estre carred l'ail. Ce auji six socie que l'axe nelle nesse carred l'ail. l'œil, Goldmannus prend l'axe pour le rebord que la volute a en fa free marqué E F R dans la Planche X X I, Mais ce rebord n'a de grosseur que la moitié de l'œil. C'est pourquoy il y a apparence qu'à la verité l'axe est ce rebord de la volute; mais parce qu'il a deux largeurs, l'une qui est en la face de la volute, & l'autre qui est à fon costé; je croy que la lar-geur, dont parle Virruve, ne se doit point entendre de la partie qui de la la face. partie qui est en la face, parce que, comme il a esté dit, elle n'est que de la moitie de l'œil, qu'elle va totijours en diminuant à mesure que la volute approche de l'est, & ainsi qu'elle n'a point de largeur certaine; mais qu'elle se doit entendre de la partie qui est à cosse, laquelle en estet est fort approchante de la largeur de l'œil dans les ouvrages antiques, & qui ne s'étressit point, mais conserve une mesme largeur marquée X, dans la Planche XXI.

Il faut remarquer que Vitruve a mis le mot d'Axis qui si-gnisie un Esiseu pour curvatura rote, qui signisie la sente, Il y a apparence que Palladio n'a pas non plus que les autres entendu l'axe comme nous, Car dans sa volute l'onique qu'il a figurée en grand, il fair ce que nous appellons l'Axe plus

grand que l'œil d'une septieme partie.

54. Qu'elles ne soient point creuse'es. Jentens que la largeur de chaque écorce ou canal qui com-pofe la volute foir divifée en douze parties, fçavoir depuis 6 jufqu'à 8, & que ce canal ne foir point plus creux que cette

trevoir ce que Vittuve veut dire. Le texte est tel: Ha erunt symmetria capitulorum, quim columne suura sunt ab minimo ad sedes 15. Qua supra eru: reliqua habebuntad eumdem modum symmetriae: Cela signisse à la lettre que les autres parties qui sont posses sur les chapiteaux, scavoir les arachittaves, les frises, & les cotuches, doivent avoir leurs proportions de messe que les chapiteaux ont les leurs: Mais cela ne dit rien: De sotte qu'il y a apparence qu'au lieu de reliqua il faut lire relique, scilices columna. cela neanmoins peut encore signisser deux choses; La première est que les proportions qui ont esté données, sont pour le chapiteau des colonnes de quinze prez, & que celles qui seront au des situs de quinze piez, auront les messes proportions: Mais cette interpretation ne scauroir s'accorder avec ce qui sitis parce qu'il est dit immediatement après, que les chapiteaux trevoir ce que Vittuve veut dire. Le texte est tel : Ha erunt parce qu'il est dit immediatement aprés, que les chapiteaux des grandes colonnes doivent estre plus grands que ceux des des grandes colonnes doivent eltre plus grands que ceux des petites. La seconde interpretation que j'estime meilleure, est que les colonnes qui au ont plus de quinze piez demandent des proportions de la mesme maniere, c'est-à-dire des pro-portions qui soient convenables à des colonnes, par exem-ple de vingt, trente, quarante, ou cinquante piez, de mesa me que les proportions qui ont esté données, sont convena-bles à des colonnes de quinze piez. Car quand il est dit que le tailloit dels quelquesses goats in son de propositions per la colonne de convenables de la colonnées de le tailloir doit quelquefois avoir jusqu'à une neuvième parCHAP.III. maniere: de sorte que le Tailloir sera 57 quelque sois de la grandeur du Diametre du bas de A \* Colonne y ajoustant une neuvième partie : afin qu'une Colonne qui doit estre d'autant moins diminuée par en haut qu'elle est plus haute, n'ait pas un chapiteau dont la saillie soit moindre que ne requiert la proportion de sa hauteur.

Pour ce qui est de la maniere de tracer les volutes & de les bien tourner comme il faut avec le compas, cela fe trouvera dans la figure & dans son explication qui sont à la fin du Livre.

Les Chapiteaux estans faits & posez sur l'extremité du haut des Colonnes, 18 avec les \* Architraves non pas tout d'une venuë, mais selon 59 une maniere égale, afin que 60 la \* \* symmetrie des Architraves fasse répondre les membres superieurs aux saillies que l'on a données aux piedestaux, 61 la mesure des Architraves doit estre telle, que si la Colonne \* est du moins de douze à quinze piez, on donne à l'Architrave la hauteur du demy Diametre du bas de la Colonne ; si elle est de quinze à vingt , on divise la hauteur de la Colonne B en treize parties, afin d'en donner une à l'Architrave : de mesme si elle est de vingt à vingtcinq, cette hauteur soit divisée en douze parties & demie, afin que l'Architrave en ait une; & si elle est de vingt-cinq à trente elle soit divisée en douze, afin d'en donner une à l'Ar-

tie de large plus que le Diametre du bas de la colonne, sçavoir lorsque les colonnes sont beaucoup au dessis de quinze piez, il s'ensuit de la qu'on doit quelquesois changer les proportions du chapiteau, & que de mesme que le tailloir qui dans une colonne de quinze piez n'a qu'une dix-huitéme partie d'ajoustée au Diametre du bas de la colonne, en doit avoir quelquesois une neuvième, quand la colonne est plus grande, & qu'elle est moins diminuée par le haur, il saut aussit en ce cas augmenter les largeurs des autres parties.

doit avoir quelquetors une neuvieme, quand la cotonne est plus grande, & qu'elle est moins diminuée par le haur, il faut assistient ce cas augmenter les largeurs des autres parties.

Or ma penée est que la regle de cet élargissement du chapiteau Ionique doit estre prise sur la largeur du haut de la colonne, c'est-à-dire que le chapiteau doit estre plus large aux grandes colonnes, à proportion qu'elles sont plus larges par en haut, l'orsque leur grandeur demande qu'elles ayent moins de diminution.

A la verité un precepte de cette importance auroit merité que Virtuve l'eust expliqué un peu plus clairement: mais cet ouvrage ne fournit que trop d'exemples de la negligence que son Auteur a cué en de pareilles rencontres.

77. Que LQ EF GIS DE LA GRANDE BUR DU DIAMETRE. Jay ajousté qu'elquessois, bien qu'il ne soit point dans le texte, où il y a simplement Abacus autemeri longus d'eluss granders alle clatté, se parce qu'il est vray que cette neuvième partie ne doit pas tossiquers chiff avait que coute neuvième partie ne doit pas tossiquers chiff avait que cette neuvième partie ne doit pas tossiquers chiff apour le president pas colonnes de quinze piez il ne faut ajouster qu'une dix-huitième partie du Diametre du bas de la colonnes. ajouster qu'une dix-huitiéme partie du Diametre du bas de la colonne

58. AVEC LES ARCHITRAVES, Cet endroit est mani-festement cortompu; le texte a capitulis perfestis deinde in summis columnarum Scapis non ad libellam sed ad aqualem modulum collocatis; car la suite du discours fait aisement modulum collocatis: car la suite du discours fait aisement comprendre que ce qui est dir des chapiteaux, sçavoir qu'ils ne doivent pas estre tout d'une venue, se doit entendre des Architraves, & qu'après Scaptis il faut ajouster ces mots, cum Fpillylis, & poursuivre non ad libellam d'e. ce qui donne un sens raisonnable, qui est, que Vitruve veut que les Architraves soient interrompus&recoupez quand les piede-

flaux le font en maniere d'Escabeaux, comme il a esté dit. Il se voit pourtant peu d'exemples de ce recouppement des Architrayes, mesme quand les piedessaux sont interrompus, si centraves, incline quant are some feules & fort éloignées les unes des autres comme aux Arcs de Triomphe, où un enta-blement continu qui paffenoir fur les arcades auroir mau-vaife grace, estant mal foustenu, & ayant une trop grande

59. UNE MANIERE E'GALE. J'interprete ainsi ad aqua-lem modulum, patce que le mot de module n'auroit rien signi-sié de convenable à la chosé dont il s'agit; & si pourroit bien estre qu'il y auroit saute, & qu'il faudroit lire ad aqua-

60. LA SYMMETRIE DES ARCHITRAVES. Le mot de Symmetria signifie icy ce que Symmetrie signifie en François, sçavoir un rapport de parité, 3c non pas un rapport proportion, ou de ration: car le sens est que les Architraves auront des saillies de mesme que les piedestaux, sin que 

point avoir esté pratiqué dans les restes que nous avons de l'Antiquité, où quelquesois les petites colonnes ont leur entablement beaucoup plus grand à proportion, ainsi qu'il se voit au Pantheon où les colonnes du Portique qui sont quatre sois plus grandes que celles des Autels, ont l'entablement, beaucoup plus petit à proportion.

61. LA MESURE DES ARCHITE AYES, Il n'est point parlé de la messures parties de l'entablement, parce que les Anciens les suprespondes de l'entablement, parce que les Anciens les suprimoient souvent lorsqu'elles sont inutiles, comme dans les dedans où les corniches ne sont autorissique la lumieres et empelcher qu'on pue your ce quijed.

qu'offusquer la lumiere & empescher qu'on ne voye ce qui est

### EXPLICATION DE LA PLANCHE

Cette Figure fait voir quelles sont les proportions que Vitruve donne aux Architraves suivant les E differentes grandeurs des colonnes. : Car les Architraves des colonnes de douze à quinze piez ont de hauteur la moitié du Diametre du bas de la colonne ; en celles de quinze à vingt piez ils sont hauts de la treiziéme partie de la colonne; celles de vingt à vingt-cinq sont divisées en douze parties & demy, & la hauteur de l'Architrave est d'une partie ; & enfin celles de vingt-cinq à trente piez ont leur Architrave d'une douzième partie. On a fait dans la Figure toutes les colonnes d'une mesme hauteur à l'égard les unes des autres , et) on a seulement observé les differentes proportions qui sont entre la colenne & l'Architrave , ainsi qu'elle est dans le texte , parce que l'on a estimé que par cette maniere on feroit mieux juger à l'œil les differentes proportions par la comparaison qu'il seroit plus aisé de faire d'un Architrave à l'autre, que d'un Architrave à sa colonne.



CHAP. III. chitrave; ainsi à proportion de la hauteur des Colonnes on prendra celle des Architraves; A parce que 62 plus la veue s'étend en haut, & plus elle a de peine à penetrer l'espaisseur de l'air, de sorte que se dissipant dans ungrand espace, elle n'a pas assez de force pour rapporter avec sidelité quelle est precisément la grandeur des modules. 63 C'est pourquoy if faut toujours suppléer avec raison à chacun des membres ce qui leur manqueroit pour avoir la juste proportion, asin que les ouvrages qui seront posez en des lieux fort hauts, quand mesme ils seroient 64 d'une grandeur énorme, ne laissent pas de paroistre avoir une grandeur raisonnable.

L'Architrave doit avoir par le bas qui pose sur le Chapiteau la mesme largeur que le haut de la Colonne a sous le Chapiteau, & le 65 haut de l'Architrave doit estre aussi large \* que le bas de la Colonne. La Cymaise de l'Architrave doit avoir la septième partie de la B hauteur de l'Architrave & sa faiillie doit estre égale à sa hauteur : le reste doit estre divisé en douze parties, dont il en faut donner trois à la première bande, quatre à la seconde, &

cinq à celle d'en haut.

La Frise qui est fur l'Architrave doit estre plus pétite que l'Architrave d'une quatrié- \* me partie, sî ce n'est qu'on y veuille tailler quelque chose: car alors asin que la sculpture ait quelque grace, elle devra estre plus grande que l'Architrave d'une quatrième partie.

Sur la Frise il faudra faire une Cymaise haute de la septiéme partie de la Frise avec une pareille saillie: le Denticule sera de là hauteur de 67 la Face du milieu de l'Architrave avec \* pareille saillie. La Coupure des Denticules qui s'appelle par les Grecs 68 Metoché doit estre \* faire en telle sorte que la largeur de chaque Denticule soit la moitié de sa hauteur, & que la cavité de la coupure qui est entre les Denticules, ait deux parties des trois qui sont la largeur du Denticule: la Cymaise aura 69 la sixième partie de sa hauteur. Il faut que 70 la C\*

Zophorus.

Fascia.

au dessus, Celus L. Locktement prescrit au premier chap, du 5. Livre peur la Bashque de Fano, & au 5. chap, du 6. Livre peur les talles Egyptiernes. La mesme chose se pratiquoit aussi dans les dehors quand les colonnes ne soustencient pa fentablement de la couverture, ainsi qu'il se voit au 1. chap, du 5. Livre où Vitruve décrit les places publiques, aux Portiques desquelles il ne met que des Architraves sur les colonnes d'embas parce qu'elles soustenoient des galeries, & que la corniche estoit reservée pour les colonnes du second Ordre qui soustenoient l'entablement de la couverture.

262. Plus la viüe se'tend en haut. Vittuve attribuë à l'épaiffeur de l'air la diminution des choses élevées, qui ne dépend que de l'angle des rayons visuels qui est plus petit, plus les objets sont éloignez : car l'épaisseur de l'air ne diminué & ne change que le coloris & non pas la figure des choses. Les lunettes d'approche sont voir cette verité bien clairement, car lorsqu'elles agrandissent de beaucoup les choses qui sont fort éloignées, elles ne changent point la couleur bleuë & semblable à un nuage, qui paroist aux choses éloignées.

63. C'est rourquoy it faut toujours surriffe. Il faut voir les notes foi le chap. 2, du 6. Livie ainfi qu'il a deja che remaique fui ce a cf., le fujet.

out it de la che remanque in centrale injet.

64. D'une 64. Abruhe 1808mi. Jay interpreté operacoloffico 64. des re-ges d'une grandeur enorme, & non pas des
ont a e col·lous, parce que colofial en François ne fe dit
que se fl. cos. & non pas devanethiaves, conneche & autres
partes d'Achivecture, Jay a fli confideré que le mot de Coloile en Crec & en Latin n'est point un mot primisif pour
leg uret une grand. Il ture, a il sque quelques une efficient;
mais qu'il eftécius du mot reser, qui telon Eultatius fignifie quelquefois grand, ou de rese qui ignifie un rembire de
meline que membrofit en Latin, & membre en François, fognifie grand & puillant, C'est pourquoy j'ay crid devoir interpre-

meline que memoraju en Latin, et memoruen François, ignifie grand & puillant, C'est pourquo y j'ay crû devoir interpreter ce mot selon sa propre & premiere etymologie.
65. LE HAUT DE L'ARCHITRAVE, Cette saillie du haut de l'Architrave est bien petite , & il ne s'en voit point d'exemple dans les ouvrages approuvez: De sotte qu'il sembleroit que le haut de l'Architrave se devroit entendre de la face superieure sans comprendre se cymaise; parce que les Anciens ont donné à cette face superieure une faillie qui est à peu prés tosjours égale au nú du bas de la colonne, outre qui set parsé ensuire se la saillie de la cymaise de l'Architrave à part, J'ay neanmoins suivy le texte à la lettre dans ma

figure de la Planche XIX, où la faillie de la cymaife de l'Architrave n'excede point le nû du bas de la colonne.

66. LA FRISE, La partie qui est entre l'Architrave & la Corniche est appellée par les Grecs Zophoros, c'est-à-dire, qui porte des figures d'Animaux, à cause que cette partie est ordinairement ornée de fœupture. Philander croit que nostre mot de Frise fignisse la melme chose, par la raison de l'exymologie, son opinion estant que le mot François Frise vient du Latin Phrygio qui signisse un Brodeur, parce que les Brodeurs representent à l'éguille des animaux, des plantes & toutes les autres choses dont on orne les Frises.

67. LAFACE. On appelle communement Face cette partie de l'Architrave que Virtuve appelle icy facia qui fignifie en Latin une bandelette: ce mot exprime affez bien la chofe, parce que les trois faces des Architraves qui font de differentes largeurs, ressemblent en quelque façon à des bandes, ou rubans qui sont étendus: Cela fait qu'on l'appelle quelquesois bande. Pour ce qui est des proportions du Denticule, celle que Virtuve donne à sa faillie qu'il fait égale à sa hauteur n'est observée que rarement dans les bastumens les plus estimes: car hormis le Temple de la Fortune Virile, & le Temple de la Paix, la faillie est tos jours plus petite que la hauteur.

petite que la hauteur.

(8. LA SIXIÉME PARTIE. Cette Cymaife qui doit estre posse sur le Denticule, est si petite, qu'il est impossible de ne pas soupconner cet endroit d'estre corrompu; & il est aisé de juger que le nombre estant écrit en chisfre, un Copisse a pris facilement le nombre de trois marqué VII, pour VI. Cela se voit sort souvent dans les Medailles anciennes, où le nombre de cinq est ainsi marqué par deux I qui s'ap-Eprochent un peu, mais qui ne sont pas tout-à-sait joints par le bas. La messe faute se rencontre encore au 6. chap, du 4. Livre, où il est parié de la Cymaise du Chambranle de la porte Dorique.

69. METOCHE. Ce mot que Vitruve a écrit en Grec ne fe trouve point ailleurs que dans son Livre avec la signification qu'il luy donne, scavoir de la compure du Denticule: car Métoché signise seulement participation. Laët trouve dans un Manuscrit au lieu de metoché, metatome, qui signise coupure.

70. LA COURONNE. J'ay interpreté jusqu'à present le mot de Corona par celuly de Coronie pour plus grande clarré, parce que Corona signifie en general une Corniche, quoyque ce n'en soit qu'une partie, scavoir celle que l'on appelle le

couronne

1\*\* colonne avec 71 sa petite Cymaise, sans 72 la grande Simaise, soit de la mesme hauteur que Chap. III. la face du milieu de l'Architrave. La Saillie de la Corniche, y compris le Denticule, doit Sima.

\* estre égale à l'espace qu'il y a depuis la Frise jusqu'au dessus de 73 la Cymaise qui termine la \* Corniche: 74 & en general toutes les Saillies auront bien meilleure grace quand elles se-

ront égales à la hauteur des membres saillans.

La hauteur du 75 Tympan qui est au fronton doit estre prise en cette sorte. Il faut diviser toute la largeur de la couronne d'une des extremitez de sa Cymaise à l'autre, en neuf parties, \* 76 dont l'une soit la hauteur de la pointe du Tympan qui doit estre à plomb de l'Architrave & de la gorge de la Colonne. Les Corniches qui se font sur le Tympan, doivent estre pa- Hypotrachelium reilles à celles de dessous, qui pourtant n'ont point de derniere Simaise: mais il faut \* mettre sur les Corniches du Tympan 77 ces sortes de Simaises qui sont appellées des Grecs

larmier ou la mouchette. Mais parce qu'il ne s'agit icy que de cette partie de la Corniche, il ne falloit pas la confondre avec les autres dans un mot qui leur appartient également à

71. SA PETITE CYMAISE. J'ay ajousté, petite, qui n'est point dans le tex-

te, pour distinguer les deux Cymailes qui font l'une sur l'autre au haut des grandes Cor-niches, dont la derniere, qui est ordinaire, ment la plus grande, est la Doucine I, & la petite qu'elle a dessous soy, est le Talon D: mais je n'ay pû leur donner ces noms parti-

culiers, parce que les grandes Corniches ne font pas toújours de cette forte, & que quelquefois au lieu du Talon D, on met l'Aftragale N, en la préference au lieu du Talon D, on met l'Aftragale N,

que quelquefois au lieu du Talon Ď, on mer l'Aftragale N, quelquefois comme au Portique de Pantheon il n'y a qu'un filet, qui avec son congétient lieu de la petite Cymaise.

72. LA GRANDE SIMAISE, Il a fallu encore ajouste le mot de granda pour l'opposer à la petite. Vitruve l'appelle cy-après la derniere Simaise pour cette mesine raisson. Or la signification du mot Sima, qui est Grec & Latin, est asse ambigu dans l'unce & dans l'autre langue aussi bien que celuy de Cammi, qui est le mot François. Car de messe que chomas qui est une figure qui s'attribué proprement au nez, signise indifferemment le racouccissement, l'aplatissement & l'ensonceure de cette partie; Simus aussi signise quelques de comme au nez des chevres & des moutons quelquesois aplaty comme au nez des chevres & des moutons quelquesois aplaty comme au nez des hommes dans lesquels quelquefois aplaty comme au nez des hommes dans lesquels Simitae est toujours entendué aplatissement par les Grammairiens, qui la desimissent narium depressionem; quelquefois elle signisse l'enfonceure dans les autres choses, dans lesquelles souvent Simum est opposé à Gibbum. Ainsi dans Ga-

lien la partie cave du foye est appellée Sima hepatot.

Le peu de certitude qu'il y a dans toutes ces significations fait qu'il seroit malaisé de dire ce que Vitruve entend par Simam, fila chose n'estoit claire d'elle-mesme : car il est difficile de trouver dans toutes les manieres dont le Simus se peut en-tendre, quelque chose qui ressemble à la saillie considerable que l'on donne à l'espèce de cymaise dont il s'agit icy, qui est celle qui termine les grandes corniches & qu'on appelle communement doucine ou cymaise renversée. Pour distinguer cette cymaise des autres, je l'ay écrite Simaise avec une S & sans Y suivant l'etymologie de l'une & de

l'autre.

73. LA CYMAISE. Ce que Vitruve appelle icy fummus corona cymatium, n'est cien autre chose que ce qu'il a un peu auparavant appellé du nom de Sima, dont il se sercore enluire pluseurs fois, selon la distinction qui a déja esté termarquée, & suivant la difference qu'il y a entre Cymais. maife & Simaife, qu'il n'a pas neanmoins suivie en cet endroit, où il l'appelle summum corona cymatium.

74. ET EN GENERAL TOUTES LES SAILLIES Cet-te égalité de faille & de hauteur ne se trouve point prati-quée dans tous les membres d'Architecture; car il est constant que les faillies des faces d'un Architrave & celles d'un Denticule, ainsi qu'il a déja esté dit, sont beaucoup moindres que leur hauteur, Il y a des Architectes qui pretendent que les faillies des Corniches doivent surpasser leurs hauteurs dans les grandes & énormes masses d'ouvrages; Ce qui ne me semble point avoir de fondemens dans l'Optique: parce que les œuvres colossales ayant une plus grande élevation au

deflus de l'œil , elles augmentent davantage l'apparence des faillies en élargiffant les angles qu'elles font dans l'œil, Car la faillie AB d'une chofe élevée fait un plus grand angle que la faillie CD d'une chose moins élevée, bien que l'une & l'autre soit égale.

75. TYMFAN. Tympanum fignific icy le dedans du fronton; il a d'autres fignifications ailleurs dans Vitruve : car en matiere de Menuiserie c'est un panneau, en Horlogerie c'est une rouë dentelée; en Hydraulique c'est une rouë creuse. Il

fignifie en François un Tanibour, & il y a apparence qu'il eff ainsi appellé dans les frontons, parce qu'il semble que cette partie soit tenduë par les Corniches qui composent le fron-ton, de mesme que la peau l'est sur les bords de la quaisse d'un Tambour.

76. DONT L'UNE SOIT LA HAUTEUR. Il y a peud'exemples de frontons si abbaissez : car si l'on en croit Scamozxemples de frontons si abbaissez: car si l'on en croit Scamozzi, celuy que décrit Vitruve, l'est rops de la moitié: de forte qu'au lieu de l'une des neus parties , il voudroit en mettre deux: mais il faut considerer que Scamozzi entend que Vitruve parle de la hauteur de tout le fronton, & la verité est qu'il ne parle que de celle du Tympan, à laquelle il faut ajoûter l'épaisseur de celle du Tympan, à laquelle il faut ajoûter l'épaisseur de la corniche pour faire se fronton entier, pour lequel Scamozzi entend qu'il faut les deux neuviémes dont il s'agit: & encore cela n'est vary que dans les frontons qui ont esté fairs depuis le temps de Vitruve : car on peut juger par ceux qui se voyent encore en la pluspart des ruines de la Grece que du temps de Vitruve il étoient de la proportion quiest icy prescrite. Serlio a inventé une methode pour prendre la



une methode pour prendre la hauteur des frontons, qui est de tracer un cercle ABCD, dont le diametre AC, soit la largeur du fronton; & ensuite de l'endroir D, où ce cercle coupe la ligne BE, qui des-cend par le milieu du fronton, décrire comme d'un centre,un autre cercle A C E, par les mêmes extremitez du fronton; car l'endroit G, où ce second cercle coupe la mesme per-

pendiculaire, est la hauteur du fronton. pendiculaire, ett la natteur du tronton.

77. CES SORTES DE SIMAISSES, Vitruve appelle Simais les Simaises qui font au haut de la grande corniche: il dit que les Grees les appelloient Epitithedus, c'est-à-dite mifes au dessus & au plus haut, parce que les Cymaises qu'il appelle Cymais, n'estoient point au dessus d'autres Cymaises, mais seulement au haut de la corniche du piédestal, au haut de l'Architrave, & dans la grande corniche au dessous de la grande Simaise.

Mises dessus.

Strives,

Stria. Rotundario.

CHAP. HI. Epitethedes. Elles doivent avoir de hauteur une huitième partie plus que la Couronne.

78 Les Acrotéres des Coins doivent estre aussi hauts que le milieu du Tympan, mais l'A-\*

crotére du milieu doit estre plus haut que les autres, de la huitième partie.

79 Tous les membres qui seront mis au dessus des Chapiteaux des Colonnes , c'est-à- \* dire les Architraves, Frises, Corniches, Tympans, Faistes, Acrotéres, doivent estre inclinez en devant, chacun de la douzième partie de leur hauteur, 80 parce que si lorsque \* l'on regarde la face d'un Edifice on conçoît que deux lignes partent de l'œil, dont l'une touche le bas, & l'autre le haut de ce que l'on regarde, il est certain que celle qui touche le haut, sera plus longue: 81 & plus une ligne s'estend vers le haut, & plus elle fait paroistre \* que ce haut se renverse en arrière. De sorte que si l'on panche un peu en devant, comme il a esté dit, les membres qui sont en la face d'en haut, le tout paroistra estre à plomb & fort droit.

Il faut faire aux Colonnes vingt-quatre es Cannelures creuses de telle sorte que 83 po- x sant une Equerre dans la cavité & la faisant tourner, elle touche tellement de 84 ses deux \* branches les angles de 85 l'entredeux des Cannelures, que sa pointe parcoure toute la con- \* cavité de la Cannelure. 86 La largeur de cet entredeux des Cannelures doit estre pareille \* au renslement que l'on doit faire au milieu de la Colonne, & dont on trouvera cy-aprés

la description.

78. LES ACROTERES, Acrotére generalement chez les Anciens fignifie en Grec toute extremité du corps, comme font dans les animaux, le nez, les orcilles & les doits; & dans les Bâtimens, les amortissemens des toits, de mesme que dans les Navires les éperons qu'ils appelloient Rostres, Dans les Edifices les Acrotéres sont particulierement des Piedestaux qui estoient mis au milieu & aux costez des frontons pour soûtenir des statues, ainsi qu'il se voit aux figures des Planches IX. X. XI. XII. XIII. & XIV.

79. Tous les membres. Cela est fait suivant les rai-

sons qui sont déduites au second chap. du 6. livre. Scamozzi

dit que tout cela n'est qu'une chicane de perspective. 80, PARCE QUE SI LORSQUE L'ON REGARDS, La veritable raison de ce racourcissement des choses élevées a esté expliqué cy-devant dans la Planche X V I. où il s'agit de la differente diminution du haut des colonnes suivant leur differente hauteur, qui est le rétrecississement de l'angle. Celle que Vitruve rapporte icy, qui est la longueur des lignes, n'est point vraye, parce que quelques longues que soient les li-

gnes visuelles, tantqu'elles feront un mesme angle, (suppo-sé que les autres circonstances qui peuvent faire juger de l'éloignement foient pareil-les, telles que font la force ou la foiblesse du coloris & le voifinage des chofes dont on connoît lagran-deur ) elles representeront toûjours à l'œil une mefine grandeur. Car les lignes A C & BC, qui sont plus longues plus longues que les lignes DC&EC, ne

font point paroiftre le corps A B plus petit que le corps D E, mais elles le font paroiftre égal, parce qu'elles font un mesme angle. Et au contraire les lignes H K & I K, qui sont égales en longueur aux lignes F K & G K, sont paroître le corps H I & le corps F G, de grosseur distrernte, parcardales font des angles différente. Par articles font des angles différentes. ce qu'elles font des angles differens. Et la raison pour laquel-

le l'inclination fait paroistre les faces plus longues, est qu'elle l'inclination tait parolité les taces plus longues, et que le clargir les angles, parce que la face LO, qui est à plomb, fait l'angle des lignes LN & ON plus petit que l'angle que ces lignes font lorsqu'elle est panchée comme LM, dont les lignes visuelles LN & MN font un plus grand angle que ne font les lignes LN & ON, lorsque comme LO, Celle rest point naporés. elle n'est point panchée.

81. ÊT PLUS UNE LIGNE SE'TEND VERS LE HAUT. Cela n'est point encore vray; car il est certain que fi on regarde par exemple en haut, estant au milieu de deux tours, plus elles seront hautes & plus elles paroistront s'approcher par enhant l'une de l'autre, & par consequent s'in-cliner au devant.

82. CANNELURES, Ces cannelures sont des demy-canaux qui sont creusez de haut embas, le long & tout autour des colonnes au nombre de vingt-quatre, & quelquefois davan-tage. Tutnebe & Baldus veulent qu'au lieu du mot Grec Striges, qui fignifie de petits canaux, îl y ait Strigiles, qui en Latin fignifie des Etrilles: parce que les Etrilles avec lesquelles les Anciens se racloient la peau dans les bains, estoient faites, comme de petits canaux. Mais il y a raison de croire que les cannelures peuvent estre appellées Striges, sans allet Detrecher le mot de Strigies qui vient de Striges, sans allet Detrecher le mot de Strigies qui vient de Striges, say. POS ANT UNE EQUERRE, Crêthà-dire qu'il faut que les cannelures soient profondes de la moitié de leur largeur, se que cette profondeur aille en diminuant vers le haut de la colonne, de mesme que les cannelures vont aussi en s'é-trecissant. ges , qui signifie de petits canaux , il y ait Strigiles , qui en La-

trecissant.

84. SES DEUX BRANCHES. Je traduis ainsi Ancones, à cause 84. SES DEUX BRANCHES. Je traduis ainfi Ancones, à caufe que la chose est claire; autrement le mot est ambigu: Car Ancon est proprement le ply du coude; & generalement il fignise tout ce qui fait un ply ou angle par la rencontre de deux lignes: De forte que dans Ancon on peut considerer deux choses, sçavoir les lignes, ou branches qui se rencontrent, & le point de l'angle. Vittruve appelle quelquesois Ancones, ce point seul, ainsi qu'il a esté remarqué cy-devant quand il est parlé de anconibus terrantorum: quelquesois ce sont les deux branches comme en cet endroit. sont les deux branches comme en cet endroit.

85. L'ENTREDEUX DES CANNELURES. Les cannelures sont composées de deux parties, sçavoir de Strix & de Stria. Strix est la cavité du demy canal; Stria est l'eminence quarrée qui est à chaque costé de la cavité. Stria est ainsi de quartes qui et a enaque conte de la cavite. Stria ett anni appellée du mot firingere, qui fignifie resperer, parce qu'il semble qu'elle soit comme un ply qui fait élever une étoffe à l'endroit où elle est servée; & en effet on dit que la premiere origine de cette invention a esté prise sur les plis des vestemens des femmes, comme il sera dit au premier chapitre du quatriéme Livre.

S6. LA LARGEUR DE CET ENTREDEUX DES CAN-NELURES. Cet endroit est bien remarquable pour prouver que le rensiement des colonnes estoit dans un usage bien étably du temps de Vitruve,

Dans les Simaises qui sont sur la Corniche aux costez des Temples, il faudra tailler CHAP. III. des testes de Lion qui soient tellement disposées, qu'il y en ait premierement une au droit de chaque Colonne, & que les autres soient distribuées par espaces égaux, ensorte que \* chacune réponde au milieu de 87 chacune des pierres qui font la couverture. Celles qui sont au droit des Colonnes seront percées dans la goutiere où l'eau qui découle du toit est reçuë. Les autres d'entre-deux ne seront point percées, asin que l'eau qui coule en abondance sur le toit, ne trouve point là d'ouverture qui la jette entre les Colonnes sur ceux qui y passent; c'est asses que celles qui sont au droit des Colonnes vomissent toute l'eau de leur gueule avec impetuolité.

J'ay traité dans ce Livre le plus exactement qu'il m'a esté possible de l'ordonnance des Temples Ioniques, je vais dans celuy qui suit, expliquer quelles sont les proportions des

B Doriques & des Corinthiens.

85. CHACUNE DES PIERRES QUI FONT LA COUVERTURI. Je n'interprete point Tegulas des tuyles; parce que ce que nous appellons tuyle en François fignifie feulement les carteaux ou canaux de terre cuite dont on couvre les maisons, & non pàs generalement, ainsi que Tegula, tout ce qui peut estre employé à cela, comme Ardoise, pierres plattes, lames de plomb ou de cuivre, &cc. Or le sens demande icy que Tegula signifie autre chose que tuyle; parce qu'il s'agit de faire que les parties du toit, le long desquelles l'eau coule en plus grande quantité, foient au droit des testes de lion; ce que ses grandes pierres ou les lames de plomb dont on couvre les grands Edifices, sont fort bien, estant des Tegula disposées par rangs de haur en bas, lesquel-

les font des rebords à droit & à gauche qui amassent l'eau dans leur milieu; que des tuyles ordinaires ne font point; parce qu'elles composent une couverture uniforme, qui fait couler l'eau également par tout. Palladio n'a pas observé ce couter Feau egalement par tout. Palladio n'a pas obfetvé ce precepte de Vitruve dans ses Temples anciens qu'il couvre de grandes pierres plattés; car leurs milieux répondent entre les colonnes, & non au droit des testes de lion, par lesquelles l'eau doit s'écouler; car bien qu'il n'y ait que les testes de lion que l'on met au droit du milieu des colonnes, qui soient percées pour jetter l'eau, la Symmetrie demande que toutes les pierres qui sont la couverture, se rapportent par tout d'une mesme façon aux testes de lion.

# LE QUATRIEME LIVRE VITRUVE.

PREFACE.

A pluspart de ceux qui ont écrit de l'Architecture, n'ont fait que des amas confus & PREFACE. sans ordre de quelques preceptes dont ils ont composé leurs ouvrages. Pour moy j'ay crû que l'on pouvoit faire quelque chose de meilleur & de plus utile, en reduisant comme en un corps parfait & accomply toute cette science, & rangeant dans chaque Livre D chaque genre des choses quiluy appartiennent. C'est pourquoy j'ay expliqué dans le premier quel est le devoir de l'Architecte, & quelles sont les choses qu'il doit sçavoir. Dans le second j'ay examiné les materiaux dont on construit les Edifices. Au troisiéme j'ay enfei-\* gné quelle doit estre la disposition des Temples, la diversité 1 des Ordres d'Architecture,

1. Des ordres d'Architecture. Vittuve patle dans le troifieme Livre des genres des Temples en deux manieres. Dans le premier chapitre il a traité des genres qui appartiennent particulierement aux Temples dont il a fait fept effecces, qui font celuy à Antes, le Profityle, l'Amphiprofiyle, le Periptre, le Pfeudodiptere, le Diptere & l'Hypathre; establissant leurs disferences sur les diverses dispositions de leurs parties, qui sont le dedans du Temple, le Promass, le Possicum, & les colonnes, sans avoir égat daux proportions des colonnes, ny à leurs ornemens. Dans le 2. & dans le 3. chapitre il a parlé des genres qui sont communs aux Temples & aux autres Edifices, qu'il a encore divisez en deux especes, dont les disferences sont prises de la disposition, ou de la proportion des colonnes, Suivant les différentes dispositions des colonnes, il a fait cinq especes d'Edifices établies sur les différences des entrecolonnemens qui sont le Pycnostyle, le Systyle, le Diastyle, l'Aracityle, & l'Eustyle: Des différences de la proportion des parties des colonnes & de leurs ornemens, il a fait trois autres especes que les Architectes ont appellées Ordres, qui sont le Dorique, l'Ionique & le Corinthien.

L'ordre d'Architecture suivant cette division de genre d'Architecte, peur estre dessant

L'ordre d'Architecture suivant cette division de genre d'Architecture, peut estre desiny, une regle pour la proportion des colonnes, & pour le caractere & la figure de certaines

parties qui leur conviennent selon les proportions differen-tes qu'elles ont. La proportion des colonnes prend ses diffe-rences de leur groffiereté, ou de leur delicarelle; de la figure des membres particuliers qui leur conviennent suivant leur des memotes particuliers qui leur conviennent suivant leur proportion, prend ses différences de la simplicité ou de la richestle des ornemens de leurs Chapiteaux, de leurs bases, de leurs cannelures & de leurs modillons, ou mutules : Ainsi dans les trois ordres le Dorique qui est le plus massifi a dans toutes ses parties une grofisereté & une simplicité qui le difitingue des autres : Car son chapiteau n'an youtures, ny feuilalages, ny caulicoles : sa base, quand on luy en donne une, est composée de tores fort gros, sans astragales & avec une seule scorie : ses cannelures sont plates, & en moindre nombre le scorie : se sannelures sont plates, & en moindre nombre qu'aux autres ordres, & ses muules ne sont que comme un simple tailloir sans console & sans feuillage. Au contraire le Corinthien a dans son chapiteau plusieurs ornemens delicats, que la sculpture luy donne en y taillant deux rangs de belles seuilleles au nombre de seize, d'où sortent autant de petites branches ou caulicoles recouvertes par autant de volutes. Sa base, du moins celle que les Modernes ont inventée depuis Vittuve, est enrichie de deux Astragales & d'une double scotie, qui sont des parties qui manquent à la base Attique, qu'on donne ordinairement à l'Ordre Dorique; & se ses modillons sont delicatement taillez en

leur nombre & leurs especes, quelles doivent estre les distributions des parties dans cha-A que Ordre, & principalement dans ceux qui sont plus delicats, à cause de la proportion de PREFACE. leurs modules. Mais je me suis particulierement étendu sur les proprietez de l'Ordre Ionique. Presentement je vais expliquer en ce Livre les regles de l'Ordre Dorique & du Corinthien avec toutes leurs particularitez & differences.

consoles qui sont ornées de feuillages pareils à ceux du chapiteau. Les ornemens de l'Ordre Ionique sont moyens entre les extremitez des deux autres ordres, sa base estant

par le bas fans tore, son chapiteau n'ayant point de feuilles, & sa corniche n'ayant que des denticules au lieu des modillons.

### CHAPITRE I.

Des trois Ordres de colonnes, de leur origine, & de leur invention.

Es colonnes Corinthiennes ont toutes leurs proportions pareilles à celles des Ioni-CHAP. I. ques, à la referve du chapiteau, dont la hauteur fait qu'elles sont à proportion plus hautes & plus gresles ; car la hauteur du chapiteau Ionique n'est que 1 la troisième partie \* du Diametre de la colonne, au lieu que 2 le chapiteau Corinthien est aussi haut que tout \* le Diametre, & ces deux parties du Diametre qui accroissent le chapiteau Corinthien, 3 donnent à la colonne une hauteur qui la fait paroistre plus deliée. 4 Les autres membres \* qui sont posez sur les colonnes, sont empruntez de l'Ordre Dorique ou de l'Ionique. Car l'Ordre Corinthien n'a point d'ordonnance propre & particuliere pour sa corniche, ny pour les autres ornemens, mais il a quelquefois une Corniche Dorique avec des Mutules tels que sont ceux qui conviennent aux Triglyphes; & des gouttes dans son Architrave: \*

> 1. LA TROISIE'ME PARTIE DU DIAMETRE. Il faut 1. LA TROISTEME PARTE BU D'AMETRE, it raute entendre que cette hauteur du chapiteau ne comprend pas ce qui pend des volutes au dessous de l'astragale, mais seulement ce qui est au dessus, parce qu'il s'agit icy de compater la hauteur du chapiteau avec la hauteur du fust le la colonne; ce qui ne se pourroit pas faire si on consideroit la hauteur du chapiteau entier, dont une partie anticipe sur le fust. Il faut encore remarquer que la proportion que Vitruve donne, ne doit pas eftre prife au jufte, mais feulement à peu prés : carle chapiteau fans ses volutes a quelque chose de plus que le tiers du diametre du bas de la colonne.

> 2. LE CHAPITEAU CORINTHIEN EST AUSSI HAUT. Pline dit la mesme chose de la hauteur du chapiteau Corin-Pline dit la melme chole de la hauteur du chapiteau Corin-thien. Serlio dit que dans tous les chapiteaux Corinthiens qu'il a messurez, il n'en a point trouvé où le tambour sans se tailloir ne suff plus haut que le diametre du bas de la colon-ne, & que cela luy sait croire que le texte de Vitruve est corrompu. Toutefois Vitruve dectare un peu plus bas dans le messure chapitre, que le tailloir est compris dans cette grandeur du diametre du bas de la colonne, L'au sigit dans la figure deux chapitreaux Corinthiens dont

> J'ay fait dans la figure deux chapiteaux Corinthiens, dont l'un eft fuivant les mesures du texte de Vitruve, tel que nous l'avons ; l'autre est suivant l'usage ordinaire, dont le modele est pris sur l'ordre Corinthien, du Portique de la Rotonde, qui est l'ouvrage le plus approuvé de tous ceux que nous ayons des Anciens, & qu'on tient avoir esté fait peude temps aprés Vittuve. Villalpande dit que les chapiteaux du Temaprés Vietuve. Villalpande dit que les chapiteaux du Temple de Salomon n'estoient point de la proportion que Vietuve donne au chapiteau Corinthien, quoyqu'il pretende que les Grecs n'en ont pointesté les inventeurs, mais qu'ils les ont copiez sur ceux du Temple de Salomon: & il montre que ces chapiteaux avoient plus de hauteur que la colonne n'a de largeur par le bas, à cause qu'il est dir au troisséme des Rois que capitella juxta menssuram ventre falla, que dans l'Hebreu il y a juxta menssuram ventre columna, & que de consequent le chapiteau avoit de haut plus que le diametre du bas, au moins la valeur du renssement.
>
> 3. DONNENT A LA COLONNE UNE HAUTEUR.

3. DONNENT A LA COLONNE UNE HAUTEUR. Toute cette hauteur ne va qu'à neuf diametres, & une sixié-Toute cette hauteut ne va qu'a neur unametres, ce une nate-me partie de diametre, parce que la colonne Corinthienne felon Vitruye n'eloit plus haute que l'Ionique, que de ce que le chapiteau Corinthien eftoit plus haut que l'Ionique: or la colonne Ionique avoir en tout huit diametres & demy, a fou chapiteau playoir, que les tieres du diametre de la co-Se son chapiteau n'avoir que le tiers du diamette de la co-lonne; de forte que le chapiteau Corinenien qui avoir de hauteur le diametre rout entier, ne pouvoit donner à la colonne Corinthienne de plus qu'à l'Ionique que deux tiers de diametre, qui joints à huit & demy font neuf & un sixième

Les colonnes des Temples Monopteres dont il est parlé cy-après au chapitre, en avoient dix; il n'est point dit de quel ordre elles effoient, mais il y a apparence que ells et-voient eftre Corinthiennes, pui que Virtuve dit que la co-lonne Corinthienne est la pluis debée de toutes, il se trouve que la pluspart des colonnes de cet ordre, tant anciennes que modernes, ont cette hauteur, sçavoir de dix sois leur diametre. Il y a neanmoins quelques - uns des Architectes modernes, comme Palladio, qui n'ont fuivy ny la propor-tion que Vittuve donne en ce chapitre à la colonne Corin-thienne, ny celle des Temples Monopteres, mais qui ont choîf une proportion moyenne en luy donnant neuf diametres & demy.

4. LES AUTRES MEMBRES, Ces autres membres sont l'Architrave, la Frise & la Corniche. Je ne sçache point que personne air sait restexion sur cet endroit de Vitruve, où il est ce me semble dit assez clairement que les Anciens mettoient indifferemment sur les colonnes Corinthiennes des entablemens tantost Doriques & tantost Ioniques. Ce qui a empesché de voir que cela est dans le texte, qui selon la maniere ordinaire de Vitruve està la versité ice vu peu observa niere ordinaire de Vitruve est à la verité icy un peu obser, est que nous n'avons point d'exemple de colonnes Corin-thiennes qui ayent un entablement Dorique, de mesme qu'il thiennes qui ayent un entausement Dorique, au metine qu'un nous en est resté qui en ont un Ionique, ainsi qu'il se voit aux petits autels de Pantheon au Temple de Faustine & au Portique de Septimius; tous les exemples que l'on en pourroit fournit estant reduits à celuy que Vittuve en donne dans les Portiques qui estoient autour des Promenoirs que l'on foit de la libert en apris qui font déciser en apris que l'on fort déciser en apris que l'on de l'house en apris que l'on de l'action en apris que l'action en action de l'action en action en action de l'action en action en act les Portiques qui ettoient antour des Promenoirs que l'on faisoit proche des Theatres, qui sont décrites cy-aprés au chap. 9, du 5, livre, où il y a des colonnes Doriques mélées avec des Corinthiennes qui soûtiennent un entablement Dorique. Mais comme il ne nous reste point de ces fortes de Portiques, non plus que de beaucoup d'autres choses dont Vitruve a parlé, qu'onne doit point douter neanmoins avoir esté de sont temps : in enfe cur'il n'y a point d'uservanisses. office de fon temps; je pense qu'il n'ya point d'inconvenient de croire que du temps de Vittuve il y a eu des édifices, messe autres que ces Portiques, où les colonnes Corinthiennes avoient des entablemens Doriques, Dans les figures de Ruscovi on voit un chapiteau Corinthien sous un entablement Dorique : mais comme nous n'avons point l'explica-tion de ces figures, on ne peut estre assuré quelle a esté la pensée de cet Auteur, & s'il s'est fondé sur le texte de Vi-

truve, ou sur quelque fragment antique.
5. TELS QUE SONT CEUX. Les mutules de l'Ordre Doquelquefois A quelquefois il a la Frise Ionique ornée de Sculpture, & sa corniche avec des Denticules. CHAP. I. De sorte que de deux ordres on en a composé un troisséme qui n'a rien de propre que le chapiteau. La forme differente de ces colonnes a produit trois Ordres qui sont appellez Dorique, Jonique & Corinthien: la Dorique qui est la premiere & la plus ancienne de ces colonnes a esté inventée de cette sorte.

Dorus fils d'Helenes & de la Nymphe Optique, Roy d'Achaïe & de tout le Peloponnese, ayant autrefois fait bastir un Temple à Junon dans l'ancienne ville d'Argos, ce Temple fe trouva par hazard estre de cette maniere que nous appellons Dorique : Enfuire dans toutes les autres villes de l'Achaïe on en fit de ce mesme Ordre, n'y ayant encore aucune re-\* gle 6 établie pour les proportions de l'Architecture. En ce temps-là les Atheniens aprés avoir consulte l'Oracle d'Apollon à Delphes, par un commun accord de toute la Grece, B envoyerent en Asie treize Colonies, chacune ayant son Capitaine, sous la conduite 7 generale d'Ion fils de Xuthus & de Creüse, qu'Apollon par son Oracle rendu à Delphes avoit avoué pour son fils. Ion estant entré en Asie conquit toute la Carie, & y fonda treize grandes villes, sçavoir Ephese, Milete, Mynte, qui fut abismée dans la mer & dont on transfera tous les droits aux Milesiens, Priene, Samos, Teos, Celophon, Chios, Erythrée, Phocée, Clazomone, Lebede & Melite: cette derniere fut ruinée par toutes les autres villes, qui se liguerent contr'elle & luy declarerent la guerre à cause de l'arrogance de ses habitans : quelque temps après la ville de Smyrne fut reçuë en sa place entre les Ioniennes, par une grace particuliere du Roy Attalus & de la Reine Arsinoë. Ces treize villes ayant chassé les Cariens & les Lelegues, appellerent le pais Ionie à cause d'Ion leur Conducteur, & y bastirent des Temples, dont le premier, qu'ils dédierent à Apollon Panionius, fut fait à la maniere de ceux qu'ils avoient veus en Achaïe, & ils l'appellerent Dorique, parce qu'il y en avoit eu de pareils bastis dans les villes des Doriens. Mais comme ils ne sçavoient pas bien quelle proportion il falloit donner aux colonnes qu'ils vouloient mettre à ce Temple, ils chercherent le moyen de les faire assez fortes pour soustenir le faix de l'Edifice, & \*de les rendre agreables à la veuë. Pour cela ils prirent la mesure du pié d'un homme \* qui est la fixième partie de sa hauteur, sur laquelle mesure ils formerent leur colonne, en sorte qu'à proportion de cette mesure qu'ils donnerent à la grosseur de la tige de la colonne, ils la firent six fois aussi haute en comprenant le chapiteau : & ainsi la colonne Dorique sut premierement mise dans les Edifices, ayant la proportion, la force & la beauté du corps de l'homme.

rique que Vitruve dit convenir aux Triglyphes, sont appa-D remment ceux que J. Bapt. Alberti a décrites, que Pytrho Ligorio a trouvez à des fragmens antiques prés d'Albane, qu'on dit avoir esté premierement mis en œuvre par Bramante, & que Vignole a donnez dans son livre d'Archite-cure, comme estant pris sur le modele de plusieurs Ouvra-ges antiques fort approuvez. Les Mutules sont un membre quarré mis au dessus de chaque Triglyphe qui soutient le larmier: Vitruue dans la description qu'il donne de la Corni-che Dorique, n'en fait aucune mention, il met seulement au droit des Triglyphes, à la place des Mutules, trois rangs de gouttes attachées sous le plat-fond du larmier: neanmoins dans le chapitre qui suit, de messe qu'icy, il joint les Try glyphes avec les Mutules. La verité est que les Corniches où il y a des Mutules ont plus de grace que les autres qui sont rop petites, pour la grande Frise qu'à l'ordre Dorique: car les Mutules augmentent beaucoup la faillie & la hauteur de cette Corniche. mante, & que Vignole a donnez dans son livre d'Archite-E de cette Corniche.

6. DES DENTICULES. De mesme que le membre de moulure appellé Echine à caufe de la forme de chataigne qu'il a quand il est taillé, ainsi qu'il a esté dit cy-devant, ne laiste pas d'estre ainsi appellé dans le chapiteau Dorique, quoyqu'il ne foit point taillé. Il y a aussi apparence que le membre quarré, qui d'ordinaire est recoupé en l'ordre Ionique, peut estre appellé Denticule, bien qu'il ne soit pas seconde de l'accoupé en l'ordre l'ordr recoupé, & on peut croire que Vittuve a entendu qu'il ne foit point taillé dans la corniche Corinthienne quand elle a des modillons, puisqu'il declare au chapitre qui fuit, qu' on n'a jamais veu dans les ouvrages des Grees des Denticules au destous des modillons, c'està-à dire des Denticules taillez. C'est pourquoy quand il est dit que la corniche Corinthien.

ne n'a rien de particulier, cela se doit entendre de celle qui est sans modillons dans laquelle le membre quarré du Denticule est coupé & taillé comme à la corniche Ionique, ce qui a esté pratiqué excellemment au premier ordre du de-dans de la Cour du Louvre.

7. ET ABLIE. Il y a au texte cum non effet symmetriarum ratio nasa. Cette expression de Virtuve semble savoriser l'o-pinion de la plus grande partie des Architectes, qui croyent que les proportions des membres de l'Architecture sont que les proportions des membres de l'Architecture sont quelque choic denaturel, telles que sont es proportions des grandeurs, par exemple, des Aftres, à l'égate les unes des autres, ou des parties du corps humain. Pour moy j'ay tra-duit suivant la pensée que j'ay que ces proportions ent esté établies par un consentement des Architectes, qui, ainsi que Virtuve témoigne luy-messme, ont imité les ouvrages les victive temoigne tuy-metine, ont finite les ouvrages les uns des autres, & qui ont faivy les proportions que les premiers avoient choifies, non point comme ayant une beauté politive, necessaire & convainquante, & qui surpaf-fast la beauté des autres proportions, comme la beauté d'un diamant surpasse celle d'un caillou; mais s'eulement parce que ces proportions se trouvoient en des ouvrages, qui ayant d'ailleurs d'autres beautez positives & convaincantes, relles que Cont celles de la mariere & de la missifié de l'èvetelles que sont celles de la matiere & de la justesse de l'exe-cution, ont fait approuver & aimer la beauté de ces propor-tions, bien qu'elle n'eust tien de positif. Cette raison d'aimer les chofes par compagnie & par accouitumance se ren-contre presque dans toures les choses qui plaisent, bien qu'on ne le croye pas, faute d'y avoir sait ressexion. 8. GENERALE, J'ay traduit selon mon manuscrit qui a summam imperii paresque au lieu de summam imperii par-

tem qui se lit dans tous les imprimez.

CHAP. I.

Encarpi

Quelque temps après ils bastirent un Temple à Diane, & cherchant quelque nouvelle A maniere qui fût belle, par la mesme methode ils luy donnerent la delicatesse du corps d'une femme. Et premierement ils firent le Diametre de la colonne de la huitième partie de sa hauteur; afin qu'elle s'élevast plus agreablement : Ensuite ils s'aviserent d'y mettre des bases faites en maniere de cordes entortillées pour estre comme la chaussure, & taillerent des volutes au chapiteau, pour representer cette partie des cheveux qui pend par boucles à droit & à gauche, , les cymaises & les gousses estant, comme des cheveux arangez \* sur le front des colonnes. Avec cela ils firent des cannelures tout le long du tronc, comme si c'eust esté les plis de leurs robes. Ainsi ils inventerent ces deux genres de colonnes, imitant dans les unes la fimplicité nue & negligée du corps d'un homme, & dans les autres la delicatesse & les ornemens de celuy des femmes. Les Architectes qui succederent à ces premiers, & qui se rendirent de plus en plus subtils & habiles, approuvant grandement la de-B licatesse des 10 petits modules, donnerent à la hauteur de la colonne Dorique 11 sept de ses Diametres, & huir & demy à l'Ionique, à laquelle ils imposerent ce nom à cause que les Ioniens en avoient esté les premiers inventeurs.

Le troisséme gente de colonnes est appellé Corinthien qui represente la delicatesse

9. Qui est la sixieme partie. Il adéja esté remarque qu'il ne se trouve point que dans les hommes de noitre secle le pié soit la fixieme partie de sa hauteur, car il est rour appare la ferie de sa hauteur, car il est rour appare la ferie de sa hauteur.

marque qu'il ne le trouve point que cans les nomines de noître fiecle le pié foir la fixième partie de fa hauteur, car il eft tout au moins la feptieme, & cette proportion de fept a un approche davantage de la proportion qui est ordinaire à l'ordre Dorique, que ne fait la proportion qui est ordinaire à l'ordre Dorique, que ne fait la proportion de fixà un.

10. LES CYMATSESET LES GOUSSES. Il y a apparence que le tailloit du chapiteau lonique est figuisé par ces cymaisés. Pour ce qui et des goulés ja ay ainst interpretée mot Encarpi, qui fignise en Grec cet amas de fruits que les Sculpteurs & les Peintres feignent estre pendus & attachez par des rubuns, & que l'on appelle vulgarement Eestont, Tous les Interpretes disent bien ce que c'est que marque que mental, mais ils n'expliquent point ce que c'est dans la volute lonique, le ne fçay s'i Michel-Ange qui a mis des festons dans le chapiteau lonique qu'il a inventé, s'est fondé sur cet endroit de Vitruve , mais il et certain qu'il n'y en avoit point dans le chapiteau autique; & je ne croy pas que ces fruits que Vitruve designe par le mot \*mæn\*i\*; puissen estre chapiteaux loniques prois dans le conchées sur les Pottes gousses qui sont dans les faces des chapiteaux loniques ; trois dans le coin de chaque volute, & couchées sur les Oves qui sont taillez dans le quart de & couchées sur les Oves qui sont taillez dans le quart de

n. Petits modules. Il faut entendre icy par modules les Diametres du bas de la colonne, & que le Diametre est appellé petit par rapport à la hauteur de la colonne, qui

plus elle a de fois la grandeur de son Diametre, & plus ce Diametre est petit, si on le compare au Diametre d'une co-lonne moins haute de la mesme hauteur, & qui sera moins de fois dans cette hauteur.

12. SEPT DE SES DIAMETRES. Il paroistencore parlà que les proportions des membres d'Architecture n'ont point que les proportions des membres d'Architecture n'ont point une beauté qui ait un fondement tellement positif, qu'il soit de la condition des choses naturelles, & parcil à celuy de la beauté des accords de la Musique, qui plaisent à cause d'u. De proportion certaine & immuable, qui ne dépend point de la fantailie. Car la proportion qui sitt premierement donnée à la colonne Dorique & a l'Ionique, a esté changée ensuire, & pourroit encore l'estre sans choquer ny le bon sens ny la raison: Il n'y a que le goust des intelligens qui auroit de la railon: Il n'y a que le goutt ces intenigens qui autori de la, peine à fouffur ce changement, parce que ceux qui font accoultumez aux anciennes proportions, le font formé une idée du beau dans ce gente de chofes qui tient lieu d'une regle positive & d'une loy que l'ulage & la coustume sont capables d'etablit avec un pouvoir égal à celuy qu'ils ont d'attibure à quelques-unes des loix politiques une autorité aussi inviolable que peut estre celle que le droit & l'équité donners a toutes les autres a quoque celles-ey foient sont donnent à toutes les autres ; quoyque celles cy foient fond dées sur l'equité & sur la raison, & les autres seulement sur la volonté de ceux qui les imposent, & sur le consentement de ceux qui les reçoivent & qui s'y soûmertent.

#### EXPLICATION DELLA PLANCHE XXIII.

Cette Planche represente dans sa premiere figure deux manieres de chapiteaux Corinthiens , dont le premier est suivant le texte de Vitruve : Car tout le chapiteau n'a de hauteur que le Diametre du bas de la colonne , les feuilles sont d'Acanthe , ধ la rose n'excede point la largeur du Tailloir. L'autre chapiteau est à la maniere qui a esté introduite depuis Vitruve , telle qu'est celle du Portique du Pantheon. Il a sans comprendre le Tailloir, tout le Diametre de la colonne : les feuilles sont d'olivier, & la Rose descend jusques sur la volute. Le plan du chapiteau qui est au dessous de celuy de Vitruve, est selon la maniere que se croy estre signifiée par la description ; la Diagonale A B ayant deux fois la hauteur du chapiteau ; la courbeure du Tailloir marquée a b , estant la neuvième partie du quarré E AC ; & la petite face d , n'allant pas jusqu'à l'angle B, ainsi qu'elle fait aux chapiteaux qui ont plus de hauteur que le Diametre du bas de la colonne, & dont le Plan se trace d'une autre maniere : car A D E est un triangle Equilateral dont le costé A.D estant diviséen dix, une de ses parties est égale à l'enfoncement ef, suivant lequel traçant une ligne courbe du centre E, on a les coins du Tailloir aux endroits où cette ligne courbe couppe la ligne g h, qui touche l'extremité de la Diagonale C D, 😢 qui est parallele à l'autre Diagonale A B.

La seconde Figure represente une plante d'Acanthe au naturel & en l'estat qu'elle fut vûe par le Sculpteur Callimachus lorsqu'elle luy servit de modele pour faire le chapiteau Corinthien, dont il est

l'inventeur.

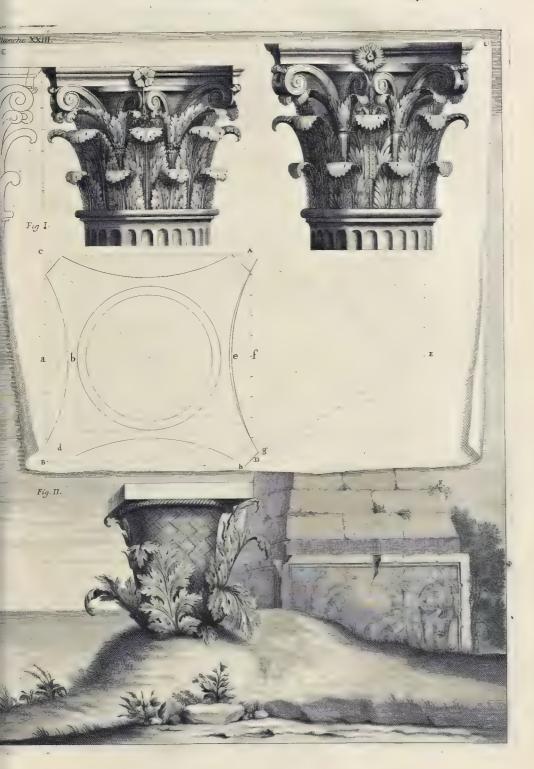

CHAP. I. d'une jeune fille à qui l'âge rend la taille plus dégagée & plus capable des ornemens qui A peuvent augmenter la beauté naturelle. L'invention de son chapiteau est fondée sur

ette tencontre.

Une jeune fille de Corinthe preste à marier estant morte, sa nourrice posa sur son tombeau dans un panier quelques petits vases que cette fille avoit aimez pendant sa vie, & asin que le temps ne les gastast pas si tost estant à découvert, elle mit une tuile sur le panier, qui ayant esté posé par hazard sur la racine 13 d'une plante d'Acanthe, il arriva lorsqu'au \* Printemps les seuilles & les tiges commencerent à sortir, que le pannier qui estoit sur le milieu de la racine, sit élever le long de ses costez les tiges de la plante, qui rencontrant les coins de la tuile surent contraintes de se recourber en seur extremité, & faire le contournement des volutes.

Le Sculpteur Callimachus que les Atheniens appellerent <sup>14</sup> Catatheenos à cause de la de-B lisatesse & de la subtilité avec laquelle il tailloit le marbre, passant auprés de ce tombeau, vit le panier, & de quelle sorte ces seuilles naissantes l'avoient environné: cette forme nouvelle luy plût infiniment, & il en imita la maniere dans les colonnes qu'il sit depuis à Corinthe, establissant & reglant sur ce modele <sup>15</sup> les proportions & la maniere de l'ordre \*

Corinthien.

Les proportions du chapiteau Corinthien doivent estre ainsi prises. Il faut que le chapiteau avec le Tailloir ait autant de hauteur, que le bas de la colonne a d'épaisseur : que la la largeur du Tailloir soit telle que 1º la Diagonale qui est depuis un de ses Angles jusqu'à \*. l'autre, ait deux fois la hauteur du Chapiteau; car de là on prendra la juste mesure partie du costé à prendre de l'extremité d'un des angles à l'autre. Le bas du chapiteau ser de C

13. D'UNE PLANTE D'ACANTHE. Cette plante qui est appellée branca wifina en Latin à cause qu'on dit que ses feuilles resseremblen aux piez d'un ours, est appellée Acanthos en Grec, parce qu'une de ses especes est épineuse & resser la latin à cause de la cultivée qui est sancia la favayage qui est l'épineuse, & la cultivée qui est sancépines, & qui est peut-estre pour cela appellée moltis par Virgile. C'est de cette derniere que les Sculpreurs Grecs ont pris les ornemens de leurs ouvrages, de mesme que les Gothiques ont imité l'autre qui est épineuse, non seulement dans leurs chapiteaux, mais aussi dans leurs autres ornemens.

mens.

Mais il est à remarquer que les Architectes Romains n'ont pas imité les ouvrages de Callimachus dans leur chapiteau Corinthien: car ils y ont mis le plus souvent des seuilles qui sont fort différentes de celles d'Acanthe qu'ils ont reservées pour l'Ordre Compossie, ainsi qu'il se voit en l'Arc de Titus. Ces seuilles sont bien plus profondement resenduës, & onles appelle feuilles d'olivier ou de laurier, quand elles sont fort grandes: Ce que l'on peut dire estre fait tout au contraire de ce qui devroit estre, patce que les volutes Corinthiennes, qui, comme il a esté dit, sont formées des tiges d'une herbe, ne sequit est est peut des branches d'un arbre tel qu'est le laurier ou Volivier; Et le chapiteau Composite dont les volutes ne naissent point des seuillages, mais qui sortent du vase, pouvoit avec plus de raison soustines damettre ces seuilles de laurier. Cette pratique des Architectes anciens, qui n'est point selon Vittuve, a fait écrire à Villalpande que l'histoire de Callimachus est fabuleuse, & que les Grees n'ont point inventé le chapiteau Corinthien, mais qu'ils en ont pris le modele fur le Temple de Salomon, où les chapiteaux estoient ornez, à ce qu'il dit, de feuilles de palmes, ausquelles les seuilles qu'on appelle d'olivier ressemblent mieux qu'à celles d'Acanthe, qu'il pretend n'avoir jamais esté mises dans les chapiteaux Corinthiens par les Anciens: neanmoins le contraire se remarque dans pluseurs chapiteaux qu'i se voyent encore dans la Grece, & mesme aux colonnes des Tutelles à Bordeaux, où les chapiteaux Corinthiens ont des seuilles d Acanthe.

14. CATATECHNOS. Pline dit qu'il fut appellé Cakizotechnos, c'est-à-dire qui ne se flatte point dans l'amour qu'il a pour son ouvrage, mais qui ne le trouve jamais asse bien fait à sa fantasse; c'est l'explication que Pline donne à ce mot : on pourroit neanmoins croire qu'il fignifieroit aussi ce que nous appellons m veiillens, c'est-à-dire un ouvrier qui gaste son ouvrage à force de le vouloir polir & achever trop curieusement; c'est Plineluy-messme qui me donne cette pensée, quand il parle des statues que ce Sculpteur sit de deux Danseuses, ausquelles il dit que la trop grande recherche avoit osse toute la grace qu'il avoit voulu leur donner.

15. Les proportions et la maniere. Je traduis ainfi Symmetrias & rationes: il est pourtant vray que la rencontre des seuilles de la plante d'Acanthe sur le panier qui servit de modelle à Callimachus ne luy fournit pas les proportions du chapiteau Cosinthien, mais seulement linvention de la figure & de son caractère: & cela fait voir combien le mot de Symmetria a de différentes significations dans Vitruve.

16. LA DIAGONALE QUI EST DEPUIS UN DE SES ANGLES. Cela est obscur, parce que le tailloir du chapiteau Corinthien a huit angles, à cause qu'il est coupé par les quatre coins, & que certe coupure fait quatre petites faces, lef quelles ont chacune deux coins. Et il n'est pas aisé de squoir si Virtuve entend par les angles, le milieu des petites faces, & qu'il venille que certe Diagonale, qui a deux fois la hauteur du chapiteau, c'est-à-dire deux fois le Diametre du bas de la colonne, aille du milieu d'une des petites faces à l'autre, ainsi que Palladio, Vignole & Scamozzi l'ont pratiqué; ou s'il entend que les coins du quarré dont les deux Diametres du bas de la colonne font la Diagonale, estant coupez, s'assente de la colonne font la Diagonale, estant coupez, fassente squatre petites faces, ainsi qu'il se voit dans la Planche XXIII. Il y a pourtant apparence que la der. Eniere Explication est la meilleure; parce que de l'autre maniere le tailloir seroit trop large à proportion de la hauteur du chapiteau, e qui ne se rencontre pas aux chapiteaux faits depuis Virtuve, qui estant plus hauts que les anciens, se trouvent mieux proportionnez avec un tailloir plus large. Comme Virtuvene parle point de recouper les coins du tailloir, on poutroit douter s'il n'autorit pas en intention que les tailloirs sussente est de rencouper les coins du tailloir, on poutroit douter s'il n'autorit pas en intention que les tailloirs sussente de l'eur par leur coins, ainsi qu'ils sont au Temple de Vesta à Rome, & en quelques autres anciens Edifices.

17. DES QUATRE COSTEZ. J'ay crû que frontes quoquo verfiss. qui fignifie les faces de tous les costez, pouvoit estre traduit les faces des quarre costez; parce qu'il y a quatre costez.

mesme

A mesme largeur que le haut de la colonne sans le 18 congé & l'astragale. L'épaisseur du Char. I. tailloir sera de la septième partie de tout le chapiteau : après que cette épaisseur qui est Apostess. pour le tailloir sera ostée, le reste doit estre divisé en trois parties dont on en donnera une à la feuille d'embas, une autre à la seconde feuille, & le mesme espace restera pour 19 les \* caulicoles, d'où fortent d'autres feuilles qui s'étendent 20 pour aller soûtenir le tailloir. Petites tiges, \* 21 Il faut que des feuilles des caulicoles il forte des volutes qui s'étendent vers les angles du Helices. \* chapitau, & qu'il y air encore 22 d'autres volutes plus petites au dessous de 23 la rose qui Flos. \* est au milieu de la face du tailloir. Ces Roses qu'on met aux quatre costez 24 seront aussi grandes que le tailloir est épais. Le chapiteau Corinthien doit avoir ces proportions pour estre bien fait.

25 On met sur ces mesmes colonnes des chapiteaux qui ont d'autres noms : mais ces B noms ne doivent point faire changer celuy des colonnes, puisqu'elles ont les mesmes proportions; car on ne leur a donné ces noms qu'à cause de quelques parties qui ont esté priles des chapiteaux Corinthiens, & de ceux qui sont en maniere d'oreiller, & des Doriques aussi, dont on a assemblé les differentes proportions pour composer une nouvelle maniere de tailler les chapiteaux avec plus de delicatesse.

18. Le congé. La pluspart de nos ouvriers appellent ainsi la retraite qui se fait en dedans par un trait co

A

aller gagner le nû C. Quelques uns l'ap-pellent chanfrein. Aporbess en Grec si-mise l'action par laquelle on retire quelque chose à part pour la serrer. Le mot Grec apopègis dont Vituwe se serr en suite au seprieme chapitre de ce Livre, pour exprimer la mesme chose, & qui signisse fuite, est encore dur servieme se mesme chose, & qui signisse fuite, est encore dur servieme se mesme chose, & qui signisse fuite, est encore dur servieme se mesme chose, & qui signisse fuite, est encore dur servieme se mesme chose, & qui signisse fuite, est encore dur se mesme chose, a consequence de la consequence

pour exprimer la meime choie, se qui nigime pare, en en-core plus significatif. Et c'est par cette raison que les Peintres appellent suite ce qui parosit renter au dedans du Tableau. Alberti appelle nestrum le quarré ou silet dont la suite ou retraite le fait vers le nû de la colonne, se il dit que ce mot

fignifie une bandelette dont on lie les cheveux.

19. LES CAULICOLES, Cauliculi fignifie de petites tiges.
Elles font ordinairement casnelées, & quelquefois torfes. A Elles sont ordinairement casmelées, & quelquefois torses. A l'endroit où elles commencent à jetter-les feuilles qui produifent & soutiennent les volutes, elles ont un lien en forme d'une double couronne. Il faut remarquer que sous le nom de Caulicoles Vitruve comprend icy non seulement les tiges pranellées, mais encore les seuilles qui en naissent, & les volutes qui fortent des seuilles.

20. Pour Aller soûtenir. Il n'est pas vray que les feuilles des tigettes soûtiennent le tailloir : car ce sont les volutes lesquelles sont immediatement sous le tailloir ; & les extremitez des feuilles recourbées soûtiennent les vo-

21. IL FAUT QUE DES FEUILLES. Le texte en cet en-droit est corrompu, j'ay suivy la correction que Philander en a faire.

en a faire.

21. D'AUTRES VOLUTES PLUS PETITES. Elles sont appellées Helices. c'est-à-dire entortillées, ces autres volutes plus petites supposent qu'il y en a d'autres plus grandes dont il n'a point esté parlé: mais il est aisé d'entendre que ce sont celles des coins qui sont beaucoup plus grandes.

23. LAROST. J'Ay ainst interpreté ce qui est appellé E flors par Vitruye, parce que le mot de sleur n'est pas en usage pour expliquer cette partie du chapiteau Costinchien.

24. SERONT AUSSI GRANDES QUE LE TALLOIR EST L'PAIS. Cela n'est point observé dans l'antique, où la

EST L'PAIS. Cela n'est point observé dans l'antique, où la

rose est toûjours plus large que le tailloir n'est épais , parce qu'elle descend jusqu'au dessous du rebord du pannier ou

tambour,

33. On MET SUR CES MESMES COLONNES DES CHAPICATEAUX. Cecy s'entend à mon avis du Chapiteau de l'Ordre Compolite qui eff fait de l'affemblage des parties des autres Chapiteaux, comme de celle de l'Ionique dont il emprunte l'Echine & les volutes, & de celles du Cotinthien dont il ales feuillages. Ceux qui pretendent avec philander que Vitruve n'a point parlé de l'Ordre Composite, se fondent sur ce qu'il a dit que la diversité des ornemes du chapiteau, ne change point l'espece de la colonne, comme si la disperence specifique des colonnes consistoir ans la proportion de leur hauteur, à comparation de leur grosseur : mais cette raison ne doit point empescher qu'il ne soit vray de dire que Vitruve a traité de l'Ordre Composite aussi. Lien que du Cotinthien, puisque selon Vitruve l'Ordre Corinthien n'est différent de l'Ionique que par le chapiteau, & qu'il est vray que le seul changement des ornemens du chapiteau peut saire un Ordre différent, bien que la proportion de toute la colonne ne soit en rien changée: car les Ordres Composites qui nous relient des Anciens, tels que sont ceux de l'Arc de Tjun & August alors de la purs colonnes qui sous presentes qui sous relient des Anciens, tels que sont ceux de l'Arc de Tjun & August alors de la purs colonnes qui sous partient des Anciens, tels que sont ceux de l'Arc de Tjun & August alors de la purs colonnes qui sous des controlles de la colonne que par le chapiteau peux se clampes qui sous de controlles qui sous de la colonne se sont en controlles que la colonne se sont en controlles que la colonne se sont en controlles de l'Arc de Tjun & August et al. August et al are direcent, one que la proportion de toute la colonne ne foit en rien changée: car les Ordres Composites qui nous reilent des Anciens, tels que sont ceux de l'Arc de Tjrus & de celuy de Veronne, n'ont rien dans leurs colonnes qui soit différent de l'Ordre Corinthien que les ornemens du chapiteau. Cependant Philander dit que l'Ordre Composite n'a elté introduit que long-temps aprés Vitruve; bien que l'on rienne que le Baptistre de Constantin qui est d'Ordre Composite, à esté basty des ruines d'Edifices tres-anciens, & que le Temple de la Concorde dont on voit encore des restes à Rome, a esté fait par Camillus qui vivoit long-temps avant Vitruve: Or les colonnes de ce Temple tiennent de l'Ionique & du Dorique, ce qui les peut faire passer pour Composites; si ce n'est que Philander entende par Ordre Composites; si ce n'est que Philander entende par Ordre Composites; si ce n'est que Philander entende par Ordre Composites su certain Ordre reglé, qui est celuy qu'on appelle autrement Italique, & non pas tout ce qui participe de plusseurs autres Ordres : ce qui fair que quelques-uns nomment ces Ordres Composite, qui est un Ordre fixé, & qui a une figure& des proportions certaines & établies dans un grand nombre de fameux Edifices.

### CHAPITRE

CHAP. II.

### Des Ornemens des Colonnes.

PRE's avoir écrit des gentes des colonnes & de leur origine, il ne sera pas hors de A PRES avoir ectit des gentes des coloniers propos de parler de leurs ornemens, & de faire voir quelle a esté leur origine.

z. Ornemens. Vittuve entend icy comme en plusieurs autres endroits par ornemens des colonnes l'Architrave, la Frise &c la Corniche, qui est ce qu'en François on appelle

l'entablement ou le couronnement, quoyque ce soit tres-improprement que le nom d'ornemens des colonnes a esté donné à des parties qui sont des plus essentielles dans les CHAP. II. Trabs , Para-State, Ante, Tirna, Affes,

En tous les Edifices les parties de dessus sont faites de charpenterie à laquelle on don- A ne divers noms selon les differens usages qu'elle a. Car le Poitrail est ce que l'on met sur les colonnes, sur les Piedroits & sur les Pilastres : les Solives & les Ais sont pour les Planchers. Aux toicts + si l'espace est fort grand on met sous le faistage, + le Columen d'où \* Transfira., Ca- les colonnes ont pris leur nom; on y met aussi 6 des Entraits & 7 des Contresiches. Mais si \* presti Canterii. l'espace n'est que mediocre, le Poinçon descend avec 8 les Forces jusqu'au droit de l'Enta-

bastimens, & sans lesquelles les colonnes mesmes ny sçauroient estre : car oriement ne se peut proprement enten-dre que des choses qui sont ajoustées aux membres essen-tiels, tels que sont la Sculpture dont on taille les frises & les moulures des architraves des corniches, des bases, des tal-

loirs &cc.

2. En Tous Les Edifices. Cela s'entend des Edifices com-2. En Tous res Edifices, Cela s'entend des Edifices communs, & non pas des grands & magnifiques, où l'Architrave, la Frife & la Cornuche font de pierre, mais dont toutes les parties font faites à l'imitation de ceux qui font compofez de plufieurs pieces de bois, il est pourtant vray qu'en plufieurs Temples les Architraves qui fervoient de travées en dedans des Periftyles, estoient de bois; & au superbe Temple qu'Herode sit bassit en Hierusalem, les Architraves essente plus que de bois de ceder, au rannert de losenhe. estoient de bois de cedre, au rapport de Josephe.

3. Les Piedroits. Les Antes que nous avons déja ap-

pellées Pilastres, & les Parastata que nous appellons icy Piedroits, ne sont le plus souvent qu'une mesme chose; on y peut pourtant mettre cette difference, que le mot de Ania. convient mieux aux Pilastres plats qui ne montrent que la partie de devant, parce qu' Ante signise devant, & celuy de Parastata aux Piedroits qui sont des pilliers quarrez, ou qui sortent du mur la moitié ou des deux tiers du quarré, ainsi qu'il a esté expliqué sur le premier chapitre du 3.

Livre page 62.

4. SI L'ESPACE EST FORT GRAND. Les Charpentiers font de deux fortes de combles, conformement à la doctrine de Vittuve, les uns font avec exhaussement sur l'entablement, que Vitruve, les uns sont autre commission finate, qui sont re-presentez par la I, figure. Les autres sont sans exhaussement, appellez tella commoda. Se qui sont representez par la II. appetie leur les premiers le Poinçon appellé columen marqué A G, est sous le faistage appellé culmen, dont les re-nons s'assemblent dans les mortaises A A. Il a des entraits appellez transtra, marquez B B, & des contresiches appelcapreoli, marquees C C.

Dans l'autre comble qui est sans exhaussement le poinçon A G descend avec les forces appellées canteris, & marquées DD, jusqu'au droit de l'entablement. Sur les Forces il y a les Pannes appellées Templa, dont on ne voit icy que les bouts marquez E E. Les Pannes foustiennent les chevrons appellez assers & marquez F F.

L'Assemblage qui est composé des Forces, des Entraits & du Poinçon s'appelle une Ferme,





LE COLUMEN. Tous les Interpretes par columen ont entendu le faissage, parce qu'ils n'ont pas consideré que Vi-truve distingue columen de culmen, qui sont des mots que les Grammairiens à la verité prennent indifferemment l'un pour l'autre, mais qui fignifient icy des chofes differentes : car culmen ou ficiliage est une longue piece de bois , qui se pose à niveau au haut du toit; & columen ou painces est une autre piece de bois qui se pose à plomb, & qui sousient le culmen c'ét pourquoy Vitruve dit que le mot de columna vient de columen, & on peut dire que columen vient de culmen qu'il sousient, de mesme que culmen est ainsi appellé, à cause qu'il a dessus soy le culmen, qui vient de calamus, c'est-à-dire le chaume fait du tuyau qui porte l'épi du blé, les premiers toits ayant esté couverts de chaume.

Or il y a deux choses auis font vois que bien me Virruse. les Grammairiens à la verité prennent indifferemment l'un

Or il y a deux choses qui font voir que bien que Vitruve Or il y a deux choles qui font voir que bien que Vitruve prenne quelquefois columen pour ce failtage, comme au chap, 7, de ce Livre, il est pourtant certain qu'il le prend en cet endroit-cy pour le poinçon & non pas pour le taistage: la premiere est que le failtage ne fait point l'office d'une colonne comme le poinçon; la seconde, que le texte dit que columen & can herii sunt aliquando pominentes ad extremam substrundationem, c'est. à-dire que le columen & les forces descendent quel que sois jusqu'au droit de l'entablement, ce que le faistage ne se juroit jamais saire.

6. LES ENTRALTS. J'interprete ainsi transtra qui signifie en general toutes les pieces de bois qui traversent & lient deux parties opposées, mais que nos Charpentiers appel-lent particulierement entraits dans les couvertures.

7. Les Contrefiches, Quelques Interpretes croyent que le mot Capreoli soit derivé de celuy qui fignifie les entorillemens par lesquels les fermens des vignes s'accrochent; mais il doit estre repuré yenir de la ressemblance des cottes de chevres qui s'écartant à droit & à gauche, font re-presentées par ce qui s'appelle contresches qui sont deux pieces de bois C C, dans la premiere figure, qui sortant deçà E & cdelà du poinçon G, s'en vont soullenir les forces D D, appellees cy-apres canterii. Le mot François de chevrens a be coup de rapport avec expreoli, mais il fignificantre chose.

8. Des Forces. Les Forces sont des pieces de bois qui

font appellées canterii en Latin, parce que canterius fignifie un cheval de fomme, & que ces pieces de bois, comme des chevaux, portent toute la couverture. Il y a apparence que

le mot François chantier vient de canteriu!

Il faut neanmoins considerer que toutes ces difficultez ne sont fondées que sur la disposition des toits des Anciens qui estoit differente de la disposition des nostres, & qui fait que les forces, les pannes & les chevrons y pouvoient faire des essets qu'ils ne peuvent faire dans nos Edisices: car A blement: fur les forces on met les Pannes, & enfin les o Chevrons qui sont sous les tuyles & CHAP. It.

qui avancent aussi loin qu'il faut pour couvrir les murailles.

C'est ainsi que chaque chose dans les Edifices doit estre mise par ordre en sa place selon son espece: & c'est à l'imitation de cet assemblage de plusieurs pieces de bois dont les Charpentiers font les maisons ordinaires, que les Architectes ont inventé la disposition de toutes les parties qui composent les grands bastimens de Pierre & de Marbre.

La maniere que les Ouvriers ont suivie de tout temps, est qu'ayant posé sur les murs \* leurs poutres de telle sorte que du dedans du mur elles passoient jusqu'au dehors, ils remplissoient de maçonnerie 10 les espaces qui sont entre chaque poutre pour soustenir l'a corniche Interignia. & le toict qu'ils embellissoient de ce qu'il y a de plus délicat dans leur Art:aprés cela le bout des poutres qui fortoit hors le mur, estoit coupé à plomb, & parce que cela leur sembloit B avoir mauvaise grace, ils clouoient sur ces bouts de poutres coupez, de petits ais taillez en 🚁 la maniere que nous voyons les 💶 Triglyphes qu'ils couvroient de cite bleuë, pour cacher ces coupures qui offensoient la veuë : & c'est de cette couverture des bouts de poutres qu'est venuë la disposition des Triglyphes, des Opes, & des intervalles qui sont entre les \* poutres dans les ouvrages Doriques. 12 Quelques-uns ensuite en d'autres Edifices ont laissé fortir au dessus des Triglyphes les bouts des Forces & les ont repliez. De sorte que \* comme la disposition des poutres a donné l'invention de celle des Triglyphes, 13 les saillies des forces ont aussi donné lieu à la disposition des Mutules qui soustiennent les

\* corniches; & assez souvent dans des ouvrages de pierre & de marbre ces Mutules 14 sont taillez en penchant pour representer la pente des Forces qui doivent estre ainsi necessaire-

ment pour faire égoûter les caux.

C les toits des Anciens estant bas, & n'ayant pas une pente les toits des Anciens citant bas, & nayant pas une pente droite comme les noftres, les Forces effoient couchées en forte qu'appuyant presque également sur le faistage, & sur l'entablement, & non pas sur des poutres ou trans comme en nos toits, elles pouvoient sortir hors l'entablement, & descendre, ainsi que Vittuve dit usyane ad extremam subegun. dationem sans estre en danger de glisser enbas pour peu qu'elles sussenties au faistage; & ainsi elles pouvoient faire le messe des réter que les chevrons, & produire les Mulles dans l'Ordre Doites. & les Modillons dans le Co. tules dans l'Ordre Dorique, & les Modillons dans le Co-rinchien; de mesme que les bouts des chevrons produssent les Denticules dans l'Ordre Ionique. Faute d'avoir sait cette reslexion sur la différente disposition de nos roits, & de ceux reflexion fur la différente disposition de nos toits, & de ceux des Anciens, quelques-uns ont pretendu qu'il falloit que Camberii parmy les Anciens fussent les chevrons, & Templa les lattes, & que Assers fassent des ais posez entre les lattes & les tuyles. Mais il n'y a rien de s'iclair que assers doivent estre les chevrons & non pas les lattes, puisque les lattes que les Anciens appelloient ambrices; estoient posses entre les membrures qu'ils appelloient assers, estoient posses entre les membrures qu'ils appelloient assers, de les tuyles. Festus Pompeius definit ainsi les lattes: Ambrices sent resputa que transsers de silves se teystes interponentur. One si l'on trouve qu'en quelques endroits de cette tradu-One fi l'on trouve qu'en quelques endroits de cette traduction, il foit dit que les Mutules & les Modillons reprefentent les bours des chevrons, il faut entendre que cela est dit conformement à l'idée que l'on a de nos toits, dans lesquels les chevrons seuls sont capables de sortir de l'entablement.

Pour ce qui eft de l'objection qu'on peut faire, sqavoir que les Modillons sont trop prés à prés pour representer les forces qui sont beaucoup plus loin à loin que les chevrons; la réponse est qui ne s'agit pas de cette proportion, mais d'attribuer aux parties, qui comme les Modillons & les Den-Eticules font des faillies dans les corniches, les pieces de bois qui peuvent faire ces faillies en descendant de la couverture. Or n'y ayant que les forces & les chevrons qui puis. fent faire ces sortes de saillies , il est certain que les forces fent faire ces sortes de sailses, il est certain que les sorces comparées aux chevrons, ne peuvent representer autre chofe que les Modillons; & que les Denticules par la mesme raison doivent estre pris pour les bouts des chevrons. Car pour ce qui est du peude rapport qu'il y a entre la frequence des Modillons & la rareté des Forces, le mesme inconvenient se trouveroit aux Triglyphes, qui ne laissent pas de representer le bout des poutres, quoyqu'ils soient bien plus prés à prés que les poutres qui ne portent que sur les colonnes, y ayant deux & quelquesois trois Triglyphes entre chaque colonne. De sorte qu'il faut concevoir que les Modillons qui sont au droit des colonnes sont les seuls qui representent les bouts des forces, & que ceux qui sont tredeux y sont ajoustez pour la bienseance de mesme que les

9. LES CHEVRONS. Afferes sont à ce que dit Budée, ce qu'on appelle en François des Membrures qui font des pieces de bois refendues de la largeur du moins de quatre pouces, qui est proprement le bois qui sett à faire les chevrons.

10. Les esta ces qui sont entre chaque rous

TRE. Ces espaces qui sont appellez intertignia, sont ap.

pellez meropes un peu aprés. 11. Tri GLYPHES. On a dit sur le deuxième chapitre du premier Livre ce que c'est que triglyphe, & pourquoy il est

anti appelle.

12. QUELQUES-UNS ENSUITE. Vitruve entend parlet icy des mutules, & je ne sçay pas pourquoy dans le chaptire suivant où il donne la description & les proportions de l'Ordie Dorique, il ne parle point de ces mutules,

13. LESSAILLIES DES FORCES. Il y a dans le texte canteriorum projeciuris, c'est à ditte les sailles des forces,

11 est difficile de comprendre, a ainsi qu'il a esté dit, comment dans nostre maniere de bastir les Forces peuvent avoir des saillies en debors, parce que leur principal so, avoir des faillies en dehors, parce que leur principal ufa-ge estant de porter toute la couverture, il est impossible qu'elles ayent la force qui leur est necessaire pour cela, si el-les ne sont sermement appuyées sur les poutres ou sur les platteformes, ce qui ne scauroit estre si elles ont des failplatterormes, ce qui ne reautori effect e class officts and lies en dehors. Rufconi a ajulté cel dans la figure d'une fa con fort étrange; car pour faire fortir le bout des forces, il fait qu'il n'y a rien de li foible que ces forces, n'estant appuyées que sur de petits billors. Ainsi dans nos bastimens les chevrons sont les seules pieces qui puissen avoir consideration de la conside cette saillie, parce qu'il n'y a que ces sortes de pieces qui se puissent passer d'estre appuyées par embas, les che-vrons estant assemblez par tenons & mortailes au dessus vrons ettant allemblez par tenons & mortailes au deflus du faiflage, & chevillez für les pannes. Et il femble qu'il y auroit plus de raifon de dire que ce font les bours des chevrons qui repréentent les modillons parce que leur nombre & leur grandeur a bien plus de rapport avec les chevrons qu'avec les forces, qui font des pieces de bois doat la groffeur n'a point de proportion avec les modillons, mais toutes ces difficultez ne font fondées, ainfi qu'il a eflé dit, que fur l'idée que nous avons de nos baltimens qui est différente de celle des baltimens des Augusts. differente de celle des bastimens des Anciens,

14. SONT TAILLEZ EN PENCHANT. Il ne nous rese point d'exemples de cette maniere de mutules penchans

the similar

CHAP. II.

Entre les opes.

de columbier.

De forte qu'il est constant que l'invention des triglyphes & des mutules dans l'Ordre A Dorique est venue de ces imitations, & non point, comme quelques-uns ont crû mal-àpropos, de ce que les triglyphes representent des fenestres : car on met des triglyphes dans les encogneures & 15 fur le milieu des colonnes, qui est un lieu où il ne peut y avoir de fe- \* nestres; parce que s'il y avoit des ouvertures aux angles ils ne pourroient point avoir de hasson; & files endroits où sont les triglyphes estoient le lieu des fenestres, on pourroit dire par la mesme raison que les denticules dans l'Ordre Ionique sont les ouvertures des fenestres, car les cspaces qui sont entre les denticules, aussi bien que ceux qui sont entre les triplyphes, sont appellez 16 metopes, parce que les Grecs appellent opes ces espaces où les \* poutres sont logées, qui est ce que nous appellons 17 columbaria; & pour cela l'espace qui \* Cavernes. Trous de boulins est entre les deux opes, a esté appellé Metope : & de mesme qu'en l'Ordre Dorique les triglyphes & les mutules ont esté inventez, pour imiter ce qui se pratique 18 dans les basti-B mens de charpenterie, les mutules representant les bouts des forces : ainsi dans l'Ordre Ionique on a mis des denticules pour representer la faillie 19 du bout des chevrons.

C'est pourquoy 2º dans les Édifices des Grecs jamais on n'a mis des denticules au dessous \* des mutules, parce que les chevrons ne peuvent pas eltre sous les forces: & c'est une grande faute que ce qui dans la verité de la construction doit estre posé sur des forces & sur des pannes, soit mis dessous en la representation. 21 Par cette mesme raison les Anciens \* n'ont point approuvé de mettre aux frontons des mutules, ny des denticules : ils n'y ont voulu que des corniches simples; parce que ny les forces ny les chevrons ne sont pas du sens que sont les frontons, du long desquels ces pieces de bois ne peuvent pas sortir, mais seulement au droit de l'égout vers lequel ils se panchent. Enfin 2 ils n'ont point crû pouvoir \* avec raison faire dans la representation ce qui ne se fait point dans la verité; parce qu'ils C

& inclinez. Philander affure qu'il ne s'en trouve point. Les gouttes qui sont sous le larmier de la corniche de l'Ordre Do-rique du theatre de Marcellus, sont inclinées de cette maniere; mais ces gouttes ne passent pas pour des mutules dans

15. Sur le milieu des colonnes. Tetras en grec, & tetrans en latin signifient non le quart d'une chose, mais la chosedivisée en quatre par le moyen d'une croix,

16. M F TO P IS. Le mot gree, mesopon signifie la partie basse du front qui est entre les sourcis, lorsque ce mot est écrit avec un o, mais mesope écrit avec un o, signifie ce qui est entre deux cavernes, parceque opes avec e, signific les yeux, 8c opéavecun o, un trou, ou une caverne.

17. Columbaria. Il faut cinq mots françois pour ex-

pliquer ce mot latin, parceque columba signifie un pigeon qui fait ordinairement son nid dans les trous qu'on a laisses aux murailles quand on en a ofté les boulins ou folives qui avoient servi à faire les échaffauts quand on les a ma-

is. Dans les bastimens de charpenterie. J'ay ajoûté le mot de charpenterie, bien qu'il ne soit pas dans le texte, parcequ'il est aisé de voir que ce mot doit estre fous-entendu, fi on a attention à ce que l'Auteur veut dire,

Sous-entendu, ii on arttention a te que i miteur veut une.

js. La Salllie Bul Bout Des Chevrons, J.
Martin a interpreté canterii, les chevrons, & assers, des
bout d'aix crenétez. Jocundus aussi fait entendre par sa figutout d'aix crenétez, Jocundus aussi fait entendre par sa figure
e & par l'explication qu'il a misé à la marge, qu'il prend
assers pour des aix qui sont mis en travers sur les chevrons,
Alies la canque d'élour paigne du partier de la constituer de la constitue de la consti Afferes pour des aux qui sont mis en travers sur les chevrons. Mais la crenelure n'estant point dans le texte, cette interpretation ne peut estre reçué. Dailleurs les pieces que Vittuve appelle assers ne peuvent estre posées en travers, parcequ'il est dit à la sin du chapitre que leurs extremitez ne squaroient sortir aux frontons pour y representer des denticules, mais seulement aux entablemens; ce qu'ils feroient bien neammoins s'ils estoient mis en travers comme nos laves qui carringing him dans les stravers comme nos lattes qui sortiroient bien dans les frontons. De plus il est dit au commencement du chapitre, que canteris qui sont les forces, soutiennent de qui en cet endre la êt apelle Tro-Poles, qui font les pannes sur lesquelles on pose les chevrons, dont les bouts representent les denticules, de mesme que les bouts des forces representent les modillons; & ce qui rend cela vray-semblable, est la proportion des jambes de force aux chevrons, & leur disposition qui a beaucoup de raport à la proportion & à la disposition des modillons & des

20. DANS LES EDIFICES DES GRECS JAMAIS ON N'A MIS. La regle que Vitruve donne pour les mu-tules se doit aussi étendre aux modillons, Les Romains n'ont pas suivi cette regle des grecs, & à Rome on voit des den-ticules sous les modillons aux anciens bâtimens, horsmis au Pantheon où cette regle est religieusement observée par tour, tant au portique, qu'au dedans. Vittuvene dit point comment les Grees s'abstenoient de mettre des denticules sous les modillons, sçavoir si c'estoit en ne taillant point de denticules dans un membre capable de ces entailles, comme on a fair au Pantheon, ou en les merrant au dessus des modillons suivant la raison qu'ilapporte. Il y a apparence que quand ils mettoient des denticules, ils ne mettoient point de modillons. Mais je croy que l'on ne tailloit point les den, ticules dans les corniches, où il y avoit des modillons; D parceque les modillons estant raillez, de fueillages & de voparceque les mounons estant taulez de tuellages & devo-lutes, on eftoit obligé de tailler auffi le quart de rond & les aurtes membres de moulure, au milieu desquels est le mem-bre quarté du denticule, qui avoit meilleure grace n'estant point taillé, pour eviter la confosion que tant d'ornemens de suite pouvoient causer. Cela est ainsi au Pantheon.

de linte pouvoient cauter. Ceta citaminau Pantineon.
21. Aussi les ancliens n'ont point afrouvé.
Cette règle a encore efté negligée par les Romains & par
les modernes, qui ont presque tossiours fait les corniches
des frontons avec des modillons comme celles dedessous. Il
y a un exemple de cette manière des Grees en la ville de y a un exemple de cette manifest de sociale penchante du fronton est fans modillons, bien que les autres qui sont à niveau en ayent, & la corniche de dessous est fans denticule, A la place des modillons au fronton il y a une grande cymai-

se en doulcine recouverte de fueillages.

22. ENFIN ILS NONT POINT CRÛ POUVOIR FAI-RE AVEC RAISON. Il ya encore une chose qui se pra-tique contre cette raison d'imitation, qui est de faire dans tique contre cette taison d'imitation, qui est de faire dans les frontons des modillons taillez perpendiculairement à l'horison, & non pas à la corniche qu'ils soûtiennent; ainst qu'il est tepresente dans la figure du fronton qui est cy-aprés où il y a une moitié, qui, sclon Vittuve, a ses modillons perpendiculaires au Tympan, & coi le membre quarré du Denticule n'est point taillé. Dans ce mesme fronton on voit une autre moitié, qui sclon les Modernes, a ses modillons perpendiculaires à l'horison & ses denticules taillez. Or cela est contraire à ce que ces choses representent : car les modillons du fronton representant les bouts des pannes, qui sont les seules pacces de bois qui puillent sortie de la cousont les seules pieces de bois qui puissent sortir de la couA ont fondé toutes les particulitez de leurs ouvrages sur la nature des choses, & n'ont ap- CHAP. I. prouvé que ce qu'ils pouvoient soûtenir & expliquer par des raisons certaines & veritables. C'est sur ces regles qu'ils ont établi dans chaque ordre les proportions qu'ils nous ont laissées, ainsi que je l'ay expliqué, & que je continueray d'expliquer en peu de paroles dans l'Ordre Dorique, de mesme que j'ay deja fait dans l'Ordre Ionique & dans le Corinthien.

verture en cet endroit, ilsdoiventsuivre la posi-tionde ces pieces de bois B qui sont sur le tympan qui est en pente, & par consequent ne peuvent estre posez droits & per-

pendiculaires à l'hori-fon. Quelques-uns de nos Architectes modernes ont executé ces modillons perpendicu-laires au tympan avec fliccez & approba-

tion. L'Eglise des Religieuses desainte Marie dans la ruë S. Antoine à Paris bâtie par M.Mansard. Un des illustres Ar chitectes du fiecle a des modillons de cette maniere au fronton de son Portail, M. Gittard Ar. chitecte du Roy a fait la mesme chose au portail de faint Sulpice,

#### CHAPITRE III.

# De l'Ordre Dorique.

Ly a eu quelques anciens Architectes qui n'ont pas crû que l'Ordre Dorique fust propre Chap. III. aux Temples, dautant qu'il y a quelque chose d'incommode & d'embarassant dans ses proportions. Tarchesius & Pytheus ont esté de ce sentiment; l'on dit aussi qu'Hermogene ayant beaucoup de marbre pour bâtir un Temple d'Ordre Dorique à Baccus; il changea de dessein & le sit Ionique: ce n'est pas que le Dorique ne soit beau & majestueux, \* mais la distribution des triglyphes & des 2 Platfonds gesne trop, parce qu'il faut necessai- Lacunaria, rement que les triglyphes se rapportent sur le milieu des colonnes, & que les metopes qui se font entre les triglyphes, soient aussi longues que larges, cependant les triglyphes qui se mettent à l'extremité des encogneures, ne peuvent se rapporter au milieu des colonnes, & la metope qui est auprés du triglyphe de l'encognure ne peut estre quarrée, \* mais elle doit estre plus longue : de la moitié de la largeur du triglyphe, & si l'on veut D que les metopes soient égales, il faut que le dernier entrecolonnement soit plus étroit que \* les autres de la moitié de la 4 largeur d'un triglyphe. Or soit qu'on élargisse la metope, soit

I, DE L'ORDRE DORIQUE, L'Ordre Dorique dont Vitruve traite icy, n'est que pour les Temples; il est grossies & massif, & sil y ena un autre pour les Portiques des Thea-vers plus peur Sealus different de l'Archive tres plus leger & plus delicat qui est décrit au chap 9. du 5.

2. DES PLATFONDS, Lacunaria fignifie proprement les entredeux des folives du plancher, ou tous les autres enfoncemens qui sont dans les platfonds; ils sont ainst appellez à cause qu'ils sont creulez comme des lacs. On entend icy pat lacunaria le dessous du larmier de la corniche: Et ordinairement tout ce qui est ainsi suspendu, & que les Italiens appellent soffito, est le lacunar des Latins. On ver-E la distribution des parties qui composent les plats de la distribution des parties qui composent les platsonds de la corniche Dorique, quel est l'embarras que cette distribu-

tion peut causer.

3. DE LA MOITIE DE LA LARGEUR D'UN TRIGLY-PHE. C'est-à-dire environ de la moitié de la largeur d'un Triglyphe: parce qu'il y a quelque chose à dire que cette meto-pe loit si grande, n'y ayant guere plus du tiers d'un trigly-phe, ainsi que s'on peut voir dans la figure, si on compare la metope D, à la metope E: mais cette mesure certaine est mise pour une incertaine, parce qu'il n'est pas aissé de dessinir cette grandeur dont la derniere metope devroit surpasser les autres, à cause que cela dépend de la diminution du haut de la colonne, à laquelle le nû de la frise doit répondre, & cette diminution s'est pas toûjours pareille ainsî qu'il est dit au a. chapitre du 3, livre. Elle est marquée dans la figure par la livre pourbuse. ligne ponchuée.

Je corrige le texte & je lis Metopa funt longiores triglyphis dimidià latitudine, au lieu de longiores triglyphis dimidià latitudine, ain fiquil (e lit dans tous les exemplaires. L'un & l'autre texte ont du l'ens, mais cellu des exemplaires ne fçauroit eltre le veritable : car le fens de Vittuve est que quand on met un triglyphe dans l'encognure, la metope qui est proche de l'encognure est plus large que les autres de la largeur d'un demy-triglyphe; parceque le triglyphe A, qui est dans l'encognure. & qui rest passe l'encognure. qui est dans l'encognure, & qui n'est pas sur le milieu de la colonne com-

VVIIV

fens est que la metope est plus large que les triglyphes de la largeur d'un de-my-triglyphe, ce qui ne se peut dire de la metope D dont il s'agit; mais bien des autres metopes, qui comme la metope E, n'ont que la largeur d'un triglyphe & demy.

4. DE LALARGEUR p'un TRIGLYPHE. Il a encore falu corriger cet endroit où il y a dimidià altitudine, pour
dimidià i stitudine. Il n'a pas esté difficile de s'appercevoir
de la faute, parce qu'il est évident que cette grandeur de la

me les autres, s'éloigne

triglyphe B de la moitié d'un

triglyphe plus que le trigly-phe B n'est

éloigné du tri-

glyphe C. Mais l'autre

CHAP. III. qu'on étrecisse l'entrecolonnement, il y a toûjours du defaut. Et on péut croite que c'est A pour cette raison que les anciens ne se sont point servis des proportions de l'Ordre Dorique dans les bâtimens des Temples : mais nous ne laissons pas de les mettre icy en leur rang telles que nous les avons apprises de nos maîtres, afin que si quelqu'un s'en veut servir, il puisse faire des Temples d'Ordre Dorique, dans les justes proportions avec toute la perfection dont cet Ordre est capable.

Dans un Temple d'OrdreDorique 1 la face en laquelle les colonnes sont placées, doit estre \* divisée en vingt-sept parties si on veut qu'elle soit Tetrastyle, & en quarante-deux si on veut A six colomnes. qu'elle soit Hexastyle: l'une de ces parties sera le module qui est appellé des Grecs 6 Emba- \*. res, & ce module estant étably, il doit regler toutes les mesures de la distribution de l'E-

A quatre colon.

Le diamettre des colomnes doit estre de deux modules ; la hauteur, compris le chapiteau B de quatorze, 7 la hauteur du chapiteau, d'un module ; la largeur, de deux modules 8& de la \* moitié d'un module. Le chapiteau doit estre divisé selon sa hauteur 9 en trois parties, dont \* l'une est pour le plinthe avec sa Cymaise, l'autre pour 10 le quart de rond avec les an-

moitié de la largeur d'un triglyphe ou environ que la me-tope auroit de trop, est la melme grandeur qu'il faudroit oster au dernier entrecolonnement pour fendre la metope égale, & que la moitié de la hauteur seroit une fois plus

qu'il ne faur.

qu'il ne taur,

5. LA FACE EN LAQUELLE. Philander corrige cet
endroit, & fa correction est suivant mon manuscrit, où je
trouve X X V II pour le terrastlyle, au lieu de X X V II 1;

& X LII pour l'hexafyle, au lieu de X LIV, qui est
dans tous les exemplaires imprimez devant Philander, qui
dit que la messne faute est ausst dans les manuscrits qui la
vis, La faute est suiville qu'il est impossible de manuscrits qui la
vis, La faute est suiville qu'il est impossible de danse. dit que la messer aute elt austi dans les manulertes qui la vus. La faute est sivible qu'il et impossible d'en douter : Car la disposition des triglyphes , leur nombre & la largeur des metopes, qui sont des mesures qui sont iey prescrites, font voir clarement que la chose ne sequi sont estre autrement, ainsi qu'il se voit dans la Planche XXIV.

6. EMBATES. Ce mot Grec que les Grammairiens re-

connoissent estre fort ambigu, est particulier à l'Architectuconnoillent elite fort ambigu, ett particulier a l'Architecture e; mais personne ne scair pourquoy. Il fignisse àla lettre une chose qui entre ou qui marche, ce qui n'a point de rapport avec le module que Virtuve dit qu'il signise, si ce n'est que sinvant la façon de parler, par laquelle on dir que telles parties entrent en la composition d'un tout, on dise aufit qu'un tel nombre de modules entre en une colonne; car bien que nous ne trouvions point d'exemple d'une pareille metaphore dans les Auteurs Grecs, il n'y a pas inconvenient que quelqu'un s'en foit autrefois fervi, les Grecs n'eflant pas scrupuleux comme nous à ne point user de metaphores, qu'elles ne soient établies par un usage universel. Mais on peut encoredire que embates signifie le module, parce que le module est la mesure des membres de l'Architecture, de mesme que le pié l'est de toutes les autres choses ; ou bien parce que l'on mesure les distances en marchant.

7. LA HAUTHEURDU CHAPITEAU. Dans les ouvrages Doriques qui nous sont restez, & qui se reduisent presquetous au theatre de Marcellus & au Colisée; les proportions du chapiteau Dorique sont fort différentés de cel-les que Vitruve luy donne; la hauteur de tout le chapiteau au theatre de Marcellus est plus grande qu'un module, au

au theatre de Marcettus en plus granue qu'un montale ; au Colifée elle et plus petire ; en l'un & en l'autre de ces edi-fices le tailloir a beaucoupplus que le tiers du chapiteau. 8. De la Moltifé d'un Module. Il y a dans tous les exemplaires modulé sexte partie, la sixtéme partie d'un module; mais la faute est si manifeste que je n'ay pû

m'empefcher de corriger le texte fuivant l'avis de Barbaros qui dit feulement qu'il trouve cette proportion infupportable. Catil n'ya point d'apparence que le chapiteau Dorique ait fipeu de largeur que le texte de Vitruve luy en donne. Les chapiteaux qu'àlberti & Cataneo ont faits fuivant C ces mesures, sont si étranges, que personne ne les peut sont fiir Et je croy que l'occasion de cette faure est que dans l'accanolaire su l'estable que accasi est plus dans a consideration. l'exemplaire sur lequel on a copié celuy dont on s'est servi pour faire la première impression, sur laquelle toutes celles que nous avons ont esté faites, au lieu de Capituli crassitudo unius moduli, latitudo duorum & moduli sexte partus il y avoit & moduli S. c'est à dire semissis en abregé, que le Copiste a crû signifier fexta partis.

9. EN TROIS PARTIES. Cette division en trois parties égales est methodique & aisée à retenir : Les propor-tions des autres parties dont ces trois premieres sont composées se peuvent prendre aussi en les divisant & les subdivisantencore totijours en trois; de maniere que la premie-re partie des trois qui est pour le tailloir estant divisée en trois, on en donne une à la Cymaise qui est aussi divisée en trois pour en donner deux au talon & une au filet. Tout de mesme la seconde partie qui est pour le qu'irt du rond & de meline la leconde partie qui elt pour le qui re du rond & les annelets, estant divisez en trois, on en donne deux au quart de rond, & la troiséme se divise encore en trois, dont chacune est pour chacun des annelets. Ces divisions si methodiques sont apparemment celles, suivant les quelles les premiers Inventeurs de l'Ordre Dorique en ont ordonné le chapiteau: & il est croyable que les Architectes qui ont changé ces proportions dans le theatre de Marcellus & dans les Colisées, ne l'ont point fait a wec raison; mais seulement pour n'yavgir pas pris-parde.

les Contees, het ontpoint rait avec tation; mais tellettent pour n'y avoir pas pris-garde, to. Le Quart de rond, le texte a Echinus, qui est un mot qui a esté expliqué cy-devant sur les, chap, du 3, liv, page 92, où il a esté remarqué que Echinus ne signisse pas toujours un membre de moulure taillé en forme de chataigne entrouverte, mais que bien souvent il se prend pour ce membre, quoiqu'il ne soit point taillé, & on l'apelle vulgat-tement quart de rond, Les anciens l'apelloient aussi Astragale tenent quat ue condices anciens i apenoient auni Aitragaie Lesbien quandi effoit fort petit. Mais celui-cy qui est fort grand s'employe aux grandes corniches Corinthiennes & Composites, où on le met entreles modillons & les denticu les , on le met aussi aux chapiteaux Doriques & Composites; & on le place immediatement sous le tailloir au Dorique & auCompolite, & sous l'écorce ou canal à l'Ionique

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE

La premiere Figure fait voir que la face d'un Temple d'Ordre Dorique Tetrastyle doit estre divisée en vingt-fept modules , parce qu'il y a onze triglyphes d'un module chacun , 🤁 dix metopes qui ont chacune un module & demy, ce qui fait vingt-six modules, qui avec les deux demy-modules qui sont par delà les triglyphes des angles, font le nombre de vingt-sept.

La seconde Figure fait voir de mesme , que le Temple Hexastyle doit avoir quarante-deux modules en sa face , parce qu'il a dix-sept triglyphes & seize metopes qui font quarante & un modules , &

avec les deux demy-modules des extremitez, quarante-deux.



116

Tania.

Regula.

nelets, la troissème pour la gorge du chapiteau. La diminution de la colonne doit estre A Hypocrachelium parcille à celle de la colonne lonique, comme il a esté dit au troisséme livre. La hauteur de l'Architrave avec fa 11 plattebande 12 & les goutes, doit estre d'un module; la plattebande 1 de la septiéme partie d'un module; les goutes sous la plattebande au droit des triglyphes avec la tringle doivent pendre de la sixième partie d'un module. La largeur du dessous de l'Architrave aura celle de la gorge du haut de la colonne. Sur l'Architrave feront placez les triglyphes avec leurs metopes : ils auront un module & demy de haut, & un module de large.

Les triglyphes doivent estre placez en un tel ordre qu'il y en ait sur le milieu des colonnes angulaires, & qu'il y en ait aussi qui répondent au droit des colonnes du milieu; dans les entrecolonnemens il doit y en avoir deux, & aux entrecolonnemens du milieu, tant à l'entrée qu'à la fortie, trois, afin que ces intervalles foient assez larges pour faire que l'on B puisse entrer aisément dans les Temples. La largeur des triglyphes se doit diviser en six parties, dont les cinq sont pour le milieu, laissant deux demi-parties l'une à droit & l'autre à gauche: en la partie du milieu on tracera une regle que nous appellons13 femur & les Grecs meros: au costé de cette regle on creusera à droit & à gauche deux canaux enfoncez selon la carne de l'Equerre; de chaque costé des canaux il y aura encore un femur, & à leur côté il y aura des demy-canaux tournez en dehors.

Les triglyphes estant placez il faut faire les metopes entre les triglyphes aussi hautes que larges; & aux angles il doit y avoir des 14 demy-metopes 15 desquelles il faut retrancher \* la moitié de la diminution de la colonne. Par ce moyen on remediera à tous les defauts des metopes, des entrecolonnemens & des platfonds, dont les divisions seront

IL LA PLATTEBANDE, Tania en Grec & en Latin est un ruban ou bandelette. Elle est à l'Architrave Dorique ce que la cymaife est aux autres. Quelques Architectes don-nent ce messine nom à la partie qui est au dessus des trigly-phes, & que Vitruve appelle leur chapiteau. 12. ET LES GOUTTES. Sous la Plattebande au droit de

12. ET LES GOUTTES, Sous la Plattebande au droit de chaque triglyphe il y a fix petits corps que les Architectes appellent des gouttes à caufe de leur figure, qu'on dit reprefenter les gouttes de l'eau, qui ayant coulé dans les gravenses des triglyphes, pendent encore à la plattebande. Cela peut eftre fondé fur ce qu'il a efté dit cy-devant que les triglyphes au temps de leur premiere invention étoient couverts de cire; car fupposé que l'humidité d'un leger broüllard se fust attachée à tout un Entablement composé d'Architeras. Frise & Corpiche : poures ces parties qui broùillard fe fult attachée à tout un Entablement composé d'Architrave, Frise & Corniche; toutes ces parties qui estoient de bois, devoient boire cette humidité à la reserve seulement des triglyphes, qui estant couverts de cire, estoient capables de la resoudre en cau, de sotte qu'il peut estre atrivé que l'Architecte qui s'est avisé le premiet de faire tailler des gouttes dans un Architrave de pierre, en a pris le modele sur celles qu'il vit pendre regulierement au dessous de chaque triglyphe, de mesme que Callimachus inventa depuis le chapiteau Corinthien sur le modele du panier revestu des seulles d'une plante d'Acanthe qu'il vit par hazard sur le tombeau d'une jeune fille, ainsi qu'il a esté dit.

Alberti croit que ce que l'on appelle des gouttes repre-fente des clous; mais cette pensée luy est particuliere. On iente des clous; mais cette pentée luy ett particuliere. On met encore de ces gourtes fous le platrond du larmier de la corniche au droit des triglyphes au nombre de dix-huit. Philander dit qu'elles font differentes de celles des Architaves, en ce que celles de la corniche font couppées quarrément par dessous, & que celles des Architraves sont rondes comme la tethe d'une toupie : mais cela ne se trouve point estre vray les unes & les autres estant couppées quarrément par dessous. On pourroit les distinguer par une autre difference, qui est que celles des Architraves sont quel-quesois quarrées en Pyramide, & que celles des corniches sont toujours coniques.

font totijours coniques.

Quand Virtuve dir que l'Architrave doit avoit un module avec la plattebande & les gouttes, il ne faut pas entendre que les gouttes ajouftent quelque chose à la hauteur de l'Architrave joint à la plattebande, parce que les gouttes font comptises dans la grandeur de l'Architrave : mais il a dit la plattebande & les gouttes, pour la difinguer de la plattebande fout laquelle sont les gouttes, pour la disinguer de la plattebande qui fait le chapiteau du triglyphe.

13. Femur. Ce mot Latin & le Grec meros signifient une cuise. Il và et rois parties dans les trielyvbes, oui sont ains de la contra de la plattebande qui fait le chapiteau du triglyphe.

cuifle. Il y a trois parties dans les triglyphes, qui sont ainsi appellées, parce qu'elles sont droites comme trois piez, jambes ou cuisses.

14. DES DEMY-METOPES. Ce sont plûtost des portions D de metopes que des demy-metopes: car elles n'ont environ que le quart d'une metope.

15. DESQUELLES IL FAUT RETRANCHER. Le texte est fort cortompu en eet endroit, il y a in extremis angulis femimetopia sint impressa, aimidia moduli latitudine, c'est-à-dire, qu'il faut faire aux encogneures des demy, metopes, qui ayent la largeur d'un demy-module : mais il n'est qui ayent la largeur d'un demy-module; nais à l'ett point vray que les portions de metopes qui font aux en-cognures aye la largeur d'un demy-module; car il en faut retrancher ce que la colonne a de diminution du costé de l'encognure, c'est-à-dire la moitié de toute la diminul'encognure, c'ett-a-dire la mottié de toute la diminution. C'ett pourquoy j'ay crû qu'il falloit corriger le texte, & lire in extremis angulis semimetopia sint, suppressà dimidià contrasture latitudine: car outre que le mot
impressa n'a point icy de sens, celuy de suppressa en
donne un qui établit la proportion de la merope, dont E
il s'agit, avec une entière exachtude, ainsi que l'on peut
voir par la figure, où la portion de merope F, à la Figure de la page us, est plus perire que le desur modelle. gure de la page 113. est plus petite que le demy-module, qui s'étend jusqu'à la ligne ponctuée.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XXV.

Cette Figure contient les proportions des principaux membres de l'Ordre Dorique selon Vitrave. Il est remarquable par la petitesse de sa corniche qui n'a qu'un module. Les particularite? de cette corniche sont expliquées plus distinctement dans la Planche vingt-six.

égales.

Femurs



CHAP. II. égales. 16 Le chapiteau du triglyphe aura 17 la fixiéme partie d'un module, & le larmier A\* qui est sur ce chapiteau 18 aura de saillie un demy-module & une sixiéme partie de module : sa hauteur sera d'un demy-module, comprenant 19 la Cymaise Dorique qu'il a au \* dessous, & l'autre Cymaise qui est au dessus.

Pi wum directiones.

Aux platfonds de la corniche il faut creuser comme des chemins droits au dessus des triglyphes & 20 au droit du milieu des metopes. Les goutes doivent estre disposées en telle sorte \* qu'il y en ait six selon la longueur & trois selon la largeur; & parce que l'espace qui est au droit des metopes est plus grand que celuy qui est au droit des triglyphes, a il n'y faut \* rien tailler si ce n'est des foudres. De plus il faudra 22 vers le bord de la corniche graver une \* gouttiere que l'on appelle scotie.

Mentum

16. LE CHAPITEAU DU TRIGLYPHE. Le membre qui



fon chapiteau, parce qu'il a une faillie fur chaque triglyphe, quoiquen effet il doive estre attribué à la corniche &

non à la frise; n'y ayant aucune frise qui ait des moulures, parce que toutes les moulures d un entablement appartien-

nent à l'Architrave ou à la corniche.
17. LA SIXIEME PARTIE D'UN MODULE. Cette mefure ne se trouve pas avoir esté suivie dans les ouvrages antiques, non plus que dans les modernes, car dans les uns ce chapiteau du triglyphe a jufqu'à la cine uiéme partie d'un mo-dule, dans les autres il n'en a pas la dixième.

aure, dans les autres in lein a passa duxende.

18. Aura Des Saillie un Demy-module et une 
Sixie me partif. Cette faillie eth bien petite. Pour la 
rendre fupportable j'explique à la lettre la faillie du larmier, 
& je l'entens feulement de la Soffite du larmier, à la prendre depuis la Cymaife Dorique qui est au dessous du larmier faille l'extressité du lermier, appellé la prochatre. mier, jusqu'à l'extremité du larmier appellé la mouchette; ainsi qu'il est representé dans la Planche X X V; où la grandeur de cette Soffite est marquée par quatre parties dont il il y en a trois pour le demy-module, & une quatriéme pour une sixéme partie de module.

19. LA CYMAISE DORIQUE, Les Auteurs ne sont pas bien d'accord sur la signification generale de la cymaise non plus que sur celle de l'Assagale, dont ils mettent plusieurs es peces; mais il n'y a proprement que de deux fortes de cymai-fes si l'on s'arreste à l'etymologie de ce nom qui est pris de la ressemblance que ces moulures ontavec l'onde : car il n'y a que la doucine ou gueu-



le droite I, & le talon D, que l'on appelle gueule renversée, qui soient ondées. Neanmoins Philander dit fur le chap. 6. de ce Livre, que la cymaise Les-bienne est le talon ou gueule renversée D, qui est taillé de quelque compartiment ou feuillage. & que la cymaise Dorique est de deux fortes , l'une est faite

de la moitié d'une scotie appellée cavet & marquée C, que Barbaro sur le 6, chap, de ce Livre en son Edition Latine, appelle Astragale Lesbien; l'autre est faire d'un quart de rond qui est l'Astragale Lesbien, selon Baldus; il est marqué L dans la figure. Vitruve le confond avec l'Echine qu'il appearance au maille aussi mala proprie au char pelle aussi quelquefois simplement cymaise, comme au chapitre 3. du 3. Livre. Pour ce qui est de la cymaise Dorique dont Vitruve parle icy, je croy que c'est, le demicavet marque C, c'est aussi le sentiment de Palladio.

20. Au droit du Milleu des Metores, Cette

disposition des chemins & des espaces du platsond de la cor-

niche Dorique de Vitruve, est fort disferente de ce qui estoit B en l'Ordre Dorique du Theatre de Marcellus, & qui se voit dans les paralleles de Monsieur de Chambray; car il ne reste presque plus rien à Rome de cette corniche. La disference de ces corniches vient du peu de saillie que Vitruve donne à la siennescar la grandeur de la saillie de celle du Theatre de Marcellus fait que les espaces qui sont au droit des metopes sont plus petits entre les chemins, que ceux qui sont au droit des triglyphes. Tout au contraire dans la corniche de Vi-truve, les espaces qui sont au droit des metopes sont plus grands que ceux qui sont au droit des triglyphes. La raison de cela est qu'au Theatre de Marcellus les trois gouttes estant fort grandes à cause de l'espace que la grande saillie eltant rort grande sa caute de retpate que la grande la leur donne, il s'enfuit que les fix gouttes occupent auffi un fort grand elpace, Par la mefine raison les trois gouttes de l'ordre de Vitruve estant petites & serrées à cause du peu d'espace que la petitesse de la faillie de la corniche leur donce, il arrive que les fix gouttes sont serrées à proportion; & cela fait que l'espace qui est au droit des metopes est si grand, qu'il l'a fallu partager en deux par le moyen du chemin qui est au droit du milieu des metopes : Ce qui rend min qui est au droit du milieu des métopes: Ce qui rend cette disposition des chemins & des espaces du platsond de la corniche Dorique de Virtuve asse probable de la manière que je l'interprete, qui est que chacun des deux espaces qui font au droit de la metope, & qui sont separez par le chemin droit, est égal à l'espace qui est depuis le dernier tri-glyphe jusqu'à l'encognure: & il y a apparence que ç'a esté là dessius que les premiers inventeurs de cette corniche en ont reglé la faillie, parce que c'est de cette saillie que dée, pend toute la disposition des parties du platsond, ainsi qu'il a esté expliqué, & que la figure de la Planche XXVI. represente assez la irrement, presente affez clairement,

21. IL N'Y AURA RIEN DE TAILLE SI CE N'EST D où la Sculpture est essentielle, tels que sont les chapiteaux Corinthiens & les Ioniques, les modillons, les triglyphes Conntheins & les Ioniques, les modilions, les trigippines & c. Il y en a d'autres où elle n'est point absolument neces-faire, comme au quart de rond des grandes corniches, où on n'est point obligé de tailler des oves; au denticule de la corniche Corinthienne, où on peut s'abstenir de faire des decoupures; aux frises Corinthiennes & Ioniques qu'il est libre de bisser une de les agrichis de segues, un verse les libres de bisser pures, au de les agrichis de segues, un verse libres de bisser pures, au de les agrichis de segues, un verse libres de bisser pures, au de les agrichis de segues, un verse libres de bisser pures, au de les agrichis de segues, un verse libres de bisser pures au de les agrichis de segues, un verse libres de bisser pures au de les agrichis de segues, un verse libres de bisser pures au de les agrichis de segues au verse libres de bisser pures au de les agrichis de segues au verse libres de bisser pures au de les agrichis de segues au verse libres de bisser pures au de les agrichis de segues au verse libres de bisser pures au de les agrichis de segues au verse libres de bisser pures libres de bisser pures libres de bisser pures libres de lib libre de kaisser pures, ou de les enrichir de figures; aux metopes de l'Ordre Dorique, où on ne taille ny testes de bœuf, ny trophées si on ne veut. Vitruve fait entendre icy que les ny trophees in one veut. Vitruve fait entendre icy que les elpaces qui son au droit des metopes sont du second genre, & que dans le platfond de la corniche Dorique il n'y a point de sculpture essentiellement necessaire que celle des gouttes, & cette sculpture de foudres que Vignose met dans sa comiche Dorique, non plus que les roses que Palladio & Scamoz.

zi y sont tailler, ne semblent pas bien convenir à la sim. zi y ront tailer, ne lembient pas bien convenir a la im-plicité de l'Ordre Dorique, qui comparé à l'Ionique où pour tous ornemens la corniche n'a que les Denticules, a trop de richesses pour un ordre qui est plus grossier que l'Ionique; si ce n'est qu' on voulust enrichir l'Ionique à proportion comme Palladio & Scamozzi ont fait en luy donnant des modil-

lons, des roses &c. 22. VERS LE BORD DE LA CORNICHE. On appelle mouchette le petit rebord qui pend au latmier des corniches qui est appelle menum, & marqué F. II est fair afin que l'esu ne puisse couler plus bas : cat pour cela il faudroit qu'elle montast vers K pour descendre vers L. Cette scorie avec la mouchette sont representées dans la Planche XXVI. &



EXPLICATION DE LA PLANCHE XXVI.

Cette Planche fait voir le platfond de la Corniche Dorique. Elle contient deux Figures ; la premiere est le platfond de la corniche de l'Ordre Dorique du Theatre de Marcellus. La seconde est le platfond de la corniche que Vitruve a décrite. La grande saillie de la corniche de la premiere Figure fait que les goutes qui sont au droit des triglyphes ABB, sont si grandes, qu'elles occupent toute la largeur du triglyphe, & que les chemins droits e e, qui sont au delà du triglyphe, occupent une partie de l'espace de la metope C, & des demi-metopes DD: ce qui fait que la place qui y reste ne sussifié que pour le quarré G, & ne permet point d'y faire les chemins au droit des demi-metopes sont fort étroite. Vitruve y demande, & que les quarrez HH, qui sont au droit des demi-metopes sont fort étroite.

La corniche de la seconde Figure n'a de saillie qu'autant qu'il en faut pour saire que les dix-huit gouttes laissent assez d'espace au droit du triglyphe A, pour y placer les chemins e c, & pour laisser tout l'espace de la metope C, aux quarrez KK, & au chemin i qui est au droit du milieu des metopes. L dans l'une & l'autre corniche marque la scotie de la mouchette.

Tous les autres membres comme tympans 23 simaises & corniches seront pareils à ceux A CHAP. II. qui ont esté décrits pour l'Ordre Ionique.

Où les colonnes. Sont éloignées. Où les colonnes Sont pressées. A un triglyphe. A quatre colon. A six colonnes. Fastigium.

Toutes ces mesures sont pour les ouvrages diastyles: au contraire 24 si on fait un systyle \* & monotriglyphe, la 25 face du Temple doit estre divisée en vingt-deux parties si elle est \* tetrastyle, ou en trente-deux si elle est hexastyle, dont une partie sera le module sur lequel tout l'ouvrage doit estre mesuré comme il a esté dit. 25 Au dessus de chaque entreco- \* lonnement il y aura seulement deux metopes & un triglyphe; aux espaces depuis le dernier triglyphe jusqu'à l'angle, 27 la grandeur d'un demy triglyphe; & sous le milieu 28 du \* fronton, l'espace de trois triglyphes & de quatre metopes, afin que cet entrecolonnement du milieu rende l'entrée plus large, & n'empesche pas la veue des Images des Dieux.

Sur les chapiteaux des triglyphes il faudra mettre la corniche qui aura, comme il a esté dit, une cymaise Dorique au dessous, & 29 une autre cymaise au dessus, & cette corniche, B

23. SIMAISES, Il ne se trouve guere de monumens anciens où la simaise qui est au haut de la corniche de l'Ordre Dorique ne soit distrente de l'Ionique , l'Ionique estant toujours la doucine I, & la Dorique estant sormée comme le cayet C. Entre les Architectes modernes Vignole & Viola ont mis le cayet au lieu de la Doucine à leur Ordre Dorigue, conformement à l'Ordre Dorigue, du Thestarde Mon que, conformement à l'Ordre Dorique du Theatre de Marcellus.

24. SI ON FAIT UN SYSTYLE ET MONOTRIGLYPHE. Vittuve a mis le Syttyle au lieu du Pycnoftyle, car l'entrecolonmement du Syttyle qui dans l'Ordre Dorique feroir de deux Diamettes qui font quatre modules, ne pourroit pas s'accorder avec les monotriglyphes qui ne demandent que trois modules dans l'entrecolonnement pour y avoir un triglyphe. L'excuse que Philander apporte ne me semble point recevable, qui est qu'en l'Ordre Dorique les proportions se peuvent prendre de l'entre-deux des triglyphes, au lieu que dans les autres Ordres ils se prennent de l'entre-deux des colonnes; de sorte qu'au lieu de intercolumnium il voudtoit qu'on dist mesories phisme; mais cela estant il faudroit des noms particuliers aux genres des Temples Doriques, & les appeller Pycnorriglyphes, Syntriglyphes, Diatriclyphes, & Avastriglyphes & Eutriglyphes, au lieu de Pynostyles, Syfyles, & G. 24. SI ON FAIT UN SYSTYLE ET MONOTRIGLYPHE. VI-Styles , &c.

25. LA FACE DU TEMPLE DOIT ESTRE DIVISE'E EN VIN GT-DEUX FARTIES. Cet article doit efte cortigé de messine que le precedent nombre 5 de la page 116. parce que la proportion que les triglyphes, les colonnes 8cles entreco-lonnemens demandent, ne se rencontre pas, si on ne met, infi que j'ay fait, au lieu de vingt-trois parties, vingt-deux au lieu de vingt-trois parties, vingt-deux pour le monotriglyphe tetraftyle, & trente-deux au lieu de trente-cinq pour l'Hexaftyle. Car il n'est pas difficile de juger que l'occasion de cette faute du texte vient de ce qu'un Copiste a p'd ajouster facilement un point au chiffé de XXII, & qu'il a pris aussi le chiffre XXXV s. pour XXXV, suivant ce qui a esté dit touchant l'ancienne maniere d'écrire, qui ne journes point non abbas, les deux aussies sui fore la care de care la care de ce qui a ellé dit touchant l'ancienne maniere d'écrire, qui ne joignoit point par embas les deux parties qui font le caractere V, qui vaut cinq. Mais Philander en a use autrement, car il met dix-neus & demy pour le Tetraffyle, & vingt-neus & demy pour l'Hexastyle, lipposant qu'il ne doit y avoir que deux Triglyphes à l'entrecolonnement du milieu; ce qui n'a aucun fondement, le contraire estant distinctement dans le texte de Vittruve, que Philander ne corrige point, & où il y a trois triglyphes & quatre metopes à l'entrecolonnement qui est sous le fronton, outre que la correction que Philander fait, en changeant le nombre de XXIII en XIXS, & celuy de XXXV en XXIXS, n'est point si vray-semblable que le changement de XXIII en XXII, & celuy de XXXV en XXXII, Rusconia esté de cette opinion, & il a mis trois triglyphes dans l'une & dans l'au-tre figure de ses monotriglyphes à l'entrecolonnement du milieu. La verité est neanmoins que la grande dispropor-tion de ces entrecolonnemens rend l'opinion de Philander plus probable, & qu'elle est messes construée par ce qui se voit au Temple de la Pieté rapporté par Palladio, qui est monotriglyphe, & qui n'a que deux triglyphes à l'entreco-lonnement du milieu. Mais je n'ay pas ofé suive cette opi-nion à cause de la trop grande violence qu'il auroit falu saire au texte de Vitruve.

au texte de Vittive.

26. Au dessus de chaque entrecolonnement. Il C y a sapra lingula Epistia, e lis intercolonnia; parce que la chose est ce me semble assez evidente pour obliger à faire cette correction; Ce mot de singula ne pouvant soussir qu'il y air Epistia, parce qu'il n'y a qu'un Architrave à chaque face d'un Temple, sçavoir un poirtail qui est poss sur peniquer singula à Epistia, e ne diant que chaque entrecolonnement estoit couvert d'une pierre. Et ains sur l'un vavoir le connement estoit couvert d'une pierre. Et ains sur l'un vavoir le consener estoit couvert d'une pierre. Et ains sur l'un vavoir le consener estoit couvert d'une pierre. Et ains sur l'un vavoir le consener estoit couvert d'une pierre. Et ains sur l'un vavoir le consener estoit couvert d'une pierre. Et ains sur l'un vavoir le consener estoit couvert d'une pierre. Et ains sur la consener le consener et l'entre pierre. pliquer suguis à Epityus, en duant que chaque entreco-lonnement estoit couvert d'une pierre, & ainsi qu'il y avoit autant d'Architraves que d'entrécolonnemens, puisque si cela estoit entendu ainsi, il ne seroit pas vray que chaque Architrave n'eust au dessis de soy que deux metopes & un triglyphe, ainsi qu'il est dit dans le texte, parce qu'il y auroit encore eu à chaque costé la moitié du rriglyphe qui est au droit du milieu de la colonne qui soustient les deux bouts des pierres qui font l'Architrave.

27. LA GRANDEUR D'UN DEMY-TRIGLY PHF. Cette D roportion, ainsi qu'il a déja esté insinué dans la 3, & dans la 4 remarque de la page 115, ne pourroit estre precise, par-ce qu'il faudroit que la colonne ne fust point diminuée : de sorte qu'il faut déduire ce que la colonne a de diminution de

forte qu'il faut déduire ce que la colonne a de diminution de chaque costé par en haut pour avoir au juste la grandeur de ce qu'onappelle, quoy qu'improprement, la demy-metope.

28. Du FRONTON, l'interprete sassignisme fronton. Autrefois du temps que J. Martin a fait sa traduction de Virruve, on nommoit frontsspiece eque nous appellons fronton: mais à present on ne se tert plus du mot de frontsspice que fourtement nous signifier l'entrée. Le devant & le commen. figurément pour signifier l'entrée, le devant & le commen-cement de quelque ouvrage que ce soit.

29. UNE AUTRE CYMAISE. Je repete le mot de cy-

maile quoy qu'il n'y ait dans le texte simplement qu'alterum,

# EXPLICATION DE LA PLANCHE XXVII.

Cette Planche fait voir dans la premiere Figure que la face du Temple Dorique Systyle Monotriglyphe Tetrastyle doit estre divisée en vingt deux modules , supposé que l'entrecolonnement du milieu ait trois triglyphes, ainst que Vitruve l'ordonne; parce qu'il y a neuf triglyphes & huit metopes qui font vingt & un modules, qui avec les deux demi-modules des extremitez font les vingt-deux.

La seconde Figure fait voir aussi que le Systyle , Hexastyle , Monotriglyphe qui a trois triglyphes à l'entrecolonnement du milieu, doit avoir trente-deux modules, puisqu'il a treize triglyphes en douze metopes qui font trente-un modules qui avec les deux demy modules des extremitez font les trente-deux.

comprenant



CHAP. III. comprenant les cymaises, sera haute d'un demy module. On tracera aussi au dessous de la A corniche au droit des triglyphes & des metopes, des chemins droits avec des rangées de

Die les colonnes Sont écartées.

gouttes & toutes les autres choses qui ont este prescrites pour le diastyle. Il faudra faire 3° vingt cannelures aux colonnes. Si on les veut seulement à pans, il y\* aura vingt angles: mais il l'on y veut des cannelures, il les faudra faire en cette forte. On tracera un quarré dont le costé sera aussi grand que toute la cannelure, & ayant mis le centre du compas au milieu du quarré, on tracera d'un angle de la cannelure à l'autre une ligne courbe qui sera la forme de la cavité de la cannelure ; & ainsi la colonne Dorique aura la cannelure qui luy est particuliere,

Le renslement qui se fait au milieu de la colonne, comme il a esté dit au troisiéme Livre

qu'il y en doit avoir en l'Ionique, sera pareillement fait en celle-cy.

Aprés avoir décrit quelle doit estre la proportion des colonnes Corinthiennes, Dori-B ques & Ioniques qui comprend tout ce qui appartient à l'exterieur des Temples, il reste à monstrer de quelle façon les parties du dedans & celles du porche doivent estre ordonnées & distribuées.

Je le fais pour éviter l'equivoque: car si on disoit mue ey-maise Derique au dessous c'e une autre au dessus, on pour-roit croire que la cymaise qui est sur le la termier devroit estre Doique, de messire que celle qui est au dessus; ce qui ne doit point estre, parce qu'on remarque dans l'antique, que les Architectes se sont toujours estudiez à varier les moultres. moulures.

30. VINGT CANNELURES, Cela ne s'observe point; 30. VINGT CANNELURES, Ceta ne s'obierve point; & on fait indifferemment à tous les ordres vingt-quatre cannelures, quoy qu'il femble que ce foit avec beau-coup de raifon que Vitruve met moins de cannelures à un Ordre qui est plus grossier, qu'aux autres qui font plus

C

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXVIII

Cette Planche fait voir quelles font les proportions 街 quelle est la forme des Temples qui sont fans colonnes, ou qui les ont enformées dans le porche. A A, est le plan d'un Temple qui a moins de vingt pieds de large & qui est sans colonnes. BB, sont les antes qui terminent les murailles. CC, est le plan d'un Temple qui a plus de vingt pieds de large. DD, sont les deux colonnes qui sont entre les deux antes OO, & qui ferment le porche EE. NO, NO, font les deux ailes. FF, font les antes du Temple qui a plus de quarante pieds de large. GG, dans l'élevation & dans le plan est la partie appellée cella. HH, sont les colonnes du dedans du porche qui sont plus gresles, mais aussi hautes que celles du devant marquées II. KK, dans l'élevation sont les cloisons de marbre.

Dans l'entablement N L M, on peut remarquer les trois manicres de placer un Architrave, D lorsqu'il pose sur des Antes, ou sur des Pillastres, & sur des colonnes qui sont les uns & les autres sur la mesme ligne : car si l'on suppose que l'Architrave L M, est au droit du nû du haut de l'Ante, il s'ensuit qu'il n'est pas au droit de celuy des colonnes, à cause de leur diminution qui fait retirer ce nû en dessous, & que l'Architrave pose à faux sur les colonnes, ce qui est la première maniere. Mais si l'on suppose au contraire que l'Architrave pose au droit du nû des colonnes , il s'ensuit qu'il ne pose pas au droit de celuy des Antes , mais qu'il se retire en dedans , ce qui est la seconde maniere. Et si l'on suppose encore que la partie marquée N, fait un ressaut au droit de l'Ante, il s'enfuit que l'Architrave pose également sur le nû du haut des colonnes 街 sur celuy du haut des Pillastres, ce qui est la troisième maniere.



Thurs

1. Que sa largeur soit la moitilé de 5A longueur. Il est manische que Virtuve entend icy par le Temple seulement les murailles qui composent le Cella ou dedans du Temple, & le Pronaso ou porche: parce que lorsque les colonnes y sont comptises, la longueur du Temple ne peut avoir au juste le double de sa largeur, à cause qu'il manque à la longueur l'espace du diametre d'une colonne, par la raison qu'il n'y a dans la longueur que le double des entrecolonnemens, & non le double des colonnes, Par exemple un Hexastyle qui a fix colonnes & cinq entrecolonne ple un Hexastyle qui a six colonnes & cinq entrecolonnemens en sa largeur, a dix entrecolonnemens en sa longueur;

mais il n'a qu'onze colonnes.

On peut remarquer que les Temples des Anciens estoient de deux genres, les uns estoient Ronds & les autres Quarrez, Les ronds effoient de deux especes, s savoir les Perspeces ronds, & les Monoperes, dont il est parlé au 7, chapitre de ce Livre, Les quariez choient de deux especes; les uns n'avoient point de colennes, ou s'ils en avoient, elles effoient enfermés entre les unrailles du Darche. & dest de ce les choients en les choien enfermées entre les murailles du Porche, & c'est de ces Temples dont il s'agit dans ce chapitre: les autres avoient des colonnes en dehors, & ils estoient de deux especes; car acs colonnes en denors, oc ils ettoient de deux elpeces; car il y en avoit qui devoient estre deux sois aussi longs que larges, qui estoient encore de sept especes, seavoir celuy à Antes, le Prostyle, l'Amphiprostyle, le Periprere, le Députere de l'Hypathre, dont il est parlé au s.chap.du 3. Livre : les autres estoient presque quarrez, qui estoient ceux que Vittuve appelle les Temples à la manière Toscane, dont il traite au 7. chapitre de ce Livre.

2. COMPRENANT LA MURAILLE. Pour trouver icy quelque lens, il faut interpreter quim est latitudo, comme à ces mots estoient enfermez entre deux parentheses, afin que les mots etonent enternez ente aeux parentneses, am que les mots el longior sir soient points avec ceux de cum pariete. 
& il faut entendre comme s'il y avoit Cella cum pariete longior sit quam est latitudo sum pariete: Parce que l'addition de la mutaille N N où est la porte; dans la Planche XXVIII. n'augmente pas la largeur, mais seulement la longueur du

n'augmente pas la largeur, international dedans du Temple.

3. Doivent aller jusquaux Antes, il faut entendre que les Antes font comprifes dans l'espace de ces trois parcies, autrement le Temple auroit de long plusque deux fois sa largeur, sçavoir l'épaisseur de l'Ante marquée O dans la mesme Planche.

ALLA OUBLIES FERMENT L'ESPACE QUI EST

O dans ia meline rianche.

4. Afin qu'elles fer ment l'espace qui est entre les deux alles. Cet endroit est fort obscur: car il semble que Columna qua disjungunt l'teromatos & Pronai figuitum, signifient des colonnes qui separent l'espace. qui est entre les deux ailes d'avec l'espace du Porche; ce qui n'a point de sens, parce que ces deux espaces ne sont que la mesme chose : car l'espace E E qui est l'espace du Porche, & melme chose: car l'espace E E qui est l'espace du Porche, & l'espace qui est entre les deux ailes NO, NO, est une melme chose. C'est pourquoy ce que Vitruve veur dire estant maniseste & assez intelligible de soy, j'ay crú que je pouvois expliquer Columne que disjungunt: les colonnes qui ferment: parce qu'il est vray que ce qui separe un espace d'acvec un autre, peur estre dit le ferment, & qu'un mus ferme la cour d'une maison quand il la fenare d'avec la me La cour d'une maison quand il la fenare d'avec la me La cour d'une maison quand il la fenare d'avec la me La cour d'une maison quand il la fenare d'avec la me La cour d'une maison quand il la fenare d'avec la me La cour d'une maison quand il la fenare d'avec la me La cour d'une maison quand il la fenare d'avec la me La cour d'une maison quand il la fenare d'avec la me La cour d'une maison quand il la fenare d'avec la me La cour d'une maison quand il la fenare d'avec la me La cour d'une maison de la cour d'une maison de la cour d'une passe que la la cour d'une maison quand il la separe d'avec la rue. La raison pour laquelle j'ay choisi le mot de fermer, plustost que celuy de separer, est que fermer est un mot absolu, & que separer demande qu'on dise dequoy on separe : or il est evident que les colonnes D D separent l'espace qui est entre les ailes , c'est-à-dire le Porche d'avec le dehors du Temple, mais ces mots de dehors du Temple ne sont point

dans le texte.

5. DES CLOISONS DE MARBRE. J'ay interpreté Flu-tei, des cloisons, bien que le mot d'appuy soit plus propre pour rendre en François le mot Latin pluteus. Car ce mot figmifoir parmy les Anciens le dosser d'un lit ou d'une chai-fe : mais c'estoir aussi le lambris qu'ils metroient aux murs, le long desquels la pluspart de leurs lits estoient rangez s'ans qu'il y eust de ruelle : Et à ces lits il y avoit prior sorus qui estoir ce que nous appellons le devant, & interior torest qui ettor ce que nous appenons se devair , oc intervor torest qui eftoit la place qui eftoit prés du mur ; or ce pluteur C
restembloit mieux à une cloi (on , qu'à un appuy, La raison qui
a fait que j'ay évit é le mot d'appuy, est que j'ay crû qu'il auroit esté mal propre à faire entendre la pensée de Vitruve,
oui selon propre à raise entendre la pensée de Vitruve, qui selon mon avis, n'a point eu intention de mettre plu-teus au lieu de podium, comme il auroit semblé, si j'avois mis le mot d'appuy, qui est propre pour signifier celuy de podium. Et quoyqu'il y ait quelque difficulté à sçavoir pre-ciséement ce qu'on doit croire que Virtuve a entendu, j'ay cru qu'il y avoit plus d'apparence au party que j'ay pris, qu'à l'autre. Barbaro & Cistanus, qui font les seuls des Interpretes qui se sont expliquez là destus, ne l'ont point sait bien nettement. Cisaranus n'en patle point dans ses Commentaires, mais il fait voir dans sa figure qu'il a crâ que D Vitruve entendoit par ce pluteus, un appuy tel qu'est celuy qui doit estre au podium, ainsi qu'il a este dit cy-devant; car il a representé ce pluteus par un petit mur qui joint un piedestail à l'autre, ayant les mesmes membres de la basse & de la corniche que les piedessaux. Barbaro au contraire dans son Commentaire de la premiere Edition, qui est Italien, s'est expliqué ensorte qu'il fait entendre qu'il n'a point crû que le pluteus sust le podium, parce qu'il dit que les Anciens s'alsonie de la mesme hauteur que seroit un podium s'il y en avoit un. Tra quest intercolumni s'ponevano terpretes qui se sont expliquez là dessus, ne l'ont point fait dium s'il y en avoit un. Tra quest intercolumni si ponevamo alcuni sergei ò di m. rmo ò di si no non piu alti di questo che sarebte i poggio s'egli vi andasse. Et en este Vitruve dit que ce pluseu va d'une ante à une colonne, & il devoit avoir dit qu'il va du piedestail qui soustient l'ante, à celuy qui soûtient la colonne, s'il avoit entendu qu'il y eust des piede-flaux. La veritéest que cette maniere de joindre des colonnes est une chose for étrange, & qui n'a point d'exemple dans l'antiquiré, ny d'approbation dans le bon goust, & qu'on peut dire estre de ces choses que les premiers Architectes ont pratiquées, mais qui n'ont point esté suivies.

Il reste une difficulté sur la maniere dont les Architraves

&c les autres ornemens qui composent l'entablement dei-vent estre posez sur les colonnes & sur les antes, lorsque les unes & les autres se rencontrent sur une mesme ligne, comme dans les Temples dont il s'agit; parce que les Antes n'ayant point la diminution par enhaut qu'ont les colonnes, il arrive necessairement que l'on tombe dans l'un de ces trois inconveniens; car ou l'Architrave est posé au droit du nú des Antes, & il porte à faux sur les colonnes, ainsi qu'il est rencesse par la propiré de la Les de la la colonnes. qu'il est representé dans la moitié L M de l'elevation du Temple qui est dans la Planche XXVIII; ou il est pose au

A des portes par lesquelles on puisse entrer dans le porche. Que si le Temple a plus de qua
\* rante pieds de large, sil faudra mettre des colonnes en dedans au droit de celles qui sont

\* entre les antes se leur donner autant de hauteur qu'à celles du devant; mais leur grosseur doit estre diminuée, de sorte qu'elles ne soient grosses que de la neuvième partie de leur hauteur, si celles de devant le sont de la huitième; ou si elles estoient de la neuvième ou dixième, il faudroit diminuér les autres à proportion; car on ne s'appercevra pas de ce retrecissement, à cause qu'elles sont en un lieu plus obscur : si neantmoins cela paroissoit, il leur faudroit faire vingt-huit ou trente-deux cannelures, supposé que les colonnes de dehors n'en ayent que vingt-quatre, asin de recompenser par l'augmentation du nombre des cannelures, ee qui a esté diminué de la tige des colonnes, qui seront ju-

droit du nû du haut des colonnes, ce qui fait qu'il porte en dedans du nû des Antes; ou il est posé au droit du nû de l'un & de l'autre par le moyen d'un resault qui fait retirer l'Architrave en dedans, lorsqu'il passe ut les colonnes, ainsi qu'il est representé en l'autre moitié L. N. du mesme Temple. Il s'agit de choissi el moindre de ces inconveniens; j'estime que celuy où l'Architrave porte à saux sur les colonnes, est le plus supportable. Il a esté pratiqué par les Anciens, commè il se voit au Marché de Nierva au Temple de Trevi, & au Porche du Baptistere de Constantin. La taison de cette pratique est que equ'il y a de vicieux dans les deux autres inconveniens est visible : car à l'égard de la retraite qui se fait sultement sur les colonnes ; comme les chapiteaux n'ont point plus de faillie au Pillastre qu'à la colonne se l'Architrave se reture sur le pillastre, on s'en apperçoit aissement par la différente maniere dont les coins des chapiteaux patoiss en se retirer sur le pillastre, on s'en apperçoit aissement par la différente maniere dont les coins des chapiteaux patoiss patous ternocntre les coins des chapiteaux des colonnes plus haut que ceux des pillastres il y a des rencontres où il sera aisse de voir que le nû du pillastre avance davantage que l'Architrave, par exemple si le pillastre est à une encognure en maniere d'Ante. Au lieu qu'on ne sçauroit jamais voir si l'Architrave a plus de sailie que le haut de la colonne.

6. Li Laudbas METTRE EN DEDANS, Ce que Bar-

baro dit obscurrement dans son Commentaire, est encore plus mal expliqué dans sa figure dans laquelle il n'y a point de colonnes qui sonen en dedans, & au droit de celles qui sont entre les Antes, ce qui est contra le sentiment de Vittive qui dit qu'il faut mettre des colonnes contra regiones colonnes requi dit qu'il faut mettre des colonnes contra regiones colonnes qui dit qu'il faut mettre des colonnes contra regiones colonnes qui dit qu'il faut mettre des colonnes contra regiones colonnes qu'i des colonnes que rout à l'entour, & point en declans ; & le texte est trop clair & trop exprés pour lauster croire que Vittive parle icy des Temples Peripteres; les Temples dont il est question, n'ayant au plus que quatre colonnes, dont il y en a deux marquées II dans la Planche XXVIII, qui estant entre les Antes F F, font la face du Porche en dehors, & deux autres marquées II H , qui sont en dedans du messime Porche, & au droit des colonnes qui sont entre les Antes. Il reste neamoins deux difficultes : la première et qu'il est dit que les Antes sont de la largeur des colonnes; cependant selon nostre explication, qui est claire dans nos figures, il y a une des especes des Temples dont il estrey parle, seavoir la première A A, B B, qui n'a point de colonnes, la feconde difficulté est que Vittuve a cy-devant fait l'enumeration de toutes les especes de Temples, & qu'il n'y en a pas une des sept qu'il décrit, qui foit sans colonnes, il est aité de répondre à la première objection : car les Antes son dites devoir estre de la largeur des colonnes : c'est-à-dire qu'elles doivent fetre faites de messe que fe selles avoient des colonnes devant elles , & qu'elles doivent servir de colonnes qui ne sont pas necessaries en un Temple aussi par des colonnes qui me sont pas necessaries en un Temple aussi par des colonnes, & que celuy dont il est icy parle, est d'un gente qu'elle soloivent servir de colonnes de vius priez antiques , qui ne fai-soient gueres plus s'un moins de viugt piez antiques , qui ne fai-soient gueres plus de dix-h

né pouvant estre hy en un Periptere, ny en un Diptere, ny en un Pseudodiptere, hy en un Hypethre, parce qu'ainsi que Vitruve a declaré, en toutes ces especes il ne doit y avoir aux costez ou ailes que le double des entrecolonnemens, & non pas le double des colonnes; de sorte qu'il y manque necessairement la grandeur du Diametre d'une colonne, ainsi qu'il se voit au Temple B B. Et de plus lorsqu'il y a un entrecolonnement au milieu des faces de devant, & de derriere, qui est plus large que les autres, sçavois lorsque la proportion est Eustyle, il y a encore la largeur de deux

B C C

ta targetti de deve colonnes & demie à dire que la longueur du Temple n'air le double de fa largeur, parceque l'entrecolonment du milieu est plus large que les autres des trois quarts du Diametre d'une colonne, ce qui étant doublé faitune colonne & demie,

& estant joint au Diametre d'une colonne qui manque déja aux autres, fait deux colonnes & demie, ainsi qu'il se voit au Temple C.C.

Les especes appellées Prostyle & Amphiprostyle ne sçauroient non plus se pratiquer avec ces messers conditions, car Vitruve du expressement icy que les huit parties que le Temple a en sa longueur, ne vont que jusqu'aux Antes, & par consequent les colonnes qui seroient au delà des Antes pour faire le Prostyle ou l'Amphiprostyle, rendroient la longueur du Temple plus grande que deux fois sa largeur, de la grandeur du Diametre d'une colonne & d'un entrecolonnement; & c'est une faute qui se voit dans la premiere figure de Barbaro, qui est un Prostryle; car pour donner à son Temple cette proportion du double de la largeur à la longueur, il n'a point donné au Porche la longueur que Vitruve requiert, qui est les trois parties des huit, dont le dedans du Temple en a cinq: car il ne luy en a donné que deux, la troisième estant pour la colonne, & pour l'entrecolonnement.

7. ET LEUR DONNER AUTANT DE HAUTEUR QU'A CELLES DU DEVANT. Cela n'et pas bien clair, cari i femble que Vitruve suppose que les colonnes du dedans & celles du dehors ne soient pas ordinairement d'une mesme hauteur; cela neamnoins n'a que fort peu d'exemples. M. de Monceaux a remarqué qu'au Temple de Thesée qui se voit à Athenes il y a ainsi des colonnes de differentes hauteurs. Vitruve en donne aussi un exemple au 5. Livre chapitre 9. où il parle des Portiques qui estoient derrière les Theatres, dans leiquels il y avoit des colonnes, non seulement de differentes hauteurs, mais mesme de differens Ordres.

8. Qui s'er ont juge's plus crosses, il a faluparaphrafer cet endroit patce qu'il exprime obscurement une chose qui d'elle-mesme est claire. La traduction à la Lettre est afin de recompenser par l'asgementation du nombre des cannelistes, ce què a est édiminné de la tige des colonnes, par la raism qu'on ne s'apperceura point de ottte diministion, 5 qu' aussi par un autre mojen on fera paroistre leur grosseur partille.

CHAP. IV. gées plus groffes qu'elles ne sont en effet, & paroistront de mesme grofseur que les autres: A parce que ? l'œil juge les choses plus grandes lorsqu'elles ont plusieurs & differentes mar-\* ques qui font comme promener la veue sur plusieurs objets : car si on conduit un fil sur deux colonnes d'une mesme grosseur, dont l'une soit cannelée, & l'autre sans cannelure; il est certain que la ligne qui aura esté conduite dans toutes les cavitez & sur les angles des cannelures, sera la plus grande. C'est pourquoy on peut mettre en des lieux étroits des colonnes plus gresses sans qu'elles paroissent l'estre, à cause du remede que l'augmentation des cannelures y apporte. L'épaisseur des murs des Temples doit estre proportionnée à leur grandeur 1º en faisant \*

leurs antes de la grosseur des colonnes. Si on les veut bastir de moilon 11 il faudra y em- \* ployer le plus petit: si on les veut de pierre de taille ou de marbre, il faut que les quartiers soient mediocres & égaux ; parce que 11 des pierres mediocres avec des jointu-B res mediocres seront une liaison plus ferme & plus durable. De plus 13 si autour des joints \* montans & des joints des affises les pierres sont un peu élevées, cela aura beaucoup meil-

leure grace.

9. L'œil juge les choses Plus Grandes. Cette tailon est belle & subtile estant prise de la nature de l'extension de la quantité: car de mesme qu'elle consiste à avoir les parties les unes hors des autres, sa connoissance aussi dépend de diferent que ces parties sont les unes hors des autres. Ainsi ce qui fait paroiltre une chose grande, et le nombre des différentes marques qu'elle a qui sont qu'une partie est dissipance de mandre de dissipance autre comme la grande. nombre des differentes marques qu'elle a qui font qu'ine partie est distinguée d'une autre : parce que comme la grandeur du temps dépend du nombre du mouvement, celle des corps dépend austi du nombre des differentes parties que l'on peut compete. Or une colonne qu'est toute unie, & qui n'a rien qui distingue les disterens espaces qui composent toute sa circonference, ne fait pas si aisement connoitre quelle est cette largeur, que celle qui ayant pluseurs cannelures preferre d'un fortement à l'est le nombre des sessors que bou ne cette largeur, que celle qui ayant pluneurs cametures pre-ferte diffinctement à l'œil le nombre des es spaces que l'on ne manque point d'appercevoir, quoy que l'esprit n'y fusse point de reflexion exp.esse, au reste, il semble que ce rai-sonnement doive fortiser l'opinion que les Architectes ont qu'il faut changer les proportions siuvant les differens as-pects, il est pourrant vray que ce n'est pas la mesme chose d'augmenter la grandeur d'une colonne élevée fort haut de d'augmentet la grandeur d'une colonne effevee fort haut de peur qu'elle ne paroiffe trop perite, comme de multiplier ses cannelures pour la faire paroilire plus grosse, & la raison de cette différence est sondée sur le jugement de la vôc, qui parce qu'il est somé par l'accoltumance & par l'habitude, ne se trompe point aux choses dont il a de costume de juger, & au contraire il se trompe facilement à celles qui le surpreparent la cause de leur nouveauté: Ainsi parce que la surpreparent la cause de leur nouveauté: Ainsi parce que la surpreparent le cause de leur nouveauté : Ainsi parce que la surpreparent le cause de leur nouveauté : Ainsi parce que la surpreparent le cause de leur nouveauté : Ainsi parce que la surpreparent leur care de leur nouveauté : Ainsi parce que la surpreparent leur care de leur nouveauté : Ainsi parce que la surpreparent leur care de leur nouveauté : Ainsi parce que la surpreparent leur care de la voir parent leur care leur care de la voir parent leur care de la voir pare wût trouve à tous momens des occasions de comparer les objets élevez avec teux qui font fituez embas, elle le fait avec facilité; ce qui n'est pas quand il s'agit de juger des différens effets que produijent les cannelures en grand ou en petit nombre dans des colonnes, cette discuffion éstant

en petit nombre dans des colonnes, cette diseussion estant un cas qui n'arrive que tarement. Ce sujet est traité plus au long sur le 2, chap, du 6, Livre,

10. EN FAIS ANT LEURS ANTES DE LA GROSSEUR DES COLONNES. C'est-à-dite, quoy qu'on fasse to cipus les Antes de la grosseur des colonnes : & cela est mis à mon avis pour aller au devant de ce qu'on pourroit dire que les Antes qui sont aux encognures ; s'embleroient devoir determine 1 épaisseur du mur : mais parce qu'il peut souvent arriver que les murs doivent estre plus épais que les colonnes ne sont larges (car un grand & un petit Temple, yels que sont un Tettastyle & un Decastyle peuvent avoir des colonnes de pareille grosseur.) Vitruve veut dire que bien

que les Antes soient faites de mesme largeur en des Tem-ples disferenment grands, on ne laisse pas de saire aussi les murs disferenment grands, quoyque les Antes demeu-rent d'une pareille largeur. J. Martin s'est fort embarassé dans la traduction de cet endroit, parce que dans ces mots dum ante sorum crassitudinibus columnarum sint equales, il a crú que eorum devoit estre joint à crassitudinibus, au lieu que je lis ante eorum, & je joints crassitudinibus, à columnarum, qui est un mot dont J. Martin ne scait que faire, & columnarum, qui est un mot dont J. Martin ne scait que faire, & columnarum signification de la columnarum qu'il est contraint d'interpreter comme s'il y avoit & colum-ne, c'est-à-dire, dum ante & columne eorum (feilseet muro-rum) crassitudinibus sint equales. L'interpretation qu'il donne au reste du chapitre n'est ny suivant les paroles , ny suivant le sens du texte.

II. IL FAUDRA Y EMPLOYER LEPLUS PETIT. Ce-la a déja esté dit au chap. S. du 2. Livre; & l'on voit en effet que la pluspart des anciens Edifices sont bassis ou de tresgrandes pierres ou de tres-petites comme de sept à huit pou-

ces en quarré.

ces en quarré.

12. DES PIERRES MEDIOCRES. Il n'est pas disficile de juger que Virtuve a mis media coagmenta & medios lapides pour mediocria & mediocres pour modicor; & que lapides continentes media coagmenta est au lieu de media coagmenta continentes medios lapides, parce que c'est prefque la mesme continente medios lapides, parce que c'est prefque la mesme chose, la verité estant que les pierres mediocres entretiennent le mortier dans sa bonté, de mesme que les joints mediocres, c'est-à-dire, où il y a du mortier (ussissamment de mediocres, c'est-à-dire, où il y a du mortier (ussissamment de mediocres, c'est-à-dire, où il y a du mortier (ussissamment de mediocres, c'est-à-dire, où il y a du mortier (ussissamment de mediocres, c'est-à-dire, où il y a du mortier (ussissamment de mediocres, c'est-à-dire, où il y a du mortier (ussissamment de mediocres, c'est-à-dire, où il y a du mortier (ussissamment de mediocres, c'est-à-dire). cond Livre,

cond Livre,

13. SI AUTOUR DES JOINTS MONTANS, L'exprel, fon de Vittuve est obscure, parce qu'il semble qu'il dise le contraire de ce qu'il veur dire. Le texte potte circim coagmenta & cubilia eminentes expressiones. Il semble que cela dise qu'à l'endroit où les pietres se joignent, elles sont plus élevées qu'autre-part; ce qui se pratiquoit aux joints des pietres, dont les degrez des Theatres estoient faits pour empescher que l'eau n'entraît dans les joints. Mais Vitruve veut dire le contraire, sçavoir qu'autour des joints les pierres estoient élevées, & par consequent qu'à l'endroit où el-les se joignent elles échoient creuses pour faire des bossages, dont l'usage est de cacher les joints en les faisant rencontrer dans un angle tentrant. Ma pensée est que Vitruve E a éctit circim cubilia de coagmenta depressa, eminentie, au lieu de circim cubilia de coagmenta eminentes expressiones. lien de circum cubilia & coagmenta eminentes expressiones.

CHAP. V.

### CHAPITRE

# De quel costé les Temples doivent estre tournez.

Es Temples des Dieux doivent estre tournez de telle sorte que, pourveu qu'il n'y ait rien qui l'empesche, l'image qui est dans le Temple regarde vers le couchant, afin que ceux qui iront facrifier, soient tournez vers l'Orient & vers l'image, & qu'ainsi en faiA fant leurs prieres, ils voyent tout ensemble & le Temple & la partie du Ciel qui est au Le- CHAP. V \* vant, & que les statuës i semblent se lever avec le soleil pour regarder ceux qui les prient dans les sacrifices: car enfin il faut toujours que les Autels soient tournez au Levant.

Si neanmoins cela ne se peut pas faire commodement, le Temple doit estre tourné de telle sorte que du lieu où il sera, l'on puisse voir une grande partie de la Ville, ou s'il est proche d'un fleuve, comme en Egypte où l'on bastit les Temples sur le bord du Nil, il re-\* gardera vers la rive du fleuve. La mesme chose sera aussi observée 2 si l'on bastit le Temple proche d'une grande ruë, car il le faudra tourner en sorte que tout le monde puisse le voir & le saluër en passant.

i, Semblent se lever Avec le soleil. J'ay expliqué simul sora exorientia suivant Philander, en ajoustant ces mots avec le soleil, quoyqu'ils ne soient point dans le B texte où il y a seulement que les statuës semblent se lever, mais le mot exeriri ne signifie point se lever, mais com-

mencer à paroiftre foudainement.

2. SI L'ON BASTIT LE TEMPLE PROCHE D'UNE GRANDE RUE, Non feulement les Anciens, mais auffi les Canons de l'Eglife ordonnoient que les Temples & les Egli-

ses eussent la face tournée vers le couchant. La restriction que Vitruve apporte icy pour fe dispenser de cette loy quand la fituation des lieux y repugne beaucoup, commence aussi a estre suivie en nostre temps, où l'on s'accommode aux lieux autrement qu'onne fasici autrefois. L'Eglise de Saine Reposit à Paris qui est appellé Saine Reposit à le hien resurné. Benoist à Paris qui est appellé Saint Benoist le bien tourné, donne un exemple de la grande affectation de cette expo-sition de la face du Temple au couchant:

### CHAPITRE VI.

CHAP. VI.

## De la proportion des Portes des Temples & de leurs Chambranles.

A maniere de faire les portes & leurs ' Chambranles est telle qu'il faut premierement convenir de quel genre on les veut : car il y a trois fortes de portes, fçavoir la Do-

\* rique, l'Ionique, & 2 l'Atticurge.

Afin que la Porte Dorique ait sa proportion, il faut que le haut 3 de la couronne qui est sur la partie du Chambranle qui traverse le haut de la Porte, soit à l'allignement du haut tum superius. des chapiteaux des colonnes qui sont au porche. Pour avoir 4 la hauteur de l'ouverture de la Porte, il faut partager tout l'espace qu'il y a 6 depuis le pavé d'embas, jusqu'au fond

1. CHAMBRANLES, J'ay crû devoir ainst traduir Antepagmentum que tous les Interpretes prennent pour un piedroit ou un jambage qui ne sont pas à mon avis des termes
assez generaux pour expliquet Antepagmentum qui ne signisie pas seulement les deux costez de la porte, mais messen le
desus, comme il se voir quand Virtuve parle d'Antepagmentum superius: car cela fait voir qu'Antepagmentum doit
s'entendre du Chambranle qui comprend les trois parties de la porte. Antepagmentum semble estre dit, quass a qui fait que Saumaile croit qu'Antepagmenta & Ante diffiqui fait que Saumaile croit qu'Antepagmenta & Ante diffiquent en ce que les Antes effoient de pierres & Antepagmenta effoient de bois , sçavoir un assemblage qui s'attachoit sur la pierre , comme on fait en plusieurs de nos chemiques de la commenta est de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta d nées & aux portes des chambres, lorsque leurs Chambranles sont en placard.

2. I'ATTIOUR GE. Tous les Interpretes entendent icy par Atticurge l'Ordre Corinthien, fondez sur ce qu'il leur semble qu'à la fin de ce chapitre Vittuve fait comme une retemble qu'a la In de ce chapitre vittuve tait comme une re-cipitulation de ce qu'il a traité, en difant, aprés avoir exposé les manières de bassir les Temples selon l'Ordre Dorique, le nique & Corinthien, je vais traitter du Toscan. Mais il est evi-dent que cette recapitulation se rapporte à tout ce qui a esté traité non seulement dans le chapitre, mais messire dans le reste du Livre & dans la plus grande partie du Livre prece-dent; & que les manières de bassir ne se rapportent pas aux portes dont il est parlé dans ce chapitre, mais à tout le Tem-jule. De plus la description qui est faire sev de la potre Attiportes dont Heu patte dans ce chaptite, mais à tout le l'em-E ple. De plus la description qui est faite icy de la porte Atti-curge ne sçauroit convenir à l'Ordre Corinthien, parce que cette porte a quelque chose de moins orné que celle de l'Io-nique, la scule différence de l'Ordre Ionique & du Corin-thien d'hora en decirion.

thien estant au chapiteau. 3. LA COURONNE. Je n'ay pas interpreté le mot de Co-3. LA COURONNE JE na y pas interprete le mot a elé-rona Corniche, comme aux autres endroits où ce mot a ellé cy-devant employé ; parce qu'icy Corona ne peut passer que pour le membre d'une Corniche. Je ne l'ay pas aussi nommé Larmier, qui est le vray nom du membre de Corniche à la place duquel cette Corona ou Couronne est placée, parce que sa proportion est tout-à-fait éloignée de celle du lar-miet d'une corniche, occupant tout l'espace qui est depuis l'Hyperthyron ou frise, qui est sur le Chambranle, jusques sous l'Architrave. C'est pourquoy elle est appellée un peu aprés Corona plana

peu apres Corona piana.

4. LA HAUTEUR DE L'OUVERTURE DE LA PORTE,
Je traduis ainsi lumen hypothyri; parce que ces deux mots
signifient la mesme chose; lumen estant parmy les Architeccles l'ouverture qui donne le jour, laquelle comprend les
portes & les fencitres, & Hypothyron ne signifiant rien autre chose que le dessous de la porte.

5. DEPUIS LE PAVE D'EMBAS JUSQU'AU FOND DU
PLANCHER D'SNHAUT. Le mot de Taesnar a déja efté
expliqué, & il a efté dit qu'il fignifie ou l'enfoncement des
folives d'un plancher, ou celuy qui eft dans les platfons qui
font entre les travées des Portiques ou des Periftyles, à l'endroit marqué A; qui répond au deflous de la faillie des Larmiers des grandes corniches marqué B, principalement
quand il y a de la feulpure
qui fait des effoncemens.



de l'Architrave, sc de ce qui est au dessus de l'Architrave qu'il appelle reliquem lacuna-

Sepercilium.

du plancher d'enhaut, en trois parties & demie, dont il en faut donner deux à la hauteur A de l'ouverture de la Porte, Cette hauteur estant divisée en douze parties, il en faudra cinq & demie pour la largeur du bas, 6 car le haut doit estre plus estroit sçavoir de la troisième \* parrie du Chambranle, si l'ouverture depuis le bas jusqu'au haut est de seize piez, ou de la quatrième si elle est de seize à vingt-einq, ou de la huitième si elle est de vingt-einq à trente: & ainsi 7 plus elle sera grande, plus les jambages doivent approcher de la ligne à x plomb. La largeur du Chambranle sera la douzième partie de la hauteur de l'ouvesture de la Porte, & ce Chambranle doit estre étreci par le haut de la quatorzième partie de sa largeur. Le Chambranle qui traverse, sera de la mesme largeur que le haut des parties qui font les jambages. 8 Il faut faire la cymaise de la sixième partie du Chambranle, & sa sail-\* lie doit estre égale à sa hauteurt. 9 Cette cymaise doit estre Lesbienne 10 avec un Astragale: \*

riorum. L'opinion de Philander me semble la meilleure, & se croy que supposé que l'Architrave & l'enfoncement qui est au de-là de l'Architrave composent le lacunar, & qu'il s'agissé de l'une ou de l'autre de ces parties, l'intention de Vittuve a esté de ne donner le nom de lasunar, qu'à celle qui n'a point d'autre nom, & qu'ains si la difficulté est de determiner que les l'enfoncement que Vittuve a entendu. Barbato n'a point suivy dans sa figure ce qu'il a dit dans son Commentaire, où il veur que l'atunar soit le desson de l'Architrave : car il se trouye dans sa figure que l'espace dont il s'agir ani doit il e trouye dans sa figure que l'espace dont il s'agir ani doit de l'Architrave : car il se trouye dans sa figure que l'espace dont il s'agir ani doit ou il vett que l'actinar loit e destous de l'Attinitave; ai le trouve dans la figure que l'espace dont il s'agit qui doit estre partagé en trois & demy, est pris depuis le pave d'embas jusqu'a l'extremité du haut de la corniche, c'est-à-dire depuis D, jusqu'a C. Bullant fait aussi la messine chose ; pe ne sçay pas pour quelle raison, car il n'y a point de platfond au destus de la grande corniche.

Ceft pourquoy je me fuis determiné au platfond du dedans du Portique marqué A; parce que l'autre platfond qui êt ce-luy du larainer marqué B, ne répond pas au plancher d'em-bas, mais a la premiere marche du degré du Temple qui est

plus batte que ce plancher.

plus basse que ce plancher.

6. CAR LE HAUT DOIT ESTRE PLUS ESTROIT. Il se trouve peu d'exemples de cet estrecissement des portes par enhaut. Le Temple de Tivoly qui est d'Ordre Corinthien a non seulement sa porte, mais mesme ses senestres ainsi retrecies par enhaut. Les Interpretes ne donnent point de bonnes raisons de cette bizare structure, il semble que la principale raison est que la porte se freme d'elle-mesime, lorsque la seuillure du costé des gonds est hors de son plomb de messime que le jambage. Mais la porte a fort mauvaise grace estant ouvetre, parce que le coin qui est opposé aux gonds par embas est beaucoup plus élevé que l'autre, celuy d'enhaut fâit la mesme choé, ce qui oblige de faire l'emd'enhaut fait la mesme chose, ce qui oblige de faire l'embrasure sort élevée par enhaut.

7. Plus Blie Sera Grande. Cecy le failoit par le principe, fuivant lequel la diminution des grandes colonnes par le haut devoit eftre moindre que celle des petites, ainti qu'il effe enfeigné au chapitre 2 du 3 Livre. Ce principe est que la distance des choses qui lont fort élevées les fait paroistre plus petites; & ainsi on croyoit que les grandes portes autoient patu trop étroites par le haut, si on les avoit rétrecies suivant la proportion des petites. 8. IL FAUT FAIRE LA CYMAISE DE LA SIXIÈME

PARTIE DU CHAMBRANLE. Cette Cymaife est si pe-tite que je ne me puis empescher de croire qu'il y a icy une faute pareille à celle qui a déja esté remarquée au 3. chap, du 3. Livre, lorsqu'il est parlé de la Cymaise de la Corniche Io-

nique qu'on fair aussi d'une sixième partié, & où je soup-conne que le Copiste a mal lû le nombre qui estoit en chis-fre, & qu'il a pris VII pour VI. Barbaro & J. Bullant dans leurs figures des portes Doriques ont fair cette Cymaise de la troiseme partie du Chambranle, & non pas de la fixiéme: neanmoins Barbaro n'en dit rien dans fon Commentaire, ce qui confirme l'opinion qu'on a qu'il n'a pas pris un grand foin de ses figures, se qu'il s'en rapportoit entierement à André Palladio, qui ayant une plus grande connoilfance de l'Architecture par la veué de l'Antiquité, que par le texte de Virtuve, y pouvoit souvent mettre beaucoup du sien. Et en effet dans cette mefine figure de la porte Dotique, il y a beaucoup d'autres choles qui ne font pas fuivant le texte; comme les proportions de la hauteut de la porte, & celles

comme les propotions de la nauteur de la porte, ce cenes de l'Hyperbyron ou Frife.

9. CETTE CYMAISE DOIT ESTRE LESBIENNE. C' la déja efté dit cy-devant que les Interpretes ne s'accordent point fur ce que c'eft que la Cymaife Lesbienne, & comment elle différe de la Dorique. On pourroit croire qu'elles ne sont point différentes, parce qu'elles sont toutes deux employées dans l'Ordre Dorique: car Vitruye parle au chap. 3 de ce Livre de la Cymaise Dorique qui est la moualt chap, ac ce l'active de l'agrandit de l'agrandit de l'agrandit de Corniche Dorique; & qu'il oppose à une autre Cymaisfe qui vray semblablement est la Lesbienne. Or quoy qu'il fe trouve qu'en la plus-part des Corniches

I

Doriques Antiques,la cymaise qui est imme-diatement sous le larmier& celle qui est au dessus soient sembla- D bles , estant ce que nous appellons un Ta-lon D; il est pourtant vray qu'il y a quel-ques Corniches où la Cymaise de dessous le Larmier est le quart de

rond L, ou le cavet C, & rarement on en trouve d'autre au dessus que la Cymaise D. Ce qui me fait conclure que la Cymaise D, que nous appellons talon, est la Cymaise Lesbienne.

10, AVEC UN ASTRAGALE, Philander a crû que Vi-truve entendoit que cet Astragale fust Lesbien de mesme que la Cymasse, & il donne la figure de l'Astragale Les. bien qui est proprement l'Echine ou quart de rond L : mais

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIX.

Cette Figure est pour les proportions de la Porte Dorique , & elle explique non sculement celles qui appartiennent à la Maçonnerie, mau aussi celles qui sont pour la Menuiserie. A, est l'Hyperthyron. B, la Couronne ou Corona plana. C D D, le Chambranle ou Antepagmentum. C, le linteau appellé Antepagmentum superius, ou supercilium. E E, les montans ou sont les gonds, ou plutost les pantures appellez Scapi catdinales. FGH, les traversans appellez impages. G, le traversant du milieu appellé au plurier medii impages. 11, le chassis des panneaux appellé replum. KK, les panneaux appellez tympana. LL, les montans qui font le second assemblage. LIKIL le second assemblage different du premier assemblage marqué F É E H.

fur



CHAP. VI. fur la cymaise qui est à la partie du Chambranle qui traverse, il faut placer " l'hyperthyron A Qui est sur la qui doit estre de la mesme largeur que le Chambranle qui traverse; & à cet hyperthyron il faut faire " une cymaise Dorique avec un Astrale Lesbien, 13 qui ayent l'un & l'autre peu de saillie. Enfin il faut poser : la couronne platte avec sa cymaise 15 qui aura autant \* de faillie que le Chambranle d'enhaut a de largeur. Les faillies doivent estre telles que les extremitez des cymaises debordant à droit & à gauche, 16 elles se joignent exactement.

Si l'on veut faire des portes d'Ordre Ionique, il faut observer la mesme proportion qu'aux Doriques pour la hauteur de l'ouverture; mais pour trouver la largeur, il faut diviser la hauteur en deux parties & demie, & en donner une & demie à la largeur d'embas; le retrecissement du haut se doit faire comme aux Portes Doriques : la largeur du Chambranle sera de la quatorziéme partie de la hauteur de l'ouverture de la Porte, la cymaise B du Chambranle sera de la sixième partie de sa largeur; le reste de cette largeur estant di-

je ne crois point que Vitruve ait entendu parler d'autre Aftragale que de celuy qui est décrit pour la Base Ionique qu'on appelle vulgairement ba-

guette ou chapelet, & cet Astra-gale joint avec la Cymaife appel-A lee talon D, se trouve dans l'Antique au haut des Architraves , ainsi qu'il est icy mar-

IL L'HYPERTHYRON. Cé mot Grec fignifie ce qui est an dessius de la porte, & il pourroit convenir, ainsi que Philandera crû, au Chambranle qui traverse, appellé supereissum : mais i est evident que ce doit estre autre chose, so con cette partie qui est comme une frise posée sur le Chambrande sur partie qui est comme une frise posée sur le Chambrande sur partie qui est comme une frise posée sur le Chambrande sur partie partie qui est comme une frise posée sur le Chambrande sur partie partie qui est comme de la comme de branle traversant qui luy tient lieu d'Architrave, cette partie est marquée A dans la Planche XXIX.

12. UNE CYMAISE DORIQUE TRAGALE LESBIEN. La Cymaife Dorique, ainsi qu'il



aesté dit, est le mem-bre C, l'Astragale bre C, l'Astragale Lesbien est celui qui est marqué L , lorsqu'il est petit. Mais il a fallu deviner quelles doivent estre les proportions de ces moulures. Bar-baro dans sa figure, & Bullant qui l'a copiée, ont donné à ces deux membres ensemble le quart de

la hauteur du Chambranle & de l'Hyperthyron ou Frise joints ensemble mais il n'ont point donné à l'Hyperthyron la hauteur que Vitruve prescrit, qui est celle de tout le Chambranle, teus que vistuve pietesti, qui ett cette de tout le Chambranie. Ile gouif de ces Auteurs, en observant ce qui est ordonné par Pour suivre en quelque saçon le texte, j'ay fait l'Hyperthyron, de la hauteur de tout le Chambranle, èc j'ay donné aux deux moultures ensemble le tiers de l'Hyperthyron, &c par cemoyen elles ont à l'égard de la grandeur de toute la potre la melme proportion que ces deux Architectes luy ont odnnée.

13, QUI AVENT L'UN ET L'AUTRE PEU DE SAIL-LIE, Philander entend sima sculptura une sculpture peu relevée, & il croit que l'essence de l'Astragale 1 esbien consi-Roit ence que la feulpture qu'on y faifoit avoit peu de re-lief; mais il n'y a point d'apparence que la feulpture fit la differenced'un membre de moulure; j'ay fuivi l'interpreta-tion de Barbaro, qui entend que fealptura ne lignifie point icy la sculpture, mais la maniere de tailler les moulures qui, selon Vitruve, doivent avoir autant de saillie que de hauteur; desorte qu'en cet endroit une moulure sima scalptura fignifieune moulure qui a beaucoup moins de faillie que de 14. LA COURONNE PLATTE. On ne voit point dans les restes de l'Antiquité aucun exemple de cette manière de Cotniche, où la Couronne ou Larmier ait de hauteur cinq fois plus qu'il n'a de saillie. C'est pourquoy elle est appel-

lée platte avec beaucoup de raison.

15. QUI AURA AUTANT DE SAILLIE QUE LE CHAMBRANLE D'ENHAUT A DE LARGEUR, Il faut necessairement comprendre dans cette saillie non seulement celle de la Couronne, & de sa derniere Cymaise, mais messe la saillie de la Cymaise Dorique & de l'Astragale Lesbien, autrement en per rouveroir pas a sas sailes descace entre bien, autrement on ne trouveroit pas affez d'espace entre les Tailloirs des chapiteaux, contre les quelles la derniere Cymaise de la Couronne plate touche quand il n'y a point de Portique, & que la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car quand pressent de la colonne est attachée au mur : car rotique, & que la colonne eitattachee au mur; car quand mesme il y auroit un Portique, & que la colonne seroit as fez éloignée du mur pour laisser la liberté à cette Cymaise de la Couronne plate de passer l'alignement de la Cymaise du Tailloit du chapiteau, il ne seroit pas raisonnable de luy donner tant de saille, parce qu'il ne saut pas que les proportions soient differentes, soit que ces colonnes fassent un Portique ou qu'elles n'en sasser la sanctaine de la Cymaise.

EXACTEMENT. Cet Elles se joignent endroit est fort obscur, ayant deux difficultez; la premiere est de sçavoir ce que Virruve entend par in ungue conjungi. Barbaro & Durantino traduisent se joignent ensemble, si con-grunghiono insteme, Cisaranus & Caporali n'ont point tra-duit ce mot, & ils ont laisse le latin: mais dans leurs Commentaires ils donnent à entendre que cela signifie une jointure subtile de deux extremitez qui sont minces comme des ongles; ce qui ne me semble point bien expliquer la chose; parce que cette jointure subtile est particuliere à la menui-ferie d'assemblage, où les retours & les angles sont sormez ierie a aifembiage, ou les retouts à les aifes foit foites de deux pieces, ce qui n'est point aux ouvrâges de pierre. Nos ouvriers font deux especes de retout des moulures, l'un est appellé implement à angle, qui est commun à toutes les moulures des corniches, qui dans leur retour confervent le mesme niveau, l'autre est appellé à ongles, qui est le retout des conjunes de Chamberales, ou des Oudres. Se retour des moulures des Chambranles ou des Quadres ; & on auroit pû dire que ce mot d'onglet des ouvriers vient de l'in ungue de Vittuve, s'il s'agissoit icy du retourdes moulu-resdes Chambranles. C'est pourquoy je n'ay point traduit in ungue, à onglet, comme J. Martin, mais exaîlement, suppolant que Vitruve a mis in ungue pour ad unguem, 1 a seconde disculté et de sçavoir quelles sont les Cymaies qui doivent estre jointes exactement. Mais si la figure qui elt icy, & celles que Barbaro & J. Bullant ont faites de la porte Dorique sont veritables, je croy que Vittuve entend parler de la Cymaise qui est sur la Couronne platte & de celle du Tailloir du chapiteau, foit des colonnes, foit des pillastres qui font aux costez de la porte : car les extremitez de ces deux Cymaises se touchent & se joignent de siprés & d'une maniere si particuliere, sçavoir au droit d'L,

### PLANCHE XXX. EXPLICATION DE LA

Cette Figure donne les proportions de la Porte Ionique, tant pour ce qui appartient à la Maçonnerie , que pour ce qui regarde la Menuiserie. A, est l'Hyperthyron. A B, sont deux parties du Chambranle, la troisième estant cachée par la colonne. C, est une des Consoles appellées Prothyndes. L'Ordre Corinthien n'a point de Porte particuliere comme le Dorique & l'Ionique.



Corfa.

Qui est sur la

vant des pertes.

Scapi cardina-

Tympans. Im-PAGES.

CHAP.VI. visé en douze parties, on en donnera trois 17à la premiere face y comprenant son astra-A gale, quatre à la seconde, & cinq à la troisséme : ces faces avec leur astragale regneront \* aux trois costez du Chambranle. L'hyperthyron sera de la mesme proportion que celuy de la Porte Dorique. 18 Les consoles appellées Prothyrides seront taillées à droit & à gauche, \* Qui sont au de. & descendront jusqu'au bas de la partie du Chambranle qui traverse, sans comprendre vant des portes. le seuillage qu'elles ont au bas. Leur largeur par le haut doit estre 19 de la troisséme partie \* de celle du Chambranle, & par le bas il faut qu'elles soient plus étroites d'une quatriéme partie que par le haut.

20 La menuiserie des Portes doit estre faite de telle sorte 21 que les montans où sont les gonds, \* foient larges de la dix-huitiéme partie de la hauteur de l'ouverture de la Porte; 21 que les \* panneaux qui sont entre les montans ayent trois parties de douze; 23 que les traversans \* soient tellement espacez que les hauteurs, ayant esté divisées en cinq, on en marque deux pour la partie d'en haut, & trois pour celle d'embas; que 24 le traversant du milieu soit placé \*

que ce n'est pas sans raison qu'il est dit qu'elles se joignent exaltement; car si cette jointure s'entendoit des angles & des recours d'une moulure, il auroit esté inutile de dire qu'elle doit estre juste, parce que cela est commun à tous les angles que font les moulures : mais il est tout à fait particulier aux deux extremitez de ces Cymaises de se toucher comme

77. LA FREMIERE FACE, Perfonne ne doute que Corfa ne foit cette face ou plattebande qui tourne au tour du Chambranle dans la Planche X X X, & qui est marquée AB, mais on ne sçait point certainement d'où vient ce nom. Baldus croit qu'il est pris du mor grec Corfa, qui fignifie la temple. Il y auroit neanmoins plus d'apparence qu'il viendroit du grec Corfes, qui fignifie rasé, parce que cet endroit dans les Chambranles & dans les Architraves n'a que fort ratement des ornemens, & est tosjours poly & dénué de tout ce qui peut rendre la pierre comme velué & herissée. Il se voit un exemple de cela aux trois colonnes de Campo Vaccino où la face d'enhaut de l'Architrave qui répond à la premiere face du Chambranle, dont il s'agit, est sans sculpture à l'ordinaire, la seconde estant taillée & enrichie de sculpture.



18. LES CONSOLES APPEL LE'ES PROTHYRIDES. Il y a apparence que les consoles ont esté appellées ancones, à cause de la ressemblance que ancon, qui est un Equerre marqué A, a avec la console B, ou plutost à cause de la ressemblance qu'il y a entre l'usage d'une Equerre A, qui soû-

tient une tablette, & une conso-le B, qui sourient la Corniche qui couvre le dessus d'une por-te oud une fenestre. Les consoles sont appellées Prothyrides du mot Thyra, qui signifie une porte, à cause qu'elles estoient aux costez des portes.

19. DE LA TROISIEME PARTIF. Ce's consoles

sont bien minces & bien étroites. Palladio en a dessiné de cette proportion aux costez de la porte du Temple de la Concorde qui apparemment y estoient encorede son temps: mais elles n'ont point de grace à comparaison de celles qui sont aux croisées du Louvre.

20. LA MENUISERIE DES PORTES. J'ay interpreté par une circonlocution le mot de fores, à cause qu'il n'y en par une treomoration e more de porto, quel ques-uns ecoyent neanmoins que le mor d'huis fignifie la menuiferie qui ferme la porte : mais la plus commune opinion et la qu'il fignifie feulement une perite porte, & non pas ce qui la ferme.

21. QUELES MONT ANS OU SONTLES GONDS

SOIENT DE LA DIX-HUITIEME PARTIE. La description de cette menuiserie me semble bien embarassée. Interpretes neanmoins ne se sont gueres mis en peine de l'expliquer, & ils se sont contentez de designer les differentes parties qui la composent sans faire quadrer leurs proportions au texte:& à la verité cela est impossible à cause proportions at a catalog a la verificação a impositos a catalog des contradictions qui s'y rencontrent. J'ay neanmoins trouvé qu'en changeant feulement un mor dont la corruption est fort probable, j'y pouvois trouver mon compte: car fupposant qu'il y a parte disodeviegisma au lieu de duodecima; c'est-à-dire en donnant à la largeur des montans la dix huitime actif de la ur barget au lieu de la douvière, professe. tième partie de leur hauteur aulieu de la douxième, presque toutes les autres mesures se rencentient veritables. Quelques Interpretes entendent que ce, te douzième partie soit dues interpretes entendent que ce. te douzieme partie loit donnée aux montans pardeflus la grandeur de la porte pour en faire les gonds : mais le texte ne dit point cela, si ce n'est que l'on oste ex., & que l'on ajoûte longiores, en lisant, sint altitudine luminis totius duodecima parte longiores : cependant il y a seulement sint ex assistadine luminis totius duodecima, ou duodecigessima parte. C'est-à-dire qu'ils soient de la douzième ou dixhuitieme partie, car le mot de large que j'ajoûte se doit necessairement entendre, parceque cettemesure ne pouvant se rapporter à leur lon-gueur, qui doit estre du moins de toutes les douze parties, elle ne peut appartenir qu'à la largeur.

22. Que les Panneaux qui sont entre Les Montans. Il est tout à fait impossible de trouver D du sens en cet endroit, car cette mesure ne sçauroit estre pour la largeur des panneaux qui sont entre les montans, parce qu'lls n'en ont point de certaine, allant todjours en s'étreflillant depuis le bas jusqu'au haut, de mesime que l'ouverture de la porte. Cette mesure n'est point aussi pour leur longueur, car il n'est parlé que d'une mesure, &c il y a deux panneaux dont la grandeur est différente, parce que celuy du bas de la porte est beaucoup plus grand que celui du haut, leur proportion estant telle que celuy d'embas est plus grand d'un tiers que celuy d'enhaut.

23. I. ES TRAVERSANS. Ce motimpages, signific en genetal les pieces qui composent le chassis qui enferme un panneau. L'etymologie, selon Sextus, vient de pangere qui. panneau. L'exymologie, icute que compages sit ex impagibus. Mais parce que ces pieces de bois qui font un chassis, sont de deux sortes, sçavoir celles qui vont en montant, & cel. E de deux tottes, tievon tenes qui voite in montant, occe-les qui traverfent, j'ay crú qu'ayant interpreté feapos, les montans, je devois traduire impages, les traverfars. 24. Le traversant du milleu. Bien que Vittuve

ait mis impages au pluriel suivant sa coutume, qui est de n'estre pas exact en ceschoses, je mets le traversant au sin-gulier, parce qu'il n'y en a qu'un au milieu, Barbaro explique

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXI.

Cette Figure fait voir les proportions tant de la Maçonnerie que de la Menuiserie des portes Atticurges. On a donné à l'Architrave les proportions qui sont prescrites pour le Chambranle, qui d'ordinaire a les mesmes membres que l'Architrave, parce que l'on n'a rien d'ailleurs d'où l'on puisse tirer quelque lumiere pour cet Ordre. La Porte n'a qu'un battant, & ses charnieres sont voir qu'elle s'ouvre en debors.



Replum.

CHAP. VI. un peu plus haut que le milieu, & que les autres 25 soient joints l'un en haut & l'autre A \* embas; que la largeur du traversant soit de la troisséme partie du panneau, & la cymaise de la sixième partie du traversant; que les épaisseurs des montans soient de la moitié du traversant; que 16 le chassis des panneax soit large de cette moitié & de la sixiéme partie: \* enfin que les montans qui font 27 le second assemblage ayent la moitié du traversant. Si \* les Portes sont à deux batans, il ne faudra rien changer aux hauteurs de toutes ces parties, mais seulement augmenter leur largeur: neanmoins 18 si la porte est coupée en quatre, il se- \* ra necessaire d'ajoûter quelque chose à la hauteur.

Les Portes Atticurges se font de mesme maniere que les Doriques; la seule difference est qu'aux Chambranles on fait des plattebandes sous les cymaises, dont la mesure est que ce qui reste du Chambranle hors la cymaise estant divisé en sept, 29 on leur en donne deux: B de plus ces Portes 10 ne sont point otnées 31 de marqueterie; elles ne sont point aussi à deux \*

Corfa.

Cerostrota.

medii impages, dimidia regula, des demy-traversans,, c'est-à-dire qui sont plus étroits de la moitié que les autres, ce qui auroit mauvaise grace en Menuiserie. J'ay mieux aiméinter-preter medii impages, les traversans du milieu, c'est-à-dire qui sont entre les deux autres traversans qui sont aux extremitez, mais qui ne sont pas également distans de l'un & de l'autre de ces traversans des extremitez; ce que signissent les mots super medium, que j'ay crû devoir traduire, plus hauses que le milieu.

25. EN SOIENT JOINTS L'UN EN HAUT ET L'AU-TRE EMBAS. Il est aise d'entendre qu'il faut qu'ils soient joints avec les montans.

26. LE CHASSIS DES PANNEAUX. Turnebus confesse qu'il ne sçait ce que c'est que Replum: Saumaise croit qu'il est dit quass replicatum. Philander veut que ce soit une corniche qui soit audessus du traversant; & il se fonde sur ce que Virtuve rapporte au chapitre 17, du 10, livre, où 11 femble expliquer ce que c'est que replum, quand il dit replum quod est operimentum. Bertanus en son livre de observis locis in opere Ionico, prend replum pour le poreau du milieu qui est commun aux deux battans, & qui en couvre la jointure. Baldus croit que c'est la partie qui est tout au tour du panneau ou tympan, & qui l'enferme comme un chassis. Cette opinion que j'ay suivie me semble la plus probable.

27. LE SECOND ASSEMBLAGE, Seeundampagmen-tum est dans la planche XXIX, le second assemblage qui est fait des membrures LL, qui enferment les autres qui ett ratt qes membrures LL, qui enterment tes antres membrures II, appelles repla, & les panneaux KK. Ce fecond affemblage est different du premier assemblage, qui est composé les montans EE, & des traversans FG H. Barbaro croit qu'il estoit appliqué par derriere, mais il n'explique point autrement comme il l'enten I, Je croy qu'il saut par le par le partie de la company de corriger quelque chose à cet endroit & lire seaps qui facinat secundum pagmentum au lieu de scapi qui sunt ante secundum pagmentum; n'estant pas dissicle de faire sunt ante de fa-

28. SILA PORTE EST COUPPE EN QUATRE, Lemot quadriforis que je traduis couppe en quarre est ambi-gu; car il fignifie indifferemment & les portes à deux battans dont chacun est brisé de haut en bas, que les Latins

appelloient conduplicabiles; & celles dont chaque battant effoit couppé en travers, que les Grecs appelloient dieli-des, c'est-à-dire à deux clefs, parce que les deux battans ou volets d'enhaut estoient fermez par une serture, & les deux battans d'embas par une autre.

29. ( N LUY EN DONNE DEUX, Cette plattebande qui est mine sous la cymaise est bien petite, & laisse un grand espace de reste qui rend ce chambrante nu & bien plus simple qu'en l'ordre sonique où il y a trois plattebandes. Ce qui fait croire raisonnablement que cette porte, que Virruve appelle Atticurge, n'est point pour l'ordre Corinthien, mais que cet Atticurge essoit un ordre particulier, ainsi que Pline le témoigne, qui outre les ordres Toscan, Dorique, Ionique & Corinthien, en met un cinquiéme qu'il appelle Attique, & dont il dit que les colonnes estoient quarrées. Attique, & dont la dique es colonnes etolent quartes, Et il y a apparence que cet ordre Artique eltoit moyen en-trele Dorique & l'Ionique, car sa base qui a esté cy-devant décrite est plus simple que l'Ionique, n'ayant que quarte membres, scavoit un Plinthe, deux Tores & une Scotie, au lieu que l'Ionique en a six, scavoir un Plinthe, deux Sco-ties, deux Astragales & un Tore, Il se voit encore dans les suines d'Assac avaluntes restre de cer carles Artique. Les ruines d'Argos quelques restes de cet ordre Attique. Les chapiteaux qui sont aux colonnes de la figure de la porte Attique, ont esté dessinez sur le lieu, & m'ont esté communi-

quez par M. de Monceaux.
30. NE SONT POINT ORNE'S, Dans mon manuscrit aulieu de ipsaque forium ornamenta non fiunt cerostrosa neaulieu de 191 aque fortum ornamenta non nunt ceroftrois neque bifora, sed valvatas, je trouve ipsque fores monsimit ceroftrois neque bifores sed valvata; ce texte me semble plus raisonable que celuy des exemplaires imprimez; parce que le mot d'ornamenta est inutile à l'égard de ceroftroia, & il ne seauroit s'accommoder avec bifora ny avecvalvata.

31. De mar Rquette rais, l'ay crâ que le mot de marqueterie comprenoit les diverses significations que les Auteurs donnent au mot cerostroia, qui se trouve aussi dans Pline, arqui le différentes especes de Painure. Suquis de limber de la comprenoit de sufférentes especes de Painure.

parmy les differentes especes de Peinture. Saumaise estime qu'il faut lire cestrota, comme venant du mot grec cestron, qui signise une broche de ser; parce qu'on brûloit avec une broche de fer le bois parcompartimens, ce qui se fait encore dans nostre marqueterie, lorsqu'on donne par le moyen

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXII.

Cette Figure fait voir la disposition & les proportions du Temple à la Toscane. Le texte est si E obscur que les Interpretes l'ont entendu diversement. Je le mets au long avec des renvois à la Figure.

Spaisum quod erit ante cellas in Pronas, it à columnis designetur, ut angulares (AA) contra antas (BB) parietum extremorum (CB) è regione collocentur. Duamedia (DD) è regione parietum (EE) qui inter antas (BB) & mediam

L'espace qui fait le Porche au devant du Temple sera tellement partagé pour placer les colonnes, que les Angulaires (AA) soient au droit des Antes (BB) qui sont au bout des murs (CB) & quedevant le murailles (EE) qui sont dem (F) fuerint, ità difribuantur, ut (illa) inter antas entreles Antes (Bi) & lemilieu du Temple (F) il y en ait deux (BB) & (inter) columnas priores (AA) per medium, isfautres (DD), disposées en telle sotte qu'elles soient entre dem regionibus, altera (feilicet GG) disponantur. y en ait d'autres (GG) disposées de la même maniere.

Cette Explication est pour le Plan. L'Elevation est faite suivant la forme t les proportions qui sont prescrites ensuite pour l'Ordre Toscan.



Bifora,

CHAP. VII. battans, n'en 34 ayant qu'un 35 qui s'ouvre en dehors. Aprés avoir explique les manieres de bâtir les temples selon l'Ordre Dorique, Ionique & Corinthien suivant les regles que j'ay trouvé les plus certaines, je vais traiter de ce qui appartient au Toscan, & comme il le faut ordonner.

> du feu aux petites pièces de bois dont elle est composée, une noirceur pour representer les ombrages. Cet Auteur croit neanmoins qu'on peut retenit le mot de ceroffrota, parce que pour mieux brûler le bois on le frottoit de cire; mais il avoué qu'il faudroit écrire cerifrota, pour fignifier que la cire servoit à cet ouvrage. De sorte que je trouve que l'opinion de Philander qui fait venir cerostrota de seras qui signifie de la corne dont on se servoit pour faire de la marqueterie, l'ayant teinte de plusieurs couleurs, a assez de probabilité pour me determiner à preferer un mot à une circonlocution dont il auroit fallu se servir en suivant l'opinion de Saumaife.

> 34. N'EN AYANT Qu'u N. J'ay crû que foris valvata devoit fignifier une porte imple & qui n'a qu'un battant, puilqu'elle est oppoiée à celle qui en adeux, que les Ro-

mains appelloient bifores: car bien que valva signifie or-dinairement les deux battans d'une porte, il est vray que ce mot n'a cette signification qu'à cause qu'il est au pluriel, & encore n'a-t-il pas semblé à Ovide que le pluriel fust sissement de la company de la signisié une porte à deux battans.

35. Qui s'ouvre en Denors. Cela repugne à l'e-33. Qu'i s'ouvre en dela des de repughe at le-tymologie que les Grammairiens donnent au mot Valvae. Car ils difent que ces fortes de portes font ainfi appellées B quod intus volvantur; ce qui n'a pas beaucoup de raison, puisqu'il n'importe de quel costé elles s'ouvrent; & que c'est assez que des portes soient des choses qua volvuntur, pour dire qu'elles sont appellées valva à volvendo simple-

CH. VII.

### CHAPITRE VII.

## Des Temples à la maniere Toscane.

A longueur de la place où on veut bastir un Temple à la maniere Toscane, estant divisée en six parties, il en faut prendre cinq pour la largeur. Aprés avoir partagé la longueur en deux parties, celle de derriere sera pour les chapelles, & celle de devant C pour les colonnes. La largeur se doit diviser en dix parties, dont il faut laisser trois à droit & trois à gauche, qui seront pour les petites chapelles ou pour les aîles s'il y en a ; les quatre autres seront pour le milieu. L'espace qui fait le porche au devant du Temple, sera tellement partagé pour placer les colonnes, que celles des coins soient au droit des antes qui sont au bout des murs, & que devant les murs qui sont entre les antes & le milieu du Temple il y ait deux autres colonnes, disposées de telle sorte qu'elles soient entre les antes; & qu'entre ces colonnes de devant, i il y en ait d'autres disposées de la mesme

La grosseur des colonnes par embas doir estre 2 la septiéme partie de leur hauteur, & cette hauteur doit estre la troisième partie de la largeur du Temple. La colonne doit s'étressir par le haut de la quatriéme partie de la grosseur qu'elle a par le bas. Il faut donner

I. IL Y EN AIT D'AUTRES DISPOSE'ES DE LA MES-ME MANIERE. Jocundus & Barbaro font d'avis differens fur la disposition des colonnes du Temple Toscan de la maint la dispolition des colonnes du Tempie Totan de la ma-nière qu'elle eft icy décrite. Jocundus met trois colonnes au devant de chaque ante, & deux autres rangs de trois , ce qui fait en tout douze colonnes , quatre de front & trois dans le retour. Barbaro ne met qu'une colonne devant chaque ante, ainfi qu'il fe voit dans fa figure que s'ay suivie, parce que je trouve qu'elle explique mieux le texte, ainfi qu'il se peut voir en le rapportant à la figure de la Planche XXXII.

2. LA SEPTIESME PARTIE DE LEUR HAUTEUR. C'est avec raison que Philander s'étonne de cette proportion de la colonne Toicane, i Gavoir qu'estant plus groffiere dans les ornemens que toutes les autres, elle ne loit pas plus courte que la Dorique, qui n'a aussi de hauteur que sept diametres. Mais la colonne Trajane qui est d'Ordre Toscan est encore plus disproportionnée, car elle a plus de huir de ses diametres de hauteur. Il est vray que les colonnes Doriques du derriere des Theatres dont il est parlé au 9. chap.du 5. Livre, avoient huit diametres & demy.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIII.

Cette Planche fait voir les proportions de l'Ordre Toscan , & principalement de quelle maniere les Architectes ont expliqué diversement ce que le texte de Vitruve a d'ambigu touchant le Chapi. E teau. A, est le Chapiteau selon Philander, qui veut que l'Astragale du haut de la colonne soit compris dans la troisiéme partie du Chapiteau. B, est celuy de Serlio & de Vignole, qui ne mettent sous le quart de rond qu'un filet , 🔗 qui donnent à la gorge du Chapiteau toute la troisième partie. 🖰 , est celuy de Palladio, qui ne met aussi qu'un filet sous le quart de rond, mais qui le prend dans la troisiéme partie, laissant toute la seconde au quart de rond selon le texte de Vitruve. La quatriéme maniere est selon le texte de Vitruve, ayant sous le quart de rond un Astragale & silet pris dans la troisième partie. D, est le haut de la colonne qui regle la largeur de l'Architrave. E E, sont les deux poutres qui composent l'Architrave , & qui sont jointes par la clef à queüe d'aronde marquée F. Elles sont veues par dessus.



Mm

Apophyois.

CHAP. VII, aux bases la moitié de la grosseur du bas des colonnes. Le Plinthe des bases qu'il faut A faire rond, doit estre épais de la moitié de la base, & le Tore avec le 3 Congé doivent ensemble avoir autant de hauteur que le Plinthe. La hauteur du chapiteau sera de la moitié de la grosseur de la colonne, & on fera la largeur du Tailloir égale à toute cette grosseur. La hauteur du chapiteau estant divisée en trois, il en faut donner une au Plinthe qui luy sert de Tailloir, l'autre à l'Echine + & la troisième à la Gorge avec l'Astragale & le Congé.

On mettra sur les colonnes des pieces de bois jointes ensemble, afin qu'elles fassent un assemblage qui soit de la hauteur que demande le module de l'ouvrage, & qu'estant ainsi jointes, 5 elles égalent la largeur du haut des colonnes. Cet assemblage fait par le moyen \* de plusieurs et tenons en queuë d'aronde, doit laisser entre chaque piece de bois un vuide de \* la sargeur de deux doigts : car si elles se touchoient, elles s'échaufferoient faute d'avoir de B l'air, & se pourriroient bien-tost.

7 Ces pieces de bois avec les murs qui sont dessus, & les mutules qui font saillie, auront tous ensemble la quatriéme partie de la hauteur de la colonne. Il faudra sur les bouts des poutres qui sont aux faces , cloüer \* des aix , & sur cela élever le fronton de maçonnerie ou \* de charpenterie qui soustienne , le faistage, les forces & les pannes; le tout de telle sorte que \*

Tympanum. Columen.Cante-

rii. Templa.

Trabes compa-

Subscudes. Se-

suricea.

3. LE CONGE. Ce que Vitruve appelle icy Apophygis qui signific fuitte, est appelle cy-devant au premier chapitre de ce Livre Aposhesis. C'est ce que nos Ouvriers appellent congé ou naissance, le mot de naissance qui est moins en usage que celuy de congé, semble estre fondé sur la correction de Scaliger, qui veut qu'au lieu d'apophygis, ou apo-phyges, on life apophysis, qui fignifie une eminence qui sem-ble naistre & sortir d'un corps. C'est ainsi que les Anatomistes Grecs ont appellé les parties les plus eminentes des os.

A. ET LATROISIEME ALA GORGE, Illy adans tous les exemplaires Capituli crassitudo dividatur in partes tres, è quibus una l'inibo, que est pro abaco detur, altera Echino: tertia Hypotrachelio & apophygi. Philander lit, tertia Hypotrachelio & apophygi. J'ay l'û comme luy, & je suppose qu'il se fonde sur quelque exemplaire authentique, mais je l'entens autrement que luy. Il pretend que l'Altragale & le Congé dont Vitune paise, sont l'Arragale & le Congé dont Vitune paise. gale & le Congé dont Vittuve parle, sont l'Astragale, & le Congé du fust de la colonne; car il dit qu'il ne doit point y avoir d'Astragale dans le chapiteau. Mais je crois que l'Astragale & le Congé dont Vitruve parle, doit estre donné au chapiteau outre l'Afragale & le Congé qui appartiennent au fuff de la colonne, Premierement parce que le texte suiv-vant la restitution de Philander, le dit expressement, puis-qu'il met ce Congé & cet Astragale dans la trossième partie qu'il met ce Congé & cet Astragale dans la trosséme partie du chapiteau, & qu'il est confiant que l'Astragale & le congé qui sont au haut du suit des colonnes, leur appartient, & que ces membres ne sont point une partie du chapiteau. En sécond lieu parmy le peu d'exemples que nous avons de l'Ordre Toscan des Anciens, la colonne Trajanne qui est un des plus illustres, a cet Astragale & ce Congé sous l'Echine ou quart de rond du chapiteau; en sort equ'il n'y a que le Congé qui appartienne au sust de colonne, l'Astragale estant man sestement du chapiteau, a sinsi qu'il paroist de ce qu'il est taillé de sculpture de mesme que le quart de rond; ce qui ne se fait point au sfust d'une colonne. Scamozzi qui a recherché avec beaucoup de soin dans les restes de l'Antice qui ne le fait point au ruit a une colonne. Scamozzi qui a recherché avec beaucoup de foin dans les reftes de l'Anti-quité ce qui appartient à l'Ordre Toscan, & qui de toutes ses remarques en a composé & sormé un à sa fantaisse, met cet Astragale & ce Congé sous le quart de rond, outre l'A-stragale & le Congé sous le quart de rond, outre l'A-stragale & le Congé du sust de la colonne; mais il n'a point oblervé d'ailleurs les proportions que Vitruve donne. Les au-tres Achiertes n'ont pour suive pour les des les les reves tres Architectes n'ont point suivy non plus que luy le texte de Vitruve : car quelques-uns, comme Serlio & Vignolle, ont fait entrer le petit quarré ou filet dans la seconde partie du chapiteau que Vitruve donne toute entiere au quart de ronde les autres, comme Palladio, ont mis le petit quarré fans Aftragale dans la troisiéme partie au dessous du quart de

5. ELLES E'GALENT LA LARGEUR DU HAUT DES COLONNES, Le texte ell obscur pour estre trop concis; car il seroit necessaire qu'il eust expliqué de quel sens les pieces de bois sont jointes, &c si cette grandeur qu'elles doivent avoit estant jointes ensemble, ne doit estre entendue que de leur largeur, qui est l'endroit par lequel elles posent sur la

colonne, ou si elle se doit aussi entendre de leur hauteur. Palladio semble avoir expliqué ett endroit suivant la premiere maniere, parce que l'Architrave qu'il a mis dans sa figure, ne parosit que d'une piece de bois, ou s'il y en a deux, elles sont deux fois aussi larges qu'épaisses, & il faut entendre qu'elles sont posées sur le champ, & jointes par les queues d'aronde, estant coste à coste & non pas l'une sur l'autre. Je les ay stites ainsi dans la figure de la Planche CXXXIII, où E E est le dessous des deux poutres qui composent l'Architrave, lesquelles sont jointes par la queue d'aronde marquée F. d'aronde marquée F.

6. TENONS EN QUEÜE D'ARONDE. Ces tenons que les Latins appelloient subscudes estoient de deux sortes, les

uns simples, & que nos Menuisiers appellent clefs , lesque tant enfermez dans deux mortailes, sont arrestez avec deux chevilles comme en AA ; les autres étoient mis en dehors

& taillez en queuë d'aronde, & parce qu'ils ressemblent à de petites cognées D comme represente la figure B, on les appelloit securicle; c'est aussi à cause de leur figure que nous les appellons queue d'aronde ou d'irondelle, parce que la queue de cet oy seau ya

en s'élatgillant de mesme que ces tenons.
7. Ces pleces de Bois Avec les murs qui sont DESSUS, C'est-à-dire que sur les pieces de bois ou poirrailes qui servoient d'Architrave en l'Ordre Toscan, on posoit les qui fervoient d'Architrave en l'Ordre I otcan, on potot tes poutres au droit des colonnes, qu'entre les poutres on ma-connoit un petit mur qui fervoit de frise, s'in laquelle les bouts des chevrons venoient poser, que ces chevrons de-bordoient pour soulfenir l'entablement, ou plûtost le lar-mier & la corniche; & que rout cela semble faire la quatrié-me partie de la hauteur de la Colonne. C'est là ce qu'il semme partie de la natient de la Colonia. Ceta te equi nemble que le texte Latin veut dire. Car je ne croy pas qu'il y ait apparence que la faillie des bouts des chevrons qui font appellez mutules, soit de la quatriéme partie de la Colonne, ainfi qu'il semble que le texte vetiille faire entendre. La verité est neamoins que cet endroit est frot obscur, & je ne pretens pas que l'explication que je donne, puisse passer

pout autre chose que pour celle d'un enigme, sont en pour autre chose que pour celle d'un enigme.

8. Des dix, j'ay suivy l'interpretation de Philander qui ne croit point que antepagmenta, que j'interprete des aix, doivent signifier des chambranles; car il ne s'agit point any, doivent fignific aes commentants, car i nes agit point de porte ny de fenestres, mais de l'entablement composé d'Architrave, Frise & Corniche; & il y a apparence qui Vittuve s'est servy icy du mot antepagmentum, pour figniser, suivant son etymologie, une chose qui est clouée sur une

9. LE FAISTAGE. Il a esté dit sur le 2. chap. de ce Livre qu'ordinairement les mots de columen & de culmen fignifient \* la pente du toit soit pareille à celle 10 du fronton qui doit estre fort élevé.

On fait des Temples ronds, dont ceux qui n'ont que des colonnes sans murailles au de-Ternarin \* dans, s'appellent 11 Monopteres, les autres sont appellez Peripteres. 12 Ceux qui n'ont point Paile, \* de murailles 13 sont comme un Tribunal où l'on monte, & qui doivent avoir la troissème Qui ont une al partie du Diametre du Temple. Les colonnes posées sur les piedestaux, sont aussi hautes le tout autour.

\* 14 qu'est le Diametre pris d'une extremité de 15 la muraille qui fait le predestail, à l'autre \* muraille opposée. Leur grosseur est " la dixième partie de toute la colonne, y comprenant

12. CRUX QUI N'ONT POINT DE MURAILLES. Parce que le milien du Temple, qui effoit composé de murailles, s'appelloit cella, je n'ay pas s'ait de difficulté de traduire cella que, s'îne cella sunt, ceux qui n'ont point de muraille; joint qu'il n'y a point de mot François pour exprimer cella.

13. COMME UN TRIBURAL, BAIDAIC explique cet en-

B truve n'entend point parler icy du poinçon, mais de quelque chose qui est plus haut que le poinçon.

10. Du fronton qui doit estre fort l'Leve'.

Laët dans son augmentation du Dictionaire de Baldus donne une explication fort probable au mot de Tertiarum dont Vitruve se sett en cet endroit, quand il dit qu'il signifie le fronton: mais il me semble que Laet n'en a pas assez dit, & que Terriarum signisse autre chose qu'un fronton generathe printing in the latter choice qu'un fronton genera-lement pris. Car il feroit inutile de dire que le toit doir ré-pondre au fronton, puisque cela est commun à tous les Or-dres où le toir répond todjours au fronton, du moins dans tous les ouvrages antiques : il est vary que tous les Archi-tectes modernes en usen autrement & fort mal, lorsque dans un Portail ils font le fronton à l'antique, c'est-à-dire, avec un angle obtus, & le toit à la moderne, avec un angle aigu; mais il n'y a point d'apparence que Vittuve ait prevû que quinze ou feize fiecles après luy, on tomberont dans cette erreur, dans laquelle on n'eftoit point de fon temps. Il femble donc que Vittuve vueille faire entendre que le fronton de l'Ordre Tofcan a une proportion particuliere. C'est pourquoy je crois qu'il a voulu dire l'Ordre Tofcan estant plus ferme & plus durable que les autres par les propor-tions de ses colonnes, il demandoit à avoir aussi dans son toit une disposition avantageuse à la solidité par cette éleva-

indifferemment le faistage, & qu'en cet endroit-là Vitruve les distingue, prenant culmen pour le faistage, & columen pour le poinçon. Cela me semble si bien étably par le texte du sécond chapitre, que je ne sais point de distinculté de mettre icy culmen au lieu de columen, parce qu'il est evident que Vi-

toit une anjointoin avantagente à la fondité par éterte celeva-tion du failtage qui diminue la pouffée des Forces, dont tour le toit est soulenu, & qui donne une grande facilité a l'écou-lement des eaux. Turnebe qui a entendu comme nous par Terisarum une chose dont une partie est le tiers du tour, applique ce mot à la faillie du toit qui devoit elle la trei-fiéme partie de tout le toit; ce qui est sans saison, ce me femble, parce que la grandeur des faillies n'a que faire d'estre profortionnée au toit; mais bien à la hauteur du nour qui demande à estre couvert par une plus grande saillie, plus il est haur, ce qui n'est point necessaire à un grand toit qui jette fon eau plus soin plus il est grand, à cause que la quantité qu'il en amasse, & la longueur de son cours, l'a fait comber vec assez d'impetuosité pour n'avoir pas besoin d'une grande faillie pour cela.

II. MONOFTERE. Les Temples qui n'avoient que l'aile, c'elt-à-dire, dont le toit n'estoit polé que sur des colonnes fans avoir de murailles, estoient appellez Monopteres. Tous les Interpretes ont entendu par Monoptere un Témple qui n'a qu'une aile, comme si Monoptere estout opposé à Dipeter, c'est-à-dire qui a deux ailes, & que ce mot su composé de l'adjectif monos qui signisse etd, son pas de l'advecto mon qui signisse feulement ainsi qu'il fait dans le mot Monogramme, qui fignifie une peinture qui n'a que le simple trait, & non pas une peinture quin'a qu'un feul trait; Car la pein-ture Monogramme a plusicurs traits, mais ces traits n'estant E point accompagnez des ombres que l'on a accoustumé d'ajouster au simple trait; ils sont dits estre seuls & non pas uniques. Le mor Monochrome, que signific une autre espece de peinture, donne un autre exemple de la difference que monos & mono ont dans la composition: car la peinture Monochrome, qui est celle que nous appellons Camahieu, signifioit, selon Pline, une Peinture qui estoit tracée & ombrée d'une feule couleur, & non pas une representation qui n'estoit faite que par la seule couleur sans relies.

D'ailleurs il les Temples Monopteres effoient ainfi appel-lez à cause que leur aile est unique, ils ne seroient point dif-ferens des Peripteres ronds, dont l'aile est unique de messime qu'aux Monopteres, mais qui outre l'aile ont un mut rond en dedans qui n'est point aux Monopteres.

droit autrement dans son Commentaire que dans ses figures; car il dit que ce Tribunal doit estre entendu des degrez qui car il dit que ce Tribunal doit eftre entendu des degrez qui font au tour du Temple, & qui l'élevent comme un Tribunal, contre l'opinion de Baldus, qui croît que ce Tribunal r'est autre chose que les degrez qui sont au dedans du Temple autour de l'Autel. Mans Barbuo dans ses figures ne donne point la proportion que Vittuve present pour les degrez de ce Tribunal, qui doivent estre de la trossième partie du Dismetre du Temple. Car dans la figure de son Edution Ira. Diametre du Temple. Car dans la figure de son Edition Italienne, il donne aux degrez de dehots, ceux tiers du Diame-tre du Temple, & dans la figure c'e fon Edition Latine; il ne luy en donne que le quart. Jay fait la figure enforce qu'elle n'a rien qui ne conviei ne au texte : car si le Triburial s'entend des degrez qui font autour du Temple, ils ont le tiers de fon Diametre : s'il fignifie ceux qui font au dedans, ils ont auffi le mesme tiers, car dans la Planche XXXIV, la largeur de tous les degrez A B, pris ensemble est le tiers du Diametre B C,& la largeur qui comprend les degrez de l'Autel,est aussi le mesme ners de B C.

14. Les colonnes posee's sur les Piedestaux, Cette melure de la hauteur des colonnes du Temple Mono-ptere, (emble bien incertaine, § 10 prend la colonne & le piedestail ensemble, parce que la hauteur du piedestail n'étant point determince, on ne peut pas aussi dire precisement quelle hauteur restera pour la colonne; si ce n'est qu'on sasse le piedestail a hauteur d'appuy. Ainsi il n'y aura qu'à oner trois piez ou environ qu'il taut que le piedestail, & le reste restera pour la colonne.

15. Qu'est LE DIAMETRE. Il faut entendre, qu'est le Diametre du dedans au Temple, depuis un piedestail jusqu'à

IC. LA MURAILLE QUI FAIT LE PIED STAIL, La 11. LA MURAILLE QUI FAITLE PIED STAIL LA description que Vittuve fau des Temples ronds el fort obcure, parce qu'il ne nous relle uen de cette espece d'. difice qui nous puille instruire sufficiamment des particularitez qui font icy décrites. Le Temple tond qui est a Tivoli reslemble en beaucoup de choses au Periptere rond de Vittuve, mais al n'a point de piedestait qui rapportent a ceux dont Vittuve parle : il n'a qu'un piedestait continu, qui forme un massifi fur lequel les colonnes font posées, enforte que le pié des colonnes est au niveau du pavé du Temple, a sinti qu'a tous ceux qui sont sans padamn, c'est-à-dipe s'auscrette maniere. ceux qui sont sans pedium, c est-à-dire. Sans qui dous ceux qui sont sans pedium, c est-à-dire. Sans cette manieux de piedestaux qui sont continuez par un appuy ou balultrade. Mais la description de Vittuve fait comprendre que les colonnes des Temples ronds estoient posses hacune sur son piedestail particulier, comme aux Temples qui ont un piedettail particulier, comme aux Temples qui ont un po-dium, & que neanmoins ces piedeflaux n'avoient ny la base ny la corniche qui esloit aux piedes laux qui formoient un podium, ainsi qu'ils sont décrits au 3. chap, du 3. Livre: car il est city parlé de piedes laux au plurier; insurer s'hylobatas co-lumna constitu mur, il n'est fait aucune mention ny des ba-ses, ny des corniches de ces piedestaux; & ils sont appellez simplement parietes s'hylobataram dans les Monopteres; enfin dans le Parietes aux constitut pur que desdesse. dans le Periptere qui avoit un mur en dedans , il est parlé de dans le l'eliptère qui avoit un mur en dédans , il elt paile de récessifie qui sait à flylobata, ce qui fait voir que dans ces fortes de Temples les colonnes effoient posées sur des piedestaux tout à fait diffèrens du piedestau inique & continu qui soultenoit les colonnes & mesme tout le Temple de Tivoli, J'ay representé ces piedestaux en forme de Zocles cubiques , & non avec des bases & des corniches , comme Barbaro les represente dans la figure ; & je suppose qu'ils doivent estre ainsi, afin de ne pas en batassifier par la faillie des bases & des corCHAP. VII.

Qui a une aile tout à l'entour.

CHAP. VII. la base & le chapiteau; la hauteur de l'Architrave est de la moitié du Diametre de la co-A lonne; la Frise & le reste qui est au dessus, ont les proportions qui ont esté prescrites au troisséme Livre. Si le Temple est Periptere, les piedestaux seront posez sur deux degrez, & la muraille sera éloignée des piedestaux environ de la cinquiéme partie de tout le Temple, laissant au milieu un espace pour la porte. Le Diametre du dedans de ce Temple doit estre égal à la hauteur de la colonne sans le piedestail. Les colonnes qui sont autour du Temple ont les mesmes proportions que celles du Monoptere.

Sur le milieu du Temple la couverture doit estre faite avec telle proportion que 18 la \* coupe, sans comprendre se fleuron, ait de hauteur la moitié du Temple. La grandeur du fleuron 19 qui est au delà de la pyramide, sera pareille à celle d'un des chapiteaux des co-\*

vé de Tholus.

lonnes. Le reste doit estre fait selon les proportions qui ont esté prescrites.

Tholus, Flos.

> niches le passage qui devoit estre entre deux, par la mesme raison que Palladio dit que les colonnes du Temple de Tivoli ont esté faites sans plinthes; & mesme ce dégagement sem-ble moins necessaire dans le Temple de Tivoli que dans les Temples ronds de Virtuve qui ont des degrez tout à l'en-tour, afin qu'on puisse entrer par tous les costez dans le mi-lieu du Monoprere, on dans le portique rond du Periprere; au lieu que certe entrée n'est dans le Temple de Tivoli qu'au

droit de la porte.

17. LA DIXIE'ME FARTIE, La proportion de ces colonnes fais, juger qu'elles doivent estre Corinthiennes; mais elles sont encore plus gresses que celles dont il est parlé cydevant au premier chapitre de ce Livre: car il paroist par ce qui est dit en cet endroit que la Colonne Corinthienne n'avoit de hauteur que neuf diametres & une sixiéme partie de diametre. De sorte qu'il est bien étrange que les colonnes des Monopteres fussent moins massives que celles des autres Temples, qui ayant des murailles au milieu qui aidoient aux colonnes à soustenir le toit, pouvoient raisonnablement étre plus gresses qu'aux Monopteres, où elles portoient tou-

res seules la coupe qui servoit de couverture au Temple, Cette restexion pourroit donner lieu à douter qu'il y eust saute au texte, & qu'au lieu de resses seules seules seules seules parris ; il fallust lire altitudinis seus LX partis; car il est assez probable que l'I qui estoit devant l'X pour faire neuf, estant esfacé, le Copiste a mis le nombre tout au long, & a écrit decime au lieu de none.

18. LA COUPE. Philander & Barbaro croyent que Tho-IS, LA COUFF, Prinancer & Balbas Croyers que l'or-lus est ce que nous appellons la lanterne d'un Dome. Baldus veut que la Lanterne foit ce que Vittuve appelle Flos, & que Tholus foit la coppe. Varinus dit que Tholia, qui en Grec fignise un chapeau, a donné le nom à Tholus, mais il ne dit point comment il est asserbed que Tholia n'est point deri19. QUI EST AU DELA DE LA PYRAMIDE, Il est bien difficile de deviner ce que Vittuve entend par cette Pytamide. Barbaro dit que c'eltoit le haut des Temples ronds qui s'élevoit en pointe, & qu'il en a vû un avec cette Pytamide dans des medailles de Neron, Montiolius entend cette Pyramide de la figure que les bandeaux de la entend cette Pyramide de la figure que les bandeaux de la coupe d'un Dome font en s'aprochant vers le milleu, soit que ces bandeaux foient dans la concavité, ou dans la convexité de la coupe, J'ay fuivy cette explication d'une meilleure, & j'interprete le mot prater Pyramide m, au lieu de la Pyramide, & non pas fans la Pyramide : parce que le fleuron estant au milieu du toit, il est au delà de la pointe de chaque Pyramide qui s'élève en haut, ayant chaque le fleuron estant de deux colonnes : Et il faut entendre in cette Pyramide en pultroit ces Pyramides, trant de cune sa base au droit de deux colonnes : Et il faut entendre icy cette Pyramide ou plutost ces Pyramides, tant de celles qui sont dessitu la convexité du toit , que de celles Qui sont dessitu la convexité du toit , que de celles Qui sont en dedans dans la concavité de la Coupe ; parce que le seuvent doit estre en dehors , & non pas en dedans, comme Barbato l'a figuré ; car quand il est parsé de la hauteur de la coupe , il est dit qu'elle doit avoir une telle hauteur sans comprendre le sleuron ; ce qui n'autoit point de sens si le seuvent sont en dedans , parce qu'estant ainsi, il ne s'éleveroit point au dessitu el la hauteur dont il s'agit ; au lieu qu'estant au dessitu et out le toit , il est vray de dire que la coupe sans comprendre le sseuron a une telle hauteur. Le texte est si brosillé & si corrompu en cet endroit , que je croy qu'il est permis de le mettre mieux en ordre s'il est possible : je trouve que cela se peut faire , si au lieu de sons au-

fible: je trouve que cela se peut faire, si au lieu de stos au-tem tantam habeat magnitudinem, quantam hahuerit in sum-mo columna capitulum prater Pyramidem, on lit, stos autem prater ( id est ultrà ) Pyramidem , tantam habeat magnitu-

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIV.

Cette Planche contient les Plans des Temples ronds, qui sont le Monoptere ABCDE, & le Periptere F G H I. Dans le Monoptere, A B, sont les degrez qui font comme un Tribunal, & qui ont la troisième partie du Diametre BC, qui est celuy de tout le Temple Monoptere. DE, est le Diametre du dedans du Temple , qui est égal à la hauteur des colonnes. Dans le Plan du Periptere , F G , est l'espace qui est entre les colonnes & le mur du Temple Peri-

ptere. HI, est le Diametre du dedans qui est égal à la hauteur des colonnes.



Il y a encore d'autres manieres de Temples, qui bien qu'ils ayent les mesmes pro- A CHAP. VII. portions que celles que nous avons enseignées, sont neanmoins differens à cause de la disposition, comme on voit au Temple de Castor dans le Cirque de Flaminius, & en celuy de 10 Vejovis qui est entre deux bocages, ou 21 en celuy de Diane dans la fo-\* rest Aricine, qui a des colonnes ajoustées à droit & à gauche 12 aux costez du por-\* che. Or la maniere dont est basty le Temple de Castor qui est au Cirque, a esté premierement pratiquée à Athenes pour Minerve dans sa forteresse, & sur la montagne de Sunium dans l'Attique pour Pallas : leurs proportions 3 font toutes pareilles , car \* ils sont en dedans deux fois aussi longs que larges, & l'on a ajousté aux costez tout ce que les autres n'ont qu'à la face de devant. Il y en a aussi quelques-uns à qui l'on a donné 4 la disposition des colonnes Toscanes, quoyqu'ils soient d'Ordre Corin-\* thien ou Ionique. Car aux Temples où les murs s'avancent des deux costez jusqu'à des B antes pour faire un Porche, 25 ils ont placé deux colonnes au droit des murs qui separent \*

20. VEjovis. C'estoit un Dieu à qui les Romains bâ-tissoient des Temples & faisoient des sacrisces, afin qu'il ne leur sist point de mal. Il estoit representé tenant une sté-che preste à décocher.

21. En CELUY DE DIANE, J'ay suivy la correction de Budee & de Turnebe qui lisent Aricino nemori Diana au lieu de Argusius nemori Diana.

22. Aux costez du porche, J'ay traduit ainsi hu-meros Pronai, parce que j'ay crû que ce que Vitruve ap-pelle alsa &c pieromata en d'autres endroits, il l'appelle icy humeros, & que les ailes, les épaules & les coftez, sont des mots qui peuvent estre pris les uns pour les autres.

23. SONT TOUTES PAREILLES. Il y a un mot dans le texte dont la fignification est ignorée des Grammairiens, sçavoir exisons qui paroist barbare, & formé du Grec iços qui signifie pareil ou égal. J'ay suivy la correction de Turnebe qui lit ex bis omnis au lieu de exisons.

24. LA DISPOSITION DES COLONNES TOSCANES.

Il y a apparence que par la disposition des colonnes il faut entendre la proportion que les entrecolonnemens ont avec le Diametre des colonnes par laquelle sont établis les dis-ferens genres de disposition tels que sont le Pycnottyle, le Systyle, &cc. Supposant que ces differentes dispositions sont attribuées aux. Ordres differens, de maniere que les Ordres où les Diametres sont plus grands à proportion de la hauteur de la colonne, comme ils sont au Tolcan, de-randent un plus grand entrecolonnement, ains qu'il offe, en mandent un plus grand entrecolonnement, ainsi qu'il est enmanacht un pius grand entectofomenten, sint qui recenteigné au 2. chap. du 3. Livre. Et ainfi il femble que Victruve veiille dire que quelquefois les Anciens dans des Temples d'Ordre Corinthien ou Ionique, qui demanderoient que les entrecolonnemens fuillent ferrez & étroits, ils les ont fait C larges, ainsi qu'ils doivent estre dans l'Ordre Toscan.

25. ILS ONT PLACE DEUX COLONNES, La figure de cette espece de Temple se voit à la Planche XXVIII, où les colonnes DD, sont au droit des murs qui separent le por-

che d'avec le dedans du Temple.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXV.

Cette Figure est l'élevation Orthographique de l'espece de Temple rond, appellée Monoptere, à cause que son toit est seulement soustenu sur des colonnes qui ne font qu'une aile sans murailles. Les colonnes sont sur des Piedestaux , ausquels il n'y any base ny corniche qui puisse embarasser l'entrée : ces piedestaux sont posez sur onze degrez qui tournent tout autour du Temple & sont comme un Tribunal. L'Autel qui est au milieu est aussi sur des degrez faisant une espece de Tri-D bunal.



CHAP. VII. le porche d'avec le dedans du Temple, & fait un mélange de l'Ordre Toscan & de ceux des A Grecs. D'autres en poussant les murs, & joignant à la largeur de 16 l'entrecolonnement de \* l'aile, 17 l'épaisseur du mur qui a esté osté, ont élargy le dedans du Temple; & sans rien \* changer des proportions des autres parties du Temple, ils luy ont donné une autre figure

FAUX Periptere. & un nom nouveau en composant 28 le Pseudoperiptere. Ils ont introduit ces changemens \* pour la commodité des Sacrifices; car on ne peut pas faire à tous les Dieux des Temples d'une mesme sorte, à cause de la diversité des ceremonies qui sont particulieres à chacun

> J'ay décrit toutes les manieres des Temples comme je les ay apprifes, & j'ay distingué leurs ordres selon les proportions qui leur conviennent; j'ay aussi tâché d'expliquer exactement en quoy leurs figures sont differentes les unes des autres : il reste à enseigner de quelle façon les Autels des Dieux doivent estre construits pour la commodité des Sacri-B

26. L'ENTRECOLONNEMENT DE L'AILE, Il faut entendre par l'entrecolonnement de l'aile, la largeur de l'aile ou portique A A, qui doit avoir la largeur des entrecolon-

27. L'EPAISSEUR DU @ MuR. Le texte qui en l'état qu'il est n'a point de fens, en peut avoir, si au lieu de lire applicantes ad intercolumnia peromatos

spatio parietis sublati, on

lit spatium parietis sublati cat cela signifie qu'on

elargit le dedans du Temple de chaque costé de la largeur du Portique, & de l'épaisseur du mur joints ensemble ; c'est-à-dire, à peu prés de l'épaisseur du mur; car il elt vray qu'il
a quelque chose de moins,
parce que toute l'épaisseur du mur ne peut pas
accroistre cet élargise-

0 0 0 0 0 0 0 0 B ment, puisque le mur n'est o o o o o repoussé que jusqu'à la moitié des colonnes, lesquelles estant à peu prés de l'épaisseur du mur, il s'ensuit qu'il n'y a gueres que la moitié de l'épasseur du mur qui doive estre jointe avec la largeur du Portique, pour determiner au juste cet élargisse-28. LE PSEUDOPERIPTERE.

E

Cette espece de Temple pourroit estre ajoustée aux sept autres dont il a esté parlé au premier chapitre du troibéme Livre. La figure explique affez clai-rement la difference qu'il y a entre le Periptere & C le Pfeudoperiptere, ou faux Periptere: car le Pe-riptere A B C D, a les ailes A A libres par l'éloignement des colonnes, qui sont distantes du mur, de la largeur d'un entrecolonnement : mais le faux Periptere E F n'a point d'ailes, toutes les colon-nes à la reserve des dix qui font le porche F, estant engagées dans les murs de la partie du Temple E appellée cella.

D

#### PLANCHE EXPLICATION DE LA XXXVI.

Cette Planche reprefente l'élevation du Temple rond appellé Periptere , à caufe qu'il a des colonnes tout à l'entour. AB, est la moitié du Diametre du Temple, qui regle la hauteur de la couppe CD. ED, est la Pyramide. DF, le fleuron.



CHAP.VIII.

## CHAPITRE VIII.

# Comment les Autels des Dieux doivent estre bâtis.

Es Autels doivent estre tournez vers l'Orient, & ils seront moins hauts que les Images des Dieux, afin que : felon la differente dignité de chaque Dieu elles foient éle-\* vées au dessus de ceux qui leur font des prieres & des sacrifices : la difference de leur hau teur doit estre telle que les Autels de Jupiter & des autres Dieux du Ciel soient fort hauts, & que ceux de Vesta & des Dieux de la Terre & de la Mer soient plus bas : & ainsi les \* Aurels seront placez dans les Temples selon les loix de la Religion.

Aprés avoir traité de l'ordonnance des Temples dans ce Livre, je veux parler de la B

distribution des autres Edifices publics dans celuy qui suit.

I. SELONLA DIFFERENTE DIGNITE DE CHA- fçavoircelle d'embas, estoit de pierre, & l'autre de cendre, Que Dieu, Pausanias dit que l'Autel de Jupiter Olympen estoit élevé sur des degrez, qui avoient par le bas cent ra, au lieu de Vesta, Torre Marique, este, qui se trouve dans vingt-cinq piez de tour; & que la moitié de ces degrez, tous les autres exemplaires.

# CINQUIEME LIVRE VITRUVE.

PREFACE.

PREFACE.

BIENQU'IL soit vray que ceux qui ont composé de grands ouvrages remplis de bel-es pensees & d'excellens preceptes, ayent toûjours acquis beaucoup d'estime, & que je peusse bien aussi pretendre que mes études seroient capables de me fournir assez de quoi amplifier mes écrits, & étendre ma reputation ; il y a neanmoins des raisons qui font que cela ne me seroit pas si aisé qu'on le pourroit croire. Car traiter de l'Architecture, écrire une Histoire, & composer un Poëme, sont des choses bien différentes. L'Histoire de \* foy attache & divertit le Lecteur, l'entretenant toûjours par l'attente de quelque nouvelle avanture · Dans un Poëme la mesure & la cadence des vers & les ornemens du lan- D gage qui est particulier à la Poësse, avec les entretiens des différentes personnes que l'on y introduit, remplissent l'esprit & les sens d'une douceur dont on ne se dégoûte point quelque long que soit l'ouvrage. Il n'en est pas ainsi des traitez d'Architecture, où les termes, dont on est obligé de se servir, sont la pluspart si étranges & si éloignez de l'usage ordinaire, qu'il est impossible que le langage n'ait beaucoup d'obscurite : de sorte que qui voud oit expliquer des preceptes qui sont fort vagues par de longs discours composez de termes que l'on n'entend point, ne produiroit qu'une confusion dans l'esprit des Lecteurs, qui demandent dans ces sortes de matieres peu de paroles & beaucoup de

clarté. Estant donc contraint de me servir de termes peu connus pour expliquer les mesures des Edifices, je suis resolu d'abreger mon discours aurant qu'il me sera possible, afin de E ne charger pas la memoire de ceux qui s'appliquent à cette science. Outre que je considere que les affaires publiques & particulieres occupent tellement tout le monde dans cette ville, qu'il y a peu de personnes qui puissent avoir le loisir de lire mon Livre, s'il n'est bien court.

C'est pour cette raison que Pythagore & ceux de sa secte se servoient des nombres cubiques pour enseigner leurs preceptes, & qu'ils reduisirent leurs vers 2 au nomble de 216. \* mais en sorte qu'ils n'en mettoient pas plus de trois à chaque sentence. Or on sçait que le

<sup>1.</sup> L'Histoire de soy. Pline dans une de se lettres ne scauroit plaire à moins que d'estre autant excellente à Tacite qui l'exhortoit à écrire l'Histoire, est de mesme qu'elle le peut estre. Orationi & carmini est parva gratia rist sentiment que Vitruve en ce qui regarde l'Histoire, scavoir eloquentia sit summa.

2. Au nombre de deux cent seize. Les me qu'on luy puisse donner; mais il ne demeure pas d'acrot qu'il en soit de mesme de la Poèsse, & il pretend qu'elle de 6, qui est le premier des nombres parsaits, ainsi qu'il a

A Cube est un corps composé de six faces, lesquelles par leur égale largeur font un quarré, CHAR. I. & quand le cube est jetté, si on n'y touche plus il demeure immobile sur le costé sur lequel il s'est arresté, comme il arrive aux dez quand les joueurs les ont jettez. Et cette maniere d'expliquer leurs preceptes leur a plû, à cause du rapport que la stabilité du Cube a naturellement, avec la durée de l'impression que ce petit nombre de vers fait dans la

Aussi les Poètes Comiques Grecs, asin de donner lieu aux Acteurs de se reposer aprés de longs recits, partageoient leurs fables en plusieurs parties par le moyen des Chœurs

\* 3 qui faisoient le mesme effet que la figure Cubique.

C'est pourquoy voyant que les Anciens ont observé toutes ces choses pour s'accommoder à l'infirmité de la nature, & considerant que ce que j'ay à écrire est obscur & in-B connu à la plus grande partie du monde, j'ay jugé que pour estre intelligible je devois abreger mes Livres, & qu'il estoit à propos de separer les matieres, & amasser tout ce qui est d'un mesme genre dans chaque volume, afin que l'on n'ait pas la peine de l'aller chercher en plusieurs endroits. Ayant donc traitté des Temples dans le troisséme & quatriéme Livre, j'explique dans celui-cy quelle doit estre la disposition des Edifices publics, & en premier lieu de quelle maniere la Place publique doit estre faite, afin que les Magistrats y puissent traiter commodement des affaires publiques & des particulieres.

cocasion aux asteurs de se reposer après le travail d'un long qui causaun grand scandale aux spectateurs, au rapport de recit. Barbaro a cherché inutilement dans les nombres curbiques une autre explication à ce texte, qui porte que les comme en bataille, ayant des tangs qu'ils appelloient Zy-Anciens divissemnt spatial fabularum in partes subica ratio-ques, & des files qu'ils appelloient sichous: Ces files dans ne. Car les Comedies anciennes, de messime que les nostres les Comedies es comme en bataille, ayant des tangs qu'ils appelloient Zy-Anciens divissemnt spatial proposition de se sa des as se son des se des files qu'ils appelloient sichous: Ces files dans ne. Car les Comedies en cinq actes; & les sa actes ou les se comedies es de sa des n'a-les Tragedies: les rangs dans les Comedies es comedies es comedies es comedies es comedies es dans les Tragedies: mais la dissile quarre, & de trois dans les Tragedies: mais la dissile que la proportion cubique se rencontrast dans la diviques.

esté monstré au premier chapitre du troiséme livre : car 6 fion des parties qui composoient la Comedie. On peut dire multiplié par luy-mesme fait le nombre quarré 36, qui multiplié par lon costé 6, fait le nombre que 216.

3. Qui faisoient le mostre ubjeue 216.

3. Qui faisoient le mesme seffet que est contre cubique 216.

4. A stiguise cubique si cause que de mesme que la figure cubique est cause que les corps demeurent en repos, les Comedies à cause quinze pour les Tragedies ; à au contraire de la spherique qui les disposé au mouvement ; cause de la licence qu'Actory le se Comedies dans un Cha ut de ses Eumenides ; se cause qui au sour de se se cause qui au sour de se summent de se cause qui au sour de se summent de se cause qui cause qui se sum su contraire de la spherique qui les disposé au mouvement ; cause de la licence qu'Actory le se comedies dans un Cha ut de ses Eumenides ; se qui cause que qu'au se se summent de se cause qui cause que se qua se cause que se summent de se cause qui cause que se summent de se cause que se cause qui cause que se qui cause que se summent de se cause que la pensée de Vitruve a quelque fondement fur le manmoins que la pensée de Vitruve a quelque fondement fur le manmoins que la pensée de Vitruve a quelque fondement fur le manmoins que la pensée de Vitruve a quelque fondement fur le manmoins que la pensée de Vitruve a quelque fondement fur le manmoins que la pensée de Vitruve a quelque fondement fur le manmoins que la pensée de Vitruve a quelque fondement fur le manmoins que la pensée de Vitruve a quelque fondement fur le manmoins que la pensée de Vitruve a quelque fondement fur le manmoins que la pensée de Vitruve a quelque fondement fur le manmoins que la pensée de Vitruve a quelque fondement fur le manmoins que la pensée de Vitruve la que la pensée de Vitruve la contraite de vitruve de la phente de vitra de la phente de vitru

Meniana

Es Places publiques chez les Grecs sont quarrées, & ont tout alentour de doubles & amples Portiques dont les colonnes sont serrées les unes contre les autres, & soûtiennent des Architraves de pierre ou de marbre avec des Galleries par haut. Mais cela ne \* se doit pas pratiquer ainsi dans les villes d'Italie; parce que l'ancienne coûtume estant de faire voir au peuple les combats des Gladiateurs dans ces places, il faut pour de tels spe-Etacles qu'elles ayent tout autour des entrecolonnemens plus larges, & que sous les Portiques les Boutiques des Changeurs, & les Galleries au dessus, ayent l'espace necessaire B pour faire le trafic, & pour la recette des deniers publics.

La grandeur des places publiques doit estre proportionnée au nombre du peuple, de peur qu'elle ne soit tropperite si beaucoup de personnes y ont affaire, ou qu'elle ne paroisse trop vaste, si la ville n'est pas fort remplie de peuple. La largeur doit estre telle, qu'ayant divisé la longueur en trois parties, on luy en donne deux : car par ce moyen la forme en estant longue, cette disposition donnera plus de commodité pour les Spe-

ctacles.

3 Les colonnes du second étage doivent estre moins grandes d'une quatrième partie \* que celles du premier, parce que le bas estant plus chargé doit estre plus ferme; joint qu'il faut imiter la maniere de toutes les choses qui sortent de terre : car puisque les arbres qui sont droits & alignez comme le Sapin, le Cyprés, & le Pin ne manquent ja-C mais d'estre plus gros par le bas, & qu'à mesure qu'ils croissent & qu'ils s'élevent ils s'étrecissent naturellement avec égalité jusqu'à la cime; les Architectes ont eu raison d'établir pour regle, que les membres qui sont en haut doivent estre moindres en grosseur & en \* longueur que ceux qui sont en bas.

Les Basiliques qui sont dans les places publiques, doivent estre situées au lieu le plus \*

I. DIS ARCHITRAVES. Il n'est point parlé des chapitre, de ce Liure. autres parties qui composoient l'entablement, parce qu'il 4 DOIVENT ES

me proportion est donnée au second ordre de la scene au que par la porte.

4. DOIVENT ESTRE MOINDRES EN GROS-SEUR ET EN LONGUEUR. Cette regle est contraire à celle qui demande que l'on augmente les grandeurs des membres d'Architecture, à proportion qu'ils font fituez plus haut, ainfi qu'il est enseigné au chap. 2. du 6. Livre. Elle n'a point aussi est été pratiquée au Colisée où les quatre ordres sont d'une melme hauteur à tres-peu de chose prés, & où les étages sont plus grands en haut qu'en back eausse.

autres parties qui composion l'ernablement, parce qu'il parolit par pluseurs autres endroits de Vitruve, que les anciens les supprimoient souvent, quand elles estoient inaciens les supprimoient souvent de la supprimoient souvent et et suffis que que son au supprimoient souvent et supprimoient souvent de supprimoient souvent et supprimoient souvent de supprimoient souvent et supprimoient souvent de supprimoient souvent et supprimoient souvent et supprimoient souvent de souvent de supprimoient 3. LES COLONNES DU SECOND ETAGE. Certemê- qui estoit un lieu obscur, où le jour n'entroit d'ordinaire E

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXVII.

Cette Planche est le plan de la Basilique. Il est fait pour les deux étages qu'elle avoit, & il faus entendre que la partie qui est depuis la ligne BC jusqu'en bas, est la moitié du plan du rez de chaussée , & qu'il faut supposer que l'autre moitié est pareille ; & tout de mesme que la moitié qui est depuis la mesme ligne jusqu'en haut est la moitié du second étage , où les colonnes sont plus petites , & où la piece A, est la salle appellée Chalcidique, qui est soûtenue sur les colonnes D, & que de mesme que sur les colonnes D, il y a une Chalcidique, il y a aussi des colonnes sous la Chalcidique A. chaud.



chaud, afin que ceux CHAP. I. qui y ont affaire pendant l'hyver pour le trafic, n'y ressentent pas tant l'incommodité de cette saison. Leur largeur doit étre au moins de la troisième partie de leur longueur, ou de la moitié tout au plus, si ce n'est que le lieu ne permette pas d'obferver cette proportion. Cars'ily a beaucoup d'espace en longueur, on fera des Chalcidiques aux deux bouts comme on voit en la Basilique Julienne Aquilius.

6 DES CHALCIDIQUES.
On est bien en peine de sçavoir ce que c'est que Chalcidica. Philander croit que ce mot
Grec signifie le lieu où l'on
tenoit la justice pour les monanoyes, ou la boutique où on
les batroit, suppolant que ce
mot est composé de chalcos
eui signifie airain, & de dicé mot est composé de chalcos qui signifie justice. Quelquesams veulent qu'au lieu de chalcide qui signifie justice. Quelquesams veulent qu'au lieu de chalcide.

La cidica on lise chalcideon, qui signifie une Salle d'airain, L. B. Alberti pretend qu'il faur lire caussidica comme qui diroit un auditoire pour plaider. Festus nous apprend que chalcidica estoit une sorte de bàticament premièrement inventé eidica ettoit une forre de bătiment premierement inventé
dans la ville de Chalcis. Arnobe appelle chalcidica les belles Galles off lon feignoit que
les Dieux des Payens mangeoient. Barbaro & Baldus
eftiment que c'est un nom
propre pour cet Edifice que
Dion dit avoir esté bâry par
Jules Cesar en l'honneur de
son pere. Palladio fuivant Batbaro dans sa figure, forme
cet Edifice, sur le modele du
Tribunal décrit par Vittue
dans le Temple d'Auguste qui
estoit joint à la Bassique de
Fano. Mais Ausone interpretant un vers d'Homere où il
est parlé d'une vieille qui monest parlé d'une vieille qui mon-te dans un lieu élevé se sert te dans un lieu eleve le leter du mot chalcidicam pour ex-primer Hyperson, qui fignifie en grec un lieu éleve. Cilara-nus & Caporali eftiment aussi que chalcidica est adjectif, & difent que in longitudine chalcidica veut dire que la Bassique qui est bâtie dans un lieu spacieux, doit avoir la proCHAP. I.

La hauteur des
Colonnes des Basiliques sera égale à la
largeur 7 des Portiques, & cette largeur
sera de la troisséme
partie de l'espace du
milieu. Les colonnes
d'enhaut doivent étre

portion des Basiliques de la ville de Chalcis: mais la construction du texte ne peur souffrir cette interpretation.

Comme je ne trouve aucune de toutes ces interpretations differentes qui me satis-fasse, j'en forme une nouvelle, que je fonde sur les autoritez des plus anciens Interpretes de ce mot: & cflant affuré par le rémoignage d'Aufone, que chalcidica eftoit un lieu élevé que nous appellons un premier étage, & par le temoignage d'Arnobe, que chalcidica étoit un lieu ample & magnifique, j'eftime que ces Chalcidiques eftoient de grandes & magnifiques falles où on rendoit la justice, fituées aux bouts des Basfliques de plainpié avec les galleries par lefquelles on alloit d'une falle à l'autre, & où les Plaideurs fe promenoient, car ces Gale fe promenoient, car ces Gal-leries hautes fans ces Salles femblent eftre inutiles. Suiz vant cette interpretation, lorf vant cette interpretation, ionique Vitruve dit que s'il y affez de place pour faire une Bafilique fort longue, on fert des Chalcidiques aux deux bouts, il faut entendre que fi elle est courte, on ne fert qu'une Salle à un des bouts ou que si l'on en fair à chaque bout, elles seront trop petites bout, elles seront trop petites pour pouvoir estre appellées Chalcidiques, dont le nom si gnifie une grandeur & une magnificence extraordinaire, Pal-ladio femble l'avoir entendu au iadio temble l'avoir entendu autrement, parce que dans la figure qu'il a faite de la Bafilique, il luy a donné beaucoup moins de longueur que le double de fa largeur, peut-eltre parce que n'ayant pû fe determiner à ce qu'il devoir entendre par Chalcidique, & paterte raifon n'en voulant poun cette raison n'en voulant poi faire aux bouts de sa Basili que, il l'a faire plus cour te, pour faire entendre qu'il croyoit que les Bailiques qu'il eftoient fans Chalcidiques n'avoient pas la proportion que Vitruve leur donne en general 7 DES PORTIQUES. If ailes qui sont aux costez de la grande voutedu milieu, & que l'on appelle bas costez dans les



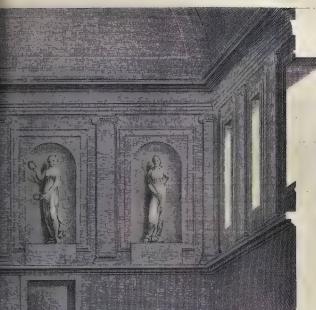



plus petites que celles CHAP I. d'embas, comme il a esté dit. La cloison qui est entre les colonnes d'enhaut ne coit avoir de hauteur que les trois quarts de ces mesmes colonnes, afin que ceux qui se promenent sur cette

8. LA CLOISON. Vitruve met icy Pluteum pour Pluteus, aufine qu'il fait en plusteurs autres endroits. Philander & Baribaro ont pris ce Pluteum ou Pluteus pour l'espace qui est entre les colonnes d'embas & celles d'enhaut, & ils ont cru quod est inter superiores columnas, il falloit suppléer et inferiores, mais il n'est partie dans le texte que de la cloison qui est enu peut avoirun fort bon sens, pourveu qu'on entende que Virtuve a conçû que cette cloifon qui étoit comme un piedestail continu son toutes les colonnes d'enhaut, ne devoit pour loison qui étoit comme un piedestail continu son consideration qui repondoit entre les colonnes : parce que l'endroit qui répondoit entre les colonnes ; parce que l'endroit de ce piedestail continu qui estoit immediatement sous les colonnes, devoit estre pris pour leur piedestail, Il est plus amplement prouvé sur le , chapitre de ce Livre, que Pluteus ne sauroit gautet signifier icy que Cloisson, Balustrade ou Appuy.

### EXPLICATION

DE LA PLANCHE XXXVIII.

Cette Planche contient
l'élevation perspective de
la Basilique. Il faut entendre que de mesme que
l'on a fait servir un seul
Plan pour les deux étages de la Basilique; on
n'a aussi mis cey qu'une
partie de son élevation,
supposant que l'on comprendra aisement que ce
qui est icy me represente
qu'environ un quart de
tout l'Edisice, representé
dans le plan par ce qui est
rensermé dans des lignes poncluées.

Gallerie, ne soient pas veus des gens qui trafiquent embas. Les Architraves, les Frises A CHAP. I. & les Corniches auront les proportions telles que nous les avons expliquées au troi-

> Les Basiliques sont capables de toute la majesté & de toute la beauté de l'Architecture. J'en ay fait bâtir une en la colonie Juliene de Fano, où j'ay observé les pro-\* portions qui suivent. 10 La voute du milieu est longue de six-vingt piez, & large de soi-

9 JEN AV FAIT BASTIR UNE. L'ordonnance especes de voute, sçavoir fornix qui est en berceau, testudo de cette Bassique de Vitruve, que Palladio trouve admiraqui est en cul de sour, & concha qui est en trompe. Quant à blement belle, ne plaist pas à Jocundus, qui ne dit point ce la difficulté que l'on pourroit trouver à la grande largeur de qu'ily trouve à reprendre. On trouvera quelque chose à la voute, est est airfonnable si cette voute estoit de pierou il y trouve a reprendre. On trouvera quelque chole a la voute, elle levoit railonnable in cette voute elioti de pierre propose de cela dans la derniere note für ce chapitre.

10 LA VOUTEDU MILLEU. La grande nef du milieu de la Bafilique de Vitruve n'est couverte selon Barbaro ce, à la grande poussée paint qu'al y a apparence, à la grande poussée d'une voute si faire plûtoit qu'au texte, où il y a distinctement une voute : car us subsone se con piez de diametre de appuyées par des ailes fort larges, la pouvoient aissement ce, à la grande poussée par des ailes fort larges, la pouvoient aissement ce, à la grande poussée par des ailes fort larges, la pouvoient aissement ce, à la grande poussée par des ailes fort larges, la pouvoient aissement ce, à la grande poussée par des ailes fort larges, la pouvoient aissement ce, à la grande poussée par des ailes fort larges, la pouvoient aissement ce, à la grande poussée par des ailes de l'Observatoire dont il est parlé B au 2, chapitre du premier livre n'est guere moins large que texte, où il y a distinctement une voute : car us subsone ce, à la grande poussée par des ailes fort larges, la pouvoient aissement ce, mais n'estant que de viteruve, & celle est toute voute de de pierr e content de subsone ce qu'il y a grande apparence qu'elle estoit, des colonnes de cinq piez de diametre cap par ence qu'elle estoit, des colonnes de cinq piez de diametre cap par ence qu'elle estoit, des colonnes de cinq piez de diametre cap par ence qu'elle estoit, des colonnes de cinq piez de diametre cap par ence qu'elle estoit, des colonnes de cinq piez de diametre cap par ence qu'elle estoit, des colonnes de cinq piez de diametre cap par ence qu'elle estoit, des colonnes de cinq piez de diametre cap par ence qu'elle estoit, des colonnes de cinq piez de diametre cap mais cap par ence qu'elle estoit, des colonnes de cinq piez de diametre cap mais cap par ence qu'elle estoit, des colonnes de cinq piez de diametre cap par ence qu'elle estoit, des colonnes de cinq piez de diametre cap par ence q



## EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIX.

Cette Planche est le plan de la Basilique que Vitruve bâtit à Fano. A A, est la grande nef du milieu. BB, sont les ailes qui sont aux costez & aux deux bouts. CC, est le Temple d'Auguste. D. est le Tribunal en Hemicycle, c'est-à-dire en demy-rond. E E, sont les Antes qui sont au droit des murs qui vont jusqu'à l'Hemicycle, vers lesquelles il est dit que vont les poutres, dont l'Architrave est composé. FF, sont les troisiémes colonnes du dedans de la Basilique.

xante.

A xante. Les Portiques qui sont au costé de la grande voute entre les murs & les colonnes, CHAP. I. ont vingt piez de largeur: les colonnes avec les chapiteaux ont toutes cinquante piez de \* hauteur & cinq de diamettre, "elles ont derriere elles des pilastres de vingt piez de haut, Parastata. larges de deux piez & demy, & épais d'un pié & demy, pour soûtenir les poutres qui portent les planchers des Portiques. Sur ces pilastres il y en a d'autres hauts de dix-huit piez,

larges de deux, & épais d'un, qui soûtiennent les poutres qui portent encore les forces & cantheris.

\* tout le toit " des seconds portiques, lequel est un peu plus bas que la grande voute. Les espaces qui sont entre les poutres posées sur les pilastres & celles qui sont sur les colonnes,

sont laissez pour donner du jour par les entrecolonnemens.

Les colonnes qui sont à droit & à gauche dans la largeur de la grande voute sont au nombre de quatre, comprenant celles des coins: à la longue face qui est sur la place pu-B blique il y en a huit, comprenant aussi celles des coins: mais l'autre longue face qui est à l'opposite, n'en a que six; parce que les deux du milieu sont ostées, afin qu'elles n'empeschent point la veuë du Temple d'Auguste qui est placé au milieu de cette face, qui regar-de le milieu de la place publique, & le Temple de Jupiter. Il y a aussi dans le Temple d'Au-\* guste 13 un Tribunal en demy-cercle, qui n'est pourtant pas entier, parce que le demycercle qui a de front quarante-six piez, n'en a de profondeur que quinze, afin que les gens qui sont dans la Basilique pour trasiquer, n'incommodent point les plaideurs qui font devant les Juges.

Sur les colonnes il y a de la charpenterie 14 composée de trois poutres de deux piez d'épaisseur qui sont jointes ensemble : ces poutres se détournent au droit de la troisséme colonne du dedans de la Basilique , pour aller jusqu'aux antes qui sont à l'extremité du Por-C che 15 au droit des murs qui vont à droit & à gauche jusqu'au demy-cercle. Sur cette charpenterie au droit des chapiteaux des colonnes, il y a des piles hautes de trois piez, & larges \* de quatre .6 en quarré, pour soustenir d'autre charpenterie faite de poutres de deux piez

[ii. Elles ONT DERRIERE ELLES DES PiLASTRES. Cette structure est bien d'isserente de celle des
Temples anciens, où les colonnes estoient presque toujours
d'une seule piècce : car il y a grande apparence que ces colonnes contre lesquelles des pilastres sont appyez par derriere, sont composées de plusieurs assisés de pierre, ou tambours, comme on les fait à present dans nos Egistes.

12. Des seconds pour loures, l'ajoute le mot de
seconds qui n'est point dans le latin, mais qui est necessait
D re à l'intelligence du texte, le sens estant qu'il y a deux portiques ougalleries l'une sur l'autre.

13. Un tribunal. Le Tribunal qui estoit dans le

tiques ou galleries l'une (îur l'autre, 3. UN TRIBUNA L., Le Tribunal qui eftoit dans le Temple d'Augustejoint à la Bassilique, fait voir qu'en general les Bassiliques estoient pour les negocians & pour les plaideurs, comme sont maintenant les Calles des Palais où l'on tend la justice; & que le Temple d'Auguste & le Tribunal estoit pour les plaidoyeries. Il est aussi constant que ces pieces estoient embas & de plain pié; mais cela ne repugne point à l'explication qui a esté donnée à la description des Bassiliques explicates. point à l'explication qui a ellé donnée à la description des Bassliques ordinaires, qui estoient disferentes de celle de Vittuwe à laquelle estoit joint le Temple, qui sassoit une partie de la Basslique; outre que ce Temple dans lequel estoit le Tribunal n'avoit qu'un étage & point de Galleries hautes; car les Bassliques ordinaires n'ayant point ce Temple en yle Tribunal, il a fallu supposer que le lieu pour rendre la justice estoit les Chalcidiques; ce que j'ay crû pouvoir saire avec autant de taison que Barbaro & que Palladio, qui ont mis au bout de la Basslique ordinaire. le Tribunal que Vittuve met seusement dans le Temple d'Auguste qui estoit joint à la sienne: & il y a apparence que ce qui peut leir joint à la fienne : & il y a apparence que ce qui peur leir avoir fait croire que ce Tribunal en demy-cercle effoit ordi-nairement dans les Baltiques, eft ce qui (evoit dans les fragmens du plan de l'ancienne Rome, où la Basilique de Paul Emile semble avoir ainsi une forme de tribunal en demy-cercle, mais ils n'ont pas pris-garde que cet Edifice en demy-cercle n'appartient point à la Bailique, & qu'il est une partie de celuy qui estoit appellé atrium libertatis situé dans le forum, & different de celuy qui estoit au Mont Aventin.

4. Compose's de trojs poutres. Cifaranus & Durantinus croyent que cet assemblage de trois poutres faisoit les colonnes, & pour cela ile expliquent supra columnas ex trilus agnis bipedalibus compatius; comme s'il y avoit compatius au lieu de comp stis, & ils dient, sopra le colonne di tre legnis bipedali compate. Ce qui n'est point vray-semblable: & il y a plus d'apparence que ces trois poutres faisoient un Architrave, la difficulté est que ces trois poutres faisoient un Architrave, la difficulté est que ces trois poutres, qui ont chacune deux piez en quarré estant jointes ensemble & miles de suite les unes sir les autres, feroient une trop grande largeur outune trop grande hauteur pour un Architrave qui est sur exceptante la recettairement supposter qu'il y a faute au texte, & qu'il faut necessairement supposter qu'il y a faute au texte, & qu'il faut lire ex quaruor signis, au lieu de ex ribus car ces quarre poutres estant mises deux-à-deux & les unes sus les autres, commeil est dans la Figure de la Planche XL, elles sont un Architrave qui a la proportion qu'il doit avoir, & il est allez croyable que le copiste s'est mépris n'estant pas difficile qu'un des quarte points du chiffre ait esté estades d'est l'y spout III, 15. Au DROIT DES MURS, Il y a dans le texte trabes à tertis columnis que sunt in interiori parte revertun-

trabes à tertiis columnis qua sunt in interiori parte revertun. tur ad antas que à Pronao procurrunt, dextraque & sinist a hemicyclum tangunt: ce qui ne peut avoir de sens veritable: Bafilique allaft jufqu'à l'hemicycle, il faudroit que les co-lonnes du porche du Temple fuifent de la mefine hauteur ionnes du portne du Temple fuilent de la melme hauteur que celles de la Ballique; se qui ne peut ellre à causé de leur enorme grandeur, a fli Barbaro les a fait plus perites du tiers. Cela est causé que j'ay traduit comme si le copifie avoit oubhé trois ou quatre mots, & je lis réveriuntur ad antas que à Pronao procurrant (è régione parietum qui) dextera e sinisfra hemicyclum tangunt.

16. En quare, si nigra hemicyclum tangunt.

la lettre en out sens & de tous les costes: mas en quarré, que s'ay mis d'appliquit à chose avec mois d'appliquit.

que j'ay mis, explique la chose avec moins d'ambiguité; parce qu'en tout sens comptend la hauteur que le quoquo versu ne doit pas icy comprendre, parce qu'il est dit que ces pi-les n'ont que trois piez de haut, & il faudroit qu'elles en eussent quatre pour faire que l'on pust dire qu'elles ont quatre piez en tout sens.

Qq



# EXPLICATION DE LA PLANCHE XL.

Cette Planche est l'élevation de la Basilique de Vitruve. A A A A, les quatre poutres qui composent l'Architrave. B B, les piles qui ont quatre piez en quarré, & trois piez de haut. C C, les troissémes colonnes du dedans de la Basilique. K, & D, les Architraves qui vont des troissémes colonnes aux Antes du Temple d'Auguste. E E, les Forces. F, l'Entrait. G G, les contresches. H K, à cet endroit est la ferme posée au droit de la Frise qui est sur les Antes des murs du Porche. I, est la Frise qui est sur les murs du Porche. L, est le toit du Temple d'Auguste, & Les poutres de deux piez d'épaisseur bien jointes, sur lesquelles sont les entraits, & c.

A d'épaisseur bien jointes, 17 sur lesquelles sont les entraits & les contresiches au droit de la frise CHAP. I. A d'épailleur bien jointes, "l'iur let que les foils les entraits & le faiste qui va tout le long de la Everganea.

\* qui est sur les antes des murs du porche, pour soustenir : le faiste qui va tout le long de la Everganea.

Transfira, Ca-Basilique & celuy qui traverse du milieu de la Basilique au Porche.

Le Toit a quelque chose d'agreable à cause de la double disposition qu'il a, sçavoir celle de dehors, qui est en pente, & celle de dedans qui est en voute. De plus on épargno beaucoup de peine & de dépense en suivant cette maniere, qui est de supprimer 19 les ofnemens qui sont au dessus des Architraves, & les Ballustrades & le second rang des co-

\* lonnes. Cependant ces hautes colonnes 20 qui ne soustiennent que l'Architrave sur le- Trabs Tessusie \* quel la voute est posée, " font paroistre beaucoup de majesté & de magnificence en cet nis.

17. Sur l'ESQUELLES, Supposé que la Basilique de Vi-B truve fust voutée comme il y a grande apparence, ains qu'il aesté remarqué cy-devant, il est croyable que Vitruve a negligé de particulars ser toutes les pieces de charpenterie dont estoient composées les fermes de la couverture, & qu'il faut entendre que sur les poutres bien j'intes, dont il parle, il y avoit des forces arrestees par les entraits sur les quels estoient les contrefiches.

18. LE FAISTE QUI VA. Il n'est pas possible que les forces, les entraits, & les contresches qui composent la ferme qui est posse au droit de la frise du Porche, soutiennent le faiste qui va tout lelong, de la Bassisque, parce que cette ferme ne sostient que le faiste qui va du pignon qui contre se contre la faiste qui va du pignon qui contre se contre la faiste qui va du pignon qui contre la faiste qui va du pignon qui est au droit du porche pour rencontrer le faiste qui va oui pignon qui est au droit du porche pour rencontrer le faiste qui va cout le long de la Basilique : mais Vitruve veut dire que tout le faiste, tant celuy qui va tout le long de la Basilique ; que celuy qui le va rencontrer , ayant commencé au droit du Porche, C font soûtenus sur des fermes pureilles à celle qu'il décrit , & qu'il dit estre au droit de la frisé du porche.

19. LES ORNEMENS QUI SON : AU DESSUS DES AR CHITR A VES. C'est-a-dire la frise & la corniche.

20. Qui ne soutiennent que l'Archi-TRAVE SUR LEQUEL LA VOUTE EST POSEE, J'interprete ainsi trabem testudins qui est marquée AA, &

qui est ainsi appellée, parce que la voute pose immediatement dessus, sans qu'il y ait de friseny de corniche, ces orment deius, tans qu'ny act de trite ny de corniche, ces ornemens ayant esté ostez & supprimez, à cause de l'enorme
grandeur qu'il leur auroit fallu donner. Ces mesmes sontemens sont aussi supprimez au premier ordre des portiques de
la place publique, dont il est parlé au commencement de ce
chapitre, & à celhy de la falle Egyptienne, aussi qu'il sera
dit au chap, 5. du 6. livre.

21. FONT PAROISTRE BEAUCOUP DE MAJESTE.

22. TE CORTE PAROISTRE BEAUCOUP DE MAJESTE.

23. TE CORTE PAROISTRE BEAUCOUP DE MAJESTE.

21. FONT PAROISTRE BEAUCOUP DE MAJES-TE. Cette maniere de faire le grandes colonnes qui fod-tiennent plusieurs etages est bien licentieuse, & les Archi-tectes modernes en abusent souvent saute de distinguer ce qui la peut sauver & la rendre supportable : car icy la gran-de largeur de la voite semble demander de grandes colonac largent de la voite lemble demander de grandes colon-nes, quoyque dans les Balilques ordinaires, qui ont ellé de-crites cy-devant, les Architectes anciens n'ayent point trouvé mauvais qu'une grande voute possit sur de peties colonnes, telles que sont celles qui eftoient au second rang. Muis il n'y a point de raison de mettre de grands plaitres ou de grandes colonnes au dehors des murs d'un bastiment ordinaire, qui n'ont point comme icy, outre les différens étages, une grande voute à softenir, Voyez l'explication de la Planche I. I au chaytre, d'ut livre. de la Planche L I, au chapitre 3. du 6. livre.

### CHAPITRE II.

CHAP, II.

# De la disposition du Tresor public, des Prisons, & de l'Hostel de Ville.

E Tresor public, la Prison, & 1 l'Hostel de Ville doivent estre sur la Place, en telle Curia. Forum. sorte que leur grandeur soit proportionnée à celle de la Place: sur tout il faut avoir Dégard à l'Hostel de Ville, & faire qu'il soit proportionné à la dignité de la Ville. 3 Sa proportion doit estre telle que s'il est quarré, il soit plus haut de la moitié qu'il n'est large, que s'il est plus long que large, il faut assembler la longueur & la largeur, & prendre la moirie du tout pour la hauteur au dessous du plancher. De plus il faut que les murs en dedans ayent tout autour à la moitié de la hauteur une corniche de 4 menuiserie ou de Intessimum opuis \* 5 stuc. Car autrement la voix de ceux qui parlent avec action dans ces lieux, s'éleveroit si

r. L'HOSTEL DE VILLE. J'ay interpreté le mot de Curia, felon la definition que Festus en donne, car il dit que c'estoit le lieu où s'assembloient ceux qui avoient soin des affaires publiques. Mais Curia parmy les Romains, si-gnisoit plûtost les personnes qui compossient le Conseil, que le lieu où l'assemblée se sassier, parce que ce leu n'é-toit point certain, le Senat se tenant tantost dans un Tem-E ple, tantoît dans un autre. Il y avoit neanmoins de cer-tains lieux appellez Curia, comme Curia Hoffilia, (uria Pompeii, Curia Ausufti: mais on ne sçait point bien distin-drement quels Edifices c'estoient.

chement quels Edinces celtoient.

2. LA PLACE, Pay chois un mot general pour traduire Forum, parce qu'il lignifioit plusieurs choses, sçavoir les Places publiques où se renoit le Marché, & celles où le peuple s'assembloit pour les affaires, & où l'on pladoit: car entre les Places publiques qui estoient à Rome en grand nombre, il n'y en avoit que trois où l'on plaidait. Forum signifieit aussi une une unité une ville où il s'e tenoit des Foires, comme Forum Iulii, Forum Appii, &c.

3. SA PROPORTION DOIT ESTRE TELLE, La proportion qui est siev donnée a l'Edifice appellé Luria. Que s'in-

portion qui est icy donnée a l'Edifice appellé curia, que j'in-

terprete l'Hostel de Ville, sait voir que ret Hostel de Ville n'estoit pas une maison composée de plusieurs appartemens comme les Hostels de Ville sont à present parmy nous, mais que ce n'estoit qu'une salle.

4. MENUISERI, Le mot Gree Lepturgia, qui signisse la delicatesse de l'ouvrage, a grand rapport avec le mot françois de Menussene. L'Intestinum opus du lâtin signifie aussi en quelque façon un ouvrage incapable de relister aux injures du temps, & qui demande à estre à couvert dans les maisons.

5. STuc. Philander, Baldus & Saumaise tiennent qu' Alba-3,3 tut. Frinancer, patatos & Saumaie tennene qui Aristono più riett fait qu'avec de la chaux feule , & le diffunguent par là du Tellorium qui admet du fable , du cument, ou de la poudre de marbre. Ils fe fondent fur Pline, qui parle de la composition qu'il appelle Marmoratum, qui eff proprement le Stuc, comme estant une chose differente de ce qu'il appelle Albarism opur. Mais cet endroit-cy fait voir qu'il va lieu de croire que la chose n'est pas ains, parce qu'il n'est pas possible de faire des Corniches avec de la chaux seule. C'est pourquoy j'ay crû qu'il falloit interpreter Alba-rism opus du Stue. Dans le second, le troisième & le quatriéme CHAP. II. haut qu'elle se perdroit, ce que la corniche empesche; car elle ne permet pas à la voix de A s'élever & de se dissiper en l'air, mais elle la renvoye aux oreilles.

chapitre du septième Livre, où il est amplement traité de al-burio opere, il ne se trouve point que les Anciens se servi-sent de chaux pure, si ce n'est lorsqu'ils vouloient faite tenir un enduit sur des quarreaux de terre cuite qu'ils abbreuvoient premierement avec du lait de chaux, pour y appliquer ensuite un enduit de mottier de sable de stuc ou de ciment. Or si Albarium opus. selon Vietuve, n'estoit rien que de la chaux fondué dans de l'eau, au lieu de dire qu'il est necessaire que ces quar-reaux foient blanchis avec de l'eau de chaux, calce ex aqua liquidà dealbentur, il auroit dit qu'il faut qu'ils foient couverts de l'enduit appellé albarium opus. Mais il est constant que cet abbreuvement de lait de chaux estoit seulement une precaution dont on se servoit dans l'application de l'Albarium ou du Tellorium opus sur les carreaux de terre cuite, Et Pline n'en doit pas, ce me semble, estre crû dans cette rencontre comme. Virtuve qui parle d'une chose de sa profession, & qui ne peut pas avoit alze ignoré ce que c'éthoit que albarium opus, pour croire que l'on en pût saire des corniches, si albarium opus restrict rien aurre chose que de la chaix détrempée dans de l'arte.

B

CHAP, III.

### CHAPITRE III.

# Comment il faut bastir le Theatre pour faire qu'il soit sain.

PRES avoir determiné le lieu où doit estre la Place publique, il faut choisir celuy où l'on veut bastir un Theatre pour les Spectacles qui se donnent aux festes des Dieux. Or il est tres-important que ce lieu soit sain, & il le faut examiner par la methode qui a esté enseignée au premier Livre au sujet des murailles des villes : car les spectateurs qui sont assis fort long-temps en un mesme endroit avec leurs femmes & leurs enfans, seroient beaucoup incommodez en leur fanté, si l'air voisin estoit corrompu par les vapeurs des marécages, ou des autres lieux mal sains : dautant que les conduits du corps eltant dilatez par le plaisir, reçoivent aisément toutes les impressions de l'air. Mais ce n'est pas G assez d'éviter les maux que la corruption de l'air peut apporter, il faut encore prendregarde que le Theatre ne foit pas exposé au midy : car les rayons du Soleil enfermez dans la rondeur du Theatre, échauffent grandement l'air qui y est arresté, & cet air ne pouvant estre agité, devient si ardent & si enslammé, qu'il brûle, cuit & diminuë les humeurs du corps. Enfin on ne sçauroit estre trop-exact dans le choix des lieux les plus sains quand il s'agit de la construction d'un Theatre.

Si on le bastit sur une montagne, il ne sera pas difficile de le bien fonder : mais si l'on est obligé de le faire en un lieu plat ou marécageux; on n'en pourra pas rendre les fondemens fermes & solides, à moins que de suivre les preceptes qui ont esté donnez pour cela dans le troisième Livre, lorsqu'il est parlé des fondemens des Temples.

Sur les fondemens on élevera les degrez qui seront bastis de marbre ou de pierre. Les \* Palliers en forme de ceinture doivent estre faits selon la proportion que l'on donne à tous D les Theatres, afin qu'ils ayent une hauteur convenable à leur largeur : parce que s'ils estoient trop relevez ils rejetteroient la voix en haut, & empescheroient qu'elle ne pust frapper les oreilles, & se faire entendre distinctement de ceux qui sont assis au dessus des palliers: & ainsi il faut que les degrez soient tellement disposez, qu'une ligne estant conduite depuis le bas jusqu'au haut, elle touche les angles de tous les degrez, afin que la voix ne soit point empeschée.

Les entrées & forties doivent estre en grand nombre & spacieuses, & il ne faut pas que celles d'enhaut se rencontrent avec celles d'embas : elles doivent aussi estre droites & sans détours, faisant des passages separez & qui ne s'empeschent point l'un l'autre ; afin que

1. LES PALLIERS EN FORME DE CEINTURF, J'appelle ainsi pracintitiones qui elloient des palliers courber le lon la rondeur du Theatre. J. Martin a mal entendu cet endoit quand il a interpreté Pracintiones ad altitudines theatrorum pro rata parte faciende, comme si Vituwe avoit vou. lu dire que la hauteur des Palliers doit eftre proportionnée à la grandeur du Theatre; car Virtuve & la ranfon veulent que les Palliers foient d'une mesme hauteur dans tous les Theatres; parce que la hauteur des Palliers dépend de celle des destres qui deivent effect d'une messes considérations de la lateration de lateration de lateration de la lateration de lateration de lateration de la lateration de la lateration de lateration de lateration de la lateration de lateration de lateration de la lateration de la lateration de lateration de lateration de la lateration de la lateration de lateration de la lateration de lateration d degrez, qui doivent eftre d'une mesme hauteur dans les grands & dans les petits Theatres : Et en effet Virrave n'a point dit ad alsitudinem Theatre, mais ad altitudines Thearorum; c'est-à-dire suivant la proportion ordinaire des Theatres, où les degrez n'ayant de hauteur que la moitié de leur largeur, ainsi qu'il est dit à la sin du sixième chapitre de

ce Livre, les Palliers ne doivent aussi avoir de hauteur que la moitié de leur largeur; ce qui s'ensuit manifestement de E la mointé de leur largeur; ce qui s'enfuir manifeftement de la regle que Vitruve preferit qui est de tirer une ligne qui touche à toutes les carnes des degrez; car cela oblige de donner une messen proportion aux Palliers qu'aux degrez. De forte qu'il faut qu'il y ait faute dans le texte de tous les exemplaires, où il est dit que les Palliers ne doivent point estre plus hauts que larges, neque altiers: quam quant aprecinitions istineris fit latitudo, qui est autre chose que ce que Vitruve veut dire! & il y a apparence qu'au lieu de sit latitudo, il y avoit fert latitudo; pour dire que les Palliers ne doivent point avoir plus de hauteur que celle que lem largeut demande. Il faut remarquer que Vitruve entend par la nauteur des Palliers celle du premier degré qui est ensinte & au destius du Pallier, & au dessus du Pallier,

le peuple

Pracinationes.

A le peuple ne soit point trop pressé en sortant des spectacles. Il est encore necessaire de CHAP. III. prendre garde que le lieu ne soit pas sourd, & que le son de la voix s'y puisse répandre sans qu'elle soit étouffée, & pour cela on choisira un lieu qui n'ait rien qui empesche le

retentissement.

Car la voix n'est autre chose que l'haleine 2 qui estant poussée fait impression sur l'organe de l'ouie, par le moyen de l'air qu'elle a frappé, dont l'agitation forme une infiniré de cercles. Mais comme lorsqu'on jette une pierre dans un Étang on voit qu'il s'y fait quantité de cercles qui vont toûjours en croissant depuis le centre, & qui s'étendent fort loin, s'ils n'en font empefchez par la petitesse du lieu, ou par d'autres obstacles; & que s'ils rencontrent quelque chose, les premiers cercles qui sont arrestez, arrestent & trou-\* blent l'ordre de ceux qui les suivent: 3 ainsi la voix s'étend en rond, & fait plusieurs cer-B cles: il y'a pourtant cette difference que dans un Etang les cercles ne se font que sur la

2. Qui estant pousse's. Vitruve diticy deux choses pour expliquer la nature de la voix ; la première est que le son vient de l'agitation de l'ait; la seconde, que cette agita-tion fait des cercles dans l'air, de messe que l'on voit que l'eau d'un étang forme des cercles lorsqu'on y jette une lean d'un étang forme des cercles lorsqu'on y jette une pierte. La premiere partie de cette description est vraye, squvoir que le son vient de l'agitation de l'air, il luy manque seulement d'expliquer un peu plus distinchement de quelle maniere cette agitation peut émouvoir l'organe de l'oilie. Cari est certain que toute agitation de l'air n'est plas capable de faire du bruit, & qu'il n'y a que celle qui est causée par une impulsion tres-soudaine qui en puisse faire : Parce que quand l'air n'est pousse que end l'air n'est pousse que en le pous en periore de l'air est parce que quand l'air n'est pousse de souse, & qu'il esquive en se retirant si promptement à costé & derriere le corps qui le pousse, que cette agitation ne passe gueres au-delà de l'est-pace dans sequel le corps qui pousse est en mouvement de la puissance qui pousse, soit asse vite pour estre achevé avant que l'air ait eu le temps de se retirer à costé : car par la vitesse de cette impussion foudaine, la premierre partie de l'air qui cst asse sur le pous en competitude, & ainfi toutes les parties de l'air se poussent l'autre jusqu'à l'orcille. qu'à l'oreille,

Cela estant, il ne reste qu'a trouver quelle est la puissance qui produit un mouvement si soudain ; car onne peut pas dire que ce soit celle qui sait rencontrer les corps qui sont du bruit en se frappant, puisqu'assez souvent des corps en se touchant ne laissent pas de saire du bruit, quoyque pour se touchar ils ne se remuent que sort lentement. Il est donn necessaire que de ce frappement, quel qu'il soit, il s'enssitive toûjonts un autre mouvement dans quelquesunes des parties des corps qui se frappent, qui air cette vitesse extrême dont ils agit : car il sant supposer qu'il y a une égale vitesse dans tous les mouvements qui causent du bruit; parce que quelque petit que puisse estre le bruit, il suppose toûjours un mouvement extremement viste, ainsi qu'il a csté dit, se le mouvement qui sait un grand bruit est feulement le mouvement d'un plus grand nombre de parties, qui se remuént avec une extreme vitesse, de mesme Cela estant, il ne reste qu'à trouver quelle est la puissance ties, qui se remuent avec une extreme vitesse, de messine que le mouvement qui fait un petit bruit est le mouvement d'un petit nombre de parties, mais qui a aussi une vitesse

extréme.

Pour connoiltre quelle peut estre la cause de ce mouvement si soudain, il saut considerer qu'il se rencontre deux
sortes de mouvement dans tous les corps qui se touchent
assert de mouvement pour faire du bruit; le premier est le mouvement qui artive aux corps par le froissement mutuel
qu'ils soustent en choquant, qui n'est iren autre chose que le pliement des parties qui sont poussées en dedans ou à costé; l'autre mouvement qui suit le premier
& qui en provient, est celuy par leque les parties retournent à leur premier esta; par la vertu d'un ressort qui se
naturellement dans tous les corps. Or le premier de ces
mouvemens est proportionné à l'impussion de la puissance
externe qui sait choquer les corps: mais le second est tostjours pareil, c'est-à-dire extremement viste; de mesime que
le ressort que le mouvement de la puissance qui l'a bandé

ait esté viste, ou qu'il ait esté lent. Ainsi quelque lent que soit le mouvement des corps qui se touchent, si cet attouchement fait du bruit, ce n'est que par l'agitation soudaine que l'air soustre, estant frappé par le mouvement precipité que les parties capables de ressort, ont en retournant à leur estat naturel. De sorte que l'on peut dire que ce n'est point tant le coup des corps qui se touchent, que leur contrecoup qui fait l'agitation de l'air quand il frappe l'organe de

La seconde chose que Virruve dit touchant la nature de la La leconde chole que Virruve dit rouchant la nature de la voix n'ell pas fans difficulté; il veut que l'air agité par la voix fasse des cercles de mesme que l'on voit qu'une pierre en fait dans l'eau. A la verité cette comparaison prise d'une chose qu'in nous est lénssible, se mable en expliquer asse bien une autre qui ne l'est pas: mais il n'y a point d'apparence qu'il se puisse faire de ces cercles dans l'ait de mesme que dans l'eau à caus ce cercles se font dans l'eau à caus de la pesanteur qu'elle a, parce que la partie de l'eau qui a esté pousse & élevée par la pierre en entrant dans l'eau, retombe & s'etappe une autre partie qui s'éleve sussible passe qu'un partie de l'eau qu'un entre partie qui s'éleve sussible passe qu'un partie de l'eau qu'un entre partie qui s'éleve sussible passe qu'un partie de l'eau qu'un entre partie qui s'éleve sussible passe qu'un partie de l'eau qu'un entre partie qui s'éleve sussible passe qu'un partie de l'eau qu'un entre partie qui s'éleve sussible passe qu'un entre partie qu'un entre partie qu'un entre partie passe qu'un entre partie de l'experiment de l'experim tombe & frappe une autre partie qui s'éleve aussi par ce coup, & qui retombant en frappe encore une autre; ce qui fait les cercles dont Vitruve parle. Mais rien de tout cela ne peut arriver dans l'air, dans lequel nous sommes comme plongez avec tous les autres corps qui sont plus solides que l'air : parce que l'air serre & comprime tout de telle sorre qu'il ne sauroit donner lieu à ces ondoyemens : mais cet-te application si servée que l'air a à tous les corps qu'il en vironne, fait que son agitation est continui & lan intrivirone, fait que son agitation est continui & lan intriuperon , si ce n'est que le mouvement des corps qui causent cette agitation soit intertrompu aussi par leur tremblement ou fremissement, qui est tout-à-fait différent des ondoyeou fremillèment, qui est tout-à-fait distent des ondoyemens de l'eau; car un seul coup sur l'eau peut produire cinquante ondoyemens ou cercles, qui sont autant de coups qui vont frapper le bord de l'étang qui est opposé à celuy où l'eau a esté frappée par la chute de la pierre; ce qui n'artive point à l'ait agité par le son: car son agitation répond toujours au mouvement du corps resonant; en sorte que l'air frappe l'orcille de messine qu'il a esté frappé; c'est-à dire d'un seul coup si le corps ne l'a frappé que d'un seul coup; ce d'un seul coup soul se s'il arrive qu'un seul coup comme celuy du marceau d'un horloge produise un son qui dure long-temps, c'est parce que le timbre tremble & fremit long-temps après le coup; ce qui forme une agitation compose de plusieurs autres agitations qui a, ce me semble, beaucoup plus de rapport avec tions qui a, ce me semble, beaucoup plus de rapport avec les ondoyemens de l'eaud'un étang, que l'agitation simple qui est excitée dans l'air par la voix n'en a, quoy que Vitruve puisse dire.

tuve pusse dire.

3. A INSILES CERCLES QUEFAIT LA VOIX.

Il nest pas vray que l'agitation que produit le son, soit trous blée & empeschée d'aller faire son impression sur l'organe de l'onie, lorsqu'il se rencontre quelque corps inserposé, de mesme que ce qui vient trancher le cours des ondes qui forment des cercles dans l'eau, les consond & les empesche de se consinuer plus loir. car tout ce qui empesche le cours direct des ondes, les empesche & les efface absolument; mais l'agitation qui produit le son, ne se communique & ne se continuir guere autrement par les chemins droits que par ceux qui sont obliques; & il n'est pas plus difficile à l'air de transmettre à l'oreille sans consuson mille agitations differentes à la fois qu'une s'eule; car non seulement celdifferentes à la fois qu'une seule : car non seulement cel-

CHAP. IV. surface de l'eau; au lieu que les cercles qui sont faits par la voix vont toûjours en s'éten-A dant non seulement en largeur, mais mesme en prosondeur, montant comme par degrez; en sorte que si rien n'arreste le cours du premier cercle, le second, ny ceux qui suivent ne sont point troublez, de maniere que la voix arrive distinctement & sans consussion aux oreilles de ceux qui sont assis en haut, aussi bien que de ceux qui sont en bas.\*

C'est pourquoy les anciens Architectes ayant examiné la nature de la voix, & considerant comme elle s'éleve en l'air par degrez, ont reglé au juste l'élevation que les degrez du Theatre doivent avoir; & suivant + la proportion Canonique des Mathematiciens, & la proportion Musicale, ils ont tasché de faire que tout ce qui seroit prononcé dans la Scene sust entendu clairement & aisément de tous les Spectateurs. Car comme les Anciens ont mesuré les instrumens de Musique, & ont marqué sur des lames de cuivre ou de corne, les intervalles des Dieses, asin que les sons que rendroient les cordes, sus sens justes; ainsi par le moyen de la science Harmonique, ils ont étably certaines proportions pour aider à faire entendre la voix dans les Theatres.

les qui se font par un mouvement moins prompt, telles que sont celles que le vent peut exciter, n'empessent point l'effet des agitations precipitées qui produisent le son, ainst qu'il a esté dit; mais mesme une agitation precipitée ne s'oppose point à une autre; & me cause point de constusion. Or la principale raison de cela est que le son ne se communique point par des ondes comme l'agitation de l'eau; parce que pour faire des ondes il saut du vuide (on peut appeller ains l'air qui est sur la surface de l'eau;) mais le son ne se sait qu'à cause que l'air remplit rour, estant ferré contre tous les corps, & tellement entalse, qu'il est impossible que les impulsions qu'il souffre, soient vaines & sans effer, si ce n'est en les cludant lorsque le mouvement qui fait l'impussion n'est pas assez viste, ainsi qu'il a esté expliqué.

Il y auroit encore bien des choses à dire sur la compressibilité dont l'air est capable, laquelle ne se rencontre point dans l'eau, & qui sert beaucoup à expliquer les raissons de tous les Phenomenes dus ne x de la voix: mais ces remarques sur la nature du son ne son que trop longues, quoy qu'à la verité elles auroient peut-estre esté moins obscures si elles n'estoient point si courtes, s'ya sait un ample traité sur ce sigiet qui fair tout le second Volume de mes essais de

Physique.

9. LA PROPORTION CANONIQUE. Il a déja esté parlé de certe canonique sur le premier chapitre du premier Livre, où il a esté dit que c'est la proportion de la mesure de tous les tons qui se prend avec le compas, & qui est opposée à celle qui se jugé par l'oreille. Mais ce que Vitruved it iç y des lames de cuivre ou de corne sur les que les intervalles des Dieses, sembleroit faire entendre que ces lames estoient pour mettre sur le manche des instrumens, & pour y placer les touches, en sorte que ce-la pourtoit faire croire que les Anciens touchoient les cordes avec les doits de la main gauche, comme nous faisons aux luts & aux violes. Mais on nevoit point d'ailleurs que les Anciens en usassent de leurs instrumens ne sonnoient ordinairement qu'à vuide, & n'avoient qu'iun son particulier comme celles de nos

harpes & de nos clavessins : ou si on peut croire qu'ils en touchoient quelques-unes, ce n'estoit que pour passer du Tetracerde Synemmenon au Diezeugmenon, ainsi qu'il est expliqué sur le chapitre suivant ; ou pour varier les genres , & non pas les modulations dans chaque genre , ainsi que nous faisons lorsqu'ayant accordé les cordes d'un instrument à la Quinte, ou à la Quarte, ou à la Tierce , on touche la plus basse en un, en deux , ou en trois endroits pour luy donner les tons qui sont au milieu, & entre les extremitez de la Quinte, de la Quarte, ou de la Tierce. De forte que si les Anciens avoient des touches sur le manche de leurs instrumens , ce ne pouvoit estre que pour faire

que l'instrument estant accordé selon un genre, on pust en touchant
les deux cordes qui sont au milieu de
chaque Tetracorde, leur donner les
tensions qui sont requises pont les autres genres. Car supposé que les quatre cordes A, B, C, D, soient accordées Enarmoniquement; lorsqu'on touchera les cordes du milieu B & C aux
endroits E & G, le Tetracorde sera
Chromatiques & si on les touche aux endroits E H, il sera Diatonique. On peut
expliquer de cette saçon les endroits
qui se trouvent dans les anciens, où il

E

qui se trouvent dans les anciens, où il semble qu'ils ont en quelque saçon exprimé la maniere dont nous touchons avec la gauche les cordes des instrumens de Musique, ainsi qu'il se voit dans ces vers de Properce.

Tale facis carmen docta testitudine, quale Cynthius impositis temperat articulis.

Quelques-uns estiment que ces lames de cuivre on de corne estoient pour l'instrument appellé Monocorde sur le quel on fait les divisions, d'où se prennent les proportions des tons & autres intervalles. Ce qui me semble plus vraysemblable.

#### CHAPITRE IV.

# De la Musique Harmonique selon la doctrine d'Aristoxene.

A Musique Harmonique est une science obscure & difficile principalement à ceux qui ne sçavent pas la langue grecque. Cependant nous ne pouvons pas icy expliquer ce qu'il est necessiaire d'en sçavoir, sans nous servir de quantité de mots grecs, parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles nostre langue n'a point de termes signisfi-

r. De la Musique Harmonique. Je fuis la correction de Meibomius, qui met harmonie au lieu de harmonie au lieu et et eque Viruve traire icy de la Mufique Harmonique feulement, qui est différente de la Rhyth-

mique, de la Metrique, de l'Organique, de la Počtique & de l'Hypocritique, qui contiennent les preceptes de la Danfe, de la Recitation, du Jeu des Instrumens, des Vers, & des Gestes des Pantomimes, de mesme que l'Harmonique

catifs. Je feray neanmoins ce que je pourray pour expliquer le plus intelligiblement CHAP. IV. qu'il est possible ce qu'en a écrit Aristoxene, & mesme je rapporteray sa Table, & marqueray au juste la place de tous les sons, afin que ceux qui y voudront apporter un peu d'attention, n'ayent point de peine à comprendte ce que j'en diray.

3 La voix a deux sortes de mouvemens, l'un se fait quand elle est continue & toûjours égale, l'autre quand elle procede par des intervalles separez; le mouvement que fait la voix continue, n'est borné par aucuns termes ny en aucun lieu, & ses extremitez ne pa-\* roissent point à l'ouie + n'y ayant que les intervalles du milieu qui s'entendent; comme il \* arrive quand on prononce, fol, lux, vox, nox: car alors on ne discerne point ny d'où elle part, ny où elle se termine, & l'oreille ne s'apperçoit point qu'elle aille de haut en bas, ou de bas en haut ; que de haute elle soit devenuë basse, ou de basse haute. Mais le B contraire arrive dans le mouvement qu'elle fait par des intervalles separez : car quand la voix fait des inflexions differentes, alors elle devient tantost haute & tantost basse; elle s'arreste à un certain son déterminé, puis elle passe à un autre; & ainsi parcourant souvent differens intervalles, elle paroist inégale à l'oreille, comme il arrive lorsqu'on chante, & que la voix se flechit diversement par la modulation. En effet quand elle parcourt differens intervalles, ses sons sont tellement marquez & determinez que l'on connoist aisement d'où elle vient, par où elle commence, & où elle finit, pendant que les sons du milieu qui s'étendent en de grands intervalles sont obscurcis.

Or 6 il y a trois genres de chant que les Grecs appellent 7 Enarmonique, Chromatique

contient les preceptes du Chant; ces six choses estant le sujet des six especes de Musique, selon la division de Por-C phyre sur l'Harmonie de Ptolon ée.

phyre fur l'Harmonie de Ptolon ée.

2. CE qu'en a escrit aristoxene. Aristoxene futun philotophe ditelple d'Ar sore, qui dans ses écrits s'est emporté avec beaucoup d'aigreur contre son Maistre, parce qu'il luy avoir prefèré Theophrasie dans l'élection qu'il sir d'un successeur. Il ne nous est reité de quatre cent cinquante-trois volumes que Suidas dit q'il a écrits, que les trois Livres des Elemens de la Musique Harmonique. Ces Livres sont fait ches d'une Secte en Musique que l'on appelloit des Aristoxeniens, opposée à celle des Pythagoriciens; ils estoient differens, en ce que ceux-cy pour juger des tons n'avoient égard qu'aux reisons des proportions, & ceux-là croyoient qu'il y falloit joind e le jugement de l'oreille à laquelle il appartient princi, alement de regler ce qui concerne la Musique.

3. LA VOIX A DEUX SORTES DE MOUVEMENS.

3. LA VOIX A DEUX SORTES DE MOUVEMENS. Cecommencement elt obleur & embroillilé : il y a apparen-ce que c'elt par la faute des Copiltes, car ce qui elt aprés vox. (gavoir enim cum mutationibus fléclitur, doir eltre toutwox, scavoir enim cum munitantibus stellitur, don'ettre toura-fait ofté, parce que cela sst reperé & mis plus bas en sa vraye place, après ces mots, per dissantim autem è con-trario, où il y a namque cum stellitur in mutatione vox: Et de plus en cet endroit, après, in mutatione vox, il stut met-tre ces mots, aliàs stravita, aliàs gravit, & les oster de ce commencement: parce que l'intention d'Arstoxene estant de parler des deux differens mouvemens de la voix, qui sont la commence de deux differens mouvemens de la voix, qui sont de parier des deux differens mouvemens de la voix, qui font le sujet de toute la Muilque en general, il parle premierement du mouvement continu & égal que la voix a quand on parle simplement sans chanter, qu'il appelle logique ou rational, & où l'oreille ne discerne point affez le haut & le bas que la voix peut avoir dans ses inflexions, pour juger de quelle nature sont les termes de ce mouvement. squoir si ce sont des tons, des demitons, ou des dieses; qui est ce que signisse efficit terminationes non apparentes. Enfuite il parle des mouvemens & des terminations que la voix fait quand on chante, dont les différences sont faciles à connoistre, lorsque flessitur in mutatione vox & inconstant ap-paret. Cest pourquoy je lis ainsi. Vox duobus modis mo-retur, è quibus unus habet effectus continuatos alter distantes. Continua 2 ox neque in finitionibus confiftit, neque in loco ullo, efficisque terminationes non apparentes, intervalla autem media patentia; sut fermone cum dicimus fol, lux, flos, vox:
Nec enim unde incipit aut ubi definit intelligitur, fed neque
ex acutà facta gravis (j'olte eff) nec ex gravi acuta apparet
auribus. Per diffantiam autem è contravo: nanque cum fe-Elitur in mutatione vox , alias fit acut : , alias gravis ; statuit se in alicujus sonitus sinitionem, deinde in alterius; & id ultro

citròque faciendo inconstant apparet, &c.

N'Y AVANT QUE LES INTERVALLES DU MI-LIEU QUI S'ENTENDENT. Arifloxene fair voir des pro-prietez oppolées dans la voix lorsqu'elle recite simplement, & lorsqu'elle chante: car lorsqu'elle recite esse it riminatio-nes non apparentes, intervalla autem media patentia; & lorsqu'elle chante apparet in sonorum patentibus sinitionibus, me-diana autem obscurantur c'est-à-dire que dans le recit, la voix dann autem objewantur. Celt-à-dite que dans le recit la voix a un ton moyen qui est intelligible, & que si quelquesos dans ses inflexions elle s'éleve ou se baisse quelque peu, on ne peut pas connoitre distinctement de quelque peu, on ne peut pas connoitre distinctement de quelle grandeur est l'intervalle par lequel elle s'éloigne de ce ton moyen; Mais au contraire lorsque l'on chante il n'y a que les tons des intervalles qui ne s'entendent point, Par exemple lorsque la voix charte un mi ou per con possers de sont des intervalles qui ne s'entendent point, Par exemple lorsque la voix de su mi ou per con possers de sont est se sont de sur la contra de sont est se sont est entendent point. voix chante ut mi ou ut ré, on n'entend point le ré qu entre l'ut & le mi, ny mesme les sons qui sont entre l'ut &

5. QUAND ON PRONONCE SOL, LUX. Il me semble que Vittuve auroit mieux expliqué ce qu'il veut signifier par l'exemple qu'il apporte des monos filabes s'il avoit c'it que dans la simple recitation d'une longue suite de paroles il n'y a point de terminations distrentes en tons, non plus que ns les monosyllabes quand on les chance, parce qu'en

dans les monotyliabes quand on les chante, parce qu'en chantant, chaque monofyllabe n'a qu'un ton.

6. Lt y a trois genres de chant. Ariftoxene divide la fcience de la Mufique en fept parties, qui font les Genres, les Intervalles, les Sons, les Syftemes, les Tons ou Modes, les Transpositions, & la Melopée. Or les Genres consistent dans la différente manière de chantet, selon la diverse disposition des Intervalles des Sons dans le Tettacon. de, qui n'est autre chose que la suite de quatre Sons differens & distans les uns des autres par trois Intervalles. Le Tetracorde comprend toute la Modulation, parce qu'elle Tetracorde comprend toute la Modulation, parce qu'elle n'est composée que de plusieurs Tetracordes qui se suivent: Car le Tetracorde Hypaton qui est le premier & le plus bas, & qui comprend les quatre cordes si, ut, ve, mi, est suivent du Meson, qui comprend les quatre cordes mi, sia, soi, le si lesquelles sont la mesme chose que si, ut, ve, mi, & ces Intervalles sont de mesme dans le Synemmenon & dans les autres. Le Tetracorde qui est la suite des quarre Sons, est ainsi appellé, parce que les Anciens ne touchoient point les cordes sur le manche de l'instrument comme nous sassons, mais chaque son avoit sa corde. comme elle l'a encore aujourd'huy dans la Harpe, dans l'Epinette, & dans les basses des Luts.

7. ENAR MONIQUE, CHROMATIQUE ET DIATO-NIQUE. La difference des trois genres consiste dans la diffe-rente tension, ou relâchement qui est dans les deux cordes du milieu des Tetracordes. Le genre où elles sont plus tendues,

CHAP. IV. Tempere.

Coloré. Tendu.

Quaire cordes. L'espace de deux Tons, Dissolu-

& Diatonique. & L'Enarmonique est une maniere de fléchir la voix, en laquelle l'art dispo- A se tellement les intervalles, que le chant a beaucoup de force pour toucher & pour émouvoir. 9 Le Cromatique, en serrant les intervalles 10 par un subtil artifice, produit plus de \* douceur & de delicatesse; & le 11 Diatonique comme plus naturel, ne fait que des inter- \* valles aisez; ce qui le rend plus facile que les autres. La difference de ces trois genres conssite dans la diverse disposition 11 du Tetracorde; dautant que le 13 Tetracorde de l'Enar-\* monique a un Ditonum & deux Dieses. Or 14 la Diese est la quatriéme partie d'un Ton, & \* ainsi dans le Demy-ton il y a deux Dieses. Dans le Chromatique il y a 15 deux Demy-

s'appelle à cause de cela Diatonique, ou à cause qu'il a deux cordes dont les Intervalles sont d'un ton, Le Gente où les deux cordes du milieu sont plus relàchées & moins tendues, s'appelle Harmonique, ou Enarmonique, c'esta dire tem-pere; & le Genre où elles sont plus tendues qu'en l'Enarmonique & moins que dans le Diatonique s'appelle Chromatique, c'elt-à-dire coloré, parceque, comme dit Martia-nus Capella, le Chromatique est moyen entre les deux excés de tension & de relâchement qui sont aux cordes du milieu en l'Enarmonique & au Diatonique, de mesme que la couleur est quelque chose de moyen entre les deux extrémitez, qui sont dans le noir & dans le blanc que l'on ne met pas au qui lont dans le noir & dans le bant qui lon le me pas ai nombre des couleurs, quand on les compare au rouge, au vert, &c., Suctone dit que Neron avoit la voix brune, fufcam. Dion & Ariftote mesme ont use de la mesme meta. phore, en appellant melenan, la voix qui n'estoit pas claire

8. L'ENARMONIQUE EST UNE MANIERE DE FLE-CHIRLA VOIX. Cette definition ne se trouve point dans Aristoxene, il dit seulement que les Anciens essoient si fort charmez du Gente Enarmonique, & qu'ils negligeoient telle-ment les autres , qu'ils leur effoient presque inconnus. Pro-clus neanmoins sur le Timée dit que Platon avoit composé le Diagramme Diatonique; & Atifloxene mesme avoue que le Diatonique est le premier & le plus ancien, & que l'Enar-monique est si bizarre que l'oreille a bien de la peine à s'y accoustumer

9. Le Chromatique en serrant les inter-yalles. J'ay crû que Vittuve pat crebrisatem modulorum, entendoit ce que les anciens Muficiens Grecs appelloent Pyenon, c'elt-à-dire ferré, qui effoit proprement ce qui fair la différence des Genres, dont les uns ont les intervalles plus serrez que les autres : car Aristoxene dit que le Pyonon est la composition de deux intervalles dans le Tetracorde, qui estant joints ensemble sont moindres que le troisième intervalle. Ainsi dans I Enarmonique les deux premiers interval-les ne font ensemble qu'un demy-ton, & le troisséme fait deux tons, dans le Chromatique les deux premiers inter-valles sont ensemble un ton & le troisséme un ton & demy, Mais le Diatonique n'a point de Pyenon, parce que se deux plus petits intervalles joints ensemble sont plus grands que le troisième; car ils font un ton & demy, & le troisième ne fait qu'un ton. Par cette raison le Diatonique estoit plus aisé à chanter que les autres Genres, qui ne pouvoient estre en-tonnez que par les excellens Musiciens. Faute d'avoir fait cettonnez que par les excellens Mulciens, raute à avoir rat tet-te reflexion, Turnebe n' ap d'expliquer en quoy confifie le fin d'un mot que Suetone rapporte de Neron, qui difinant dans l'Orcheftre en presence du peuple, dir en Grec que s'il beuvoir bien en ce lieulà, il en chanteroit mieux estant sur le Theatre: car l'expression Grecque contient une allusion entre le mot Hypopinein qui lignisse boire un peu plus que de coustume, & Hypopyenon echein, c'est-àdire chanter le Genre Chromatique, ou l'Enarmonique, dans lesquels le Pyenon est employé, c'est-àdire chanter en Maistre.

10. PAR UN SUBTIL ARTIFICE, Il est aisé d'entendre que Vittuve veut dire que la maniere de serrer les Interval-les a quelque chose de plus doux dans le Chromatique que dans l'Enarmonique , & non pas que les Intervalles foient plus serrez dans le Chromatique, que dans l'Enarmonique, parce qu'en effet ils sont plus serrez dans l'Enarmonique que dans le Chromatique.

II. LE DIATONIQUE COMME PLUS NATUREL. Le Diatonique qui ne procede que par des Tons & des Semitons est plus naturel & moins contraint que les autres Genres; car les deux Demitons qui sont de suite dans le Chromati-

que sont contre l'ordre naturel de chanter, & la grande disproportion des intervalles de l'Enarmonique fort contraint : cette difproportion estant telle que la Die-fe qui est le plus petit de ses intervalles , n'est que la hui-tième partie du *Distonum*, ou Tierce majeure, qui est le plus B

12. Du TETRACORDE. J'ay mis Tetracorde au fin-gulier, quoyqu'il foit au pluriel dans le texte; je Pay fair pour éviter l'equivoque; car fi j'avois mis que les diffe-rences des Genres consistent dans la diverse disposition de leurs Tetracordes on auroit pû croire que cela veut dire que plusieurs Tetracordes sont differenment dispofez dans chaque Genre, au lieu que le vray sens est que chaque Tetracorde de chaque Genre est disposé de differente maniere.

13. LETETRACORDE DE L'ENARMONIQUE, Il faut que les Copiltes ayent corrompu cet endroit, car il n'y a point d'apparence que Vitruve ait mis quatre intervalles dans un Tetracorde, sçavoir deux Tons & deux Dieses, Je croy qu'il faut au lieu de & Tonos mettre Ditonum , & ch ger harmonia Tetrachordorum en harmonia Tetrachordum, c. cenal-ger harmonia Tetrachordum en harmonia Tetrachordum, c. ec. dire quod harmonia Tetrachordum, Ditonum & Diefes habet binas. Afin que le fens foit que le Tetracorde de l'Enarmonique a les intervalles d'un Ditonum ou Tierce majeure & deux

Dieles.

14. LA DIESE EST LA QUATRIE ME PARTIR DU
TON. Diele vient du mot Grec Diemi qui signifie passer & couler au travers de quelque chose. Je l'ay interpret à la marge disolation, dautant que comme les choses qui ont esté fittrées sont exactement dissources & divisées en pluseurs de Missiers sont esté fittrées sont exactement dissources & divisées en pluseurs en la Missiers sont exactement dissources de l'accept de l'a parties, de mesme les Dieses parmy les Musiciens sont les parties de Tron les plus perites, & partiny les multiceis tont les parties du Tron les plus perites de Tron confequent celles efquelles se fait la dissolution du Ton qui en est composé, C'est pour cela qu'Aristote dit que les Dieses sont les elemens de la voix, c'est-à-dire des Tons: neamonins les Pythagoriciens qu'on tient estre les inventeurs du nom de D Diele, ne la faisoient pas si petite; ils partageoient le Ton en deux parties inégales; la plus petite que nous appellons Semiton mineur estoit appellé Diess, 8c la plus grande qui est nostre Semiton majeur estoit appellé Diesse Apotomé. Les Tons ayant depuis etlé divifez en des parties plus petries fça-voir en trois & meline en quatte, ces parties furent appel-lées Dieles; celle qui efl la troifième partie du Ton fut ap-pellée Tritemoria & Dielis Chromotica minima; celle qui n'etoit que la quatriéme partie fut appellée Tetartemoria & Diesis Enarmonia minima.

15. DEUX DEMY-TONS DE SUITE. Meibomius corrige cet endroit, & lit incomposite au lieu de composite. L'Inter-valle incomposite dit Asyntheton par les Musiciens Grecs est celuy qui dans un genre se trouve entier & n'a point besoin de s'étendre & d'emprunter des autres intervalles ce qui luy manque : au contraire le Composite dit Syntheton n'est point E entier s'il ne s'étend dans un autre intervalle prochain. Par exemple dans le Diatonique le Triemitonium ou Tierce mireure est Composite, parce qu'il faut pour le faire que le Ton, qui est le plus grand intervalle qu'il ait, prenne dans le Ton voisin le Demiton qui luy manque. Mais dans le Chromatique le Triemitonium est incomposite, parce qu'il s'y rencontre naturellement de mesme que le Disonum ou Tierce majeure est naturellement dans l'Enarmonique. Cette Critique de Meibomius est à la verité bien fondée; parce qu'il est vray que dans le Chromatique il y a deux Demitons incomposites, outre le Triemitonium: mais il y a grande apparence que Vitruve n'a point eu intention de qualifier ainsi les Demitons du Chromatique, puisqu'il n'a point qualifié les

A tons de suite, & le troisséme intervalle est 16 de trois Demy-tons. Dans le Diatonique CHAP. IV. il y a deux Tons de suite, ausquels on ajoûte un Demy-ton qui remplit l'étenduë du Tetracorde: de sorte qu'en chacun de ces trois Genres les Tetracordes sont composez de deux Tons & d'un Demy-ton. Ces intervalles sont differens dans chaque Genre pris separément, car c'est la nature qui a dererminé les intervalles des Tons & des Demy-tons des Tetracordes, & qui en a étably & determiné les proprietez & les proportions, felon lesquelles les ouvriers qui font les instrumens de Musique se reglent pour leur donner leurs justes mesures.

Dans chacun de ces genres 17 il y a dix-huit Sons appellez Phtongoi par les Grecs: de ces \* Sons il y en a huit 18 qui ne varient point, & qui font Immobiles dans les trois Genres : les

B intervalles des autres Genres, qui font tous ou Composites ou Incomposites, Et en effet ce ne sont que des noms qui ne fignifient aucune distinction utile dans la Musique selon la connoissance que nous avons de celle des Anciens. Mais si ces mysteres d'intervalles Composites & Incomposites, & de toutes les autres speculations de cette nature, sont les choses dans lesquelles consistoit autresois le fin de la Musque, il y a apparence que nous sommes dans une aussi grande ignorance de la Musique des Anciens, qu'ils l'estoient de la noître : car de mesme que nous ne voyons point à quoy aboutissoient toutes ces speculations, ils ignoroient aussi les fecrers de noître Musique; n'ayant aucune connoissance des proprietez des Consonances & des Dissonances, qui con-sistent dans leurs differentes relations, dans leurs suites, filient dans leurs differentes relations, dans leurs fuites, dans leurs rencontres, & dans leurs variations pour la Composition à plusieurs parties, qui sont des choles ausquelles C ils n'ont jamais pensé, ainsi qu'il se voit par les écrits qui nous restent en assez grande quantité sur cette matièrer; car Aristoxene declare qu'avant luy personne n'avoit parlè des Consonances ny des Dissonances; & dans ce qu'il en dir luy-messe, il n'y a rien qui puisse faire croite qu'il eust la moindre connoissance de l'usage des Consonances pour la Mussque à plussurer parties; & les autres Auteurs Grees qui ont écrit ensuiter de disert rien davantage. J'ay traité ce sujet assez amplement dans une dissertation que j'ay misse à la fin du second Tome de mes Essais de Physique. Essais de Physique.

16. DE TROIS DEMY-TONS. Le texte seroit plus correct, si au lieu de trium Hemitoniorum, il y avoit Triemito-nii, pour signifier que le troisséme intervalle du Chromatique est d'un Triemitonium, que nous appellons Tierce mi-neure: car trois Demy-tons sont trois intervalles, & il ne

D s'agit que d'un.

ry. IL v A DIX-HUIT SONS. Ce nombre & cette dif-polition des Pthonges ou Sons ne se trouve point dans Ari-floxene: il faut que Victuve ait pris cela dans l'Introduction Harmonique d'Euclide, où les dix-huit Sons se trouvent mis de suite comme ils sont icy. Mais il faut entrendre qu'ils ne se chantent point dans cet Ordre, & que dans la suite des ne se chantent point dans cet Ordre, & que dans la suite des Sons immobiles, la Nêté Synemmenon ne doit point estre entre la Nêté & la Paraneté, n'y ayant entre ces deux Sons que l'intervalle d'un Ton, ainsi que Ptolomée & Nicomachus l'enseignent. De sorte que le vray Systeme n'a proprement que quinze, ou au plus, que seize Sons pour faire la double Octave, qui est la plus grande étendue de la voix: car les cinq Tetracordes sont tellement disposez, que les trois premiers, sçavoir l'Hypaten, le Meson. & le Synemmenon sont tout de suite; & les deux derniers, sçavoir le Diezengmenon, & l'Hyperbolaon aussi de suite, mais en sorte que le Diezengmenon, & l'Hyperbolaon aussi de suite, mais en sorte que le Diezengmenon, commence, non pas après le Synemque le Diezengmenon commence, non pas après le Synem-menon achevé, mais à la seconde corde en montant, ou plû-tost à la seizième qu'il faut ajouster, qui est la Trité Synem-menon. Cela se trouve assez exprés dans les écrits des Anciens: car Nicomachus & Ptolomée, ainsi qu'il a esté dit, mettent la Paramese en suire de la Mese, & les sont distan-tes seulement de l'intervalle d'un ton, au lieu qu'elles le seroient dans l'autre Système, de trois tons & demy. Ils met-tent aussi en mesine Ton la Neté Synemmenon, & la Parameté Diezeugmenon, qui seroient éloignées de l'intervalle de deux Tons & demy dans l'autre Système. Atistides Quinti-lianus dit la mesme chose, sçavoir que la Mesé & la Pera-mesé sont distantes du mesme intervalle que la Proslambanomenos l'est de l'Hypaté Hypaton, sçavoir d'un ton. Cet Auteur fait encore entendre assez clairement que rout le 

ainsi qu'il est remarqué cy-aprés. Il reste neanmoins une difficulté assez considerable, qui If rette neammons the atmedite anez confiderable, qui eff que la Paramefé & la Trité Synammenn (e rencontrant en une mesme corde, il faut supposer que cette corde a deux tons différens, parce qu'en qualité de Trité Synammenn, elle n'est distante de la Mess que d'un Demy-ton, & si on la prend pour la Paramesé, elle en est distante de l'intervalle d'un Ton, suivant Aristides; Ce qui est impossible, parce quales caste des Austras l'avaires alemnés en les considerates de l'intervalle en la considerate de l'intervalle d'un Ton, suivant Aristides; Ce qui est impossible, parce que les cordes des Anciens n'avoient chacune qu'un Son 88 les retrnes de Corde & de Son fignifient parmy eux la meſme choſe, parce qu'ils ne touchoient pas les cordes pour leur donner des differens Sons comme nous faiſons. Boethius met Gouvent Nervorum vocabula pour Sonorum nomina. Nean-moins ceux qui ont traité de la Mulique des Anciens, & qui ne mettent pas les dix-huit Sons de luite, en nettent leize, & font deux cordes de la Trué Synemmenon & de la Para-

Psellus dans son Abregé de Musique, dit que les flutes des Anciens effoient ou Tetracordes , ou Pentacordes , ou Octocordes , ou Heccadecacordes ; c'elt-à-dire à quatre , à cinq , à huit, ou à feize cordes ou fons , & que l'inftrument qui avoit feize fons , contenoit deux octaves : Or il eft evident qu'il entend qu'outre les quinze cordes ou sons qui sufficient pour les deux Octaves, le seiziéme son n'estoit ajousté que pour estre quelquesois employé; savoir en qualité de Trué Synemmenon dans le Tetracorde Synemme-non, se quelquesois obmis, lorsque du Tetracorde Mison on passoit dans le Diezengmenon en commençant par la Para-

Dans la Machine Hydraulique dont il est parlé cy-aprés Dans la Machine Hydraulique dont i elt patie cy-apres au 1; chap. du 10. Livre, que j'ay fair executer fuivant l'explication que je luy ay donnée, & qui est dans le Cabinet des Modeles de routes sortes de Machines en la Bibliotheque du Roy; j'ay fair faire un Clavier composé de seize maches, dont il y en a quinze qui sont pour les Sons qui composent les deux Octaves dans lésquelles tout le Systeme est compris : mais j'y ay ajousté une marche hors le rang des compris : mais J y ay ajouite une marche hors le rang des quinze, de mefme que nous mettons les Feintes en nos Claviers : elle elt pour la l'aramefé, qui commence le quattréme Tetracorde, & qui elt diftante d'un Demiton de la Trité Synemmenon qui dans le Systeme qui n'a que quinze fons, n'est qu'unejmesme corde avec la Paramefé. Et il y apparence que les Anciens touchoient cette corde avec la main gauche sur le manche de l'instrument pour la faire hauster du Demiton qu'il lur falloit aiouster quend on vouloit cu'elle. Demiton qu'il luy falloit ajouster quand on vouloit qu'elle sonnast la Paramese.

18. Qui NE VARIENT POINT ET QUI SONT 1M-MOBILES. Cette difference de Sons dividez en Mobiles & Immobiles, eft ce qui fait la difference des Genres, Les Sons Immobiles font ceux qui commencent & qui finifient les Tetracordes & qui sont blancs dans la Figure XLI, les Mobiles qui fon noirs, font les deux qui fe rencontrent toûjours au milieu de chaque Tetracorde, & qui felon qu'ils font plus ferrex vers l'Hyparté comme dans l'Enatmonique, ou qu'ils en font plus éloignez comme dans le Diatonique, établissent la différence des Gentes.

| Planche XLI.                                                                                                                   | ,                                               | SYSTI                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                 | Explique                          |
|                                                                                                                                | LES                                             | Enarmoniq                         |
|                                                                                                                                | TROIS<br>GEN=                                   | Chromatiq,                        |
|                                                                                                                                | RES.                                            | Diatonique                        |
|                                                                                                                                | L                                               | \$                                |
| La plus proche de la derniere du Tetrac Conjoint. Paras                                                                        | Synemmenon .<br>nete Synemmenon<br>Synemmenon . | n. X. 10. IX. q.                  |
| La Moyenne .<br>La plus eloignéé de la Superi : du Tetrac Moyen Lich.<br>La plus proche de la Superieure du Tretrac Moyen Pary | e".<br>anos Meson.                              | VIII.8. VII. 7. VI. 6. 2.         |
|                                                                                                                                | ate Meson.<br>anos Hypaton.                     | V. 5.                             |
| La superieure du Tetracorde Superieur. Hypi                                                                                    |                                                 | II. 2.                            |
|                                                                                                                                |                                                 | LES CINQ<br>TETRACOR - Hyp<br>DES |

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XLI.

Cette Planche fait voir à l'œil la plus grande partie de ce qui est expliqué dans le texte & dans les notes touchant la Musique des Anciens. On voit ce qui appartient aux trois Genres dans le haut de la Planche, qui est partagé en trois faces divisées chacune en cinq, par des lignes montantes qui font les separations des cinq Tetracordes. L'espace de chaque Tetracorde est encore divisée en trois par des lignes ponétuées qui ont rapport à chacun des Sons ou Phonges dont le Systeme est composé. Entre ces lignes ponétuées on a écrit les noms des intervalles que chaque Son a dans le Tetracorde de chaque Genre, seavoir deux Dieses et une Tierce majeure dans l'Enarmonique, deux Demitons et une Tierce mineure dans le Chromatique, et un Demiton et deux Tons dans le Diatonique.

Dans le milieu sont les quinze Phtonges ou Sons, representées par les notes de Musique dont les Modernes se servent. Les notes blanches sont les Sons appellés immobiles, parce qu'ils ne changent point & qu'ils sont toujours les mesmes dans tous les genres. Les noires sont les Sons appellez Mobiles, parce qu'ils deviennent differens selon les Genres: Car le premier des Mobiles qui dans le Diatonique & dans le Chromatique est distant de l'Immobile d'embas d'un Demiton, s'en approche dans l'Enarmonique jusqu'à n'en estre distant que d'une Diese ou d'un quart de ton; & le second mobile qui dans le Diatonique n'est distant de l'immobile d'enhaut que d'un Ton, s'en éloigne dans l'Enarmonique jusqu'à deux Tons, qui est l'intervalle d'une Tierce majeure, & dans le Chromatique jusqu'à un Ton & deny, qui est l'intervalle d'une Tierce mineure.



#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XLI

A costé des Phtonges ou Sons on a écrit leurs noms Grecs avec leur explication en François', et ils sont distingués par des nombres de deux especes. Les chistres Arabesques designent les dixbuit Phtonges selon l'Ordre qu'Euclide et Aristoxene leur ont donné: Les nombres Romains montrent les quinze Phtonges suivant la disposition qu'ils doivent avoir dans le chant qui ne s'étend qu'à deux Octaves.

Au bas de la Planche on a marqué les cinq Tetracordes pour faire voir que chaque Tetracorde a quatre Phtonges dont le premier & le dernier sont les Immobiles, & les deux du milieu sont les Mobiles; les Immobiles sont communs, en sorte que le dernier du Tetracorde Hypaton est le premier du Tetracorde Meson; & il en est ainsi des autres, à la reserve du Synemmenon & du Diezeugmenon: Car l'Immobile superieur du Synemmenon, qui le termine, ne commence point le Diezeugmenon qui le suit, & tout de mesme l'Immobile inferieur qui commence le Diezeugmenon, n'est point celuy qui a siny le Synemmenon, & c'est pour cette raison que ce Tetracorde est appellé Diezeugmenon, c'est-à-dire disjoint ou separé.

On ne pretend pas que cette Figure ny son Explication sufficent pour débroùiller tout l'embarras de la Musique des Anciens dont ce Système comprend presque tous les mystères. Quelques-uns croient que ce qui nous rend ces mystères impenetrables, n'est que la trop grande opinion que nous avons des merveilles que l'on dit qu'ils renferment, parce que cette opinion fait que nous y cherchons ce qui

peut-estre n'y est point.

Entrouvert.

CHAP. IV. dix autres sont Mobiles 19 dans les modulations ordinaires. Les Immobiles sont ceux qui A estant placez entre les Mobiles joignent les Tetracordes les uns aux autres, & qui ont toûjours les mesmes limites en tous les trois Genres. On les appelle 20 Prossambanomenos, x 21 Hypaté Hypaton , Hypaté Meson , Mese, 22 Neté Synemmenon , Paramese , Neté Diezeug- \* menon, Nete Hyperbolaon. Les Mobiles sont ceux qui estant placez dans le Tetracorde entre les Immobiles changent de place selon les lieux & les Genres differens, & s'appel-Ient Parypaté hypaton, 23 Lichanos hypaton, Parypaté meson, Lichanos meson, Trité Synem. \* menon, Paraneté Synemmenon, Trité Diezeugmenon, Paraneté Diezeugmenon, Trité Hyperbolæon, Pareneté Hyperbolæon.

Quand ces Sons mobiles changent de place, ils changent aussi de nature, parce que leurs intervalles peuvent estre differens : ainsi la Parypaté qui dans l'Enarmonique est distante de l'Hypaté d'une Diese, se change dans le Chromatique & a l'intervalle d'un B Demiton, 24 & dans le Diatonique aussi d'un Demiton. Celle qu'on appelle Lichanos est distante de l'Hypaté d'un Demiton dans l'Enarmonique; dans le Chromatique elle avance jusqu'à deux Demitons; & dans le Diatonique jusqu'à trois. Tellement que ces dix Sons estant transposez & placez differemment dans les Genres, font trois manieres dif-

ferentes de chants.

Or il y a cinq especes de Tetracordes, dont 25 le premier qui est le plus Grave, est ap\_\*

J'ay fait mettre icy la figure de ce Clavier, comparé à nôre Clavier ordinaire, parce qu'elle explique le Sylteme des tre Clavier ordinaire, parce qu'elle explique le Sylteme des Anciens d'une maniere affez intelligible : ce Clavier repre-fente par ces quinze marches la fuire des quinze fons qui font les deux octaves ; & il fait voir la necessité qu'il y a d'a-jouster une seigne marche outre la Paramesé & la Mese, sçavoir la Trité Synemmenon: Il fait voir encore que le reste içavoir la Trité Synemmenon: Il fait voir encore que le reste des sons du Tetracorde Synemmenon, scavoir la Farancié Synemmenon ne sont que des noms inutiles, & que ces cordes ne sont point différentes de la Trité Diezeugmenon & de la Parancié Diezeugmenon: Il sait voir enfin combien nostre Système est plus parfait que celuy des Anciens qui dans ses deux Octaves n'a que seize sons, au lieu que le nostre en a vinor ceiton, c'est-à-dire peus que au lieu que le nostre en a vingt-cinq; c'est-à-dire neus que les Anciens n'avoient point; scavoir un entre la Proslamba-nomenos & l'Hypaté Hypaton, un autre entre la Parypaté Hypaton & la Lichanos Meson, & ainsi un Demy-ton entre toutes les Phtonges, qui selon les Anciens estoient distantes de l'intervalle d'un Ton.

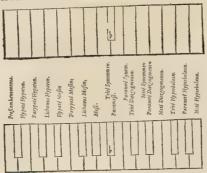

19. DANS LES MODULATIONS ORDINAIRES. Le texte est icy fort obscur, parce qu'il dit le contraire de ce qu'il doit dire. Car pour conserver le sens, il devroit y avoir particulariter, au lieu de communiter: parce que c'est le pro-pre des Sons Immobiles d'estre communs dans les Tetracor-des aux trois Genres, & au contraire les Mobiles sont disfe-rens & particuliers à chaque Genre. De forte qu'il auroit falu traduire lorsqu'ils sont employez en des Genres differens, mais le peu de connoissance que je voy que nous avons de tous ces mysteres, m'a empesché d'user icy de la liberté que je prens quand il s'agit de choses qui sons evidemment

20. PROSLAMBANOMENOS. Ce mot Grec fignifie une confoc qui est prise pour estre ajoustée aux autres : & en esset cette corde n'entre point dans la composition d'aucun Tetracorde , n'estant mise que pour saire l'Octave avec la Mesé de la double Octave avec la Nesé Hyperboleon.

21. HYPATE'. J'interprete Hypate, la Superieure. Je dis la Craison que j'ay eue de traduire ainli ce mot, dans la 25, note sur

le premier Tetracorde.

22. NETE. Ce mot vient de Neatos, qui fignifie novissimus en Latin, & le dernier en François : cette corde est ainsi appellée, parce qu'elle est la derniere du dernier Tetracorde, Le mot Grec Neté signifie aussi ce qui est le plus bas. Il est dit en la 25, note sur le premier Tetracorde, en quel sens

dit en la 25, note til te premier l'ettacoure en que mis-cette corde peut eftre prife pour la plus baffe.

23. Lichanos, Jay traduit éloigné & entrouvert, parce qu'en Grec lian. chainein, dont ce mot est fait, signifie estre beaucoupécarté & élargy. Artistdes Quintilianus dit que cette corde est ainsi nommée à cause qu'elle doit estre pinces. cette corae en anni nomme a came qu'ene doit effre pincee par le premier doit qui est prés du pouce que l'on nomme Lichanos. Mais il y a plus d'apparence que le doit & la corde sont appellez tous deux Lichanos pour une messime raison; qui est, que ce doit peur s'éloigner davantage du pouce que D les autres doits ne sont l'un de l'autre, de messime que le ton de la corde Lychanos est plus éloigné de l'Hypaté selon que lessdifferens Genres le demandent. Car dans l'Enarmonique il n'est distant que d'un Demy-ton, dans le Chromatique il l'est d'un Ton, & dans le Diatonique d'un Triemitonium, ou Tierce mineure.

24. ET DANS LE DIATONIQUE AUSSI D'UN DEML TON. Il y a dans tous les Exemplaires in Diatono verò tonum, J'ay fuivy la correction de Meibomius qui lit in Diatono quoque Semitonium

25. LE PREMIER QUI EST LE PLUS GRAVE. Il faudroit interpreter gravissimus, le plus bas. selon le commun usage: mais parce que le mot Grec Hypathon signisse haut &c ulage: mais parce que le mot Grec Hypathon tignihe haus & relevé, comme venant de Hyperstaton par contraction; j' ay crû qu'il ne le falloit pas expliquer par le mot de bas, mais par un autre qui ne fult point oppolé à haut, & qui ne laif. E fast pas de convenir à ce que Hypaton signifie : c'est pourquoy je luy ay donné le nom de siperieur qui est à peu prés suivant la pensée de Martianus Capella qui interprete Hypaton, principalis. Mais le mot de Principal, à mon avis, n'expliqueroit pas si bien la chose que celuy de Superieur, qui convient bien mieux aux cordes du premier Tetracorde; cari in v'a point de raison d'appellet ces cordes principales. qui convient bien meux aix cottes du premier l'etractore; car il n'y a point de raifon d'appeller ces cordes principales, mais on les peut appeller superseures; parce que bien qu'or-dinairement elles foient appellèes basses ou graves, peut-estre à cause que les choses graves & pesantes tombent embas, ou que les Tons graves des cordes qu'on appelle Basses, sont faits par la pesanteur ou lenteur du mouvement de contrait de la contrait de contrait d des vibrations que les cordes ont, il se trouve qu'elles sont

A pellé en Grec Hypaton: 26 le second qui est au milieu, est appellé Meson: le troisième est CHAP IV. \* appellé Synemmenon, c'est-à-dire joint aux autres: 27 le quatrième est nommé Diezeugme- Superieur. \* non, c'est-à-dire Disjoint: 28 le cinquieme, qui est l'Aigu, est appellé Hyperbolaon.

Pour ce qui est des consonances que la voix de l'homme peut faire, lesquelles sont aplées Symphonies par les Grecs, elles sont au nombre de six, sçavoir Diatessaron, Diapente, La Quarie, la \* 29 Diapason, Diapason cum Diatessaron, Diapason cum Diapente & Disdiapason. Ces noms leur Quinte, 1001a. ont esté donnez à cause des nombres des Sons où la voix s'arreste en passant de l'un à l'au-redoublée, tre, comme lorsqu'elle va de son premier Ton au quatrième lieu, on l'appelle Diatessaron, Quinte redou-\* quand elle va au cinquième, on l'appelle Diapente, au huitième Diapazon, 30 à l'onzième Octave. Diapazon cum Diatesfaron , au douziéme Diapason cum Diapente , au quinziéme Disdia-\* pason. 32 Car il ne se peut faire de consonance du premier ton au second, ny autroissé-B me, ny au fixième, ny au septième; soit qu'on se serve de la voix, ou des cordes d'un in- La Quarte.

strument. Mais, comme il a esté dit, il faut s'arrester ou au Diatessaron, ou au Diapenté, ou La Guintes

en effet fituées au dessus des autres, de mesme que la der-niere corde qui est appellée Neté est située au bas lorsqu'on jouz d'un instrument à cordes, soit que ce soit un lut ou un violon : car alors les cordes qui sonnent bas, sont en haur, &c celles qui sonnent haut, sont embas; &c il y a apparence que les Anciens ont eu égard à cette circonstance quand ils ont donné ce nom aux grosses cordes. Turnebe dit qu'Horace a exprimé Hypaté par summa chorda & Neté par chorda ima dans ces vers,

Voce, modo hac resonans que chordis quattuor ima.

On auroit pil traduite Hypatan, le premier Terracorde, & C Hypate Hypaton, la premiere corde du premier Terracorde, parce que principal, superieur, & premier, fignific la mesim e chose, & premier auroit encore esté mieux que superieur, a cause que par ce moyen Hypaté Hypaten auroit esté davan-tage opposé à Neté Hyperboleon que l'on ainterpreté la der-nière corde de l'extréme Tetracorde.

26. LE SECOND QUI EST AU MILIEU. Le second Tetracorde est proprement au milieu, & également distant du Tetracorde Hypsion, & du conjoint, dit Synemmenon, qui font d'une meime espece, estant tous trois joints ensemble. On peut dire encore que ce Tetracorde est appellé celuy du milieu, parce que le Synemmenon & le Diezesgmenon estant joints ensemble dans le Systeme Diatonique qui estoit le plus ordinaire, il est vray de dire que la fin du second Tetracorde est le milieu de tout le Systeme; & en esset cette derniere corde est appellée Mesé.

27. LE QUATRIEME EST NOMME. Bien que le troi-27. LE QUATERE L'ARTE L

28. Le cinquiéme qui est l'aigu, Affellé Hypersol & on, Parce que le mot Hyperbol con, de mef-me que celuy d'Hypathon, fignifie l'excés, fçavoir de gravité en l'un, & de hauteur de Ton en l'autre, il à fallu trouver des termes, qui dans la signification du Grec pussent exprimer quelque excés sont tels que sont superieur & entréme, Le mot d'excellent pour celuy d'excellentsium dont Martianus Capella a exellent pour cettig a exellentima dont martianus Capella s'eft fervy pour expliquer l'étyperboleon, ne m's pas femblé fi bon que celuy d'extréme ou d'exeefiéf, parce qu'exellent en François fignifie feulement l'excés & le fouverain degré d'une qualité qui rend un fiyet bon, beau, ou autrement reE commandable, & l'excellence dont il s'agit icy n'exprime que le fouverain deuté de traction qui total nivire commandable. le fouverain degré de tenfion, qui n'est point ce en quoi con-fiste la perfection d'une corde, &, à proprement parler, on ne dit pas qu'une corde est excellemment tendue, mais qu'elle l'est extrémement; & mesme Aristote dit qu'il y a quelque chose de plus genereux dans l'Hypathon & dans les autres cordes basses, que dans celles qui sont plus hautes & plus

agues,
29. DIAPASON. Ce mot Grec signifie une consonance qui
comprend tous les Sons. Nous l'appellons Octave, parce
que tous ces Sons sont au nombre de huit. Artitote dit que
les Grecs ne luy ont pas donné le nom de Diollo, c'est-àdire d'Octave, parce que la lyre des Anciens qui comprenoit
tous les Sons, n'avoit que sept cordes: cet Auteur dit que la corde qu'ils retranchoient estoit l'Hypaté ou la Trité, &

jamais la Neté.

30. A L'ONZIE'ME. Il y a dans le texte, Cum vox pervenerie in ottavam & dimidiam finitionem appellatur diapafon & diatesfaron, cum in nonam & dimidiam diapafon & diapente, Mais j'ay crû qu'il le faloit corriger, & au lieu de oclavam & dimidiam sinitionem, mettre undecimam sinitionem, & par la mesme raison duodecimam au lieu de nonam & dimidi Parce que j'ay trouvé qu'il estoir plus aise de croire qu'il pouvoir y avoir faute dans le texte, que de comprendre ce que c'est que dimidia sinisio. Toute sintion ou terme estant une chose indivisible.

31. CAR IL NE SE PEUT FAIRE DE CONSONANCE DU PREMIER TON AU SECOND, NY AUTROISIÉME, NY AU SIXIÉME. Aristoxene livre premier, & Euclide en fon Introduction Harmonique, disent la mesme chose, sçavoir que les intervalles qui son moindres que la quarte, sont tous discordans, & que la quarte est la plus petite des consonances. Cela estant ains, l'orcelle des Musicens d'à present est différente de celle des Anciens: car nous trouons que la consonance de la Tierce est beaucoup plus agreable & plus parfaite que celle de la Quarte, qui a ce defaut de n'estre bonne que quand elle est soustenue par d'autres confonances : au lieu que la Tierce est bonne dans le duo, qu'elle a cet avantage sur toutes les consonances, qu'elle n'ennuye point comme les autres qui blessent l'oreille quand elles se rencontrent deux de suite; parce que l'oreille qui de-mande la varieré, ne se peut plaire dans la repetition d'une mesme consonance, si ce n'est de la Tierce, à cause qu'elle est naturellement de deux especes, sçavoir la majeure & la mineure, que l'on fait ordinairement suivre l'une

Mais les Anciens qui ont tant rafiné sur la Musique, ne sont jamais venus si avant que de raisonner sur les variations des consonances & sur leurs relations, qui leur estoient des cho-fes inconnués: tout le fin de la Musique, à ce qui nous parosist par leurs écrits, estoit rensemé dans la modulation du chant d'une feule partie, & ils ne se servoient des consonances que comme nous faisons dans une vielle ou dans une cornemuse où il y a des bourdons accordez à la Quinte & à l'Octave; & mesme Aristote dit qu'il n'y a que l'Octave qui se chante, ce qui fait entendre que toute leur symphonie ne consistoir qu'au chant de deux voix , ou de deux instrumens accordez à l'Octave l'un de l'autre ; parce que ce Philosophe dit en-fuite que la Quarte ny la Quinte ne se chantent point , la suite de plusieurs Quintes & de plusieurs Quartes estant desagreable.

Au reste il semble qu'aujourd'huy on commence à rentrer dans le goust des Anciens; car il se trouve peu de person es qui aiment cette sorte de Mussque, dans laquelle plusieurs parties, dont chacune chante un chant disserent, se rencontrent & foru des accords d'autant plus agreables, qu'ils ont plus parfaitement cette diversiré, qui fait la veritable beauté de la Musique: car cette raison qui sont le plaisir de ceux qui sont sensibles à ce qu'il y a de plus sin dans l'Harmonie, est le sujet du dégoust de tout le reste du monde, qui ne trouve que de la consusion & de l'embarras dans cette pluralité de parties qui leur oste tout le plaisir dont ils sont capa-bles, parce que ce plaisir n'est que dans la douceur & dans la netteté de la voix , dans l'agréement de ses ports, & dans T t

CHAP. IV. à leurs doubles jusqu'au Disdiapalon, qui est toute l'étendue que la voix peut avoir 32 sans A La double Otta- se trop efforcer, & les accords sont faits 33 du mélange de ces Sons differens, qui sont \* appellez Pthongoi par les Grecs.

> la beauté du chant. De sorte qu'à present la Musique qui plaist, consiste au recit que fait une belle voix jointe à la symhonie des inftrumens; & meline fans cette voix on trouve la symphonie fort ennuyeuse, à cause qu'elle est composée de plusieurs parties, si ee n'est que le sujet dans cette symphonie soit assez éclatant pour couvrir toutes les autres parties, &c qu'il ne soit pas nouveau aux Andreurs, ou qu'il ait un mouvement gay & marqué bien distinctement. Or les Anciens é ment gay & marqué bien distinctement. Or les Anciens etoient fi peu disposez à prendre plaisir à la Musique qui se
> chante à plusieurs parties, que mesme ils aimoient mieux entendre une voix, une lyte, ou une fluste toute seule, que de les
> entendre ensemble, quoyqu'elles joüassent la mesme chose.
> La raison qu'Aristote en rapporte, est que l'on aime la distinction, & que plusieurs Sons joints ensemble s'empeschent
> l'un l'autre d'estre entendus distinctement.
>
> Mais il formance avice se transpal de plus pesses de les

Mais il se trouve qu'en ce temps-là où on estoit si charmé d'une seule modulation, elle n'estoit pas encore dans la perfection où nous l'avons mile : car comme les Anciens avoiient eux-mefines les deux premiers genres, fçavoir IE-narmonique & le Chromatique, eftoient tres-difficiles à chanter à caufe de la petiteffede quelques-uns des interval-les que l'oreille a de la peine à apperceyoir, & que la voix ne forme qu'avec difficulté; & de plus la grandeur excef-five des autres intervalles offoit route la beautre au chant five des autres intervalles oftoit toute la beauté au chant, five des autres intervalles oftoit toute la beaute au chant, parce que n'y ayant alors que quatre Phronges ou Sons à chaque Tetracorde, au lieu des fix que nous y mettons, il fe trouvoit beaucoup de tons naturels qui ne se chantoient point. La comparation qui est faite dans la figure suivante des trois gentes des Anciens avec le Moderne, explique cela affez clairement. Car elle sait voir que dans le Systeme moderne on procede par des Demittous, qui soumillent tout ce qui est necessaire à la douceur & à la diversité du chant. Et il y a apparence que le Systeme des Harmoniciens, con-tre les quels Aristoxene dispute dans son premier livre, estoit approchant du Systeme de nostre Clavier: car cet Auteur dit apricolari da schaque Octave 23 Diefes, que Meibo-mius reduit avec raifon à 24, pretendant qu'un Copifte a mis le nombre Grec ze qui fignifie 28, pour ze qui fignifie 24: car l'intervalle de fix Tons qui se trouve dans l'Ocave, estant partagé en 24, c'est quatre parties pour chaque Ton, qui sont les quatre Dieses dont il est composé.

31. SANS SE TROP EFFORCER, La quinziéme ou double Octave, est l'étendue ordinaire de la voix; qui peut nearmoins quelquefois s'élever plusieurs Tons au dessus : mais c'est avec un effort qui fait que la voix a un son qui n'est pas naturel, & que l'on appelle fausser. Il me semble que Vitru-

naturel, & que l'on appete rautet, il me tembre qui vocave a voulu exprimet par vocam congruentem celle qui n'est point forcée & qui est opposée au fausset.

33. De la conjonetion de ces sons. Cecy semble estre pris de l'Introduction Harmonique d'Euclide, & du traité qu'il a fair de la division du Monocorde, où cet Autorité qu'il est proplantes & les dissances dans la teur fait consister les consonances & les dissonances dans la repugnance que les Sons ont à se mesler. Car les differens

Tons aftant produits, comme il dit, par les differentes percussions que les corps resonans peuvent faire, lesquelles sont lentes dans les Sons graves, & vistes dans crux qui sont aigus, & par consequent les Tons estant differens par le nombre des percuffions qui les composent, il s'ensuit ne essent que les Sons ont rapport les uns aux autres suivant les messes proportions que les nombres ont ensemble, & que les consonances se font lorsque le nombre des the , & que les combinances le font lonque le nombre des percuffions d'un sone di rellement proportionné au nombre des percuffions d'un autre, qu'il se rencontre que leurs per-cufions se font presque toujours ensemble, ce qui fait une union ou conjonition qui est agrecable à l'orceife; & qu'au B contraire les dissonnées se font lorsque les nombres des percussions des deux Sons sont tellement disproportionnez, que cette union ne se rencontre que fort rarement.



Ceux qui accordent les Orgues confirment cette theorie par leur pratique, qui est que pour accorder deux tuyaux, ils prennent-garde à un battement qui frappe l'oreille lorf-que les tuyaux approchent de la confionance, &c ces batte-mens qui font frequents du commencement, deviennent plus lents à mesure que les tuyaux sont plus prests d'estre accordez : en sorte qu'ils cessest lorsqu'ils sont d'accord. Car ces battemens qui ne se font entendre que parce que les percuffions du fon des deux tuyaux se joigneur tantost avec proportion, tantost sans proportion; il artive qu'ils D cessent lorsque les percussos se joigneur tosquotes avec proportion, seavoir lorsque les tuyaux sont parfattement d'active de la composition del cord, ou lorsqu'elles ne se rencontrent presque jamais, sçavoir lorsque les tuyaux sont beaucoup discordans: & par la messeme rasion il arrive aussi que lorsqu'ils sont prests d'estre d'accord, leurs percussions se joignant ratement avec disproportion, & presque toûjours avec proportion, les battemens ne s'entendent aussi que rarement. Il faut voir le traité du bruit au second Tome de mes Essais de Physique.

### CHAPITRE V.

## Des Vases du Theatre.

UIVANT cette doctrine & par des proportions Geometriques on fait des vases d'airain felon la grandeur du Theatre & on leur donne une telle proportion, que quand on les frappe ils sonnent à la Quarte ou à la Quinte l'un de l'autre, & font ainsi toutes les autres consonances jusqu'à la double octave.

<sup>2</sup> Ces vases doivent estre placez par une proportion Musicale <sup>2</sup> entre les sieges du Theatre dans de petites chambres, enforte qu'ils ne touchent point aux murailles, mais qu'ils ayent tout au tour & par dessus un espace vuide. Il faut qu'ils soient renversez, & que B du costé qui regarde la Scene ils soient élevez de la hauteur de demy-pié par des coins : \* Les petites chambres doivent avoir ; au droit des degrez d'embas , des ouvertures lon-

gues de deux piez, & larges de demy-pié. Ces perites chambres seront disposées en cette sorte. Si le Theatre n'est pas fort grand,

il faut tracer au milieu de toute sa hauteur une region à niveau pour treize petites chambres qui laissent entr'elles douze espaces égaux, ensorte que les deux petites chambres qui \* sont aux extremitez, soient pour + les vases qui sonnent la Neté Hyperbolaon, comme il a esté dit. Les seconds qui suivent & qui sont proches de ces deux extremitez, seront pour les vases qui sont accordez à la quarte avec les premiers, & qui sonnent la Nesé Diezeugme\_ \* non. 5 Les troissémes seront pour ceux qui sont accordez à la quarte & qui sonnent la \* Paramesé. Les quatriemes seront pour ceux qui sont 7 accordez à la quinte, & qui son-C nent la Neté Synemmenon. Les cinquiemes seront pour ceux qui sont à la quarte & qui sonnent la Mesé. Les sixiemes seront pour ceux qui sont à la quarte & qui sonne l'Hypaté Meson; & enfin il y en aura une au milieu dans laquelle sera le vase qui est accordé à la quarte & qui sonne l'Hypaté Hypaton.

Cette disposition des vases d'airain fera que la voix qui viendra de la Scene comme d'un centre s'étendant en rond frappera dans les cavitez des vases, & en sera renduë plus

1. Ces vases doivent estre Placez. On ne trouve point d'Auteur qui ait bien clairement expliqué que effoit l'endroit où ces vases étoient placez. L. B. Alberti dit que ces petites chambres qu'il appelle Scaphas, & le Traduccur Italien Zane qui est ce que nous appelloss des niches, estoient dans le passage du dessous du Theatre, in inches, estoient dans le passage du dessous du Theatre, in intérment des conduits à plomb qui répondoient au mur qui bordoit le haut du Theatre & les detrniers degrez, ce qu'il represente autrement dans sa figure, où il met ces niches au haut des degrez dans un Zocle fort élevé qui soustient les colonnes du Portique qui est au haut du Theatre. Mais je n'ay suivy ny l'une ny l'autre au haut du Theatre. I. CES VASES DOIVENT ESTRE PLACEZ. On ne de ces manieres, parce que le texte y repugne qui veut que ces cellules foient au milieu du Theatre. Mais je n'ay fuivy ny l'une ny l'autre de ces manieres, parce que le texte y repugne qui veut que ces cellules foient au milieu du Theatre quand il est mediocre, ou s'il est fort grand, qu'il y air trois rangs de cellu-les, sgavoir au haur, au bas & au milicu des degrez. J'ay fair la figure d'un Theatre mediocre où je n'ay mis qu'un rang de cellules qui est autour de la ceinture ou paliier du milicuy& il me semble que l'élevation que doit avoir le pre-cise depré qui barde estre sejitures. Forevit tra ches est mier degré qui borde cette ceinture, fournit une place affez commode pour cela, ainfi qu'il fe voit dans la Planche XLIII, 2. ENTRE LES SIEGES DU THEATER, LE place où doivent estre les petites chambres n'est pas designée biendi-

doivent eltre les petites chambies il en pas uengine de la fine de diffin qu'elles doivent eltre entre les fieges du Theatte : Car les chemins montans qui font la feparation des amas des degrez font entre les fieges du Theatre, and des amas des degrez font entre les fieges du Theatre, and des amas des degrez font entre les fieges du Theatre, and des amas des degrez font et es petites chambres fuftion des amas des degrez sont entre les iteges du Theatre, & il n'y a point d'apparence que ces petites chambres fuf-sent qui bordoit le pallier, & qui est appellé un peu aprés transversa regio, c'est à dire une region ouespace à niveau, parce qu'il est vray qu'il est entre les ineges du Theatre & qu'il separe un rang d'amas de degrez de l'autre rang, & ce lieu est fort commode à faire les ouvertures des petires chambres à cause de la largeur des palhers & de la hauteur des murs qui les bordent. Voyez la Planche XLIII.

3. AU DROIT DES DEGREZ D'EMBAS, Il n'est pas aisé

d'entendre pourquoy il est dit que les ouvertures des perires

chambres doivent estre au droit des sieges d'embas, sice n'est que cela signisse qu'elles doivent estre plus proches des sièges d'embas que de ceux d'enhaut, à cause qu'il y a quelquesannes de ces ouvertures qui se rencontent au droit des escaliers qui montent entre les amas de sieges d'enhaut, ce qui oblige de mettre ces ouvertures plus prés des sieges d'enhaut, ainsi qu'il se voit dans la Planche XIII che XLIII.

4. LES VASES QUI SONT ACCORDEZ. J'interprete Echesis les vafes d'airsan contre l'opinion de Philander qui croit que Echesia lignifie les differences des fons ou thronges dont Virtuve a parlé au chapitre precedent, le fondant sur ce qu'il est dit au premier chapitre du premier Livre, Vafa erea qua sub gradibus Mathematica ratione collocantur & sonituum discrimina qua Grace Echeia vacantur, comme si echeia ne se rapportoit pas plûtoît à Vafa area qu'à Sonituum diferimina Mais la railon qui m'a fait choifir l'interpretation que j'ay donnée, a fait prendre la mesme opinion à Baldus & à Laët, ainsi qu'il a déja esté remarqué sur le premier chapitre du premier Livre.

5. CES TROISIEMES Y DOIVENT AUSSI ESTRE ACCORDER. Il y a une grande quantité de fautes dans tous les exemplaires en ce qui regarde les accords de ces vales des Theatres, la faute els ley fort vifible où il y a ad Neison Personefon; au lieu de ad Paramefon; l'y ayant point de Phtonge qui foit appellé Neié Paramefon; Joint que la Paramefo ét à la quatre de la Neis Diezzugmenen ainsi que le rever le demande. texte le demande.

6. A LA QUARTE. Il faut entendre que c'est avec les seconds que ces troilièmes vales sont accordez à la quarte.

7. À CCOR DEZ A LA QUINTE, Il ya cheore faute icy parce que la Neté Systemation & la Paramelé ne sont point à la quarte, mais à la tierce. C'est pourquoy je corrige aprés Meibomnis & lis quarta Diapente, au lieu de quarte Diatesfaron. La mesme faute est encore au troisième vase du second rang, & au troisième vase du troisième rang; car il y a dans les exemplaires in tertiis Diateffaron, au lieu de in

CHAP. V. forte & plus claire felon la consonance & le rapport que son ton aura avec quelqu'un des vases. Mais si le Theatre est grand & ample, il faudra partager sa hauteur en quatre, asin d'y faire trois rangs de petites chambres dont l'un sera pour le genre Enarmonique, l'autre pour le Chromatique, & l'autre pour le Diatonique. Le rang d'embas sera disposé pour l'Enarmonique de la mesme maniere que nous venons de décrire pour le petit Theatre. La disposition du rang du milieu sera telle: l'on mettra dans les chambres qui sont aux coins, les vases qui sonnent l'Hyperbolaon du Chromatique; dans celles qui sont proches, ceux qui sont accordez à la quinte & qui sonnent le Diezeugmenon du Chromatique; dans les troissémes ceux qui sont accordez à la quarte & qui sonnent le Synem menon du Chromatique; dans les quatriémes ceux qui sont accordez à la quarte & qui sonnent le Meson du Chromatique; dans les cinquiémes ceux qui sont à la quarte & qui sonnent l'Hypaton du Chromatique; dans les sixièmes ceux qui sonnent la Paramesé, & B qui sont accordez de telle sorte que par une consonance commune ils sont à la quinte

terriis Diapente, Mais il faut entendre qu'icy les quatriémes vases qui sonnent la Neté Synemmenon, sont accordez à la quinte avec les premiers qui sonnent, la Neté Hyperbolaon,

S L'HYPERBOL & ON DU CHROMATIQUE PARI Myperbolaon, le Diezengmenon, le Synemmenon & C., du Chromatique, il faur entendre les cordes de ces tetracordes qui font affectées au Chromatique. J'aurois pû traduire le Chromatique de l'Hyperbolaon du Diezengmenon & C., fupposant qu'Hyperbolaon foit un genitif pluriel, & non pas un accuratif fingulier, ce qui n'auroit point changé le fens; mais il m'a femblé que le fens que j'ay choît et plus naturel, à cause qu'il ne s'agit que de designer les differens fons qui appartiennent au Chromatique, & qu'aprés avoir dit que le second rang des vases appartient au gente Chromatique; l'ordre du discours qui demande que l'on specifie les differents parties dont ce gente est composé, yeut que l'on commence par les tetracordes qui divisent le gente Chromatique, & que l'on disp plussolt l'Hyperbolaon de Chromatique, et que l'on disp plussolt l'Hyperbolaon. Pour entendre plus distinchement ce dont il s'agit, je ramasse de centre en peut inférer. Il est dit que les grands Theatres avoient trois rangs de cellules, dans lesquelles les vases d'airain estoient placez, & que ces trois rangs estoient pour les trois Gentes de chant. On peut conjecturer que ces vases, qui estoient au nombre de vingt-huit, estoient accordez suivant tous les sons qui partoient de la voix des Acteurs, qui ne rencontrast son son je partoient de la voix des Acteurs, qui ne rencontrast son son partoient de la voix des Acteurs, qui ne rencontrast son son pus partoient de la voix des Acteurs, qui ne rencontrast son son pus partoient de la voix des Acteurs, qui ne rencontrast son son partoient de la voix des dont les tons sont les sons qui partoient de la voix des dont les tons sont les plus aigus estoient placez vers les extremitez des cornes du Theatre, & ceux dont les tons sont son sont les tons font les plus aigus estoient placez vers les extremitez des cornes du Theatre, & ceux dont les tons son son se sons son le sons se qui estoient pour les tons graves qui ne se portent pas loin avec ant de force dans le milieu

On conjecture encore que les vases du petit Theatre qui sont les mesmes que ceux qui doivent estre mis au premier rang des cellules du grand Theatre, & qui sont pour le Genre Enatmonique, estoient pour les tons communs à tous les Genres & qui sont appellez immobiles sçavoir la Neté Hyperboleon, la Neté Diezengmenon, la Paramesé, &cc.

perboteon, la Nete Dezengmenn, la Faramofe, CC.

Les deux fons mobiles de chaque Tertacorde qui eftoient
pour les vafes du fecond & du troisième rang des grands
Theatres, ne sont point tous specifiez pat Vittuve, qui dit
simplement l'Hyperboleon du Chromatique, le Diezengmenon du Chromatique, &c. Mais il n'est pas difficile de se
voir quels ils sont, parce que le texte en specifie quelquesuns, &c on trouve les autres par les intervalles de quarte, de
quinte & d'octave, dont le texte dit qu'ils sont distans de
ceux qui sont specifiez. Cari lest dit que dans le second rang
le vase de la fixième cellule sonnoit la saramose, &c que celuy de la premiere y estoit accordé à la quinte, d'où il s'enfuit que c'estoit la Trité Hyperbolaon, Que le vase de la secondecellule estoit à la quarte de celuy de la premiere, & par consequent qu'il sonnoit la Trité Diezengmenon que le vase de la

quattiéme cellule étoit à la quatte de celuy de la troisiéme, & par consequent il sonnoit la Parpaté meson; Que le vase de la cinquiéme cellule estoit encore à la quatte de celuy de la quattiéme, & par consequent il sonnoit la Parpaté Hypaton.

Par les mesmes conjectures on trouve quels estoient les vafes du troisséme rang : car il est dit que celty de la sixième cellule etioir le Proslambanomenos ; & que celty de la quinzième estoit à la quarte du Proslambanomenos , c'est à dire qu'il sonnoit la Liebanos Hypaton ; Que celty de la quatrième cellule estoit encore à la quarte de celty de la troisséme , c'est à dire qu'il sonnoit la Lychanos Meson: & ainsi il est aise de determiner les tons des autres vases par les intervalles dont il est dit qu'ils sont distans les uns des autres.

La Figure fuivante explique tour cela affez clairement. Les fept separations qui enferment chacune trois notes de Mu. sique, representent les regions des cellules : Il saut supposer qu'il y en a fix autres qui avec les sept qui sont icy, sont les trêize regions qu'il y avoit ; chaque region ayant trois cellules l'une sur l'autre ; & que ces six regions sont pareilles à celles qui sont representées dans la figure. La première se paration enferme les tons des vases des trois premières cellules qui étoient à la region du coin : La seconde separation enferme les sons des vases des trois cellules, qui étoient à la seconde region ; & les autres se parations representent toutes les autres regions. Les notes de Musique quarrées & blanches representent les sons du premier rang affecté à l'Enatmonique , les notes noires quarrées font pour les sons du rang d'enhaut affecté au Diatonique, & les notes à queuë sont pour les sons du chromatique aftecté au rang du mailieu. Les caractères E C D , signifient les Gentes ; sçavoir E , Enatmonique ; C, Chromatique , & D , Diatonique. Les nombres 1, Il 1, & c. designer les regions des chambres on cellules dans lesquelles les vases sont placés.



9. LE DIEZEUGMENON. LE DIEZEUgmenon, le Synemmenon, &c. signifient le Tetracorde Diezeugmenon & le Tetracorde Synemmenon, de mesme que la Nesé ou la Paramesé signifient la corde appellée Nesé ou Paramesé,

10. A LA QUINTE. C'est à dire à la quinte du vase qui est dans la premiere cellule du Chromatique, qui sonne la Trité Hyperbolaon. Ainsi qu'il se voit dans la Figure.

II. LE MESON DU CHROMATIQUE. Je lis ad Chro-

avec

A avec l'Hyperbolaon du Chromatique, & ià à la quarte avec le Meson du Chromatique. En CHAP. V. la petite chambre du milieu il ne fudra rien mettre, parce que dans le Chromatique il ne se trouve point d'autres tons, que ceux qui ont été dits, dont on puisse faire de conso-

Au rang des petites chambres d'enhaut on placera dans celles qui font aux extremitez les vases qui sonnent l'Hyperbolaon du Diatonique; dans les secondes ceux qui sont à la quarte & qui sonnent le Diezeugmenon du Diatonique; dans les troisiémes ceux qui sont is à la quinte & qui sonnent le Synemmenon du Diatonique; dans les quatriémes ceux qui sont à la quarte & qui sonnent le Meson du Diatonique; dans les cinquiemes ceux qui sont à la quarte & qui sonnent l'Hypaton du Diatonique; dans les sixiémes ceux qui sont à la quarte, & qui sonnent le Prossambanomenos. Le vase de la chambre du milieu son-B nera la Mese, parce qu'elle est accordée à l'octave du Proslambanomenos, & à la quinte de l'Hypaton du Diatonique.

Pour executer toutes ces choses avec justesse il faut voir à la sin du Livre la Figure qu'Aristoxene a faire selon les regles de la Musique, & dans laquelle il a divisé toutes les modulations en general avec un travail & une industrie singuliere. Et on poutra encore rendre la structure des Theatres plus parfaite si on a égard à la nature de la voix & à tout ce qui la peut rendre agreable aux oreilles des Auditeurs, suivant les raisons que nous

avons apportées.

Quelqu'un pourra dire qu'en tant de Theatres qui se font tous les ans à Rome, on ne voit point qu'on observe ces choses : mais pour ne se pas tromper en cela, il faut remarquer que tous nos Theatres publics sont de bois avec plusieurs planchers qui resonnent C aissement, comme les Musiciens font bien connoistre lorsque voulant entonner les plus hauts tons, ils se tournent vers les portes de la Scene afin que leur voix soit aidée par leur retentissement. De sorte que la maniere que nous avons enseignée est necessaire aux Theatres qui sont faits de matiere solide comme de pierre ou de marbre qui ne retentissent point. Que si on demande quels sont les Theatres où ces choses ont êté pratiquées, il est certain que nous n'en avons point à Rome, mais on en voit en quelques autres villes d'Italie & en plusieurs endroits de la Grece, ainsi que L. Mummius sit voir lors qu'il apporta à Rome les vases d'airain d'un Theatre qu'il avoit fait abbattre à Corinthe & qu'il a dédié avec d'autres dépouilles dans le Temple de la Lune, Aussi plusieurs bons Architectes qui ont basty des Theatres dans de petites Villes qui n'avoient pas le moyen de faire de grandes dépenses, se sont servis de vases de poterie qu'ils ont choisis propres pour resonner comme il est de besoin & qui ont fort bien reussi.

maticen Meson, selon la correction de Jocundus au lieu de ad Chromaticen Synemmenon, qui est dans les editions de Philander & de Barbaro.

12. A LA QUARTEAVEC LA MESON DU CHRO-MAT 1QUE. Cecy sert encore à faire voir que le Système d'Aristoxene doit estre commme nous l'avons fait, car la Paramesé ne sçauroit estre à la quarte avec la Meson du Chromatique qui est la Parypaté Meson; mais elle devroit faire la septième sile Système estoit comme Philander & Bar-

baro l'ontpris dans l'Introduction Harmonique d'Euclide, 13. A LA QUINTE, Il faut encore entendre que ce vale est accordé à la quinte du vaste de la premiere cellule du rang d'enhaut qui est la Paraneté Hyperbolaon, ainsi qu'il se voit dans la Figure.

CHAP. VI.

Pour dessiner le plan du Theatre, il faut aprés avoir placé son centre au milieu, décrire un cercle dont la circonference soit la grandeur du bas du Theatre. Dans cette circonference il saut faire quatre triangles equilateraux & disposez par intervalles égaux, en sorte que de leurs extremitez ils touchent la ligne circulaire de la manuere que les Astrologues les sont pour marquer les douze signes, selon la convenance qui est entre les Astres & la Musique. Le triangle dont le costé regarde la Scene en marquera la face, à l'endroit où il sait une section dans ce cercle; & on décrira une autre ligne paralelle à cette-cy, qui passant par le centre sera i la separation du Pupitre du B 2 Proscenium d'avec i l'Orchestre; & ainsi le Pupitre sera plus large que celuy des Grecs; « cela est necessaire, parce que s tous ceux qui joiient demeurent dans nostre Scene, & « l'Orchestre est reservée pour les sieges des Senateurs. La hauteur du Pupitre ne doit pas estre de plus de cinq piez, asin que ceux qui sont assis dans l'Orchestre puissent estre dis eque sont les Acteurs.

Les Amas de degrez où sont placez les spectateurs dans le Theatre doivent estre dis- \*

I. LA SEFARATION DU PUPITRE. Il ya trois mots François qui fignifiem le Pulpitum des Latins, fçavoit Pupitre, Theatre & Echaffun. Le dernier est particulierement affecté aux supplices des criminels & au service de la Maçonnerie. Le second est ambigu & trop general, parce qu'il comprend tout ce qui appartient aux spectacles, & le premier tignifie generalement un lieu relevé où l'on monte pour chanter, ou pour reciter. Bien que ce nom soit confacté à ce lieu élevé, qui est ordinatiement en nos Eglises appellé autrement subé, j'ay cru que je pouvois m'en servivi ey, & que je le devois choint comme plus propre que les autres qui forment, ce me semble, une image qui convient moins à la chose dont il s'agit : mais ce qui m'a determiné, est la rescendince du mot qui est fort ancien dans nostre langue, & apparemment derivé du Latin. Or ce Pupitre estoit le lieu relevé sur lequel les Acteurs venoient reciter, & où la Fable se joioit, qui est la partie que nous appellons en François le Theatre dans lequel nous ne comprenons point le Partere, y sy les Galleries, qui sont proprement ce que les Anciens appelloine en François le Theatre dans lequel nous ne comprenons point le Partere, y sy les Galleries, qui sont proprement ce que les Anciens appelloine en Theatre.

ây des Galleries, qui sont proprenent ce que les Anteins appelloient Theatre.

Or cette ligne qui passe par le centre du cercle qui est décrit pour la distribution de tout le Theatre, ne fait point la separation de l'Orchestre d'avec le Pupitre, si ce n'est qu' on éntende que Vittuve parle des Theatres en general, car ce-la est vray dans le Theatre des Grees, qu'il faut voir dans la Planche XLIV, où la partie appellée Thymalé marquée D, qui peut passer pour une espece de Pupitre, dont il sera parle eyaprés au huitième chapitre, s'étend jusqu'à la ligne qui passer le centre du cercle. Car au Theatre Latin dans la Planche XLII, il n'est pas possible que la face du Pupitre ou Prosser mium qui rase les extremitez des conces du Theatre, aille jusqu'à ce centre, par la rasson que la ligne qui traverse ce centre va rendre au milieu des deux entrées qui sont aux cornes du Theatre, commeil sera dit cy-aprés, &c ces entrées ne sont point du Prossenium ou Pulpitum, mais elles sont entre l'Orchestre & le Prossenium, a uquel elles appartiennent moins qu'à l'Orchestre, dont on peut dite que lles sont une partie. Cela fair à la verité que l'Orchestre a quelque chose de plus que la moirié d'un cercle, mais ce n'est pas un inconvenient, son en coroit L. B. Alberti, qui dit que tous les Theatres des Anciens passioient & étendoient leurs cornes au dela du demy cercle : les uns ayant les avances parallelles, les autres continuant la mesme courbure qu'ils ont au reste de l'Orchestre : ce qui ne doit estre entendu que des Theatres des Latins, car dans ceux des Grees l'Orchestre s'étendoit bien plus avant & hors de la contbure des degrez du Theatres des Latins, car dans ceux des Grees l'Orchestre s'étendoit bien plus avant & hors de la contbure des degrez du Theatres des Latins , car dans ceux des Grees l'Orchestre s'étendoit bien plus avant & hors de la contbure des degrez du Theatres des Latins , car dans ceux des Grees l'Orchestre s'étendoit bien plus avant & hors de la contbure des degrez du Theatres des Latins , car dans ceux de

retiré beaucoup en arrière.

2. PROSCENTUM, La Scene dans les Theatres des Anciens comprenoit en general tout ce qui appartenoient aux Acteurs, Elle avoit quatre parties, sçavoit Proscenium, Scena, Possecium ou Parascenium, & Hyposcenium. Le Pros-

cenium estoit le lieu élevé sur lequel les Acteurs joüoient, qui estoit ce que nous appellons Theatre, Lechassaut, ou Pupitre; & ce Prostenium avoit deux parties aux Theatres des Grecs; l'une estoit le Prostenium, simplement dit, où les Acteurs joüoient; l'autre estont le Logeison ou Thymele ou Bomos, où les Chœurs venoient reciter, & les Pantomimes faisoient leurs representations: il estoit appellé Bomos & Ara à cause de la forme qui estoit quarrée comme un Au-Ctel. Scenaestoit une facé de bâtiment par laquelle le Prosteium estoit separé du Pessienent par laquelle le Prosteium estoit separé du Pessienent par laquelle le Acteurs se retricoient & s'habilloient, L'Hypostevium selon Pollux estoit le devant du Prosteium qui contenoit depuis le rez de chaussée de l'Orchestre, jusqu'à l'esplanade du Prosteinium. Cet Autheut dit qu'il estoit orné de colonnes & de status; se qui monstre que cet Hypostevium ne pouvoit estre que dans les Theatres des Grecs, où le Prostenium estoit elevé jusqu'à douze piez, car céluy des Latins estoit trop bas pour avoir des colonnes. De sorte que quand il estoit parléicy du Pupitre du Prostenium, qui estoit parléicy du Pupitre du Prostenium, il saut entendre cela du Theatre des Grecs, dans lequel il y avoit, outre la grande essiplanade du Prostenium, un autre échassaut plus petit appellé Logeion, qui estoit placé au milieu de l'Orchestre, & au centre du Theatre : autrement Pulpium & Prostenium estoit le mesme chost dans le Teatre des Latins.

3. L'ORCHESTRE. Le lieu le plus bàs du Theatre, qui effoit un demy cercle, enfermé au milieu des degrez, effoit appellé Orchesstre à cause qu'aux Theatres des Grees cestoit en celieu que se dansoient les Ballets. Orcheomai en Gree signifie sauter.

4. T OUS CEUX QUI JOÜFNT DEMEURENT DANS NOSTRE SCENE. Le mot de Scene est icy pris en general, ainsi qu'il a esté die, pour tout ce qui appartient aux Acteurs, tant à ceux qui rectient, qu'à ceux qui danssent, out qui representent seulement par le geste appellez Pantomimes: Et en ce sens. à, l'Orchestre parmy les Grees auroit esté une partie de la Scene. Mais aux Theatres des Romains aucuns des Acteurs ne descendoit dans l'Orchestre, qui estoit occupée par les sieges des Senateurs: Ce que nous imitons dans nos Comedies, dans lesquelles les gens de grande qualité se placent quelques sûr le Theatre, & occupentune partie de la place qui est destinée aux Acteurs.

5, Les Amas de degrez des Theatres effoient separes par les palliers qui tournoient en rond, & par les chemins montans ou escaliers droits qui effoient pratiquez dans les degrez des sieges, en sorte qu'il y avoit deux marches de ces escaliers pour chaque degré de siege. Ces escaliers, qui tendoient droit au centre du Theatre, donnoient une forme de coin à tout cet amas de degrez qui estoient compris entre les Palliers & les Escaliers, à caufe que d'une base large ils alloient en étrecissant. Mais je n'ay pas crû pouvoir me server du mor de coins de degrez.

Α

A posez en telle sorte que les angles des Triangles qui sont dans la circonference, reglent CHAP. VI. l'allignement des Escaliers qui sont les separations de ces Amas jusqu'au premier pallier,

au dessure les Amas d'enhaut doivent estre separez par des chemins qui pattent du \* milieu des Amas d'embas. 6 Ces angles qui donnent l'allignement aux escaliers qui sont entre les Amas d'embas, doivent estre au nombre de sept: Les autres cinq angles servitont à regler la disposition des parties dont la Scene est composée: Car au droit de l'angle du milieu on fera la porte royale, & les deux angles qui sont à droit & à gauche, marque\* ront les endroits où sont 7 les entrées des étrangers; & les deux derniers seront au droit

des chemins qui retournent.

\* Les degrez 's sur lesquels on place les sieges des spectateurs ne doivent pas avoir de 
\* hauteur moins 's d'un pié & un palme, ny plus que d'un pié & six doits, & seur largeur

B ne doit point estre de plus de deux piez & demy, ny de moins que de deux.

qu'il auroit fallu mettre pour traduire à la lettre cunei spe-Elaculorum, à cause de l'equivoque, & s'ay crû que le mor d'amas expliquoit assez bien la chose, la sigure sphenoïde ou cunei forme estant ordinairement exprimée par les rermes de

ramassé, accumulé, & entassé.

6. Ce s Angles. Le texte porte superiores cunei medis divigantur; bi antem qui sunt in ima, o divigunt such antem qui sunt in ima, o divigunt scalaria eruni numero septem, reliqui quinque scene dessandunt compositionem. Je croy qu'il faut necessairement ajouter anguli, o lite bi autem anguli qui sunt in ima, o e. parce que s'anscela bi serapporteroi a cunei, o e par consequent ces mots reliqui quinque qui sont ensuite, se devroient aussi rapportere à cunei, ce qui ne peut estre, parce qu'il n'y avoit point d'amas de degrez dans l'espace des cinq angles qui sont o pour la Scene.

7. LES ENTR'ES DES ESTRANGERS. Les portes appellées bospitalia eftoient celles par lesquelles on faisoir entre les Acheurs étrangers, c'eft-à-dire ceux qu'il falloit se representer estre dans une autre Scene que la commune, dans laquelle on entroit par la porte du milieu: ou bien c'étroit l'entrée de ceux qui venoient dans la Scene commune d'un autre lieu que de celuy où logeoient les principaux perfonnages de la Fable. Pollux dit que l'une de ces portes, squoir la gauche, estoit la porte d'une prison.

8. Sur Lesquels on Place Les Sieges. Dion Cassius n'avoit pas remarqué cet endroit, quand il a écrit quavant Caligula on n'estoit assis dans les I heatres que sur la pierre ou sur le bois, dont les degrez estoient faits. Car il parosit par le texte de Vitruve que des le temps d'Auguste on mettoit quelque chose sur les degrez, soit que ce

fussent des oreillers, oud'autres sortes de sieges. Lipseneanmoins abien de la peine à demeurer d'accord qu'on fust assis sur autre chose que sur les degrez du Theatre, & expliquant les vers de Calpurnius qui parlent des chaises où les femmes estoient assiss.

Venimus ad sedes ubi pullà sordida veste Inter semineas spectabat turba cathedras,

il croit qu'ils ne doivent point eftre entendués de chaifes qui fussent ur les degrez du Theatre, mais de celles qu'on placoit au dessiu des degrez au haut du Theatre entre les colonnes du Portique qui couronnoit le Theatre; ce qu'il prouve par Suetone qui dit qu'Auguste avoit sait un Edit qui désendoit aux femmes d'estre affises son les degrez du Theatre, & qui neleux permettoit de se placer qu'au haut parmy le menu peuple, qui est ce qu'on appelle le Paradis dans nos Theatres, Properce fait aussi entendre la messenche, quand il dit pour exprimer la désense que sa maissifier le luy faisoit de rourner la veue vers elle lorsqu'elle estoit à la Comedie:

Colla cave infletias ad fummum obliqua Theatrum.

Mais nonoblant tout cela, je ne íçay pas comment on peut expliquer noftte texte qui dit gradus speitaculorum ubi subjeilia componuntum. Ans entendre qu'on estoit assis in autre chose que su les degrez de pierre ou de bois dont le Theatre as composition.

Theatre eftcomposé.

9. D'un fie'et o'un falme. Un pié & un palme des anciens Romains faisoit un peu moins que quatorze de nos pouces de Roy; & un piést doits un peu plus que quinze, suivant la mesure du pié qui est gravé au Capitole.

A couverture du Portique qu'il faut lélever au haut des degrez doit estre de la haut teur de la Scene, parce que la voix qui passe sur l'extremité des degrez & qui va jusqu'au haut de ce toit, se perdroit aussi-tost qu'elle seroit parvenuë à l'endroit où il manqueroit, s'il estoit plus bass

ul faut prendre la sixième partie du diametre de l'Orchestre, c'est-à-dire de l'espace qui st ensermé par les degrez d'embas, & suivant la ligne qui sera élevée à plomb sur cette mesure, couper les degrez au droit des coins du Theatre & des entrées, & faire à l'endroit de chaque retranchement les linteaux qui couvrent ces entrées,

LI TANT PRENDRE LA SIXTEME TARTIE DE DAMMETRE DE L'OR CHESTERE Barbaro éntend que recete fixiéme partie du dismetere de l'Orcheltre foit pour la hauteur du premier degré, qui à la verité ne doit pas commencer au bas de l'Orcheltre avec sa hauteur ordinaire de 14 ou 15 poulces, mais qui doit estre beaucoup plus haut, asin que ceux qui sont dans l'Orchestre n'empeschent pas que ceux qui sont asins l'Orchestre n'empeschent pas que ceux qui sont asins l'Orchestre n'empeschent par que ceux qui sont asins l'Orchestre n'empeschent si levé ce premier degré dans les grands Theatres jusqu'à deux ou trois toiles, c'est-à-dite tro s'ou quatre soioient; n'estoit pas élevé comme il a esté dit, de plus de quatre piez & demy; car de la façon que Barbaro élevé ce premier degré, on n'auroit pû voir de dessus se autres de la moitié de cachée; outre que cela auror s'ait que les de la moitié de cachée; outre que cela auror s'ait que les derniers degrez auroient esté trop élevez au dessus du lieu où les Acteurs joioient, & cela sans necessiré, parce que pourvoir les Acteurs c'estasse des la mais necessiré, parce que pourvoir les Acteurs c'estasse des la cachés à la hauteur du lieu où ils joiient.

C'est pourquoy j'ay crû qu'il falloit entendre que cette si, xiéme partie du diametre de l'Orchestre devoit estre prise pour la mesure du retranchement qui estoit fait dans les des grez d'embas pour les sept portres appellées Adinu, par où l'on entroit de dessous le Theatre dans l'Orchestre; ainsi qu'il se voit à l'Amphitheatre de Verone; parce que ces portres devoient estre proportionnées à la grandeur du Theatre, & non pas toûjours d'une mesme hauteur, comme le premier degré le doit estre toûjours, puisque, comme il a esté dit, le Prosenium, le Pupitre & la Scene en toute sor-

te de Theatre sont toujours d'une mesme hauteur.

J'entens donc qu'il sau prendre (dans la planche X L II;

Il Figure ) la sixime partie du diametre d' l'Orch-stre; (leaquel-se prend depuis le point 6 jusqu'à la ligne D'D.) & sixvimi la sirne (B. O de la I Figure) qui sera élez-se sur mesure couper les degrez, au droit des coins du Treatre, & des entrées (B. O de la I Higure) & saire à l'endroit de chaque retranchement les linteaux (Q dans la I Figure) qui converent les entrées, car il se trouvera affez, d'echapée par dess'il en course des courses, n'auroit que six touses de dannette, ce retranchement qui seroit fait de la fixième partie, c'est-à-dire d'une toise dans les degrez, donneroit trois piez de hauteur, parce que les degrez gont hauts de la moitié de leur largeur, ce qui sufficit estant joint avec les quatre piez & demy du premier degré, pour la hauteur des entrées, qui seroit ser demy. Mais dans les grands Theatres où l'Orchestre avoit jusqu'à trente toises de diamettre, comme il est ais se deuny dans dans les grands Theatres où l'Orchestre avoit jusqu'à trente toises de diamettre, la hauteur de ce premier degré selon Barbaro auroit esté de cinq toises, qui est six plus qu'il n'est neces faire pour voir sur la Scene, & la hauteur de deux toises qui environ, que ce retranchement autoit donné selon mon explication, n'auroit même esté que trop raisonnable pour les portes & les entrées d'un grand Theatre,

2. Les Linteaux Qui couv rent les sur partiers de cours de la couve de cours de couver de cours de la couver de couver de couver de couver de couver de la couver de la couver de couver de la cou

a un grand Ineaute.

2. LES LINTEAUX QUI COUVRENT LES ENTRE'ES. Le mot Supercilium fignifie un Linteau, comme Philandera remarque sur le sixiéme chapitre du quatrième livre, où il est dir queles consoles qui sont aux costez de la potte lonique doivent descendre ad imi supercilii libramentum, c'est-à-dire jusqu'au droit du bas du linteau. Barbaro

# EXPLICATION DE LA PLANCHE XLII.

Cette Planche represente le Theatre des Romains; elle contient deux Figures. La premiere, est l'élevation de ce que les anciens appelloient' Theatre, qui est la partie qui contient les degrez : 69 il faut concevoir qu'elle est veuë de dessus le Pupitre qui est ce que nous appellons le Theatre. L'autre est le Plan de tout le Theatre. Pour en connoistre le détail il faut sçavoir que A A, dans l'une & dans l'autre figure, est le Portique qui est autour du Theatre par embas en dehors. BB, dans l'une & dans l'autre figure aussi sont les passages pour entrer dans l'Orchestre DCD. Dans la seconde figure C, est le milieu de l'Orchestre. DD, est la ligne qui separe l'Orchestre du Proscenium. E E E, est le Proscenium ou Pulpitum. DI, est la largeur du Pupitre. FF, est la face de la Scene. GG, est le Postscenium. H, est la grande Porte Royale. 11, sont les portes des Etrangers appellées Hospitalia. KK, sont les portes des Retours. LM, sont les chemins montans qui sont entre les Amas de degrez d'enhaut. MB, sont les chemins montans qui sont entre les Amas de degrez d'embas. NN, est le Portique d'enhaut. OO, sont les machines tournantes qui font les changemens des Scenes. PP, est le Portique ou passage qui tourne sous les degrez du Theatre. QB, dans la premiere figure est la ligne qui regle l'espace qui doit estre pris pour la coupure des degrez. BR, dans la mesme sigure est la sixième partie de l'Orchestre qui regle cette ligne dans l'élevation. TT, sont les escaliers qui sont sous les degrez du Theatre pour monter ou Portique d'enhaut.



#### VITRUVE

; car il se trouvera assez d'echappée par dessous. CHAP. VII.

& Baldus sont de la mesme opinion.

3. CAR IL SE TROUVERA ASSEZ D'ECHAP au lieu de sais alistudinem habebunt corum conformationes, au lieu de sais alistudinem habebunt corum conformationes, aunsi qu'il se trouve dans tous les autres exemplaires.



## EXPLICATION DE LA PLANCHE XLIII.

Cette Planche est une partie du Theatre des Romains, vû comme estant coupé suivant une ligne qui va du milieu de la Scene par le milieu de l'Orchestre milieu du demy cercle que les degrez composent. A A, est le Portique qui est autour du Theatre par embas & en dehors. BB, les Passages pour entrer dans l'Orchestre. CD, l'Orchestre. E, le Proscenium, qui est le Theatre sur lequel les Acteurs viennent. FFH, la face de la Scene. G, le Postscenium, qui est le derriere du Theatre. H, la grande porte Royale. K, une des portes des retours. L M, un des chemins montans qui sont

# 4 Il faut que la Scene soit deux fois aussi longue que se diametre de l'Orchestre, Chap. VII.

4. IL FAUT QUE LA SCENE SOIT DEUX FOIS
AUSSI LONGUE QUE LE DIAMETRE DE L'ORCHESTRE. Si l'on ne corrige ce texte il est dissicile de l'acun demicercle, a pour diametre la moitié du diametre de



#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XLIII.

entre les amas de degrez d'enhaut. VB, YB, les chemins montans qui font entre les amas de degrez d'embas. NN, le Portique d'enhaut. P, le Portique ou passage qui tourne sous les degrez du Theatre. QB, la ligne qui regle l'espace qui doit estre pris pour la coupure des degrez. RB, la sixième partie du diametre de l'Orchestre qui regle cette ligne. TT, les Escaliers qui sont sous les degrez du Theatre, o qui servent à monter au Portique d'enhaut. VY M, les Fenestres des petites chambres où sont les vases d'airain. X, un des vases d'airain appuyé sur le coin dans sa petite chambre.

5 Le Piedestail qu'il faut poser au niveau du Pupitre doit avoit de hauteur, comprenant sa A CHAP. VII. Le Piedessau qui mant post de douzième partie du diametre de l'Orchestre. Sur ce Piede-\* stail il faudra poser les colonnes qui avec leurs chapiteaux & leurs bases auront la quatriéme partie de ce diametre. 7 Les Architraves & les autres ornemens auront ensemble \* la cinquiéme partie des colonnes. Là-dessus il y aura un autre Piedestail, qui avec sa corniche & sa Cymaise, n'aura que la moitié du Piedestil d'embas. 8 Les colonnes que l'on \* posera sur ce Piedestail seront moins hautes du quart que celles d'embas. Les Architraves & les autres ornemens de ces colonnes seront de la cinquième partie de la colonne: & sil'on met, un troisséme ordre de colonnes sur la Scene, il faudra que le Piedestail d'enhaut soit de la moitié du Piedestail du milieu. Ces colonnes du dernier ordre doivent estre plus courtes de la quarrieme partie que celles du second, & il faut que leurs Architraves & autres ornemens ensemble soient 10 de la cinquiéme partie comme les autres.

> tout le cercle, comme nous pretendons, Vitruve auroit dû tout le cercle, comme nous pretendons, y tretuve autont du dire que la Scene doit eftre auffi large que la face de l'Orchefter, puisque deux fois le diametre de l'Orchefter, felon nous, est la même chose que toute la face de l'Orchefter. De plusil ne se trouve point dans les Theatres des anciens qui nous restent, que la face de la Scene soit égale à celle de l'Orchefter; car la Scene est toujours plus grande. Mais la verité est aussi que ce mesme texte ne s'accorde pas mieux avec l'explication de Barbaro, qui veut que le dia-metre de l'Orcheltre & sa face soient la mesme chose : carsi cela estoit, la face de la Scene devroit estre deux fois aussi large que la face de l'Orchestre, ce qui n'est point dans les Theatres anciens, dans lesquels il ne se trouve ny que la face de la Scene soit egale à celle de l'Orchestre, comme il s'ensuivroit selon nostre opinion, ny qu'elle soit deux sois aussi large que la face de l'Orchestre, comme elle devroit estre s'ensuivroit selon nostre opinion, ny qu'elle soit deux sois aussi large que la face de l'Orchestre, comme elle devroit estre s'elle s'ensuivroit de Braheste, capit elle avue proper. estre selon l'explication de Barbaro: mais elle a une proportion moyenne entre les deux, ayant la grandeur & demie de la face de l'Orchestre, qui est trois diametres selon nôtre explication. De forte que nous croyons qu'il y a faute au texte, & qu'au lieu de Scena longitudo ad Orchestra diaautexte, or qu'au neu de scenz iongriudo da Orchefre dia-meiram duplex fieri debet; il faut lire triplex fieri debet; c'est-à-dise que la Scene doit estre trois fois aussi longue que le diametre de l'Orchestre; ce diametre estant, ainsi qu'il a esté dit, de la moitié de la face de l'Orchestre.

5. LE PIEDESTAIL QU'IL FAUT POSER AU NI-VEAU DU PUPITRE. En cet endroit Podium & Plu-teum ou Pluteus, qui ailleurs sont proprement un appuy ou Balustrade, m'ont iemblé devoir estre interpretez. Piedefailt. Bauutaac, in one tenhot de la lauftades estant ordinairement de la hauteur des Piedeltaux, & ayant les mesmes Zocles, Bases & Corniches, il semble que les Piedestaux & les ap-Bases & Corniches, il semble que les Piedestaux & les appuis soient une mesme chose: De sorte que par cette raison il est croyable que Vitruve a exprimé les Piedestaux dont il entend parler, par des mots qui signifient Ballustrades. Cette pensée est encore confirmée par ce qui se lit au 5 chapitre dus sivre, où il est parlé des colonnes quise mettent dans les Galles Corinthiennes; car il est dit que habent colonnes qui sont en positas s, c'est-à-dire des colonnes qui sont avec un Piedestail ou sans piedestail. Lipsée neaumoins dans son livre de Amphitheasro croit qu'en cet endroit Vitruve entend par Posism la Ballustrade qui servoit d'appuy à la place qui estoit en maniere de Coridor cet endroit Virtuve entend par Podium la Balluftrade qui fervoit d'appuy à la place qui eftoit en maniere de Coridor au devant du premier degré d'embas. Mais il eft evident que cela ne peut 'estre, tant parce que Virtuve fait la hauteur de ce Podium, proportionnée à la grandeur de tout le Theatre, ce qui ne peut convenir à un appuy ou Ballustrade, qui felon Virtuve mesme doit toujours estre d'une mesme hauteur deue les grandes & dans les neies Theatres, que par les peut deue les grandes & dans les neies Theatres, que par les peut deue les peut deue les peuts de la peut deue les peuts de la peut de la peut de la peut de la peut deue de la peut deue de la peut de l felon Vittuve messe doit toujours estre d'une messe hauteur dans les grands & dans les petits Theatres; que parce que Vittuve posé des colonnes sur ce Padism, & qu'il est constant que l'on n'en mettoit point sur la Ballustrade qui estoit sur le dernier degré d'embas aux Amphitheatres seulement, & cnon aux Theatres. De sorte qu'il n'y a aucun lieu de douter que ce Podism ne fust le Piedestail des premieres colonnes de la Scene marqué A A dans la Planche XLIV, de messen que le Pluteus estoit celuy du sécond rang des colonnes qui estoient sur ces premieres marquées, BB.

6. SA CY MAIS E, Je traduis ains le mot Lyse, qui a esté deja employé avec cette signification au trossem chapitre du 4 livre : Lyse signifie en Groc Solusion & separation.

du a livre : Lysis signifie en Grec Solution & separation.

Il y a apparence que la derniere Cymaise est ainsi appellée parce qu'en Architecture elle fait la separation des membres differens, scavoir du Piedestail d'avec la colonne, de l'Architrave d'avec la Frise, &c. Il semble neanmoins qu'en cet endroit, où il ne s'agit point du detail des parties du Piedestail, le mot de Lysis est inutile pour signifier une Cymaife, & que le mot de Corona qui comprend toute la cor-niche auroit esté sussiinant : & mesme j'aurois cru qu'au lieu de Lysis il faudroit lire Basis, n'estoit qu'ensuite, lorsqu'il est parlé du Piedestail du second Ordre, outre Corona, il y a encore Vnda, qui est mis au lieu de Lysis : Or il a esté remarqué cy-devant que Vnda & Cymationest la mesme cho-se : Et cela me fait croire que ces Piedestaux n'avoient point de base, ainsi qu'il s'en voit en plusieurs Edifices anciens, & particulièrement au Theatre de Marcellus, où le Piedestail du second Ordre n'a point de base; ces bases estant des C membres que la plus ancienne Architecture n'a point em-

ployez, non pas mesme aux colonnes.

7. LES ARCHITRAVES ET LES AUTRES OR-NEMENS AURONT ENSEMBLE LA CINQUIÈME PARTIE DES COLONNES. Les Architraves & les autres otnemens sont l'Architrave, la Frise, a la Corniche, qui tous trois ensemble sont ce qu'on appelle vulgairement l'Entablement ou le Couronnement. Cette proportion que Vittuve luy donne dans tous les ordres de la Scene, semble devoir estre la regle qu'on doit suivre ordinairement pour les Edifices les plus beaux & les plus nobles ; parce que cet-te face de la Scene reprefentoit le devant d'un Palais ma-gnifique. Neanmoins il ne se trouve point dans les anciens Edifices que cette regle aitestésuive : car on a fait cet En-Editices que cette fegte articulture a dora artical en tablement quelquefois fi grand, qu'il va julqu'à la quarriéme partie de la colonne; ce qui est contre le goust des Anciens qui ont precedé Virtuve; comme il paroist par ce qui est dit au 3, livre, des Proportions de la colonne Ionique, seavoir que son entablement n'estoit que la sixième partie de la colonne. Mais la verité est que la proportion des entablemens ne peut estre determinée en general; parce qu'elle doit estre differente dans les divers ordres, ainsi que j'ay fait voir dans le traitté de l'Ordonnance des cinq especes de colonnes suivant la methode des Anciens.

8. Les colonnes mostes success.

8. Les colonnes postes sur ce PiedesTail. Il s'enfuit de la que le diametre des colonnes du second ordre sera moindre du quart que le diametre de celles
du premier. Cette proportion a déja esté donnée aux colonnes du second ordre du Portique de la place publique

au 1. chapitre de ce livre.

9. UN TROISIEME ORDRE. J'ay crû que les Scenes estant composées de trois rangs de colonnes les unes nes estant composées de trois rangs de colonnes les unes fur les autres, on pouvoir dire qu'elles avoient trois ordres: E mais le troisième de ces ordres ne peut, à mon avis, estre appellé terria Episcenos, comme il l'est dans tous les exemplaires, & je croy qu'au lieu de terria il faut mettre altera: car le premier ordre estoit proprement Scena, & ce qui estoit sur ce premier ordre s'appelloit Episcenium: de sorte que le second ordre estoit prima Episcenos, & le troisième par confecuent attra. Episcenos par consequent altera Episcenos.

10. DE LA CINQUIÉME PARTIE COMME LES AUTRES. Ce troisiéme ordre estant fort haut & fort éloi-gné de la veue, sembleroit demander d'autres proportions que les premiers ordres qui en estoient plus proches. Car

11. Mais

19 Mais il ne faut pas croire que les mesmes proportions puissent servir à toutes sortes de CHAP, VII. Theatres, & l'Architecte doit avoir égard à la nature & à la grandeur du lieu pour prendre les mesures qui leur sont convenables. Car il y a beaucoup de choses que l'usage auquel elles sont destinées, oblige de faire d'une mesme grandeur dans les petits Theatres. \* comme dans les grands, sçavoir les degrez, les Palliers, vo les Ballustrades, les chemins, Plurei. \* 11 les Escaliers, les Pupitres, les Tribunaux, & toutes les autres choses qui ne peuvent estre selon la proportion de tout l'Ouvrage, à cause de l'usage auquel elles servent. On peut aussi, quand on n'a pas les pieces de Marbre, ou de Charpenterie, ou les autres materiaux de la grandeur requise, retrancher quelque chose dans l'ouvrage, pourveu que cela ne soit point trop éloigné de la raison ; ce qui demande une grande experience dans l'Architecte, & un esprit inventif pour trouver de nouveaux expediens quand il en

B est besoin. La Scene doit estre degagée & disposée de sorte qu'au milieu il y ait une porte ornée comme celle d'un Palais Royal, & à droit & à gauche deux autres portes pour les Etran-\* gers. Derriere ces ouvertures on placera 22 les decorations que les Grecs appellent Periactous à cause des machines faites en triangle qui se tournent. Dans chaque machine il doit tourner. y avoir des ornemens de trois especes, qui serviront aux changemens qui se font en tournant leurs differentes faces: Car cela est necessaire dans la representation des Fables;

Que l'on fait

fans parler de l'augmentation que tout l'ordre superieur devroit avoir à comparaison de celuy qui est au dessous, il faudroit encore que dans chaque ordre la grandeur des parties qui sont les plus hautes sustaugmentées pour faire que l'exhaussement ne les sit pas paroitre trop petites. Cela fait voir que ce changement des proportions est une chose qui n'a esté que rarement mise enusage; & l'on voit en esser qu'aux edifices où elle a esté pratiquée, elle fait un mauvais esser, & il est difficile qu'elle ne le sasse pour plus eur raisons qui sont rapportées au 2. chap. du 6. livre : mais principalement parce que les aspects pouvant estre différens, selon que l'on est plus proche ou plus éloigré, il est impossible que ce changement de proportion sasse le mesme effet quand on est proche, & quand on est loin. Dans les Theatres messes du la distance est bornée, la messe impossibilité se rencontre à cause de la distrerente hauteur des defans parler de l'augmentation que tout l'ordre superieur lité se rencontre à cause de la differente hauteur des degrez, qui fait que si un changen ent de promortion faisoit un bon effet à l'égard des spectateurs assis sur les degrez d'embas, il ne le pourroit pas faire à l'égard de coux qui teroient fur ceux d'enhaut.

19. MAIS IL NE FAUT PAS CROIRE QUE LES D MES MES PROPORTIONS PUISSENT SERVIR. Ce que Vitruve dit icy n'est point contraire à la reflexion qui que Vitruve dit icy n'est point contraire à la reslexion qui aesté faite dans la note precedente: car l'avis qu'il donne sur le changement des propositions, n'est point une exception qui soit apportée à propos de ce qui a esté dit immeditrement devant, touchant les grandeurs des parties qui compositent des étages élevez & éloignez de la veue; mais elle se rapporte seulement aux proportions des degrez, des appuis, & d. s autres pieces lesquelles à causse de leur usage doivent estre toujours d'une messine grandeur, soit que les Theatres soient petits, soit qu'ils soient grands. De sorte que quand il est dit qu'il ne s'unt pas croire que les més mes proportions puisses servir à tontes sortes de l'arrers, cela signifie que si par exemple un appuy est haut de la quarantiéme partie d'un petit Theatre, il ne luy saudra pas donner le double dans un Theatre qui fera une sois aussi grand; mais cela ne dit pas qu'il ne faille garder les mesmes proportions dans tousles Theatres en ce qui regarde les hauteurs du premier ordre à l'égard du s'écond, du second à l'égard du troiséme, & detoutes les autres choses dans les l'égard du troisième, & de toutes les autres choses dans lesquelles l'usage ne de termine & ne demande point une cer-

20. LES BALLUSTRADES. Pluseum ou Pluteus est pro-prementun mantelet ou parapet qui se faisoit dans les ma-chines de guerre pour mettre à couvert les soldats. Il estoit connes aeguette pour mettre a couvert les foldats. Il effoit ordinairement fait d'ofier recouvert de peaux nouvellement écorchées. Il fignifie icy la Balluftrade ou appuy. Philander croit, ainfi qu'il a déjaesté dit, que Plutess comprend tout l'espace qui est entre les colonnes superieures de les inferieures de les rieures, c'est-à-dire l'Architrave, la Frise, la Corniche &

les Piedestaux de l'ordre qui estoit sur la Corniche : Mais celes Piedestaux de l'ordre qui estoit sur la Corniche; Mais cela ne peut estre, parce qu'il est dit que le Pluseus est sur l'Architrave & sur les autres ornemens qui sont la Frise & la Corniche de l'ordre de dessons. De plus il est dit icy que Pluseus est du genre des choses, que l'usage auquel elles sont destinées, oblige toujours à faire d'une mesme grandeur, comme sont les degrez, & qui ne dovvent pas estre plus grandes dans les grands Theatres que dans les petirs; ce qui n'est pas vray de l'espace qui con prend l'Architrave, la Frise, & la Corniche, qui est plus grandà proportion que les ordres des plus grands Theatres font plus grands: mais cela est vray des Ballustrades, des degrez, & des Palliers qui doivent toujours estre d'une mesme grandeur,

Barbaro entend autrement cet endroit: car il croit que Virtuve veut dire que les degrez, les Palliers, & les Balluftrades font des parties qui doivent eftre dans tous les Theatraes: mais que les autres choses qui ne sont pas tant pour l'usage, que pour l'ornement, peuvent estre omises. Cependant il n'y a rien, ce me semble, de plus clair que ce que Virtuve dit, sçavoir que les Ballustrades, les degrez & les Palliers doivent estre d'une messen grandeur dans tous les Theatres, sont qu'ils soient grands, soit qu'ils soient perits. Sunt enim res qui si in pussillo de in magno Thearo necesse est endem magnitudine seri proprete usum, uti gradus, Diazomata. Flutei, stinera, dec.

21. Les es calle s. Il y a ascensus. Il faut entendre Barbaro entend autrement cet endroit : car il croit q

21. Les De CORATIONS QUE LES GRECS APPEL-

PENT PERIACTOUS. Nostre mot François de decora-tions de Theatres rend heureusement celuy de Vitruve, qui est ornatus. Ces decorations estoient de deux sortes, selon Servius sur les Georgiques de Virgile. Car outre ces ma-chines faites en triangle, que les Grecs appelloient Peria. chines taites en tiangle, que les Giess appendient Prin-tour, c'eft.i-dire tournantes, & qui fournifloient chacune trois diffèrens changemens, chacune de leurs faces ayant des peintures differentes; les Anciens en avoient d'autres qui font encore en ulage dans nos Theatres, dont l'artifice contiftoit à faire paroiftre des faces différentes, lorsqu'on les faisoit couler, en forte que lorsque l'on en tiroit une, elle endécouvroit une autre, qui e loit cachée derrie-re elle. Celle-cy estoit appellée dustilis & l'autre versur lis-Il est neanmoins difficile de croire que ces changemens sus-sent aussi prompts que ceux de nos Theatres, qui se sont presqueen un moment & sans qu'on s'en appetçoive: car nous lisons que lors que les Anciens vouloient changer les ontemens de leur Scene, ils troient un déeau qui est est ap-pellé Siparium, derrière lequel ils faisoient à loisit ce qui estoit necessaire au changement.

CHAP. VII. comme quand il faut faire paroistre des Dieux avec des tonnerres surprenans. Au de-là de A cette face de la Scene on doit faire 23 les retours qui s'avancent, ayant deux autres entrées, \*

23. LES RETOURS QUI AVANCENT. C'est-à dire les retours des mutailles qui vont de la Scene vers le Theatre & qui font un angle droit avec la grande face de la Scene. Philander entend le mot de versura, que je traduis rezour, comme si Vittuve l'avoit mis pour expliquer les machines qu'il dit estre appellées Periations par les Grecs. Mais il est evident que ce n'est point-là le sens de Vittuve, qui a

déja employé ce mot de versurs dans la description du Theatre avec la signification que je luy donne, quand il a dit à la sin du 6. chapitre, que les angles du Triangle dont la base touche à la face de la Scene, & qui sont à droit & à gauche de la grande Porte Royale, doivent estre au droit des chemins qui retournent, spessant itinera versurarum. Hermolaus sur Pline dit que versura signifie le retour qu'une



## EXPLICATION DE LA PLANCHE XLIV.

Cette Planche represente l'élevation de la Scene du Theatre des Romains. A A, est le Piedestail du premier ordre appellé Podium. BB, est le Piedestail du second ordre appellé Pluteum. CC, est le

l'une par laquelle on vient de la Place publique, & l'autre par laquelle on arrive de la cam- CHAP. VI, pagne dans la Scene.

muraille fait à l'égard d'une autre, en formant un angle fail-lant, Flexus angulorum in parietibus exterior. Et Baldus dit que versura peut aussi lignifier le retout d'un angle rentrant, qui est ce que Virtuve veut dire par versuras procurrentes, qui sont les murs qui ferment les bouts de la Scene, & qui font un angle rentrantavec la grande sace de la Scene. Ils sont marquez N K E dans la Planche X L I I I , & K K dans

la Planche X L II & X L I V.

Or dans ces retours il y avoit deux Portes, une à chaque bout: & il y a apparence que ce sont celles par lesquelles Possible dit que les chariots entroient; Cælius Rhodiginus croit que ces retours estoient ce que Possible Paras.



#### EXPLICATION DE LA PLANCHE

troisième ordre appellée Episcenos. DE, est la partie appellée Hyposcenium au Theatre des Grecs. H, est la grande Portes Royalle. II, sont les Portes des Etrangers. KK, sont les portes des retours.

CHAP.VIII.

represente dans les païsages des 3 Tapisseries. Les Theatres des Grecs se font d'une autre maniere. Au lieu des quatre triangles qui B font la distribution du Theatre des Latins, & que l'on décrit dans un cercle qui a esté tracé sur terre; ils mettent trois quarrez, dont les angles touchent la circonference du cercle; & le costé du quarré qui est le plus proche de la Scene & qui fait une section dans le cercle, termine le devant du Proscenium, & l'on trace encore une autre ligne parallele à celle-cy & qui touche l'extremité du cercle pour terminer le front de la Scene. Ensuite on tire une autre ligne qui est aussi parallele aux deux autres, & qui passant par le centre de

I. IL Y A TROIS SORTES DE SCENES. Il y a apparence que ces trois fortes de Scenes ne s'entendent que de celles qui eftoient en peinture fur les machines tournantes qui fervoient de Decorations, & non pas de l'Architecture de la Scene qui ne changeoir point, mais qui faifoit une partie de la Structure & de la Maçonnerie du Theatre, Ariftote dans fa Politique explique ces trois fortes de Scene par le mor de Scene; qui est un mot dont la fignification est bien différente de celle qu'il a, quand il est mis pour l'une des trois manieres de desiner, dont il a esté parlé au 2. chapitre du 1. livre. Ariftote dit que Sophocle sur le premier inventeur de ces fortes de Decorations de Theatre, Or il faut entendre par Scene Satyrique une Scene ol l'on introduit des Satyres. fortes de Décorations de Theatre. Or il faut entendre par Scene Satyrique une Scene où l'on introduit des Satyres. J'aurois pu traduire fenam Satyricam la Scene Pafforale 3 & vray femblablement c'est celle, dont Vitruve entend icy parler: mais j'ay jugé plus à propos de retenir le terme de Satyrique, parce que nous ne sommes pas assurez (c egente est précisement celuy que nous appellons Pastoral. Car il ne nous est rien testé des ouvrages que les Anciens ont composte en ce genre, que le Cyclope d'Euripide, dont le sujet & les personnages tiennent plus de la Tragedie des anciens que de nos Pastorales, on peut dire la mesme chofe d'une piece de Theatre Satyrique, composte par Sophoanciers que de nos Patrorates, on peut entre la lichite cho-cle, dont Pollux parle qui ettoit intitulée Hercules; & fe-lon ce qu'Athenée donne lieu de croirequand il parle de la danfe & de la Scene Satyrique, on peut douter fi les anciens introduifoient dans leurs Pieces Satyriques d'autres perfon-Introduisoient dans leurs Pieces Satyriques d'autres personnages que des Satyres, & ce doute est, ce me semble, beaucoup fortisse par Pollux qui dans le denombrement qu'il a fait des malques dont les personnages de toutes les pieces de Theatre se service, ne nomme pour les pieces Satyriques, que ceux des Satyres & des Silenes, les uns plus ou moins vieux, les autres plus ou moins sauvages: & je croy que l'on ne peut pas dire, que bien que Pollux n'ait mis dans le denombrement des masques, dont on se service pour les pieces Satyriques que ceux qui representoient des Satyres denombrement des masques, dont on se servoit pour les pieces Satyriques que ceux qui representoient des Satyres & des Sylenes, il se pouvoit faire qu'il y eust dans ces pieces d'autres personnages qui n'estoient point masquez : car dans les pieces où l'on se servoit de masques qui estoient appellées personnas fabula, tous les Comediens estoient appellées personnas fabula, tous les Comediens estoient masquez ent ceux qui representoient des vieillards, que cux qui representoient des peus filles, parce que ces masques estoient faits principalement pour fortiser la voix d'où vient qu'ils estoient appelles persona à personando, & il estoit ueccessaire que tous les personnages se fissen entendre egalement. Et il sir y a pais d'apparaine que Pollux qui a décrit les differens masques avec tant d'exactitude qu'il en rapporte jusqu'an nombre de virigt-deux espectes seulement pour les filles, se said pour la Tragedie & quinze pour la Comedie, eust oubsié les masques des Bergeres,

s'il y en avoit eu dans les pieces Satyriques, Enfin quoyque la Scene Satyrique d'est-à dire la Deco-ration du Theatre suivant l'idée que Vitruve en donne soit semblable à celles de nos Pastorales, cela ne suffir pas pour femblable à celles de nos Pattoraies, ceta ne fulhe pas pour faire conclute que les pieces Dramatiques Satyriques des anciens fuffent la meime chofe que nos Pattorales, puifque C nous avons d'autres pieces des anciens qui ne font point mifes au nombre des Satyriques, où la Scene est pareille à celle que Vittuve décrit; tel qu'est le Philocètete en l'emnos de Sophocle, où la Scene est dans des bois, dans des cavernes, & fur le bord de la mer.

Dalecham dans fes Notes fur Athenée est d'aminical.

Dalechamp dans ses Notes sur Athenée est d'opinion que les pieces de Theatre appellées Satyriques estoient pleique les pieces de l'hearte sparines sayinats ethorit piernes de libertez brutales & grofficres, & en effet, il y a beaucoup de chofes de cette nature dans le Cyclope d'Euripide : de maniere que je croy que la pluspart de ces pieces reffembloient mieux à des farces qu'à des Pattorales,

2. LA SCENE TRAGIQUE A DES COLONNES.

11 eft aifé de conclure de la comparation qui eft icy faire de la Scene Tragique avec la Comique, qu'il doit y avoir au-tre chofe que la grandeur de l'exhaultement qui faffe la diffe-rence d'un Palais Royal d'avec une Maison particuliere qui **D** rence d'un Palais Royal d'avec une Maifon particuliere qui a des feneftres fur la principale entrée, au lieu qu'un Palais ne doit avoir que des colonnes, des Statués & des Balla-fitades, Et c'eft en quoy nos Palais en France font différens de ceux d'Italie, qui la pluípart n'ont point d'autre caractere à la principale face que celuy de la maifon d'un Bourgeois. L'edeflein que le Cavalier Bervin avoit donné pour le Louvre effoit de cette c'éprec n'avant rien de orand, que la geois. Ledeilein quele Casvaler Bervin avoit donne pourle Louvre effoit de cette efpece n'ayant riende grand, que la longueur, la largeur & la hauteur; au contraire à Paris non feulement les Palais Royaux, comme le Louvre & Luxem-bourg, sont de l'autre maniere qui n'a rien que de noble & de magnifique, mais mesme beaucoup de ceux des particu-liers comme l'Hostel Mazarin, l'Hostel de la Vrillere & plufigurs autres.

ficurs autres.

3. Les païs a ges des Tapisseries, Les Auteurs sont peu d'accord sur la signification de Topiarium opus. La plus grande pattie estime que c'est la representa Etion qui se fait avec du buis, du cypre, de l'if, & d'autres tels arbrisseaux verds, taillez de plusieurs sortes de figures pour l'ornement des Jardins. D'autres croyent avec plus de raison que ce sont des passages representez ou en peinture, ou dans des Tapisseries. Car foit qu'on fasse verir ce mot du Grec Topion, qui signifie une ficelle, ou de Topios qui signifie un lieu ou un pats, il exprime toujours fort-bien ou un paysage qui est la representation des sieux, comme des eaux, des bois, dés moirasges; ou une Tapisserie qu'es par l'entrelacement de la soye, de la laine & dell'or dans de petites sicelles qui font la chassne de l'ouvrage de Tapisserie (vitruvé parle encore de cette sorte de peinture au chapitre 5, du 7, livre, 5. du 7. livre.

l'Orchestre



#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XLV.

Cette Planche est le Plan du Theatre des Grecs. A A, est le Portique qui est autour du Theatre par embas en dehors. B B, sont les Passages pour entrer dans l'Orchestre C D. D, est la Tribune où les s'hœurs venoient reciter. E E, est le Prosecuium ou Pulpitum, sur lequel les Acteurs entroient pour joüer. F F, est la face de la Scene. G G, est le Possecuium, que nous appellons le derrière du Theatre. H, est la grande porte Royalle. K K, sont les portes des retours. I I, sont les portes des Etrangers. L M, sont les chemins montans qui sont entre les Amas de degrez d'enhaut. N N, est le Portique d'enhaut. O O, sont les Machines tournantes qui sont le changement des Scenes. P P, est le Portique ou passage qui tourne sous les degrez du Theatre. T T, sont les escaliers qui sont sous les degrez du Theatre, et qui servent à monter au Portique d'enhaut.

CHAP.VIII. l'Orchestre : vis-à-vis du Proscenium, va couper le cercle à droit & à gauche : dans ces se- A ctions aux cornes du demi-cercle on marque deux centres, desquels avec le compas posé au centre du costé droit on trace une ligne courbe depuis l'intervalle gauche jusqu'au côté droit du Proscenium, & tout de mesme posant une pointe du compas au centre gauche, on trace de l'intervalle droit une ligne courbe vers le costé gauche du Proscenium. 5 Ainsi par le moyen de ces trois centres, & suivant ce dessein, les Grecs ont leur Orchestre bien plus large, & leur Scene plus éloignée, comme aussi leur Pupitre qu'ils appellent Logeion plus étroit. De sorte que les Acteurs des Tragedies & des Comedies jouent en la Scene, eles autres entrent dans l'Orchestre : Et c'est de là qu'en Grec les uns sont appellez Scenici

7 les autres Thymelici. Le 8 Logeion ne doit pas avoir moins de dix piez de hauteur ny plus de douze. Les Escaliers doivent separer les Amas de degrez & estre allignez 9 au milieu des B quarrez jusqu'au premier pallier, duquel d'autres escaliers doivent monter d'entre les premiers jusqu'au dernier pallier, " en sorte qu'à mesure qu'on multipliera les palliers, il fau-

dra toujours élargir les Amas de degrez.

Toutes ces choses estant exactement expliquées, il faut bien prendre-garde à choisir un lieu où la voix s'arreste doucement, & où else ne soit pas repoussée en sorte qu'elle rapporte les paroles confusément aux oreilles: car il y a des lieux qui empeschent le mouvement naturel de la voix tels que sont "les lieux sourds, que les Grecs appellent Catechen\_ \* des , les Circonsonans qu'ils appellent Periechendes , les Resonnans qu'ils appellent Antechandes, & les Consonans qu'ils appellent Synechandes. Les lieux sourds sont ceux dans lesquels la premiere partie de la voix ayant monté jusqu'au haut, est repoussée par la solidité du lieu, en sorte qu'en retournant embas, elle étouffe l'autre partie qui la suit. Les Cir-C consonans sont ceux dans lesquels la voix estant renfermée se perd en tournoyant, & ne paroist pas bien articulée. Les Resonans sont ceux où il se fait une reslexion qui forme une image de la voix, en sorte que les dernieres syllabes sont repetées. Mais les Consonans sont ceux qui aident à la voix & augmentant sa force à mesure qu'elle monte, la conduisent nette & distincte jusqu'aux oreilles. Ainsi par le bon choix des lieux propres, la voix sera bien menagée dans les Theatres & aura tout un autre effet qu'elle n'auroit, si on

4. VIS-A-VIS DU PROSCENIUM. J'ay traduit comme s'il y avoit Prosensi è regione: cat il y a apparence qu'un Copiste, ou Vitruve mesme a omis la particule é sans la-quelle regione ne peut avoir de sens, parce que le Prosensiam est trop éloigné de cette ligne pour que l'on puisse dire qu'el-le est dans sa region.

5. AINSI FAR LE MOYEN DE CES TROIS CENTRES, Le mystere de ces trois centres est une chose bien obscure, ou bien inutile, s'ils ne servent à autre chose qu'à tracer la ligne qui touche l'extremité du cercle pour la ren-dre parallele à celle qui traverse le cercle par le milieu: Car c'estoir assez de direque cette ligne doit estre parallele aux autres.

6. Les AUTRES DANS L'ORCHESTRE. Il y a au texte reliqui artifices. C'est-à-dire les autres, qui avec les Acteurs contribuoient quelque chose aux jeux & aux Spechacles, tels qu'estoient les Musiciens, les Pantomines & les

chancioent dans l'Orchettre. Poliux quiett un Auteur plus ancien que Suidas, &c qui a écrit du temps que les Theatres effoient encore entiers, témoigne qu'il ne fçait pas bien precisément ce que c'eftoit que cette partie du Theatre appellée Thymele; estant en doute si c'estoit un Autel estrécivement, ou seulement une espece de Tribune. Il senble que ment, ou feulement une espece de Tribune. Il semble que Barbaro ait pris cette Tribune pour le Pulpitum, , lorsqu'il Padistingué du Profenium, suivant ce qui a esté dit aufixié-méchapitre, sçavoir que la ligne qui passe par lecentre du cercle qui fait là description & la distribution des parties du Theatre, separe l'Orchestre d'avec le Pupitre du Profezmium: Car cette Tribune, qui est l'Autel ou Thymele dont parle Pollux, est une cspece de Pupitre distingué & separé du Pupitre appellé autrement logeion & Profesium. Mais Vittuye auroit parlé plus proprement & plus intelligible. Vitruye auroit parlé plus proprement & plus intelligiblement, fila chose estoit ainsi, en disant au lieu du Pupitre du Prosenium, le Pupitre qui est au milieu de l'Orchestre sepa-ré du Prosenium, comme Pollux le met.

8. Le Logeion. Ce Logeion des Grecs, qui n'est point autre chose que le Pulpitum ou Prosenium des Latins que nous appellons le Theatre, est une fois plus haut que le Pul- D prism des Latins, par la ration qu'aux Theatres des Grees il n'y avoit point de spectareurs dans l'Orchestre, mais ils estoient tous sur les degrez où ils ne pouvoient estre empeschez devoit sur le Proscenium ou Logeion par sa hauteur, comme une partie des Spectareurs Romains l'aurouent esté, squarier seus outselbiers estés est par l'Orchestre qu'il voir ceux qui estoient assis en bas dans l'Orchestre qui n'au-roient pas pû voir sur le *Pulpitum* s'il avoit esté beaucoup

9. Au milieu des angles des Quarrez. Il y a dans le texte contrà quadratorem angulos qui est manife-fementune faute, parce que la dipolition de toutle Thea-tre demande qu'il y ait intrà ou inter quadratorum angulos, ainsi que la Figure sait voir: car c'est le propre du Theatre des Latins d'avoir ces chemins contra triangulorum angulos.

10. EN SORTE QU'A MESURE QU'ON MULTIPLIERA, Iln'est pas mal-aise de donner un sens raisonnable à cet endroit qui en l'état qu'il est, est fort obscur : car il n'y a qu'à changer le mot altero en altius & lire quoties pracinguntur changer te mot aires en attius et nie quottes pracisionatura altius, tamto semper amplificantur, au lieu de quoties pracisionatura altres tantos semplement amplificantur. Car la verité est que les Anciens faisont plusieurs Palliers, & que dans les Theatres qui choient fort grands il y en avoit jusqu'à quatre en comptant celuy sur lequel les colonnes du Portique d'aphane de la colonne de la c d'enhaut estoient polées : ainsi que Vitruve enseigne dans le cinquième chapitre de ce livre où il est parlé des vases du Theatre. Or ce que Vitruve dit est clair, sçavoir que les Amas de degrez qui vont en s'élargissant comme un coin à fendre, s'élargissent davantage vers le haut du Theatre que vers lebas.

11. LES LIEUX SOURDS. Je traduits ainfi diffonantes,

A n'y employoit tout le soin & tout l'artifice qui y est necessaire.

Pour bien tracer le plan de ces Theatres il faudra se servir des differentes manieres qui leur sont particulieres; Car ceux qui seront dessinez par le moyen des quarrez seront propres pour les Grecs, & ceux qui le seront par des triangles equilateraux seront pour les

c'est-à-dire male sonantes, parce que la particule dis dans la composition a la faculté de diminuer aussi bien que d'aug-menter, comme il se voit dans les mots difficiss & distrucier. Cest pourquoy je croy avec Laër, qu'il faut lire catechondes, c'est-à-dire, impedientes, de catechein par un . , &c non pas catechendes de catechein par un . , qui fignise reso-nantes, qui est le contraire de ce que Vittuve veut dire ; autrement catechandes & synechandes servient la mesme chose,

#### CHAPITRE

### Des Portiques & des Promenoirs qui sont derriere la Scene.

IL doit y avoir des Portiques derriere la Scene, afin que quand il surviendra inopinément des pluyes au milieu des jeux, le peuple s'y puisse retirer estant sorty du Theatre: Il faut aussi que les lieux où se doivent retirer ceux qui dansent les Ballets, soient assez spa-\* cieux pour les y repeter, comme on voit 1 aux Portiques de Pompée & à ceux d'Eumenes à Athenes, & au Temple de Bacchus. Il faut aussi qu'au costé gauche du Theatre en sor-

\* tant il y ait 2 un Odeum, pareilà celuy que Pericles fit construire à Athenes avec des co- Lieu pour chan-\* lonnes de pierre, 3 & qu'il couvrit de mas & d'antennes de Navires pris sur les Perses, & ter. qui ayant esté brussé pendant la guerre Mithridatique, fut ensuite rebasty par le Roy

Ariobarzanes; ou bien on pourra faire l'Odeum pareil au Strategeum de Smyrne; ou au Arsenal, E Portique qui est aux 4 deux costez d'une Scene sur le stade à Tralles; ou aux Portiques des autres Villes qui ont eu des Architectes exacts & curieux.

Les Portiques & les promenoirs qui se font joignant les Theatres, doivent à mon avis estre faits de telle sorte qu'ils soient doubles, & que les colonnes de dehors soient Doriques avec leurs Architraves & autres ornemens mesurez 6 selon les regles de cet ordre.

ques avec leurs Architraves & autres orneme

1. Aux Portiques de Pompe'e. On voit dans les fragmens du plan de l'ancienne Rome le plan du Theatre de Pompée, qui est la piece la plus entiere qui se trouve de tous ces fragmens. Ce qui y reste du Portique de derriere la Scene n'a point de rapport avec celuy que Vitruve décrir icy; n'ayant point les promenoirs plantez d'arbres, & de pallissades qu'il y met enfermez au milieu d'un double portique; mais s'eulement des portiques enfermez les uns dans les autres avec des loges.

2. Un Obeum. J'ay esté contraint de retenir le mot Grec, parce qu'il n'auroit pû estre rendu en françois que par une longue circonlocution; ce qui seroit messe asse dississe, parce que les interpretes ny les Grammairiens ne s'accordent point sur l'usage de cet Edifice. Suidas qui tient que ce lieu estoit destiné à la repetition de la Musique qui devoit estre chantée dans le grand Theatre, sonde son opinion sur l'etymologie, qui est prise à'Odé, qui en grec signifie une chanson. Le Scholiaste d'Ansilophane est d'un autre avis, & cil pense que l'Odeum servoit à la repetition des vers. Plutarque dans la vie de Pericles, dit qu'il estoit fait pour placer ceux qui entendoient les Musschein des vers. Plutarque dans la vie de Pericles, dit qu'il estoit fait pour placer ceux qui entendoient les Musscheins lotsqu'ils disputoient du prix: mais la description qu'il en donne sait entendre que l'Odeum avoit la forme d'un Theatre, parce qu'il dit qu'il y avoit des sieges & des colonnes tout alentour; & il falloit que ce Theatre sus periores qu'il dit qu'il estouver en pointe.

3. Et qu'il ecou vert de Mars et d'Antennes.

qu'il effoit couvert en pointe.

3. ET Qu'IL COUVEIT DE MATS ET D'ANTENNES.
Plutarque fait concevoir quelle effoit la figure de cette cou-Plutarque fait concevoir quelle estoit la figure de cette couverture par deux comparations. La premiere est prise d'une tente royalle, pour signifier que c'échtoit un toit haut & pointu contre l'ordinaire des toits des Anciens qui estoient peu élevez, ainsi qu'il se voit en leurs frontons ou pignons quidonnoient la forme & l'élevation aux toits. L'autre comparation est prise de la forme de la teste de Perieles qui sit bassir l'advand Athenes; car la teste de ce grand personnage estoit si pointué queles Poères de fon temps voulant se moquer de luy dans leurs Comedies le des gnoient sous le nom Impire s'ethinoce phalos, c'est-à-dire qui a la teste pointué compe un curedent, que les Anciens fassioient du bois d'un artenne un curedent, que les Anciens fassioient du bois d'un artenne un curedent, que les Anciens fassioient du bois d'un artenne un curedent, que les Anciens fassioient du bois d'un artens de la comparation d me un curedent, que les Anciens faisoient du bois d'un arbrisseau appellé sehinos, qui est le Lentisque; c'est pourquoy le Poète Comique Cratinus disoit pour plaisanter, que Pericles avoit reglé la forme de l'Odeum d'Athenes à sa

4. Aux Drux costez d'une Scene, Cet en-droit est tellement corrompu que j'ay eu bien de la peine à y trouver du sens. Il ya ex utraque parte ut Scene supra sta-

trouver du sens. Il ya ex utraque parte ut denne jupira juni dium. J'ay olic ut.

5. LES PORTIQUES ET LES PROMENOIRS. Je crois que ces Portiques qui doivent estre mis joignant le Theatre, ne sont point autres que ceux dont il vient d'etre parlé, & qui doivent estre dertiere ou à costé de la Scene: la raison est que Vitruve parle du Portique de Pompée, & l'apporte comme un exemple des Portiques qui se fai soient derrière la Scene. Or il est constant que le Portique de Pompée n'estoit point une partie de son Theatre, mais qu'il y estoit attaché de messire que celuy de Balbus l'estoit à son Theatre, & celuy d'Octavia au Theatre de Marcellus; car tous les Theatres n'avoient pas de ces Portiques attaa ion Ineatre, & centy a Occavia au Ineatre de Maichais, car tous les Theatres n'avoient pas de ces Portiques attachez, & le Portique qui toutnoit autour du demy rond du Theatre, continuoit auffi à fa face qui effoit droite & derriere la Scene, commei le voit dans la figure: Mais ce Portique quoique derriere la Scene n'estoit pas celuy dont Vitique quoique derriere la Scene n'estoit pas celuy dont Vitruve parle dans ce chapitre. C'estoit un double rang de
colonnes lequel avec un mur qui estoit en dedans, enfermoitune grande place plantée d'arbres à la ligne. Sestio a
donné la figure d'un edifice, qu'il appelle le portique de
Pompée il est different de celuy qui se voit dans le plan de
l'ancienne Rome; l'un & l'autre fait voit, que tous les
Pottiques qui estoient points aux Theatres n'avoient pas des
promenoits d'arbres; ce Portique de Pompée, n'enferme
dans son milieu qu'un massif long & estroit dans lequely il
a avoit des escaliers pour monter à un second Portique qui
estoit sur celuy d'embas. estoit sur celuy d'embas.

6. Selon les Regles DB CET ORDRE, Cela se doit entendre seulement pour ce qui regarde les proportions de l'architrave, de la frise & dela corniche: car pour ce qui est des autres proportions, qui appartiennent à la colonne, elles sont différentes de celles qui ont esté presertes cy-de-

CHAP.IX.

La largeur des Portiques doit estre telle qu'il y ait 7 depuis la partie exterieure des co-A lonnes de dehors jusqu'à celles du milieu, & de celles du milieu jusqu'au mur qui enferme les Promenoirs qui sont dans l'enclos de ces Portiques, autant d'espace que les colonnes de dehors ont de hauteur. Les colonnes du milieu qu'il faut faire d'ordre Ionique ou \* Corinthien, doivent estre plus hautes d'une cinquième partie que les exterieures.

Ces colonnes doivent estre saites avec d'autres proportions que celles que nous avons données pour les Temples: car celles-cy doivent avoir plus de gravité, & celles des Portiques plus de delicatesse. C'est pourquoy si l'on veut faire les colonnes d'ordre Dorique, il faut partager toute leur hauteur comprenant le chapiteau, en quinze parties, dont l'une fera le module de tout l'ordre: on donnera deux modules à l'epaisseur de la colonne, cinq & demy à l'entrecolonnement, & quatorze à la colonne sans le chapiteau. La hauteur du chapiteau sera d'un module & la largeur de deux & 1º un sixième. Le reste des messures sera parcil à celles qui ont esté données au quatriéme livre pour les Temples. Que si on veut les colonnes d'ordre Ionique, il faudra diviser la tige de la colonne sans le chapiteau & sans la base, en huit parties & demie, pour en donner une à la grosseur de la colonne, & une demie à la base avec son Plinthe, les mesures du chapiteau seront telles qu'elles ont esté données au troisiéme livre. La colonne Corinthienne aura la tige & la base comme l'Ionique: le chapiteau sera tel qu'il a esté décrit au quatriéme livre. Les \*Piedestaux auront aussi des saillies inégales en maniere d'escabeaux, ainsi qu'il a esté expliqué dans le troisséme livre.

vant pour les colonnes Doriques des Temples.

7. DEPUIS LA PARTIE EXTERIEURE DES COLONNES DEDEHORS, Il y a contradiction dans le texte Latin en l'éclat qu'il est. Latinudines Porsicum isapportere fieri videntur, uti quanta altitudine columna fuerine exteriores, santam latitudinem habeant ab inferiore parte columnarum exteriores, santam latitudinem habeant ab inferiore parte columnarum exteriores, santam latitudinem habeant ab inferiore parte columnarum externemarum admedias, et à medisants ad parietes. C'est-a-dire que la largeur des Portiques doit estre telle, qu'il y ait depuis le bas des colonnes de debors jusqu'à celles du milieu, jusqu'à au mur, autant d'espace que les colonnes de dehors ont et hauteur, de il ne sequince que les colonnes de dehors ont et hauteur, de il ne sequince que les colonnes de dehors ont pendules de hauteur, de il ne sequince que les colonnes de dehors ont pendules de la des des colonnes de chors ont pendules que ce et espace doit contenir celluy de deux entrecolonnemens se d'une colonne, comme il se pratique aux Pseudodipteres, ce qui ne fait que 13 modules; parce qu'il est dit que les entrecolonnemens sont de cinq modules & demy; ce qui estant doublé fait onze modules, & ces onze joints avec les deux de la colonne ne font que treize. De sorte que je ne doute point qu'il ne faile corriger le texte, & line ab exteriore parte e parte : parce que pari, ce moyen on comprendra dans cette grandeur les deux modules du diametre de la colonne qui sont necessaries pour ser les quinze modules. Car quoy qu'il eust est de vent de puis le dehors des colonnes; Vitruve n'est pas irequier dans ses expressions qu'il ne se trouve pluseurs exemples d'une pareille negligence dans ses Ouvrages.

8. Les colonnes du milieu Qu'il faut faire d'ordre Ionique ou Corinthien, Delafaçon que ces Pottiques font décrits ils composient un Edifice bien étrange par l'assemblage de ces colonnes de differens ordres & dans un mesme Portique, qui en avoit de Doriques à droit, & d'Ioniques ou Corinthiennes à gauche, dont les unes estoient plus hautes, les autres plus batles, il C semble neanmoins queVitruve vueille faire entendre que les colonnes étoient ainsi quelquefois de differentes hauteurs aux Temples, Jorsqu'au 4, chapitre du 4, livre, il dit que quand les Temples ont plus de quarante piez de large, il faut que les colonnes qui sont au front soient de mesme hauteur que celles qui sont derriere au second rang. Et cette maniere a quelque rapport avec ce qui est dit au 2 chap, du 3, livre, squavoir qu'on metroit sur les colonnes Corinthiennes des enablemens quelques sois Doriques, & quelque fois loniques, l'ordre Corinthien n'en ayant point de particuliers.

9. DOIVENT ESTRE PLUS GRANDES D'UNE CINQUIÉME PARTIE. CETTE cinquiéme partie eftune grandeur bien excefive, car ces colonnes ne doivent exceder les autres que de la hauteur de l'Architrave, qui dans une colonne Dorique de 15 modules telle qu'est celle-cy, rest que la quinziéme partie de la colonne, parce qu'il n'est Dhaur que d'un module. De sorte qu'il y a apparence qu'il faut au lieud'une cinquième, lite une quinzième, & croire que du nombre quinze le caractere X. estoit effacé dans la copie & qu'il n'estoit resté que le V.

10. ET un sixie'me, l'addroit corriger le texte qui a fixième pour troiséme. J'ay dit les raisons de cette correction sur le chapitre 3 du 4 livre, où il se rencontre une semblable sauce, qui est que les anciens saisoient le caractere V avec deux traits qui ne se joignoient par embas en cette maniere v, ainsi qu'il se voit dans des medailles, & qu'il et ais de de roite qu'un copiste a pris les deux premiers points de V I pour un V.

II. LES PIEDESTAUX AURONT AUSSI DES SAILLIES INEGALES. La maniere des Piedeslaux dont Vittuve parle, a esté expliquée assez au long au chapitre 3 du slivie.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XLVI.

Cette Planche est le plan des Portiques & des Promenoirs qui estoient derrière la Scene des Theatres. Cet edifice pourroit estre appellé Pfeudodiptere double, parce qu'il est composé de deux Portiques qui sont élargu chacun par la suppression du rang des colonnes qui estant depuis B jusqu'à B, & de puis C, jusqu'à C, feroient un Diptere. A A A A, sont les Promenoirs. B B, le Portique de debors. C C, le Portique de dedans. D D, le mur qui enfermoit les Promenoirs. E E, les Perrons par lesquels on montoit dans les Portiques qui estoient élevez sur un Stereobate ou massif rehaussé sur le rez de chaussée. F F, les Portes.

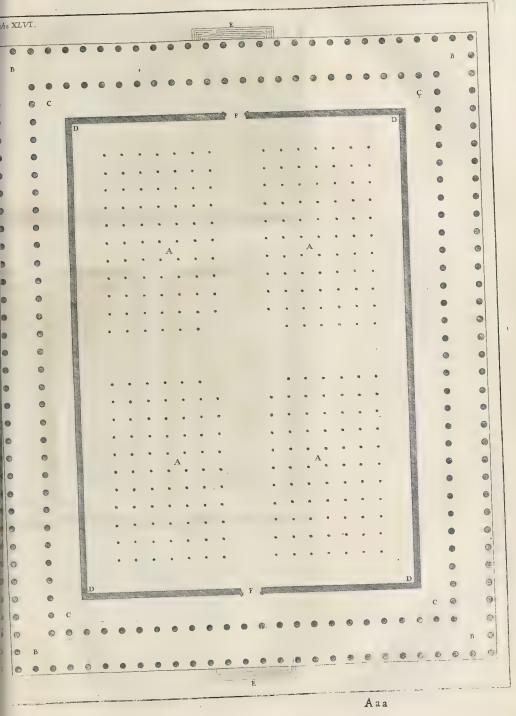



# EXPLICATION DE LA PLANCHE XLVII.

Cette Planche est l'élevation perspective des Portiques & des Promenoirs qui se faisoient proche des Theatres pour mettre le peuple à couvert quand il survenoit inopinément des pluyes pendant les jeux, & pour servir de promenades en tout temps. La structure de ces Portiques est remarquable, à cause qu'ils sont composez de colonnes de differens ordres qui sont mises non pas les unes sur les autres, mais sur un mesme Plan. Il est encore à remarquer qu'elles sont de hauteur différente, celles de



# EXPLICATION DE LA PLANCHE XLVII.

dedans', qui sont Corinthiennes, estant plus hautes que celles de dehors qui sont Doriques. Elles ont aussi un predestail de la forme particuliere dont il a esté parlé au troisséme livre, & qui est appellée per scamillo; impares, à cause qu'au droit de chaque colonne le piedestail a une saillie qui le fait ressembler à une escabelle. On n'a representé qu'une partie du Portique, sçavoir un des bouts qui sont marquez BC, BC, dans le Plan: parce que cela sussitif pour faire comprendre toute la structure de cet Edifice.

CHAP. X. Les Architraves, les Corniches & tous les autres membres seront mesurez sur les regles A

qui en ont esté données dans les livres precedens.

Les espaces découverts qui sont dans l'enclos des Portiques, seront ornez de Pallissades de verdure, parce que les promenades qui se font à découvert dans ces lieux contribuent beaucoup à la santé: car en premier lieu elles aiguisent 12 les especes qui vont aux yeux, la \* verdure rendant l'air plus subtil, & l'agitation ouvrant les conduits du corps; ce qui donne lieu à la diffipation des humeurs grossieres qui sont autour des yeux. Secondement la chaleur douce qui est excitée par l'exercice, consume & attire en dehors les humeurs & generalement tout ce qui se trouve estre superflu & à charge à la nature. Il sera aisé de juger que cela est vray si l'on considere que des eaux qui sont à couvert & enfermées sous terre, "il ne s'éleve aucune vapeur, mais seulement de celles qui sont exposées à l'air, B desquelles le Soleil attire une humidité dont il forme les nuages. De sorte que si l'on peut dire que dans les lieux découverts les mauvaises humeurs sont attirées hors du corps, comme les vapeurs le sont hors de la terre, il n'y a point de doute que les promenades dans les lieux découverts sont d'une grande utilité & d'un grand ornement aux Villes.

Or afin que les allées soient toûjours exemptes d'humidité, il faut creuser & vuider la terre bien profondement, & bastir à droit & à gauche des égouts dans lesquels ils y ait des canaux qui descendent des deux costez des allées, & aprés avoir emply ces canaux de charbon, y mettre du sable pardessus & dresser l'allée, qui à cause de la rareté naturelle du charbon sera exempte d'humidité: parce que les conduits l'épuiseront en la déchar-

geant dans les égouts.

L'intention de nos ancestres a encore esté que ces promenoirs fussent comme des magafins dans lesquels les villes trouvassent dequoy subvenir à de grandes necessitez. On sçait C que pendant un siege, il n'y a rien dont on manque si-tost que de bois: car il n'est pas difficile d'avoir des provisions de sel pour long-temps; on peut fournir les greniers publics & ceux des particuliers d'une quantité suffisante de bled; & les herbages, les legumes & les chairs peuvent suppléer à son defaut : De mesme si les eaux viennent à manquer on peut faire des puits ou amasser les eaux de la pluye. Mais les provisions de bois dont on a toûjours besoin pour la cuisine, sont difficiles à faire, parce qu'il s'en consume tant, qu'il faut beaucoup de temps pour en amasser suffisamment. Or dans ces besoins pressans on peut couper les arbres de ces Promenoirs & en distribuer à chacun sa part. De sorte que ces Promenoirs font deux grands biens, conservant la santé pendant la paix, & suppleant au défaut de bois en temps de guerre, & l'on peut dire qu'il seroit à propos qu'il y en eust dans toutes les Villes, non seulement au derriere des Scenes des Theatres, mais D mesme joignant tous les Temples.

Mais parce que ces choses ont esté suffisamment expliquées, nous allons passer à la des-

cription des Bains.

12. LES ESPECES QUI VONT AUX YEUX, Philander croit que Vitruve a dit perlimat speciem pour perlimat aciem: mais e n'ay pû estre de son opinion, parce qu'il est évident que Vitruve veut donnet deux raisons de l'utilité evident que Vittuve veut donnet deux raitons de l'utilité que ces promenoirs apportent à la veuë, dont l'une est prise de la bonne disposition qu'ils introduisent dans l'organe par l'exercice de la promenade, & l'autre de la bonne disposition qu'ils donnent par le moyen de la verdure, aux especes qui frappent l'organe. Or ces deux raisons seroient reduites à une, si on lisois persimats aciem, au lieu de persimats speciem. & Viterupe fait voir ces me legable, asser des internets. ciem; & Vitruve fait voir, ce me semble, assez clairement par la conclusion de son raisonnement, qu'il a eu intention de distinguer ces deux raisons: car il dit, aciem tenuem, & acutamspeciem relinquit; c'est-à-dire que la promenade rend

aciem tenuem, & le promenoir acutam speciem.

13. IL NE S'ELEVE AU CUNE VA PEUR. Cette hypothese est contraire à celle que presque tous les Philosophes admettent, comme estant absolument necessaire pour trouver la raison des sources des fontaines. Et l'experience fait voir que lorsque les vents secs regnent, les eaux qui ne fait voir que tortque res vents tees regions, as caux qui le font touchées ny du Soleil ny du vent, ne laissent pas de s'evaporer, Vitruve mesme suppose cette evaporation en d'autres endroits de cét Ouvrage, comme au premier chapitre du huitéme livre, où il dit que pour connoître s'il y a de l'eau sous terre il faut ensemmer dans une sosse le san qui la vapeur de l'eau qui verte quelque vase renverse, afin que la vapeur de l'eau qui s'éleve du fond de la terre s'y attache.

#### CHAPITRE X.

# De quelle maniere les Bains doivent estre disposez & quelles sont leurs parties.

L faut premierement choisir un lieu fort chaud & qui ne soit point expose au Septentrion. Les Etuves chaudes & les tiedes doivent avoir leurs fenestres au couchant d'Hyver, ou si le lieu n'y est pas dispose, il les faut tourner au Midy: parce que le temps de se baigner, suivant la coustume, est depuis le midy jusqu'au soir. Il faut aussi faire en sorte que \* 'le Bain chaud qui est pour les hommes, & celuy des femmes, soient proches l'un de l'autre; parce qu'on pourra échausser les lieux où sont les vases de l'un & de l'autre Bain avec B un mesme ; sourneau. On mettra sur ce fourneau trois grands vases d'airain, dont l'un \* sera pour l'eau chaude, l'autre pour la tiede, & le troisséme pour la froide: \* les vases seront tellement placez & disposez que de celuy qui contient l'eau tiede, il ira dans celuy qui contient la chaude autant qu'il en aura esté tiré de chaude, & qu'il en entrera par la

t. LE BAIN CHAUD. Caldarium & Laconicum, fignifient quelquefois la mesme chose, sçavoir ce qu'on appelle Euwes en françois. C'estoir un lieu où l'on échausfroir feulement l'air pour faire suer. Ciceron & Cesse l'appellent Asseum, pour le distinguer du Bain chaud qu'ils nommoient Calidam lavationem, & qui estoit ce que Vittuve appelle icy Caldarium.

L. LES LIEUX OÙ SONT LES VASES, Vafaria eftoit une des chambres des Bansoùl'on ferroit les differens vaiffeaux qui fevoient à puifer leau, & à la jetrer fur ceux qui fe baignoient. Ces vaiffeaux eftoient Cacabi, des Chaudins, Trulle, des Poéflons, Vrecoli, des Eguieres. Il y avoit encore dans cette chambre ces grands vafes d'airain dont il est pat le en fuire, & qui contenoient l'eau chaude, la tiede, & la froide qui estoit conduite dans les Bains par de différens tuyaux.

D

3. Four Neau. Hypocaufum fignific ordinairement un Poëlle fair pour échauffèr l'air d'une chambre laquelle citoir appellée Laconicum dans les Bains: mais icy c'est un fourneau qui échauffè l'eau pour les Bains.

4. CES VASES SERONT TELLEMENT
PLACEZ. La disposition
& la forme de ces trois
vases qui est décrite assez
obscurement par Vittuve
n'est expliquée par les Interpretes qu'avec des figu-

res qu'ils en ont fait tailler. Celle que Barbato a mise dans son edition latine fait assez bien entendre comme l'eau estoit beaucoup echaussée dans l'un & se seulement rendué tiede dans l'autre, & conservée froide dans le troisséme, par la seituation qu'ils avoient plus proche ou plus éloignée du feu: mais la manière par laquelle Virtuve entend que le vasée de l'eau tiede en recevoir autant de froide qu'il en donnoir de tiede au vasse d'eau chaude, n'est point expliquée par cette figure : Celles de Cistaranus & de Rivius sont faites pour expliquer cette communication des eaux de differentetemperature. Elles representent les trois vases posez les uns sur les autres, sçavoir le vase A, qui contient la froide ; le vase B, où est latiede; & le vase C, qui est celluy de la chaude; en sorte que ces vases envoyent chacun leur eau dans les Bains par les conduits FFF, n'ayant de communication que par un petit conduit, sçavoir le vase A, avec le vase B, par le conduit D; & le vase B, avec le vase C, par le conduit E. Mais l'inconvenient est qu'il est impossible que la chaleur qui monte sort promptement ne se communique bien-tost. & sie passe du vassileau inferieur qui est immediatement échaussée par le seu, dans levase du milieu, & dans levase du milieu, & dans celuy d'enhaut; & qu'elle n'y devienne me es estant point expliqué là desse pas par de sorte que Virtuve ne s'estant point expliqué là desse; y'ay crû que je pouvois ajoûter aux interpretations de Barbaro & de Rivius, une troisséem qui me s'emble en quelque façon probable, qui et de placer les trois vases G, H, & I; à coste l'un de l'autre; savoir G, pour la chaude, H, pour la tiede, I, pour la froide ; supposant que l'on a soin de faire que le vase qui centient le froid soit todyours plein : car si ces vasses encessaires pour donner à l'eau de l'un la chaleur, à cel-telle qu'ils reçoivent du fui les impressions de l'un la chaleur, à cel-



le de l'autre la tiedeur , & pour n'alterer point la froideur de celle du troisséme ; la transsituson de l'eau d'un vasse seau dans un autre se fera aisément, ainsi que Virtuve la demande, parlemoyen de deux Siphons courbez K. & E., dont l'un , sçavoir L., portera l'eau froide du vase se, dans le vase H, qui contient la tiede, & l'autre, sçavoir K, portera la tiede dans le vase de la chaude qui est G, les trois vases estant à niveau : car il est facile d'entendre que des-

C

lors que l'on tirera de l'ean chaude du vase G, cette eau baissant dens son vase en sera tomber par le Siphon K, une pareille quarrité de la riede, que le Siphon attirera du vase H, &c que pas la mesme raison l'eau tiede buissant dans le vase H, donnera occasion à la froide du vase I, de descendre par l'autre Siphon L. Toure la difficulté est que lusage de ces trois vases estant de sourre de l'eau non seulement l'un à l'autre, mais principalement aux Bains par le moyen

Bbb

CHAP.X. mesme proportion de celuy qui contient la froide dans celuy qui contient la tiede. Le A \*\*

dessous des Bains sera echauffé par un seul fourneau.

Le plancher des Etuves qui doit estre creux & suspendu, sera ainsi fait. Il faut premierement faire un pavé avec des quarreaux d'un pie & demy qui aille en penchant vers le fourneau, en sorte que 'sil'on y jette une balle, elle n'y puisse demeurer, mais qu'elle retourne vers l'entrée du fourneau : car par ce moyen la flamme ira plus facilement sous tout le plancher suspendu. Sur ce pavé on bastira des piles avec des Briques de huit poulces, disposées & espacées en sorté qu'elles puissent soûtenir des quarreaux de deux piez en quarré. Ces Piles seront hautes de deux piez & maçonnées avec de la terre grasse messée avec de la bourre; & elles porteront , ainsi qu'il a esté dit , les quarreaux de deux piez en quarré , sur lesquels sera le Pavé.

Pour ce qui est de la voute des Bains, le meilleur est qu'elle soit de pierre: mais si elle B n'est que de charpenterie il la faudra garnir & lambrisser de poterie en cette maniere. On fera des verges ou des arcs de fer qu'on attachera à la charpenterie avec des crampons de fer assez prés-à-prés pour faire que des carreaux de poterie qui doivent estre sans rebord posent chacun sur deux arcs ou verges de fer, afin que tout le lambris de la voute soit soûtenu sur du fer : Le dessus de ce lambris sera enduit de terre grasse messée avec de la bourre, & le dessous qui regarde le pavé, avec de la chaux & du ciment que l'on recouvrira de Opus albarium. Stuc, 7 ou de quelque autre en duit plus delié. Il sera bon que cette voute soit double, afin \* que la vapeur qui sera receuë entre-deux, s'y dissipe & ne pourrisse pas si-tost la charpen-

La grandeur des Bains doit estre proportionnée au nombre du peuple: mais leur proportion doit estre telle qu'il leur faut de largeur un tiers moins que de longueur, sans com-C

des tuyaux, qui sont au fond de chaque vase & qui vont décharger dans le bain ces différentes eaux quand on en ou-vre les robinets; il artivera lorsqu'on tirera de l'eau tiede du vaseH, que cette eau yenant à baisser dans son vase qui est au milieu des deux autres , l'un & l'autre de ces vaisseaux dont l'eau fera alors plus haute, ne manquera pas de la laif-fer couler dans le vale du milieu, ce qui est contre le texte, qui dir que l'eau froide seulement doit entrer dans le vale de l'eau tiede. De sorte que pour obvier à cer inconvenient, de l'eau tiede, De forte que pour obvier à cet inconvenient, il faut concevoir que le Siphon K, qui fait aller l'eau tiede dans le vase de la chaudea une soupape au bout qui est dans le vase de l'eau chaude & que cette soupapeempesche que la chaude ne puisse passer dans le vase de l'eau tiede e : car cela estant ains , lorsque l'eau tiede baisser dans son vase , il ne pourrarecevoir que l'eau du vase qui contient la froide ; il faut encore supposer que le Siphon L, qui porte l'eau froide dans le vase de la tiede , a aussi une soupape au bout qui est dans le vase de l'eau tiede pour empescher que lors que l'on tire de l'eau froide , la tiede ne puisse passer du vase H dans le vase l. dans le vase 1.

5. LE DESSOUS DES BAINS. Alveus fignifie pro-5. LE DESSO US DES BAINS, Aireus lightile pro-prement dans les Bains la cuve où l'on fe baigne, mais on peut douter s'il ne se doit point entendre icy des vaisseaux d'arrain où les eaux chaude, tiede & froide estoient conte-nuës; Et sicela estoit ainsi, la figure de Barbaro & la mien-ne seroient meilleures que celle de Cistanus, parce que le texte dit que la votte qui est dessous es vaisseaux passes. échauffer, leur est commune, ce qui ne seroit pas aux vases

de Cifaranus dont il n'y a que celuy de l'eau chaude qui foit fur le feu. Mercurial dans fa Gymnastique croit que ce fourneau souterrain estoit commun & donnoit de la chaleur tant aux vases d'airain qu'à l'Etuve & aux bains chauds, ce qui se voit aussi dans le chapitre suivant, par la situation des dif-ferentes parties dont les bains estoient composez.

6. S. 1. 1'ON Y JETTE UNE BALLE. Mercurial apporte une autre raison de cette pente que le pavé du fourneaudevoit avoir, & un autre ulage de ces balles, qui estoit que ceux qui avoient soin d'entretenir le feu dans ce foursque ceda qui avoient oin d'entietent le reu dans ce four-neau, le faufoiente n jettantune balle frottée de poix, se faifant rouler cette balle fur le plancher qui devoit ainfi eftre en pente, afin que la balle put revenir. Neanmoins Palladius dit que cette pente de l'atre du fourneau des bains étoit faire pour aider la chaleur à monter afin d'échauffer plus puissamment.

plus puitamment.

7. Ou de Quelqu'Autre enduit. Il paroît par cet endroit qu' Albarium opus n'est pointun simple blanchif-sement de lait de chaux, comme tous les Interpretes le croyent; mais que c'est une espece d'enduit, pare albaris sive tessario: l'interprete Albarium opus, le sur, parce que de tous les enduits il est le plus blanc à cause du marbre dont il est fait. Je traduis aussi, s'eve testorio, c'est-à-dire size also quavris teèlorio, de quelqu'autre enduit plus delié que le cipent nater qui'antes avoir di un'il faut, metre le stuc, qui ment : parce qu'apres avoir dit qu'il faut mettre le l'uc, qui est un enduit delié, sur le degrossissiment duciment, il saut entendre que si au lieu de stuc on y met une autre espece d'enduit, ce doit estre un enduit sin & delié.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XLVIII.

Cette Planche contient le Plan , & l'élevation des Bains des Anciens. Dans le Plan , A, est le E Bain des Hommes. B, est celuy des Femmes. CC, sont les Reposoirs. DD, sont les Corridors. E, est la chambre des vases. F, est le vase d'eau chaude. G, est le vase d'eau tiede. H, est le vase d'eau froide. II, est l'accoudoir. KK, est le degré inferieur.

L'Elevation represente le Bain des Hommes qui n'est en rien différent de celuy des Femmes. Cette Figure fait voir que ce lieu qui est un Bain public dans lequel plusieurs personnes se baignent ensemble, ne reçoit du jour que par enhaut. On y voit un des Corridors avec la Ballustrale ou accoudoir qui est sur le degré inferieur. Il faut supposer qu'il doit y en avoir autant à l'opposite.





CHAP.X. prendre le \* Reposoir qui est autour du Bain, & le " Coridor. Ce Bain doit estre éclairé A\*\* par en haut afin qu'il ne foit pas obscurcy par ceux qui sont à l'entour. Il faut que ces Reposoirs qui sont autour du Bain soient assez grands pour contenir ceux qui attendent que les premiers venus qui sont dans le Bain, en sortent. Le Coridor qui est entre le mur & la Balustrade ne doit pas avoir moins de six piez de large : parceque le degré qui est au dessous, & l'appuy de dessus en emportent deux.

Le Laconicum ou Etuve à faire suer, doit estre jointe avec l'Etuve qui est tiede, & il \* faut que l'une & l'autre ayent autant de largeur qu'elles ont de hauteur jusqu'au commencement de la voute qui est en demi rond : au milieu de cette voute on doit laisser une ouverture pour donner du jour, & y suspendre avec des chaisnes un bouclier d'airain, par le moyen duquel, lorsque l'on le haussera ou baissera, on pourra augmenter, ou diminuer la chaleur qui fait suer. Ce lieu doit aussi estre arondy au compas afin qu'il reçoive en son mi-B lieu également la force de la vapeur chaude qui tourne & s'épand dans toute sa cavité.

8. LE REPOSOIR. J'ay ainsi interpreté le mot grec Schola, qui signifie un lieu où l'on demeure sans agir & sans ttavailler du corps. C'estoit un endroit dans les brins où ceux qui vouloient se baigner attendoient qu'il y eust place dans l'eau, Quelques-uns estiment que c'estoit un Portique; Barbaro croit que Virtuve a ainsi appellé le rebord du bassin dans l'equel l'eau estoir contenuë.

Barbaro croit que Vitruve a ains appellé le rebord du bassin dans lequel l'eau estoit contenué.

9. Le CORIDOR, Philander & Barbaro veulent qu' Alvess que j'enterprete Coridor, soit icy la mesme choie que labram qui est le bassin ol l'on se baigne; ce que je ne puis roire, à causé de la petitesse de ce bain, qui selon la supputation de Barbaro n'auroit que quatre piez; car cette grandeur ne peut estre sussissant un bain public tel qu'est celuy dont il s'agir, qui devoit estre fort spacieux; paisfqu'il est dit qu'il devoit estre proportionné au nombre du peuple, ce qui ne peut estre entre nettre ontendu d'une baienoire de quaqu'il est dit qu'il devoit ettre proportionne au nombre du peuple, ce qui ne peur estre entendu d'une baignoire de qua-tre piez de long, qui n'est que pour une seule personne; & d'ailleurs on sçait qu'il y avoit des bains si grands que l'on y pouvoit nager, & qui pour cette raison estoient appellez Colymbethra: Mas ce qui est dit d'alveus, sçavoir, qu'il est entre le mur & la Ballustrade, inter parietem & pluceun, fait entendre assez clairement qu'alveus ne peur estre le bain. Toute la difficulté est sur l'equivoque d'alveus, qui à la variès de suppourse avec lastram, & ne peur semisser. la verité est synonyme avec labrum, & ne peut signifier un

Coridor que metaphoriquement; mais cette fignification est familicre à Virtuve, ainsi qu'il a esté expliqué à l'endrott où l'appelle alveolatum s'plobatem, un Predestaul continu dont la comiche & la base sont des saillies qui lausent une partie ensoncée dans le milieu & sen blable à un canal. J'ay cru que dans l'obscurité & dans la confusion de cerendroit je pouvois donner cette interpretation au texte de Virtuve, principalement la chose estant aussi claire qu'elle l'est, comme il se peut voir par la Figure de la Planche XLVIII, qui est conforme en cela à celle que Pyrrho Ligorio a dessine si cur un bas relies antique, & qu'il a communiquée à Mercurial : car il parosit par cette figure que le bain estoit un bassin de pierre dans lequel un grand nombre de personnes se pouvoient baigner ensemble ; & qu'aucour de ce bassin il y ayotie aux deux costez marquez C C, dans la Planche X L VIII un espace assez large, & que le long des deux autres costez il y avoit une Ballustrade qui faisoit un Coridor DD, de chaque costé.

10. Le Lacon leum. Les Anciens appelloient ainsi les Etuves seches, parce que les Lacedemoniens en our esté les inventeurs, & qu'ils s'en servoient ordinairement. Mercurial reprend ceux qui consondoient le Laconicum, qui estoit le lieu où l'on suoit, avec l'Hypocaussum, qui estoit le sieu où l'on suoit, avec l'Hypocaussum, qui estoit le soune au che aussi chause de l'en successione.

le fourneau qui échauffoit le Laconicum

CHAP.XI.

#### CHAPITRE XI.

# Comme il faut bastir les Palestres & les Xystes.

BIENQUE: les Palestres ne foient pas en usage en Italie, je ne laisseray pas de décrire icy comme elles doivent estre basties, & de quelle maniere les Grecs ont accourtumé de les faire.

r. Les Palestres. La Palestre parmy les Grecs estoit un Edisce public pour toutes sortes d'exercices tant de l'esprit que du corps, comme estant composé d'un Col-lege, & d'une Academie, dans la signification que ces noms

ont en françois. Neanmoins la pluspart des Auteurs, ne one et randou reament la Palestre que comme une Academie pour les exercices du corps, suivant l'etymologie du nom que l'on fait venir de pale, qui en grec signifie la luitte.

# EXPLICATION DE LA PLANCHE XLIX.

Cette Planche est le Plan de la Palestre. A A A, sont les trois Portiques simples du Peristyle. BB, est le Portique double qui regarde le Midy. CC, sont les salles pour faire les conferences des E Philosophes, appellées Exedræ. D, est l'Echole des jeunes garçons, appellée Ephebeum. E, est le Ieu de Paume, appellé Coryceum. F, est le lieu où l'on garde la poussière, appellé Conisterium. G, est le Bain d'eau froide, appellé Loutron. H, est le magasin des huiles, appellé Elacothesium. I, est le lieu frais, appellé Apodyterium. K, est le passage qui va au Propnigeum. L, est le lieu où l'on allume le seu, appellé Propnigeum. M, est l'Esuve, appellé Laconicum. N, est l'Esuve voutée. O, est le Baind'eau chaude. QQ, est le Portique double qui regarde le Septentrion. RR, sont les chemins bas pour s'exercer. SS, sont les bois de Platanes. TT, sont les sieges de Ciment. FV, sont les allées découvertes, appellées Peridromides. XT, est le Stade.

Dans

D



Exedra.

Lieu pour les jeunes garçons. Coryceum. Le marazin de La poussiere. Le lavoir. Le lien où l'huile estoit serrée. L'avant-four-

Dans les Palestres 'il faut faire des Peristyles quarrez ou longs, qui ayent deux stades A Long comme une de tour, qui est ce que les Grecs appellent, Diaulon. Trois des Portiques de ce Peristyle doivent estre simples, & le quatrieme qui regarde le midy, doit estre double, 4 afin que le \* vent ne puisse pousser la pluye jusqu'au fond. Le long des trois autres Portiques, on bastir , de grandes salles où sont plusieurs bancs sur lesquels les Philosophes, les Rhetoriciens & les autres gens de lettres sont assis pour faire leurs disputes.

Le long du double Portique il doit y avoir les pieces suivantes : au milieu est 6 l'Ephe-\* beum, qui est un lieu spacieux remply de sieges, plus long de la troisiéme partie qu'il n'est \* large; à sa droite est île Ieu de Paume & le Conisterium, aprés; ensuite du Conisterium \* dans le retour du Portique, est le bain d'eau froide, que les Grecs appellent Loutron. Au \* costé gauche de l'Ephebeum est l'Elaothesium, proche duquel est le lieu frais, d'où l'on va \* par un passage au Propnigeum qui est dans le retour de l'autre Portique; & tout proche en B dedans au droit du lieu frais est l'Etuve voutée pour faire suer, qui doit estre deux fois plus longue que large. Elle a à costé dans le retour le Laconique basty de la mesme maniere

2. IL FAUT FAIRE DES PERISTYLES, J'ay corrigé cet endroit suivant l'avis de Mercurial. Il y a deux lignes qui sont transposées dans tous les Exemplaires Latins, où aprés monstrare, il y a , constituent auten, qui ne doit estre qu'aprés persenire: car cette transposition ostoit tout le sens en faisant que Vittuve parloit de trois Portiques avant que l'avaigne de suits en autre, donc est principal. ne iens en faitant que virture parloit de trois Portiques avant que d'avoit dit qu'il y en a quatre, dont ces trois font une partie, il faut done lite. Nune mihi videur (tamets non sint Italica consucutinis) Palastrarum adificationes tradere explicate, et quemadmodum apud Gracos constituantur monfrare, In Palestris Perifytia quadrata sive ablonga ità sint frare, In Palestris Perifytia quadrata sive ablonga ità sint facienda, uti duorum stadiorum labeant ambulationis circui-tionem, quad Graci vocant havadr; ex quibus tres porticus tionem, quod Graci vocant hando; ex quibus tres porticus simplices disponantur, quartaque, qua ad meridianas recione, est conversa, dupleux; sui cum tempestates ventres sunt, non positi aspergo in interiorem perventre. Constituuntur autem in tribus porticibus exedra spatiosa, habentes sedes, in quibus Philosophi, Rhetores, reliquique qui studiis delectantur, sedentes, disputare possint. In duplici autem porticu.

3. DIAULON. Diaulonestoit une espece de course qui se fanoit de la longueur d'un ftade, au bout duquel on retour-noit le long du melme ftade, La course qui se faisoit des deux stades toute droite & sans retourner estoit appellée Dolichum, Aulos en grec fignifie une fluste, qui represente

la figure de cette forte de course qui eftoit longue & étroite.

4. A fin que LEVENT. Palladio ajoute une autre raison de la profondeur de ce double Portique, qui est l'utilité qu'elle apporte en Efté : car de mefine que cette pro-fondeur defend de la pluye en Hyver, elle empeschoit aussi que le Soleil n'y donnast l'Esté.

g. De GRANDES SALLES, Le mot Exedra qui est grec, est differemment interpreté par les auteurs : Alexan-der ab Alex, croit que c'estoit une Gallerie ouverte en mader ab Alex, croit que c'eftoit une Gallerie ouverte en ma-niere de loges. Accurse le prend pour une senestre. Il signi-fie neanmoins à la lettre un lieu où plusseurs personnes sont affises: mais je crois qu'il est de l'essence que les sieges soient atrestez & attachez au lieu, de mesme qu'ils sont au Chœur de nos Eglises, au contraire des sieges qu'on appor-te pour s'asseoir à l'endroit où l'on entend le Setmon; autre-ment tout lieu socieux deviendroit. Exedet. te poir s'atteorra l'entroiteur de l'entre cention; atterneur tout lieut pacieux deviendroit Exedra, quand on y au-roit apporté des sieges. Philander semble avoir esté de certe opinion quand il a dit que l'Exedra des Grecs estoit un lieu pareil à celtu qu'on appelle le Chapitre dans les clositres des Religieux. Vittuve neammoins parte des Exedras au chapitre' 9 du 7 livre, comme de lieux fort ouverts & exposez aux rayons du Soleil & de la Lune, ce qui sembleroit ap-

aux rayons du Soleil & de la Lune, ce qui fembleroit ap-puyet l'opinion d'Alexander ab Alexandro.

6. L'E' PHEBEUM. Hebs fignifie en grec la puberté qui artive à quatorze ans qui eftoit le temps où les garçons commençoient les exercices du corps: tous les Interpretes difent que l'Epbebeum eftoit pour ces exercices. Palladio croit que c'estoit les petites Ecoles des garçons, & que le Coriceum estoit celles des perites filles : il y a apparence que cela devoit estre ainsi à l'égard de l Ephebeum, parce que Vitruye dit que ce lieu estoit remply de sieges, qui l'au-

roient rendu mal propre aux exercices de la luitte & de la course; outre qu'il est parlé en suite d'autres lieux affectez

à ces exercices.

7. Le jeu de pau de la Grammariens de s'accordent point fur la fignification du mot de Coriceum en cet endroit. La pluspart des Interpretes croyent qu'il vient du mot Grec Coré, qui signifie une jeune fille, & que le Coriceum eftoit un lieu où les filles s'exerçoient à la luitte & à la course, de mesme que les Garçons s'exerçoient dans l'Ephebeum. Palladio estime, ainsi qu'il a esté dit, que c'étoient les petites Ecoles des files, de mesme que l'Ephebeum estrict Ecoles des files, de mesme que l'Ephebeum estoit celles des Garçons. D'autres prennent son et peud l'estrict est de l'est que s'exerçoient dans l'estre composite du mot Grec Course, qui signifie les cheveux; composite de la composite me si ce lieu estoit destiné pour faire le poil. Mercurial sans fe mettre en peine d'Etymologie, veur que ce soit le lieu où l'on servoit les habits de ceux qui s'exerçoient ou qui se baignoient, & n'apporte point d'autre rasson sinon que celieu estout absolument necessaire dans les Palestres. Mais j'ay mieux aimé (uivre l'opinion de Baldus qui derive Coryceum, du mot Grec Corycos, qui fignifie une balle, un Eteu, ou un Bolon: Et cette explication me semble d'autant plus raison nable, que la disposition du lieu se rencontre telle qu'il est necessaire pour cette piece ; parce qu'elle demande un en-droit spacieux , principalement en long ; & celuy qui est de-puis l'*Ephebeum* jusqu'au coin du Peristyle qui est plus grand puis l'Ephebeum jusqu'au coin du Perittyle quiett plus grand que l'Ephebeum , n'auroir esté proportionné ny à l'espace qui est necessaire pour une Ecole de filles, ny à cesuy qu'un lieu à faire le poil, ou à serrer des habits, peuvent requerir. C'est pourquoy j'ay interpreté Coriceum un jeu de paume, qui estune piece dans une Palestre aussi necessaire & aussi esfentielle qu'une garde-robbe : joint que le lieu appellé Fria gridavium estou destiné à cela : C'est pourquoy il estoit appellé Apodyterium, c'est-à-dire lieu où l'on se des-habille, qui est une chose dont Mercurial demeure d'accord.

8. Le Coniste Rum. Consi en Grec signifie de la

8. Le Conisterium. Conis en Grec fignifie de la poussier on en gardoit en ce lieu pout les luitteurs qui s'en poudroient l'un l'autre: pour avoir plus de prise sur

leurs corps qui estoient huilez & glissans,

9. L'EL & O T H E S I U M. C'estoit un lieu où l'on serroit
une mixtion d'huile & de cire pour oindre ceux qui s'exercoient. Cette mixtion effoit auffi appellée Ceroma, & elle ne servoit pas seulement à rendre les membres glissans & moins capables de donner prise, mais elle les rendoit plus E fouples & plus propres aux exercices.

10. PROPNIGEUM. Mercurial interprete le mot Grec

Proprigeum, Prefurnium, comme estant derivé de Pnigeus, qui fignifie un four, ou une cheminée. Philander qui le de-rive de *Pnix*, qui fignifie étouffement & suffocation, croit que c'estoit un lieu plein d'une vapeur chaude propre à faire suer. Mais le Laconicum & le lieu appellé concamerata su-datio, estoient faits pour cela. De sorte qu'il ya plus d'ap-parence que le Proprigeum estoit une Salle où estoient les cheminées par lesquelles on mertoit le feu qui passoit sous les lieux appellez Calida lavatio, Laconicum, & concame-rata sudatio; & que c'estoit aussi dans ce lieu que le bois estout serré.

A qu'il a déja esté dit. A l'opposite du Laconique est le bain d'eau chaude. Et c'est ainsi que Chap. XII. les Peristyles de la Palestre doivent estre disposez.

Il y a de plus en dehors trois autres Portiques, dans l'un desquels on entre en sortant \* du Peristyle. Les deux autres sont à droit & à gauche dans lesquels on peut s'exercer comme dans 11 le Stade. Celuy qui regarde le Septentrion doit estre double & fort large: 12 l'autre estant simple sera fait de telle sorte que le long du mur & le long des colonnes il y aura comme des chemins élevez, larges de dix piez, qui laisseront au milieu un autre chemin bas dans lequel on descendra par deux degrez, qui occuperont un pié & demy depuis le chemin haut jusqu'au chemin bas, qui n'aura pas moins de douze piez. Par ce moyen ceux \* qui se promeneront avec leurs vestemens sur ces chemins hauts, ne seront point incommodez par ceux qui s'exerceront dans le bas.Cette forte de Portique est appellée 13 Xystos par les Grecs dautant qu'il est fait afin ques les Athletes se puissent exercer en Hyver B dans les lieux couverts. Pour bien faire ces Xystes il faut qu'entre les deux Portiques il y ait un bois de Platanes avec des allées & d'espace en espace des sieges d'ouvrage faits avec du ciment. Le long du Xyste couvert & du double Portique il faudra tracer des allées découvertes que les Grecs appellent Peridromidas, qui sont nos Xystes découverts, dans Fait pour courir lesquels les Athletes s'exercent en Hyver quand il fait beau temps. Au de-là de ce Xyste il tout à l'entour. faut bastir un Stade assez ample pour placer beaucoup de monde qui puisse voir à l'aise les exercices des Athletes.

Voilà ce que j'avois à dire touchant la disposition des Edifices qui se font dans l'enclos des murs d'une Ville.

14. LE STADE. Le Stade effoit un espace de 123 pas qui failoient riviton 90 de nostoiles. Ce mot est detrivé du Ver-be 500, qui fignise s'arrester, parce que l'on dit qu'Hercule couroit tout d'une haleine cet espace an bout duquel il s'arreftoit, Encetendroit le Stade lignifie un lieu courbé en de-mi rond par les deux bours, & entouré de degrez pour placet ceux qui regardoient faire les exercices de la course, ainsi qu'il se voit dans la Planche XLIX.

the Voit dans la Planche ALTA.

12. L'AUTRE ESTANT SIMPLE. Il faudroit dire les deux autres, car cela fe doit rapporter aux deux Portiques exterieurs, qui font à droit & à gauche de celuy du milieu qui eft double. Ces Portiques simples font marquez R.R. & le double QQ, dans la Planche X LIX. La mesime chose doit aussi estre entenduë lorsqu'ensuite il est dit qu'il faut

D

faire des Promenoirs découverts le long du Xyste couvert & du double Portique : car le Xyfte couvert au lingulier est nis pour les Xyftes couverts qui sont les Portiques R R, placez à droit & à gauche du Portique double Q $Q_1$ II y  $\alpha$  cent exemples dans toutes les langues de ces singuliers mis au lieu du plutier, comme quand on dit qu'un homme a l'œil au neu au piuser, comme quana on air qu'un nomme a l'œit trouble, on le pié feur, on n'entend point que cela foit dir d'un feul cil, ou d'un feul pié. Vitruve est obscur en beau-coup d'endroits où il use de cette figure assez mal-à-pro-

13: X y s r o s. Ce mot Grec vient de Xyein, qui signise polir & racler ou étriller, à cause que ceux qui s'exerçoiens en ce lieu-là, se rendoient le corps poli & glissant en le ras clant avec desétrilles & le frottant avec de l'huile.

### CHAPITRE XII.

# Des Ports & de la Maçonnerie qui se fait dans l'eau.

A commodité des Ports est une chose assez importante pour nous obliger à expliquer icy par quel art on les peut rendre capables de mettre les vaisseaux à couvert \* des tempestes. Il n'y a rien de si aisé quand la nature du lieu 1 s'y rencontre favorable, & qu'il se trouve des hauteurs & des promontoires qui s'avancent & laissent au milieu un lieu naturellement courbé: Car il n'y a qu'à faire autour du Port des Portiques, des Arsenaux, ou des Passages pont aller du Port dans les marchez, avec des tours aux deux coins qui soient jointes par une chaisne que des machines soustiennent. Mais si ce lieu n'est pas propre de soy pour couvrir les vaisseaux & les defendre contre la tempeste, pourveu qu'il n'yair point de riviere qui incommode 3 & que la profondeur soit suffisante d'un

1. S'Y RENCONTRE FAVORABLE. Mon manufcrit a nauvaliter se sur posses, bes exemplaires imprimez n'ont point bene, qui est necessare pour le sens.

2. Pour yru qu'il n'y Alt Foint de Rivier qui incommode. Le sens est, à mon avis, que les ti-

RE QUI INCOMMOBE. Le tens et, a mon avis, que les rivieres empelchent quele Port n'air ce quieft nocellaize à ce qu'on appelle flairo, qui est le lieu commode à tenir les vaisseaux; parce que le rivieres charient ordinairement du fable & des immondires qui emplissent es ports, & l'eau douce rend par son mélange celle de la mee beaucoup plus legere, en sorte qu'elle ne sortient pas les vaisseaux qui sont chargez. Joint aussi que cemélange gaste le bois des navires, & Alberti dit melme qu'il rend l'air dangereux & pesti-

lent; mais la veriré est que les rivieres n'incommodent pas tant les ports de la mer Oceane, que ceux de la Mediterra-née, dont Virtuve entend seulement parler: car l'agitation du flux & du reflux de la mer empesche que la vase & les immondices des rivieres ne comblent les ports de l'Ocean, & le reflux qui fait monter la mer bien haut dans les ports, donne lieu à l'art de se servir avantageusement de ce sécours de la nature en retenant l'eau qui est montée pendant le reflux dans les éclufes & dans les barres, que l'on ouvre quand la mer est descendue, & qui par sa chute impetueuse acheve de pousser hors du Port ce que le ressux a commencé

3. ET QUE LA PROFONDEUR SOIT SUFFISAN

CHAP. XII. costé, il faut ba stir dans l'autre costé un Mole qui s'avance dans la Mer & qui enferme A

La maniere de bâtir le Mole dans l'eau est telle : Il faut faire apporter s de cette poudre \* qui se trouve dans les lieux qui sont depuis Cumes jusqu'au Promontoire de Minerve, & la messer en telle proportion qu'il y ait 6 deux parties de poudre sur une de chaux. Pour \* employer ce mortier il faut dans la place où l'on veut bâtir le Mole, planter dans la Mer & bien affermir des poteaux rainez & attachez ensemble par de forts \*liens. Ensuite \*

T. Pexplique par cette circonlocution le mot de fratio qui fignifie en general tout ce qui rend un lieu commode pour y retirer & faire demeurer les vailfeaux, ce qui confifte en deux choses principalement; l'une est qu'il y ait affèz de fond pour porter les vailfeaux; l'autre que ce heu foir à couvert des vents. Or il est évident qu'il ne s'agit icy que du premier, parce que le mole qui doit estre balty, mettra les premier, parce que le mole qui doit estre batty, mettrales vaisseurs de couvert des vents, & ainsi jay cru pouvoir mettre l'espece dont il est quiestion, pour le Genre que ce mot statio fignisse qui auroit esté trop indesiny.

4. DANS L'AUTRE COSTÉ, Celt-à-dire dans ce-luy qui est moins profond ; parce qu'il est propre pour ba-fiir, & qu'il n'est pas propre pour contenir les vailleaux. 5. DEUX PARTIES DE FOUDRE SUR UNE DE CHAUX. LE PEYTE d'Enjayages, en reconsent de une DE CHAUX.

5. DEUX PARTIES DE POUDRE SUR UNE DE CHAUX.

5. DEUX PARTIES DE POUDRE SUR UNE DE CHAUX.

Le texte dit (eulement en proportion de deux à un. Mais parce qu'il elt constant que la quantité de deux s'entend de la poudre, & que colle d'un s'entend de la chaux, j' ay cru que pouvois inscrer cette explication dans le texte.

6. DE CETTE POUDRE. Cette poudre est la Pozzolane dont il a esté parlé au 6 chapitre du second livre.

7. DES POSTEAUX RAINEZ. On appelle une piece de bois rainée, quand elle est creussée pur une raye ou canal propre à recevoir le tenon d'une autre piece de bois, comme les Menusiers sont quand ils assemblent les ais des clossons d'est planchers. Vay cru que Virtuve a entendu

comme les Menussers font quand ils assemblent les ais des clossons & des planchers. J'ay cru que Vitruve a entendu un poteau ainsi rainé pas aream. Philander & Barbaro sont de la messine opinion ; car l'un die que area en cet endroit sunt ligna e casata & sultana à summo ad mumo: l'autre du que ce ne sont tien autre chose que Trabes ab uno capite ad aliud execonte sulcis aut canadiculis tam latis uit in est tabularum capit: s'immitti possin; & la vetité-est que. Vitruve a accoutumé d'estendre si loin la signification du mort area, qu'il appelle au 3 chapitre de ce livre areas, les entredeux des solives, à caussé de la cavité qui y est, & qui ne ressemble pas mas à celles d'une rainure.

J. Martin a expliqué areas des costres, & il les emplit de

ble pas mal à celles d'une rainure.

J. Martin a expliqué arcat des coffres ; & il·les emplit de mortier de Pozzolane pour les jetter dans la Mer! cette manière le pratique en quelques endroits ; ol de grandes cailles faites de pourtes & d'ais ; font emplies de maçonnerie, qui par la pefanteur fait enfoncer les cailles, & defenide infeniblement dans l'eau, à mesure que la maçonnerie les charge ; jusqu'à ce qu'elles soient au fond. Mais le texte de

Virruve ne s'accorde point avec cette firncture; & il ya \* apparence quarca ne fignifie point icy un coffre ny ine apparence qu'area ne signise point icy un coffre ny me cause; parce qu'il est dit qu'après que les choses qui sont appellées area ont estéplantées dans la Mer, on garnit d'ais les entre-deux & qu'enfuite tout l'espace qui est destiné pour la majonnerie est emply de mortier & de pierres, c'està dure que cet alsemblage de poceaux rainez, & d'ais que l'on a fait couler dans les tainurés, sont les colosons qui sont les trois coste a dun quarré, dont le bord de la Mer sait le marches de la serve de la colosons qui sont les trois coste a dun quarré, dont le bord de la Mer sait le marches de la serve de la colosons de la mer de la colosons qui sont les trois coste a dun quarré, dont le bord de la Mer sait le marches de la cette de la colosons de la mer de la colosons de la mer de la coloson de la mer de la coloson de la mer de la mer de la coloson de la mer de la mer de la coloson de la mer de la mer de la mer de la coloson de la mer quatrieme ; & que l'on jette dans l'eau enfermée dans ce quarré, le mortier avec les pietres, qui par leur pesanteur font sortir toute l'eau, & par la vertu particuliere que la Pozzolane a de secher & de s'endurcir dans l'eau, font

comme une maile fuille & jettée en moule.

C'ell pourquoy je ne pais approuver la feule chôfe en laquelle les Interpretes de Vitruve's accordent tous, feavoir que ces coffres ou clossons estant faites, an visidoit l'eau pour y bastir le mole à see; car Vitruve ne dit point cela, cette maniere estant une autre structure qu'il décrit ensuite pour s'en servir quand on manque de Pozzolane; & icy il semble que l'ondoive entendre qu'ayant fait les cloisons à la maniere que Philander les décrit, scavoir suivant la for-me que le mole devoit avoir; on emplissoit l'espace que ces C cloisons enfermoient, avec du mortier de Pozzolane & des pierres que l'on jettoit dans l'eau : car il n'est point dit que dece mortier & de ces pierres arrangées il se fasse de la maconnerie, mais seulement que ces marieres doivent estre entasses jusqu'à ce que tout l'espace soit remply. Il n'est point dit aussi qu'il saille se mettre en peine d'opuier l'eau, parce que le mortier & les pierres ayant plus de prsanteur que l'eau, la faissir soit; ç & la propriet de ce mortrer qui est de s'endureur dans l'eau, rendoit la chose facile. Car il auroit esté inutile d'aller querir cette poudre si loin, si l'on ne vouloit pas faire valoir sa vettu particuliere: & l'on n'au-roit eu qu'à laisser secher la maçonnerie pendant deux mois, comme il est ditensuite qu'il faut faire quand il est parlé de

Extremaçon et entenute qui traut raite quanta it est patie de terte maçon here commune.

8. Liens. Le mot Casena que j'ay traduit liens, semble devoir faire quelque peine, 'Es repugner à l'explication que pie donne à arca, que je prens pour des poceaux rainez; 8c il y a apparence que c'est ce qui a fait penser à l. Martin qu'on jettoit dans la Mer des coffres liez de chaîlnes de fer,

#### EXPLICATION LA PLANCHE DE

Cette Planche contient trois Figures qui representent les trois manieres que Vitruve enseigne de faire les jettées qui servent aux Ports de mer. La premiere Figure represente la premiere maniere qui se fait sans vuider l'eau qui a esté enfermée entre les cloisons de poteaux & d'ais, & un jettant seulement dans cette enceinte le mortier de Pozzolane avec les pierres, afin que ces materiaux occupant la place de l'eau, es la chassant par leur pesanteur semplissent l'espace qui est enfermé entre les cloisons, comme d'une maçonnerie fusile, qui puisse durcir dans l'eau, telle qu'est celle qui est faire avec de la Pozzolane. A A , BB, sont les poteaux rainez des deux costez. BB, sont les ais qui sont coulez

La seconde Figure represente la seconde maniere, qui est de vuider l'eau enfermée dans l'enceinte faite à l'ordinaire avec des Batardeaux; & de bastir le Mole à sec au fond de la mer.

La troisième Figure represente la troisième maniere, qui est de bastirune masse moitié sur le rivage , moitié sur un amas de sable , soustenu d'un petit mur que l'on abat lorsque la maçonnerie est seche, afin que la mer ayant emporté le sable , la masse qui a esté bastie tombe dans l'eau. GG , est l'amas de sable. FF, est le petit mur qui le soûtient. HH, est la masse de maçonnerie qui seche. EE, est le talus du bord de la mer.

remplir



Ddd

CHAP. XII. remplir les entre-deux avec des ais ? aprés avoir égalé le fond & ofté ce qui pourroit nui- A re. Cela estant fait, la proprieté de la poudre dont il a esté parlé cy-devant est telle, qu'il n'y aura qu'à jetter & entasser le mortier qui en sera fait, & des pierres autant qu'il en faudra pour emplir tout l'espace qui aura esté laissé pour le Mole.

Pulvinus.

Mais si l'agitation de la mer est si grande que l'on ne puisse suffisamment arrester ces poteaux il faudra bastir 10 dans la terre mesme au bord de la mer 1 un massif qui s'éleve jus- 1 qu'au niveau de la terre, en forte neanmoins qu'il n'y en ait pas la moitié à niveau; parce que l'autre partie 12 qui est la plus proche de la mer doit estre en talus. Ensuite on bastira \* tant du costé de l'eau que des deux costez du massif, des rebords d'environ un pié & demy jusqu'à la hauteur de la partie du massif qui est à niveau, ainsi qu'il a esté dit, & on emplira de sable le creux du talus jusqu'au haut des rebords. Cette esplanade estant faite, on bastira dessus une masse de maçonnerie de la grandeur que l'on jugera susfisante, & l'ayant B laisse seicher du moins pendant deux mois, on abattra les rebords qui soûtiennent le sa-\* ble qui estant emporté par les vagues 13 laissera tomber & glisser la masse dans la mer , & \* par ce moyen on pourra peu à peu s'avancer dans la mer autant qu'il sera necessaire.

Aux lieux où l'on ne peut avoir de Pozzolane, on fera en cette maniere. On mettra deux rangs de poteaux accommodez comme il a esté dit, & bien affermis avec des liens au lieu qui aura esté choisi, & l'entre-deux sera remply de terre grasse blanche mise dans 14 des sacs faits 15 d'herbes de marais, qu'on battra pour les biens affermir; & alors avec \*

Merones.

Mais il n'a pas pris-garde que Catena & catenationes dans Vi-truve fignifiem les liaifons qui se font des pieces de bois avec le bois même, de la maniere que Claves dans la charpenterie & dans la menuiferie ne signifient pas des cless de fer. C uena cedant doncen general, ce que nous appellons des tirans, je cro y quicy elles doivent fignifier des pieces de bois mifes en trayers fur le bout d'enhaut des poteaux rainez Lour les lier ensemble.

9. Après Avoir Egale! Le Fond. J'interpre-te ainfi exequare, parce qu'il falloit égaler la terre, afin que le premier ais que l'on enfonçoit entre les rainures, la toule premier ais que l'on entonçoit entre les rainures, la tou-chaît par tout également, l'interprete aufi purque, oferre e qui pourrois nuire & empelcher que ce premier ais ne coule jusques sur la terre; car il ne faudroit qu'une pierre pour l'arrester, & cela autoir fair une ouverture par le sond, par où le mortier se seroit écoulé. On fait autrement pour égalerle sond de la Mer, lorique l'on a simplement intention d'y poser les caisses remplies de maganierie, ainsi qui la esté dir. cat on y jette quantité de pierres & de fable jufqu'à laisser a l'eau seulement la hauteur de dix ou douze piez, & on fait plonger des hommes qui drellent & mettent à niveau ces amas de pierre & de sable.

Au reste cette pensée qui m'est particuliere, scavoir que suivant Virruve on ne vuidoit point l'eau, & que c'estoit le mortier & les pierres qui la faisoient sortir, est confirmée par ce qui est dit ensuite dans la description des Battardeaux, qui se faisoient de la mesme maniere, que nous les saisons à present, qui est de jetter de la terre grasse entre deux cloifons d'ais soustenus par des pieux, sans vuider l'eau que la terre grasse fait sortur assez aisément: car le mortier & les pierres qui sont jettées dans l'enclos des cloisons fait le mesme effet que la terre que l'on jette pour faire les bastar-

deaux. 10, Dans la Terre mesme, Jelis in ipsâ terra, aulieu de 46 ipsâ terra, pour tendre le sens un peu meil-

II UN MASSIF. Pulvinus, qui proprement signifie un oreiller, se prend metaphoriquement quelquefois pour une platte-forme, ou assemblage de charpenterie, sur lequel on traisselles bourds fardeaux, & que nous appellons Poulain en françois peut estre du moz de Pulvinus : Ley Pulvinus se gnifie un malfif de maconnecte qui le baftifloir dans terre au bord de la mer jusqu'au niveau de la terre. & qui avoit le mesme talus que lebordde la mer : & au bas du talus on bastissoit un petit mur que l'on élevoit à la hauteur du reste du massifi avecdeux autres petits muts, un de chaque colé, pour soustenir le fable dont on emplissoit le creux du talus, en sort cue la patrie du massifi qui estorit à niveau de la terre & le sable dont la cavité du talus estoit remplie, faissonne une esplanade sur laquelle on bastissoit le Mole: Cela se faifoit ainsi asin que lorsque le Mole estoit seiché, il pust tomber tout entier dans la mer, lorsque les petits murs estant abattus, la mer viendroit emporter le sable qui se unenoit

la plus grande partie du Mole.

la plus grande partie du Mole.

12. Quitstiant la plus proche de la mer. Le texte porte quod est proxime lisus. Je prens icy proxime lisus, qui est le pius proche de la mer, parceque es suppose que la mer & le rivage sont in prés l'un de l'autre, que ce qui est proche de l'un, peut estre dit proche de l'autre, & je trouvo que le sens est le sien plus clair en disant la partie qui est la plus proche du rivage; car la verité est que la partie qui est la plus proche du rivage; car la verité est que la partie qui est la plus proche du rivage; car la verité est que les deux parties du massifi dont ils agis sont toutes deux proches du rivage; mais il y en a une qui est plus proche de la mer, sça voir celle qui est en talus.

13. LAISSERA TOMBER, Cette maniere de faire un mole en bastissant sur le bord une masse de Maçonnerie souter sie sur du sable &c qui tombo ensuite dans la mer lorsqu'elle vient à emporter le sable, est décrite dans Virgile au 9 de l'Encide par ces vers Qualis in Euboico Baïarum littore quondam

D

Sucuris in Eurote Base in 1882. Saxea pila cadit, magnis quam molibus antè Construïl am iaciun: Ponto, sic illa ruinam Prona trabit, penitusque v.dis illisa recumbit.

14. DES SACS FAITS D'HER RES DE MARAIS, On est bien empesché de sçavoir ce que c'est que Merones, La chose dont Virtuve pa le, est assez chien est a silve entre dué pour faire juger que ce doivent estre des pasquets, de que le mot de Merones doit estre corrompu. Casanus, Casanus, l'activité de l'indicate de l'activité de l'indicate de l'activité de l porali & Philander croyent qu'il faut lire Perones, qui si-gnisient des bottes ou des chausses, comme si Vittuve en-tendoit que ces paquets doivent estre longs & étroits, de mesme qu'estoient les sacs dont Pline dit que Cresiphon se Territ pour poser les pierres enormes des architraves du Temple de Diane d'Ephese. J. Martin qui lit aussi Permes, a cru que ces bottes servoient aux ouvriers qui travailloient aux batardeaux, Cujas, Turnebus & Saumane veulent qu'on lise Herones qui signifient des mannequins. Ils se fondent sur Donatus qui dit que les Latins de son temps appelloient un mannequin Heronem: Ce mot de sac signifie proprement en nostre langue, ce que Perones, Merones & Herones ne fignifient que metaphoriquement enlatin.

igninent que metapnortquement entatin,

15. D'HERBES DE MARA I 5. J'interprete ainsi le
mot Viva, C'eltune herbe fort celebre dans Virgile qui en
parle au 2. & au 6 de l'Eneide comme d'une plante aquatique, mais qui elt demeurée inconnué aux Botanistes, qui n'en disent presque rien autre chose, sinon qu'Vlva est dans les marais d'eau douce, ce qu'Alga est dans la mer: & ils ne disent point bien asseurement ce que c'est qu' Alga ; ils

4 \* 6 des machines Hydrauliques faires en limaçon, & par des roues, on par des Tympans, CHAP. XII. on vuidera l'eau qui est entre ces deux digues; & dans cet espace aprés qu'il aura esté desseiché, on creusera les fondemens jusqu'au solide si c'est terre, & on les bastira de libages joints avec chaux & sable, les faisant plus larges que ne sera le mur qu'ils doivent soustenir. Si le lieu n'est pas ferme on y enfoncera des pilotis d'aume demy-brûlez, ou d'olivier, ou de chesne, dont les intervalles seront remplis de charbon, comme il a esté dit en parlant des fondemens des Theatres & des autres murailles. Là dessus on élevera le mur de pierres de taille dont celles qu'on posera en boutisse seront les plus longues qu'il sera posfible, afin que celles qui sont entre les boutisses, soient plus fermement liées; on remplira de mortier fait de chaux & de cailloux ou de maçonnerie ce qui sera en dedans du mur: cette masse aura assez de force pour soûtenir une tour si on la veut bâtir dessus.

Cela estant achevé il faudra prendre-garde en bastissant les Arsenaux pour les navires, qu'ils soient tournez vers le Septentrion, car l'aspect du Midy à cause de la chaleur est sujet à engendrer & à entretenir les vers & les autres bestioles qui carient le bois. Il faut aussi fe donner de garde de les couvrir de bois, de crainte du feu : leur grandeur ne sçauroit estre definie, mais elle doit estre capable de contenir au large les plus grands vaisseaux.

Aprés avoir écrit dans ce livre tout ce que j'ay jugé estre necessaire & utile aux Villes en ce qui regarde la perfection des Edifices publics, je me propose de traiter dans celuy qui suit, des utilitez & des proportions des bastimens qui se font pour les particuliers.

croyent feulement qu' Alza est le Phycos des Grecs, quoy que Pline assure qu'il n'y a point de mor Latin pour signifier le Phycos, parceque c'est un arbrisseu, & qu' Alza est une herbe. Anguillare dir que quelques uns ont cru qu' VI va est la Typhé de Dioscoride, scavoir cette espece de jonc qui ades masses au sommet, mais il declare que ce n'est point son opinion. Je croy neamnoins qu'elle a quelque probabilité estant sondée sur le texte de Virtuve; car il se trouve que les Anciens se servoient des feüilles de ces jones à masses pour faire des nattes & des matelats, & elles y sont fort propres si on les prend avant que le jone air jetté la tige; de sorte que que croy que les Perenes, Merones, en Herones, soit qu'on les interprete des sacs, des manaequins, ou des foit qu'on les interprete des sacs, des mannequins, ou des

cabats, estoient des pacquets de terre graffe enveloppée de ces feitilles de jones qui sont longues d'un pié & quelquefois de deux, larges d'un doit, dures & pliables : parce que ces suilles negligemment entrelacées servoient à empesdet avait de la companyation de la company chet qué la ctaye ou terre graffe ne vint à fe difoudre trop ptomptement dans l'eau : & quand on pettriffoit ces paquets après que les batardeaux en citoient remplis , ces herbes qui fe compoient & fe délioient, n'empeléhoient pas que les pa-quets de craye ne fe mefiaftent & ne fe joigniffent enfemble pour faire la cautient de la baltacleur.

pour faire le courroy du bastardeau.

16. Dus machines hydrauliques. Ces machines font expliquées aux chapitres 9 86 in du 10 livre.

# LE SIXIE'ME LIVRE VITRUVE.

PREFACE.

PREFACE.

N dit que le Philosophe Aristippe disciple de Socrate s'estant sauvé d'un naufrage en l'Isle de Rhodes, & ayant apperceu des figures Geometriques tracées sur le sable du rivage, dit en s'écriant à ceux qui estoient avec luy, ne craignons rien, je vois des vestiges d'hommes: & que là s'en allant à la Ville, il entra dans les Echoles publiques, où ayant disputé de la Philosophie, il se sit tellement estimet, que la Ville luy sit des presens capables de l'entretenir honnestement & ceux qui estoient de sa compagnie. Ces gens ayant envie de retourner en leur Païs, & s'estant enquis de ce qu'il vouloit mander à ses enfans; il les chargea de les avertit qu'ils fongeassent de bonne heure à acquerir des biens qui fus-E sent de telle nature, que s'il leur arrivoit quelque jour de faite naufrage, ces biens pûssent nager & venirà terre avec eux: parcequ'il avoit reconnu qu'on ne se devoit asseurer dans la vie que sur ce qui n'est point sujer aux changemens que la fortune, le renversement des Republiques, & les malheurs de la guerre peuvent apporter. Théophraste qui estoit aussi de cet avis conseilloit de se sier plus sur la doctrine, que sur les richesses, & disoit qu'entre tous les hommes il n'y a que ceux qui sont sçavans qui ne soient point étrangers hors de leur pais, qui aprés avoir perdu leurs amis, ne manquent point de personnes qui les aiment, qui font citoyens de toutes les Villes, & qui dans les dangers les plus terribles font toujours sans mal & sans crainte: au lieu que celuy qui se sie sur le bon-heur de sa fortune,

1. En l'Isle de Rhodes, Galientapportecette Histoire d'Aristippe, & dit que ce sur prés de Syracuse qu'il straufrage,

PREFACE. & croit estre à couvert de toute sorte d'accidens fascheux, reconnoist enfin, s'il est A sans doctrine, que le cours de sa vie se fait dans un chemin peu serme, & où il est impossible de ne pas tomber.

Epicure n'avoit pas d'autre sentiment quand il disoit que ce qu'on peut attendre de la fortune est peu de chose pour le Sage, qui ne doit fonder ses esperances que sur la grandeur & sur la force de son esprit. Cela a esté dit par cent autres Philosophes; les Poëtes mesmes, comme Eucrates, Chionides, Aristophane, ont fait dire tout cela sur leurs Theatres dans les anciennes Comedies; & entre autres Alexis dit que les Atheniens meritent beaucoup de louange pour avoir corrigé cette Loy commune dans toute la Grece, qui oblige les enfans de nourrir leurs peres, en ordonnant que ceux-là seulement y seroient contraints, dont les parens auroient eu soin de les faire instruire; car si la fortune nous sait quelque bien, elle nous l'oste le plus souvent, au lieu que les sciences estant comme attachées à nos ames, leur possession nous est tellement asseurée que nous ne la sçaurions jamais perdre qu'avec la vie. C'est pour quoy je reconnois que j'ay beaucoup de graces à rendre à mes parens qui estant persuadez de la justice de cette Loy des Atheniens, m'ont fait étudier & sur tout en un Att qui demande beaucoup de connoissances, & qui comme en un cercle comprend tous les autres : car par le moyen des preceptes dont ils ont eu soin que je fusse instruit dans toutes les choses qui appartiennent aux belles lettres & aux Arts liberaux, & par le plaisir que j'ay pris dans la lecture des bons livres, j'ay enrichy mon efprit jusqu'au point d'estre parfaitement content, & de ne manquer de rien, ce qui est la veritable richesse.

Je sçay bien qu'une grande partie du monde estime que la principale sagesse est celle C qui nous rend capables d'amasser des richesses, & qu'il s'est trouvé des gens qui ont esté assez heureux pour acquerir des biens & de la reputation tout ensemble. Mais quant à moy je puis asseurer que les richesses ne sont point le but que je me suis proposé dans mes études, ayant toujours moins aimé l'argent que l'estime & la bonne reputation : & si je n'en ay eu que tres-peu iusqu'à present, j'espere que mes Livres me rendront assez considerable pour faire qu'il n'en soit pas de mesme dans la posterité. Car je ne m'étonne pas que mon nom soit aussi peu connu qu'il est. Les autres mettent tous leurs soins à briguer les grands emplois, & moy j'ay appris de mes Maistres qu'il faut qu'un Architecte attende qu'on le prie de prendre la conduite d'un Ouvrage; & qu'il ne peut sans rougir faire une demande qui le fait paroître interessé: puisqu'on sçait qu'on ne sollicite pas les gens pour leur faire du bien, mais pour en recevoir: Car que peut-on croire que pense celuy que l'on prie de donner son bien pour estre employé à une grande depense, sinon que celuy qui le de-D mande espere y faire un grand profit, au préjudice de celuy à qui il le demande. C'est pourquoy on prenoit-garde autrefois avant que d'employer un Architecte, quelle estoitsa naissance, & s'il avoit esté honnestement élevé, & on se fioit davantage à celuy dans lequel on reconnoissoit de la modestie, qu'à ceux qui vouloient paroître fort capables. La coustume aussi de ce temps-là estoit que les Architectes n'instruisoient que leurs enfans & leurs parens, ou ceux qu'ils croyoient 2 capables des grandes connoissances qui sont requi- \* ses en un Architecte, & de la fidelité desquels ils pouvoient répondre.

De forte que quand je considere qu'une science si noble & si importante? est traitée par \* des gens si peu entendus qu'ils ignorent non seulement les regles de l'Architecture, mais encore mesme celles de Maçonnerie, je trouve que c'est avec beaucoup de raison que ceux qui font bastir prennent le soin de conduire eux-mesmes les Ouvrages, & qu'ils aiment mieux, s'il saut qu'ils soient conduits par des ignorans, que du moins ils le soient selon leur fantaisse, puisque ce sont eux qui en sont la dépense.

Aussi ne voit-on point que des personnes de condition s'amusent à avoir l'œil sur d'autres Ouvrages que sur les bastimens, parce qu'on se fie assez sur la capacité des ouvriers

ble rendre inutile celuy de fidei qu'il suppose, & celuy de peritis est necessaire pour le sens.

<sup>2.</sup> CAPABLES DES GRANDES CONNOIS-SANCES, Pour donner quelque sens au texte où il y a quibus tantarum rerum sidet, pecunie, sine dui itatione permitterentur; j'ay cou qu'il falloit mettre peritis au lieu desidei, & lire: quibus tantarum rerum peritis, pecunie sine dubitatione permisserentur: parceque le mot de permisserentur sem-

<sup>3.</sup> Est tralité. Je ne seay pour quelle raison tous les exemplaites ont jailariau lieu de trassari, si ce n'est que l'on aut jugé que cette correction n'estoit digne que d'un Correcteur d'imprimerie.

A que l'on employe à faire des souliers, des draps de laine, ou de telles autres manufactures qui sont assez aisses: Mais on reconnoist tous les jours que ceux qui font profession de l'Architecture, n'y entendent que sort peu de chose.

Ce sont ces raisons qui m'ont porté à composer un corps d'Architecture avec grande exactitude; & j'espere que le monde n'aura pas ce present desagreable. Ayant donc enseigné dans le cinquieme livre les regles qu'il faut suivre dans la construction des Edifices publics, je vais expliquer dans cettuy-cy quelles doivent estre les proportions des maisons particulieres.

### CHAPITRE

CHAP. I.

B De la differente maniere de disposer les maisons selon les differentes qualitez des regions & suivant les aspects du Ciel.

Our bien disposer une maison il faur avoir égard à la region & rau climat où on la veut bastir : car elle le doir estre autrement en Fourte d'avoir est au climat où on la veut bastir: car elle le doit estre autrement en Egypte qu'en Espagne, & autrement au Royaume de Pont qu'à Rome, & ainsi diversement en differens lieux: Parce qu'il y en a qui sont proches du cours du Soleil, d'autres qui en sont éloignez, & d'autres qui sont au milieu de ces extremitez. De sorte que lorsque le Ciel est differemment tourné à l'égard de divers lieux à cause du rapport qu'ils ont au Zodiaque & au cours du Soleil, il faut differemment disposer les bastimens: car aux païs Septentrionaux ils doivent estre voutez avec peu d'ouvertures, & tournez vers les parties du monde où le chaud regne : au conc traire il faut faire de grandes ouvertures & qui soient tournées vers le Septentrion aux regions chaudes & Meridionales; afin que l'art & l'industrie puisse remedier à ce que la nature du lieu a d'incommode; & qu'en chaque region par une exposition accommodée à \* la constitution qu'elle a 2 suivant l'élevation du Pole où elle est, on procure une temperature convenable.

Pour y parvenir il faut examiner la nature de chaque chose, & principalement des corps des habitans: car aux lieux où le Soleil n'attire pas beaucoup de vapeurs, les corps font assez temperez; & à ceux qu'il brûle par la proximité de son cours, il consume l'humeur qui entretient la bonne temperature : au contraire dans les païs froids & éloignez du Midy îl n'y a pas affez de chaleur pour epuifer l'humidité : mais l'air dans lequel beaucoup de vapeurs sont messées remplit les corps d'humeur, les rend plus massifs, & grossit la Dvoix. Cela fait aussi que vers le Septentrion les corps des hommes sont grands & puissans, que la peau est blanche, les cheveux plats & roux, les yeux bleus, & qu'ils ont beaucoup de sang à cause de l'abondance de l'humeur & de la froideur de l'air. Ceux qui approchent du Midy & du cours du Soleil sont de petite taille, ont la peau bazannée, ses cheveux frifez, les yeux noirs, les jambes foibles & peu de fang dans les veines à cause de l'ardeur du Soleil: Ce qui fait qu'ils craignent les blessures & supportent aisément la chaleur de l'air, & celle de la fiévre, parce qu'ils y sont accoûtumez. Au lieu que ceux qui sont nez vers le Septentrion craignent les fiévres & en sont affoiblis, & comme ils font beaucoup de sang ils se mettent peu en peine de le perdre par des playes.

Le ton de la voix est different aussi dans les païs selon la diverse inclinaison de cette separation qui fait le lever & le coucher du Soleil, qui partage la terre en partie superieure E & inferieure, & que les Mathematiciens appellent Horizon. La cettitude de cette verité se \* peut faire concevoir is l'on s'imagine que du bord de l'Horizon qui est vers le Septen-

1. Au climat, J'ay mis le mot de Climat pour inclina-ziones mundi, cest-à-dire la chose au lieude sa definition; car tiones mundi, cett-à-dire la chofe au lieu de la definition; car le mot elima qui vient du grec elimin, c'ett-à-dires abailler, a efté pris pour designer la différence qui est entre les païs du monde, suivant leur éloignement du Pole ou de l'Equinoctial, à causé de l'idée que la Sphere materielle donne de cet éloignement; car les païs qui sont éloignez du Pole ou de l'Equinoctial y sont inclinez, & descendent les uns plus, & les autres moins vers l'Equinoctial ou vers les Poles.

2. Suivant l'elevation du Pole, Je traduis ainsi inelimationem mundi: Parceque l'élevation du

Pole fur l'Horison, & l'inclinaison ou abbaissement du monde , ainf que le texte potre, el la mesme chose, soit que cela signifie l'abbaissement de l'Horison sous le Pole, ou sous l'Equinoctial. Mais la manuere d'exprimer la chose en françois est plus intelligible & plus usitée par l'élevation du Pole que par l'inclination du monde.

3. SION S'IMAGINE. Jocundus & Barbaro se sone imaginez cette demonitration diversement: mais je trouve l'imagination de Jocundus la plus naturelle. Il fait que dans la ligne A C, qui est l'Horison, A, sell a partie Septentrionale, & B, est celle qui est vers le Midy, d'où on tire Снар. І.

trion, on tire une ligne vers l'autre endroit du mesme Horizon qui est au Midy, & que A de cet endroit on tire obliquement une ligne qui s'éleve vers le Pole Septentrional; car il n'y a point de doute que ces lignes formeront une figure triangulaire dans le monde, laquelle sera semblable à + l'instrument de Musique appellé Sambyce par les Grecs : De sorte que si dans l'espace qui est plus proche du Pole soûterrain, c'est-à-dire qui est aux regions Meridionales, les habitans à cause du peu d'élevation polaire ont le ton de la voix plus aigu; de mesme que celuy des cordes qui dans l'instrument sont plus proches de l'angle; & si aussi selon cette proportion les peuples qui habitent le milieu de la Grece ont la voix moins haute, & qu'enfin ceux qui habitent depuis ce milieu jusqu'à l'extremité du Septentrion, ont le ton de la voix naturellement plus bas & plus grave, c'est qu'il semble que tout le monde soit composé par une proportion de consonance selon la temperature que cause la differente hauteur du Soleil; que les peuples qui sont entre les regions Meridionales & les Septentrionales ont le ton de la voix moyen, de mesme que dans la figure qui representeles differens tons de la Musique; & qu'enfin ceux qui approchent du Septentrion, parce qu'ils ont le Pole plus élevé, ont le ton de la voix bas, comme l'Hypaté ou le Proslambanomenos, à cause de l'humidité qui remplit les conduits de la voix, de mesme que par une semblable raison, la voix de ceux qui vont de la region moyenne vers le Midy, est aiguë & gresle de mesme que la Paraneté.

Cette verité, sçavoir que les lieux humides grossissent la voix, & que ceux qui sont chauds la rendent plus aiguë, se peut prouver par cette experience. So Que l'on prenne deux godets de terre cuits en un mesme fourneau, de mesme poids, & qui ayent un même ton, & qu'aprés avoir plongé l'un des deux en l'eau, & l'avoir retiré, on les frappe tous deux; on trouvera une grande disference entre leurs tons, & ils ne se trouveront point de mesme poids. De la mesme façon bien que les corps des hommes soient formez de mesme maniere & composez des mesmes elemens, ils auront des disferens tons de voix, les uns aigus à cause de la chaleur, les autres graves à cause de l'humidité du climat. Par cette raison les peuples Meridionaux ont l'esprit plus prompt & sont plus prudens, à cause de la subtilité de l'air & de la chaleur qui regne en ces païs. Les Septentrionaux étoussez de l'épaisseur de l'air, sont plus stupides, comme estant embarassez de l'humidité & en-

une ligne obliquement vers le Pole D, ce qui compose le triangle A B D, dont est que-



se Poie D, ee qui compote le triangle ABD, dont eft queflion. Mais de quelque maniere qu'on prenne cette imagination, elle a peu de foldité pour expliquer la raifon de la difference de la voix des diverses nations.

nations.

4. L'INSTRUMENT DE
MUSIQUE APPILLE SAMBYC E. Quelques uns croyent que ce mot qui fignifie proprement une Harpe est originairement Syriaque ou Chaldée: Athenée dit que ce nom vient de son inventeur, &
qu'autrement il est appellé pellis , magadis & rigonos;
metaphoriquement, c'est une machine de guerre que l'on
abbat d'un navire sur un autre pour servir de pont, & qui
est soutenue par des cordes qui representent celles d'une
Harpe. Il en est parlé au dernier chapitre du so livre.

5. Que L'ON PRENNE DEUX GODETS. L'experience des godets de terre a quelque chose qui appartient
davantage à ce dont il s'agit, que ne fait l'instrument Sambyce: car isest vera que les choses seches rendent un ton
plus haut & plus aigu, que celles qui sont humectées, par.

5. QUE L'ON PRENNE DEUX GODETS. L'experience des godets de terre a quelque chose qui appartient davantage à ce dont il s'agir, que ne fait l'infrument Sambyce; car il est vray que les choses sechen un ton plus haut &t plus aigu, que celles qui sont humectées, parce que la viresse du fremissement des corps durs & secs quand ils sont frappez, estant cause qu'ils frappent aussi l'air avec plus de viresse, rend le ton plus aigu: & au contraire la lenteur du mouvement des corps que l'numidité a relàchez, frappant l'air par des secousses moins entre-coupées rend un ton plus bas; C'est par cette raison que les rumes rendent la voix grosse entouse par l'humectation des membranes qui composent le larynx qui est l'organe de la voix ; & c'est encore par cette messem aison que les cordes composses de metail & de boyau, que l'on a inventées depuis peu pour les basses dans les instrumens de Musique; ont un son qui a

tout ensemble & la force & la gravité, ce qui ne s'estoit point encore rencontré dans les Instrumens, où on a toujours observé que les organes qui produisent un ton grave doivent estregrands pour avoir un son fort ; & qu'une cloche, une corde, ou une trompette ne peuvent se faire entendre de loin sielles ne sont grandes; parce que la lenteur du battement & du fremissement qui fait le ton grave rend le son foible, si la grandeur de l'organe ne fair que son fremissement foit une agitation de parties assez grandes pour, en frappant beaucoup d'air, faire beaucoup de bruit. C'est pour quoy la septiéme d'un Tuorbe, quoique plus basse que la sixième, a un son près d'une fois aussi fort, parce qu'elle est une fois aussi longue; & la chancrelle d'une violle accorde à l'unisson avec le bourdon, a de la peine à se faire entendre; parce qu'elle est beaucoup plus menüe. Mais certe nouvelle maniere de corde fait une fois autant de bruit qu'une autre qui est une fois aussi grandes: Car cette corde estant composée d'une petite corde à boyant recouverte par l'entortillement d'un filet d'argent trait ou de leton en maniere de cannetille, elle rend un ton fort bas, parce qu'estant lasche & peu tendiüc ses vibrations font lentes & rares: mais elle rend aussi un son qui frappe fortement l'oreille; parce qu'ayant beaucoup de pesanteur jointe à beaucoup de seximate elle rend aussi elle rend aussi en que cette charge ne rende pas ses vibrations plus de vehemence 3 de mesme qu'un pendule qui est charge re rende pas ses vibrations plus frequentes.

6. A CAUSE DE LA CHALEUR. La chaleur ne produit point de soy la voix claire & aigué, mais elle la rend grosse & forte, parce qu'elle dilate l'organe de la voix: & si elle a le pouvoir de rendre quelquesfois la voix aigué, c'est par accident & seulement par le moyen de la secheresse qu'elle introduit par la consomption de l'humidité.

A gourdis du froid qui les environne. Les serpens font voir cela clairement lorsque pendant CHAP. I. le chaud qui épuise leur humidité froide, ils sont fort agiles, & deviennent dans l'Hyver mornes & assoupis: de sorte qu'il ne se faut pas estonner si la chaleur éguise l'esprit & si la froideur l'emousse. Mais comme les Nations Meridionales qui ont l'esprit penetrant, fecond & inventif, demeurent sans vigueur quand il s'agit de faire quelque action de valeur; parce que le Soleil a comme confumé par son ardeur toute la force de leur courage: Ainsi ceux qui sont nez dans les païs froids sont plus propres aux armes & plus prompts à courir avec beaucoup d'asseurance à toute sorte de dangers : mais c'est avec une pesanteur d'esprit inconsiderée & sans aucune maturité de conseil.

Or la nature ayant ainsi partagé l'Univers en deux temperamens excessifs, qui rendent toutes les Nations differentes les unes des autres, les Dieux ont ordonné que les Romains B fussent placez au milieu de ces deux differens espaces du monde ; car generalement les peuples d'Italie sont également pourveus & des forces du corps & de celles de l'esprit qui font la valeur & le courage, de mesme que la Planete de Jupiter est temperée parce qu'elle est entre celle de Mars qui est tres-chaude, & celle de Saturne qui est tres-froide: & on peut

dire que les Romains possedent tout ce qu'il y a de recommandable dans le Septentrion & dans le Midy:car par leur prudence ils surmontent la force des Barbares, & par leur valeur l'addresse de l'esprit des Meridionnaux. Ainsi le Ciel a mis la ville du peuple Romain dans une region merveilleusement temperée afin qu'elle fût capable de commander à toute la

Que s'il est vray que la diversité des Regions qui dépend de l'aspect du Ciel, cause des C effets si differens que les peuples y naissent de différente nature, tant en ce qui regarde la figure du corps que ce qui appartient à la disposition de l'esprit : Il est sans disficulté que c'est une chose tres-importante que d'approprier les Edifices à la nature de chaque nation, ce qui n'est pas difficile aprés que l'on a connu quelle elle est. C'est pourquoy j'ay fait mon possible pour expliquer exactement les proprietez naturelles de chaque lieu, & de quelle maniere il faut disposer les Edifices suivant les aspects du Ciel & la nature des peuples, & je m'en vais décrire en détail quelles en doivent estre les proportions & les mesures le plus distinctement & avec le moins de paroles qu'il me sera possible.

#### CHAPITRE I I.

Des proportions & des mesures que les Edifices des particuliers doivent avoir.

E plus grand soin qu'un Architecte doive avoir c'est de proportionner tout son Edifice avec toutes les parties qui le composent, & il n'y a rien qui fasse tant paroistre son esprit que lorsque sans se departir des regles generales qui sont établies pour la pro-portion, il peut oster, ou ajoûter quelque chose selon que la necessité de l'usage & la nature du lieu le demandent, sans que l'on y puisse rien trouver à redire, ou que la veuë en soit offensée: car les objets paroissent autrement quand nous les pouvons toucher, que quand ils sont élevez en haut; & ce qui est dans un lieu enfermé a tout un autre effet, que quand il est à découvert. Or en ces choses il faut un grand jugement pour bien reüssir; dau-\* tant que la veuë n'est pas toujours certaine, & que son jugement nous trompe souvent, E comme on éprouve dans la peinture où des Colonnes, des Mutules & des Statues paroif-fent saillantes & avancées hors le tableau que l'on sçait estre plat : tout de mesme les rames des navires quoiqu'elles foient droites paroissent rompuës dans l'eau ; car la partie qui est hors de l'eau semble droite comme elle l'est en esset jusqu'à la superficie qu'else touche; &

1. Son jugement nous trompe souvent. Il y a deux choses dans la veue, scavoir l'impression, ou plutost la reception de l'image de l'objet dans l'organe, & la restexion que l'animal fair sur cette image, ce qui se peur appeller le jugement. Or ce jugement est de deux especes; il y en a un par lequel on estime quelle est la bonté, la beauté, l'urilité & les autres qualitez qui se connoissent après avoit esté examinées à lossir. Il y en a un autre par lequel on estime quelle est la grandeur, la figure, la couleur, la distance & les autres qualitez dont on juge dans l'instant même que les choses son appetecues, & ce jugement est appel·lé le jugement de la veue, qui ne diffère de l'autre que l'on lé le jugement de la veue, qui ne differe de l'autre que l'on

attribue à tout l'animal, que parce que cettui-cy se fait tou-jours avec une restexion expresse, & que celuy qui est pro-pre à la veue semble estre sans restexion, à cause que la lon-gue habitude a fait que ce qui demandoit dans le commen-cement des restexions expresses, ne se fait plus qui avec des restexions tellement jointes à l'action de la veue qu'on les sait sans s'en appercevoir. Caril y a apparence que les premie-res sois qu'un animal voir, il a bien de la peine à juger de la grandeur des choses éloignées dont les images n'occupent dans son œil que comme un point indivisible; & qu'il faut qu'aprés avoir estétrompé beaucoup de sois, & ensuite de-trompé par des experiences & par d'autres moyens de conattribue à tout l'animal, que parce que certui-cy se fait tou-

CHAP.II.

CH.XIX. celle qui est dessous passant jusqu'à la superficie de l'eau? que sa rareté rend diaphane: A envoye son image en sorte qu'estant changée elle paroist rompuë. Or soit que nous voyons ces choses par l'emission que les objets sont des images, ou par les rayons que nos yeux répandent sur les objets, comme les Physiciens estiment, il est toujours vray que les jugemens que nous faisons des choses sur le rapport de nos yeux, ne sont point veritables: De sorte que puisque ce qui est vray, paroist faux, & que ces choses semblent estre autrement qu'elles ne sont, ; je ne crois pas que l'on doive douter qu'il ne soit necessaire \* d'ajoûter ou de diminuer en changeant les proportions, quand la nature des lieux le demande, pourveu que l'on ne touche point aux choses essentielles; Et c'est à cela que l'esprit & la doctrine sont fort necessaires.

> noistre la grandeur des choses que par celuy de la veue, il air fair un grand nombre de reflexions expresses.

> Mais pour entendre ce que Vitruve veut dire, il faut con-fiderer que ce jugement de la veuen'est point infaillible, & qu'il peut estre furpris, en forte qu'il et quelquefois necef-faire que l'autre jugement le secoure; c'est-à-dire que l'animal air attention aux reflexions qu'il faut employer pour bien juger des images, comparant toutes les choses qui leur appartiennent les unes aux autres, & faisant servir ce que l'on a de connu & d'alfuré pour juver de ce qui ne l'eft-as-Ton a de connu & d'affué pour juger de ce qui ne l'est pas, fe servant par exemple de la grandeur connue pour faire juger de la distance, ou de la distance dont on est assuré, pour juger de la grandeur, & ainsi du reste. Cette mauere est enjuger de la grandeur, & ainsi du reste. core traitée sur la fin de ce chapitre.

2. Que sa raret e rend di la phane. Vittuve suppose que le pissage des especes visuelles se fait par les
pores qui sont au milieu diaphane, & que ce sont ces pores
qui le rendent diaphane. Mais il est allez difficile de concevoir que cela se faite ains: parce qui le st impossible qu'il y
ait allez de conduirs. dans un corse pour douper passage. ait asse de conduits dans un corps pour donner passage à toutes les especes qui le traversent de tous costez, & que ces conduits foient paralleles & obliques en cent mille fa-cons, ainfi qu'il est necessaire; parce qu'un corps diaphane l'est coujours également par tout. De plus on remarque que les corps transparens cessent de l'estre, lorsqu'ils sont rare-fiez, c'est à-dire lorsque leurs pores sont élargis, & qu'ils le deviennent dereches par la condensation, ce qui sevoit dans la neige dans l'erume & dans le broullard qu'il sont d'Iran

deviennent derechef par la condenfation, ce qui se voit dans la neige, dans l'ecume & dans le brouillard qui sont de l'eau que la raresaction rend opaque & impenerable à la veue.

La raison qui sait que la raresaction d'un corps transparent le rend opaque, est que la veue n'estant autre chose que l'impression que l'ein reçoit de l'objet, par le moyen du militeu qui a receu une pareille impression. & qui la transmet à l'œil telle qu'il l'a receue; il est impossible que le milieu la transmet reclle qu'il la receue, si il n'est Homogene; parce que s'il est composé de parties de différente nature, les impressions qu'il reçoit de l'objet, seront alterées en passant d'une partie à une autre; & va par consequent celle qu'il l'as qu'il sera sur consequent celle qu'il les qu'il sera sur consequent celle qu'il sera sur les parties à une autre; & va par consequent celle qu'il sera sur ne partie à une autre : & par consequent celle qu'il fera sur l'œil sera différente de celle qu'il a receue de l'objet. Or il est constant que la raresaction du milieu le rend Heterogene, parce qu'elle ne se s'air que par l'interposition d'un corps qui remplit les espaces de celuy dont les parties ont change de situation par la rarefaction.

3. JE NE CROIS PAS QUE L'ON DOIVE DOU-TER. Cette maxime de Vitruve est approuvée de la plus grande partie des Architectes & des Sculpteurs qui tiennent que la pratique judicieuse de ce changement de proportions, est une des choses des plus fines de leur art : car ils pretendent que par son moyen on remedie aux mauvais effets que les aspects desavantageux peuvent produire dans les Ouvrages, lorsqu'ils corrompent ou du moins empeschent d'en voir la veritable proportion, à cause du tacourcissement qui arrive aux choses qui sont veues obliquement. Ce remede est par exemple de donner moins de diminution aux colonnes qui exemple de donner moins de diminution aux colonnes qui font fortgandes, qu'aux petites ainfi qu'il a efté enfeigné au second chapitre du 3 livre ; d'augmenter la hauteur des Architraves & des autres ornemens à proportion que les colonnes font plus grandes, ainfi qu'il a esté dit autroiséme chapitre du troiséme livre; & d'incliner toures les faces verticales des membres qui sont posêz en haut, comme toures les faces des Architravas des Feigness des propiets des les faces des Architraves, des Frises, des Corniches, des Tympans & des Acroteres, ainsi qu'ilest dit au mesme lieu, On allonge aussi de mesmeles Statues qui sont placées en

des lieux élevez & qui ne peuvent estre veues que du piéde B l'edifire sur lequel elles sont posées, afin que cet aspect ne les sasse paroistre trop courtes & entallées; & mesme les false pas paroitte trop courtes & entaites; & melme pour cet effet on allonge & on groffit les parties selon qu'elles sont plus hautes, en sorte qu'en une figure qui estant posée en bas devroit avoir la teste d'une huitième partie de sa hauteur, on ne donnera qu'une septiéme; & on luy fera les jambes plus courtes & le corps plus long qu'il ne faudroit si elle avoit sa veritable & ordinaire proportion elle ne paroisse sur l'avoir en l'avoir en les paroisses qu'on pretend que s'ielle avoit sa veritable & ordinaire proportion elle ne paroisses que l'avoir sa consenie de la consenie d

Mais tous les Architectes & tous les Sculpteurs ne croyent pas qu'il faille avoir toujours égatd à ces raisons, & il a quelques-uns qui estiment que ces précautions ne doivent estre emploiées que rarement, Leur raison est que la veue n'est pas si sujette à le tromper autant que Vitruve le pretend, non pas seusement, parce qu'en estet la veue de mesine que les C autres sens exterieurs ne se trompe jamais, mais mesine par-ce que le jugement de la veue qui est le seul à qui on puisse imputer les erreurs qu'elle commer, est pour l'ordinaire tres-feur & presque infaillible, quand une longue habitude & une experience aussi souvent reiterée qu'elle l'est à un âge parfair, a tant de fois corrigé les premieres erreurs, qu'on n'y retombe que rarement : car en effet il n'arrive gueres à personne d'avoir peur que le plancher d'une longue gallerie luy touche à la teste quand il sera au bout, où il le voit abbaisséjusqu'au droit de son front ; & on n'est point en peine comment on pourra passer par une porte, que de loin on couvre toute entiere avec le bout du doit. Car la justesse de courte toute entire avec le bout du dort. Carla jultesse de ce jugement est relle, que si les murailles d'une gallerie, qui estant paralleles, parosisent neanmoins s'approcher vers les extremitez, sont quelque peu élargies, on s'en apperçoit; ou sil pavé avoit une pente vers le bour, où il partoit or dinairements'élever, quoiqu'il foit de niveau, il n'y a perfonne qui ne le reconnust.

On juge aussi assez bien si un visage est rond, ou s'il est long quoiqu'on le voye à une senestre haute; & un corps folia quosqu'un respectable presentation de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del compa que la certitide de ce jugement est une chose que tout le monde a sans y penser, quoiqu'elle ne puisse s'acquerir que par pluseurs reflexions du sens commun, dont l'office est de fe reflechir sur les actions des sens exercieurs : car c'est par le moyen de ces reflexions & du jugement du sens commun, que nous ne prenons pas une étincelle de seu pour une Etoiquartee, lorfquela diftance & la fituation de ces objets les dispose à paroittre autrance or la flutation de ces objets les dispose à paroittre autres qu'ils ne sont. La raion de cela E est que le sens commun adjoutant incontinent à l'image qui est dans l'œil, les circonstances des choses qu'il connoist, telles que sont l'éloignement & la futuation de son objet, & la grandeur des chofes aufquelles il le compare, empelche que ces images ne foient prifes l'une pour l'autre : car en effet les images d'une étincelle & d'une fueille de papier lorfque ces objets font proches, font fort peu differentes de celles d'une Etoile ou d'une muraille blandeur de papier le la la les des parties de celles d'une Etoile ou d'une muraille blandeur de la celle d'une Etoile ou d'une muraille blandeur de la celle d'une et le force de la celle d'une le la celle d'une et le force de la celle d'une le la celle d'une et le force de la celle d'une le la celle d'une et le force de la celle d'une et le force de la celle d'une le la celle d'une et le force de la celle d'une le la celle d'une et le force de la celle d'une et le force de la celle d'une et le force de la celle d'une et le celle che quand l'une & l'autre de ces choses sont éloignées; tout de mesme qu'une ovale & un quarré oblong qui sont veus obliquement & de loin font le mesme estre dans nostre œil qu'un rond ou qu'un quarré parfait lors, qu'ils sont veus directement, Cela arrive de la mesme ma-

CHAP.II.

A · Il faut donc en premier lieu établir une regle de la proportion, afin de voir precisément de combien on s'en peut departir : ensuite il faut tracer un plan du bastiment que l'on entreprend, qui contienne les longueurs & les largeurs dont on prend toutes les proportions qui produisent cette beauté d'aspect qui fait qu'en voyant un Edifice, on s'apperçoit aisément qu'on y a bien observé l'Eurythmie, dont je pretens maintenant parler, La belle propor. enseignant par quel moyen on y peut parvenir. Je commence par les Cours des maisons, & j'explique comme elles doivent estre faites.

niere dans la veuë & dans l'ouye que dans toutes les autres actions dans lesquelles l'usage & l'accoûtumance nous don-nent une habitude & une telle facilité que nous faisons cent B choses qui sont necessaires pour les accomplir, sans songer que nous les faisons; comme il parosit lorsque l'on joue sur le lut une piece que l'on a apprise : car alors sans songer à chossir les cordes que l'on pince, & sans penser aux differentes touches sur lesquelles les doits doivent estre posez, & bien souvent sans s'aire expection sur ce que l'on fait; see the consequence of the conse l'artoibhitement des tenites des objets, le lens commun man-que 'farement à obferver ces circonflances; & s'il arrive lorfqu'il y manque quelquefois que la peinture ou la per-fpective nous trompe, c'el une marque bien certaine qu'il n'y manque pas d'oxdinaire.

De forte que pour rendre necessaire la precaution que Vi-

De forte que pour renate necessaire à pessant propor-truve veut que l'on apporte par le changement des propor-tions contre les tromperies que l'éloignement & l'obliquité des aspects pourroient causer, il faudroit supposer que tout ce qui appartient à la veue depend de l'œil; ce qui n'est pas vray, parce qu'elle se sert toujours du jugement du sens commun qui la redresse; & il n'arrive gueres que ce jugement luy manque; autrement la perspective & la peinture trom-peroient toujours: parce qu'il n'y a pas plus de raison de prendre unrond pour une ovale, quand il est veu obluque-ment, que de prendre une ovale pour un rond quand cette

ovale est peinte pour paroistre ronde.

Ces raisons qui à la verité ne sont pas capables dedétrui-re tout à fair celles que Vitruve a cues quand il a étably son precepte du changement des proportions, peuvent nean-moins estre considerables pour luy donner des restrictions D truveluy-mesme reconnoist, sçavoir que pour en bien user il faut beaucoup d'espris & dedoctrine, & mon opinion est empescher que l'on n'en abuse en considerant ce que Vi-tuveluy-mesme reconnoist, sçavoir que pour en bien user il faut beaucoup d'espris & dedoctrine, & mon opinion est qu'il se rencontre peu de cas où cette regle du changement des proportions puisse avoir lieu: Car supposé que l'on vueille mettre une statue fort haut, on peut bien suy donner une grandeur Colossale; mais c'est ann qu'elle paroisse Colossale, & non pas pour empescher que l'éloignement ne la fasse paroistre trop petite; parce que quand il est necessaire qu'une chose soit petite; la faut aussi qu'elle paroisse petite. C'est pourquoy je ne croirois pas que la teste de cette statue Colossale quelque haut-élevée qu'elle pust estre dus estre s'aut estre cave l'on verroit de plus prés; Parce qu'il faut qu'une teste éloignée paroisse petite, autrement la statue paroisse dissorme, la teste paroissale.

E avoir une proportion qu'elle ne doit pas avoir. Dans la ce-& empescher que l'on n'en abuse en considerant ce que Viautrement la statue parositroit difforme, sa teste parosisant avoir une proportion qu'elle ne doit pas avoir. Dans la celebre histoire de Phidias & d'Alcamene, dont l'un qui changea les proportions d'une statue de Minerve, parce qu'elle devoit estre placée en un lieu fort élevé, reçut une grande approbation; il parosit que celuy qui l'a écrite n'entendoit pas la chosé dont il parloit : car il dit que Phidias pour faire que le visage de la Deesse parust beau, luy avoit fort élargi les narines, afin que la grande distance, les sist parositre autrement & avec la proportion qu'elles doivent avoir: s'il est certain qu'un nez pour peu qu'il soit élargi, le doit autrement & avec la proportion qu'entes advent avoir. & ileft certain qu'un nez pour peu qu'il foir élargi, le doit paroitte encore davantage par le racourciflement que l'af-pe& éloigné & élevé luy peut donner. Et je croy que cette particularité jointe aux raifons cy-devant alleguées, peu-vent rendre la verité de cette histoire un peu suspecte.

Je croy qu'il en est de mesme dans l'Architecture que dans Is Culprure, & que l'œil accoustumé à ses proportions, ain-fi qu'il l'est à celles du corps humain, ne doit point se plai-te à les voir changées; & elles ne le scauroient estre sans qu'il s'en apperçoive; mais quand mesme ce changement pourroit tromper le sens commun, & que l'on en useroit seulement pour faire paroistre les choses élevées aussi grandes que celles qui sont en bas; cela ne servies auth gran-des que celles qui sont en bas; cela ne servie point un bon effet; parce qu'il ne saut pas que les parties qui sont au haut des Edifices parosissient aussi grandes que celles qui sont en bas, puisqu'elles ne le doivent pas estre en effet. De sorte que l'on peut dite que si l'on vouloit changer les proportions, ce devroit estre plutost en diminuant celles des choses qui sont placées en des heux élevez qu'en les augmentant, puis qu'il est seant aux choses qui sont portées & soutennes d'étre plus petites que celles qui les soutiennent. Enfin les antre plus petites que celles qui les foutiennent. Ennn les an-ciens Architectes en ont toujours uféainî: car quand Vittu-ve rapporte quelles efloient les proportions qu'ils don-noient aux grands Edifices, dont on peut dire qu'il prefente un modele dans les Scenes des Theatres, il fait voir que le grand exhauslement ne faisoir point changer les propor-tions; le troilième ordre des Scenes qui effoit extremement haus & fout Abiaine de la vene. "Avant noint d'autres nofhaut & fort éloigné de la veue, n'ayant point d'autres pro-portions que les autres, tant en ce qui regarde le rapport que les parties d'un ordre ont les unes aux autres, qu'en ce qui regarde la proportion d'un ordre entier à un autre. Jay traité cette question au septiéme chapitre de la seconde par-tie du livre de l'Ordonnance des cinq especès de colonnes selon la methode des anciens; ce Probleme me paroissant affez important pour meriter d'estre examiné un peu plus foriens que qu'on récite dessite en deres que peut plus ferieusement qu'on n'a fait depuis peu dans un ouvrage d'Architecture où traitant ce sujet, & l'Auteur rapportant ce qui est contenu dans cette notte, il fait semblant de negli-ger mes raisons pour s'atracher à ma personne, qu'il atraque par des railleries, mais d'une maniere affez chagrine pour faire croire qu'il a du dépir de se sentir convaincu & reduir à ne répondre que par des injures : car au lieu de sai. reduit à ne repondre que pardes injures : car au lieu de faire voir que ce que j'ay avancé n'elt pas vray, fçavoir que les anciens n'ont point pratiqué ce changement des proportions, on répondfeulement que j'ay reconnu moy-mefine la necessité qu'il y a de le faire, lorsque j'ay mis au haut de l'Arced Eriomphe, que le Roy fait bastir au bout de l'avenue de Vincennes, une statué de trente piez de haut, asin dit-on qu'estant fortélevée, elle parosise avoir la grandeur naturelle: Se sur ce que j'ay declaré que ce n'est pas-là mon intention, & que je fais cette Statué Colossale asin qu'elle parosiste Colossale; on me répond que j'ay donc tort de trouver trop grand l'entablement des trois colonnes de Campo vaccino qu'on avoue estre d'une exorbitante es mon-Campo vaccino qu'on avoue estre d'une exorbitante es mon-frueuse grandeur, puis qu'on peut croire que l'Architecte a eu dessein de saire paroistre ces edifices Colossaux:mais il fau droit dire qu'il a voulu faire parofitre ces entablemens Co-lossaux, celt-à-dire les faire parositre plus grands qu'ils ne doivent estre; de mesme que j'ayeu dessein de faire par-roittre la Statue Equestre de l'Arc de Triomphe plus gran-de qu'un homme & un cheval ne doivent estre. Or ce n'est pas cela qu'on veut dire; car on pretend que l'élevation ex-traordinaire de cetentablement le doit faire paroistre avoir sa grandeur ordinaire quoyqu'il ne l'ait pas : &c c'est ce qui est en question.

On répond encore avec plus de negligence à mon secand argument fonds far ce que la veue ne nous trompe que rarement; car quoy qu'on demeure d'accord, que si ce-la est, il ne faut point changer les proportions, on se con-tente de répondre que la veue trompe que que sois les en-

Fff

CHAP. III. fans ; c'est-à-dire que les precautions que la bonne Architecture doit employer, ne sont que pour les enfans, & qu'il n'importe pas de choquer par la corruption des proportions , tous les in-

relligens.

Cette maniere de répondre me fait comprendre que le dessein que j'ay eu en communiquant au public la pensée qui m'est particulière, sur le changement des proportions n'apas eu le succez que je m'étois proposé; parce que mon intention n'estant point de me singulariser, comme on dit, mais seulement d'obliger les seavans à m'instruiter lus une methon que le crossis s'otte pas sans mais feulement d'obtiger les tçavans a m intrun-re fur une queftion que je croyois n'estre pas sans difficulté, je voy qu'il semble qu'on ne me veuil-le rien répondre de raisonnable, de peur de faire tort à l'autorité des anciens, que l'on pretend estre au dessus de toutes les raisons. Ce qui m'a trom-pé est que jen'aurois jamais pensé que l'enteste-ment que l'on a pour les anciens pust aller si loins car je croiois qu'on avoit de la veneration pour les ouvrages de ces grands hommes, & pour les preceptes qu'ils nous ont laiflez, parce que c'é-toient des chofes toujours fondées fur la raifon, toient des choies toujours fonces au la raison, quand elles effoient de nature à eftrereglées par la raison, telles que sont celles, dont il s'agit icy. Cependant je voy que ce n'est point cela, & qu'il n'est point question d'examiner si rout ce que qu'il n'elt point question d'examiner si tout ce que les anciens ont dit, est raisonnable ou non, mais de l'admirer, de le suivre aveuglement, & s si von est sage de saire plutost des compilations de Serlio, de Palladio, de Vignole & de Samozzi, que de s'attirer des injures en pensant exciter les squavans à cultiver & à perfectionner un Art qui demande beaucoup d'esprit, de jugement & de raison. Je ne croyois pas aussi que les Architectes de ce temps fusent incapables de raisonnement, aunsi que l'Auteur fair entrendre quand il 'dir,' que les raisons dont je me sers pour appruyer mon opinion, sont des choses trop metaphyssaus pour eux: mais c'est sa maniere d'outrer ainsi les choses, qui s'est que comme il a une trop grande veens: mais c'eft la maniere d'outrer ainsi les chofes, qui fait que comme il a une trop grande veneration pour les anciens Architectes, il traite
aussi avec trop de mépris ceux de ce temps, dans
les beaux ouvrages desquels on voir plus d'esprit
& de raison qu'il n'en faut pour empecher de
croire qu'il leur manque aucune des qualitez necessaires à ceux qui s'employent à persectionner
les Arts, & pour persinader qu'il n'est pas impossible d'ajouter quelque chose aux inventions
des Anciens.

# CHAPITRE III.

# Des Cours des Maisons.

Cava adium. \* 1

E S Cours des maisons sont de cinq especes; on les appelle à cause de leur figure ou Toscanes, Aquatre colon- ou Corinthiennes, ou Tetrastyles, ou Découvertes, ou Voûtées. Les Toscanés sont celles où les poutres

> LES COURS DES MAISONS. On ne fçait point bien certainement quelle partie des maifons des anciens est icy appellée Cava adium maisons des anciens est icy appellée Cava adium par Vittuve, & Cavadium en un mot par Pline le jeune dans ses Epistres. Car Cavadium, Arrium, Vestibulum & Aula sont definis par les Grammairiens presque d'une mesme maniere, & ils n'en difent rienautre chose sinon que ces parties estoient à l'entrée des massons & que de là on passon d'iture et appartemens. Barbaro sur cet endroit de Victuve & Palladio aprés luy croyent que Cavadium & Arrium sont deux especes de que Cavadium & Atrium sont deux especes de





9 (Patient len')

# EXPLICATION DE LA CHAP.III.

PLANCHE Ł I.

Cette Planche represente les deux premieres especes de Cours que les Anciens faisoient dans leurs maisons. La premiere Figure represente la Cour Toscane qui estoit couverte tout alentour par des Auvents qui posoient sur quatre poutres soûtenuës par quatre potences posées dans les angles rentrans que faisoient les murs des bastimens qui estoient autour de la Cour. AA, sont les poutres qui traversent le long des murs de la cour. B, est une des Potences. C, est un des Coyers. DD, sont les Chevrons. E, est le Chesneau.

La seconde Figure represente la Cour Corinthienne qui est entourée d'un rang de colonnes Isolées & éloignées du mur pour soûtenir l'entablement de la converture , sur lequel il y à un chesneau de mesme qu'à la cour Toscane. Cela fait un corridor pour aller à couvert le long des murs. Ie croy que la maniere licentieuse que les Archite-Etes modernes ont mise en usage, qui est de faire des demi colonnes ou des Pillastres qui soutiennent l'entablement & qui descendent jusqu'embas, comprenant plusieurs estages, est une representation des cours Corinthiennes des Anciens. Fappelle cette maniere licentieuse, parce qu'elle est contre le plus commun usage ( ) contre la raison : car les Anciens ont toujours donné un ordreà chaque étage, ainsi qu'il se voit au dehors & aux Scenes de leurs Theatres; & la raison veut que les colonnes estant faites pour porter le bout des poutres des planchers, il y ait autant d'ordres de colonnes qu'il y a de planchers. Cette matiere est encore traitée sur la fin du chapitre qui suit.

exterium. Interpensiva. Afferes. Stillici. Compluvium.

CHAP.III. qui traversent lelong des murs de la four, ont des potences & des toyers qui vont tendre de l'angle que font les murs, aux angles que font les poutres; & qui ont des chevrons, qui avancent & forment des auvents pour jetter l'eau dans un' chesneau qui tourne tout \* à l'entour. Les Cours Gorinthiennes ont des poutres situées de mesme à l'égard du chesneau, mais ces poutres s'éloignent un peu plus des murs des bastimens qui sont au tour de

> Vestibule en forte que Atrium estun Vestibule couvert, & Cavedium un vestibule qui est quelquefois couvert & quelquesois decouver: Ce qui ne peut estre vray dans le sens de Vitruve qui aprés avoir parlé des cinq especes de s'ava-dium fait un chapitre à part pour l'Arriana dont la descrip-tion est tout-à-sait distreme de celle des Cavadium: parce qu'à toutes les especes d'Airium, il met deux rangs de co-lonnes qui forment deux ailes, c'est-à-dire trois allées, une large au milieu & deux étroites aux costez; ce qui n'a aucun rapport avec les figures des cinq Cavadium qui sont décrits

Les railons qui m'ont fait croire que Cava adium eftoit chez les Anciens, ce que nous appellons la Cour dans nos maifons, sont premierement que le nom Latin exprime fort banions, finit permerciment que fue nota que la mai-bien la chofe; parce que fuppofé qu'il y air plufieurs corps de logis qui enfermant un quarré ou quelque au re figure, compotent une maifon , il est vray de dire que le milieu qui est enfermé entre ces corps de logis qui tous enfemble for-ment la maifon , est le creux , le cave ou le vuide de la maison ; ce qu'une salle ou un Vestibule couvert tels que sont ceux que Barbaro & Palladio donnent pout des Cavadium, ne sçauroient signifier: parce que la cavité de cette salle ou vestibule, n'est point la cavité de la maison plutost qu'une grande chambre, ou qu'une salle de bal : mais la cour qui est environnée de tous les corps de logis, & qui est découverre, est une cavité & un creux à l'égard des corps de logis qui

En second lieu il faut considerer que les différences qui font les cinq especes de Cavadium que Victore décrit, sont prises du medium compluvium ou chesneau qui dans le Cavadium Toscan est sur des poutres qui font un auvent; dans le Caradium Corinthien, lurdes poutres foutenues par des rangs de colonnes; dans le Caradium Tettaftyle, fur des poutres foutenues par quatre colonnes; dans le Cara dium vouté, sur le mur d'un appartement soutenu sur des arcades; & dans le Cavadium decouvert, sur le mur mesme qui fait la face interieure du Cavadium, lequel n'a point d'autre saillie que celle de son entablement. Or il est evident que ce chefreau ne squirois estre dans un Vestibule convert, tels que sont la pluspart des Cavadium selon Barbaro & Palladio, qui sont entendre par seurs figures, que le medium complicavium estoit un grand reservoir posé sur le pluncher du Vestibule.

2. LE LONG DES MURS DELA COUR. Le mot Arrism efficie mis generalement pour tout le dedans des maisons, & il effaisé d'entendre à quelle patrie de la maison il le faut particulierement appliquer: C'est pourquoy je n'ay point fait de difficulté d'expliquer e Arrism, la Cour, quoique particulierement & proprement il fignifie autre chofe, comme il fera dit cy-après. Virgile a pris ce terme dans la melma fignification que Virtuve quandil a écrit

Porticibu, longis fugit & vacua atria lustrat

& enfuite:

Apparet domus intus & atria longa patescunt. Car il est aifé de voir que Virgile en cet endroit entend par Arris tout ce qui se peut voir au dedans d'une maison parla pôrte quand elle est ouverte, qui est la cour & les Vestibules.

3. DES POTENCES. Il y a trois opinions fur la fignification du mot interpensiva que j'ay traduit potences. Hermolaus Barbarus & Daniel Barbaro croyent que interpensiva sont les coyaux qui sont faits pour conduire & faire aller la couverture depuis les chevrons jusqu'à l'extremité de l'entablement. Philander & Jocundus veulent que ce soient les bouts des solivés qui sortant hors du mur soutennent les poutres qui portent les entablemens ou auvents. L'opinion de Baldus est qu'y ayant quatre poutres le long des nion de Baldus est qu'y ayant quatre poutres le long des quatre faces de la cour, lesquelles soutiennent l'extremicé des auvents, il y en a deux par exemple à droit & à gauche

surlesquelles les deux autres qui sont le long des autres costez de la cour, font posées. Mais le texte décrit si clai-rement ces pieces de bois qu'il me sen ble qu'il n'y a pas lieu de douter que ce ne foient des potences ou liens : cari lest dit qu'elles vont rendre des angles des murs aux angles que les poutres forment, ce qui ne peut estre dit ny des Coyaux d'Hermolaus, ny des Solives de Philander, ny des Pourres de Baldus.

4. DES COYERS, Les Charpentiers appellent ainsi Bles chevrons qui sont en diagonale & qui soutiennent les noues. Il est evident, ce me semble, que ce que Vitruve ap pelleicy colliquias, ne sçauroit estre autre chose, parce qu'il est dit qu'elles vont aux angles que font les pourres, de mesme que les interpensiva. De plus colliquie sont dites quass simul liquerem sundentes, qui est ce que font les an-gles des noues oil l'eau s'assemble, de messire que deluquie son diversais un diversais partes liquerem sundentes, qui est ce que sont les angles ou des Fassisteres du comble, ou

des Arreftiers des croupes, qui au lieu d'amasser l'eau comme les noues, la font couler deçà & de-là,
5. Un Chesneau, llest certain que compluvium est un lieu qui reçoit & amasse les eaux de la pluye selon l'explica-tion de Festus. Mais les Interpretes de Vitruve ne s'accordent point sur la signification que ce mot doit avoir icy. Bar cantend que medium complius ium, ainsi qu'il a esté dit, est au nescrevoir placé sur le plancher qui couvre le Cavadium.

Cisaranus croit que c'est une cloaque ou Cissera qui est sous la Cour, dans laquelle l'eau qui tombe des toits sur le pavé, s'écoule par un trou qui est au milieu de la Cour. Mais ce medium compluvium de la maniere dont Virruve en parce maium compiuerum de la maniete dont vitture en par-le, peut estre pris avec plus de vray-semblance pour un Chesneau, qui estant à l'extremité des toits, fait un quarté composé de quatre canaux; desorte que ce quarré de quatre Chesneaux, dans lequel toutes l'eau de la pluye qui combe sur les toits estreceue, peut estre appellé medium complu-vium. De plus Vitruve parlant des toits de la cour découverte, dit que leurs compluvia estant élevez sur les murs, ne dérobent point le jour des senestres comme aux autres cours qui ont des auvents, sur l'extremité desquels les compluria sont placez. La difficulté qui reste est sur ce qu'il n'est point D dit icy par où l'eau qui est amassée dans les chesneaux, tombe à bas. Il y a apparence que dans les encognures au droit be à bas. Il y apparence que dans les encognutes au dont de chaque colonne, il y avoit une goutiere qui jertoit l'eau dans la cour fuivant la regle que Virruve a établi cy-devant, qui est de percer les testes de hon, qui sont dans la corniche, au droit des colonnes : si ce n'est qu'on veuille percer les co-lonnes par le milieu de haut en bas pour recevoir une defcente de plomb, qui conduise l'eau sous terre dans une cloaque,

Cette maniere d'enfermer les descentes dans le bastiment se pratique depuis peu à tous les grands Edifices que le Roy fait bâtir. Car à l'Arc de triomphe qui se bâtit hots la por-te saint Antoine, les eaux descendent au travers du noyau des escales, ces coaux accentent au travers au noyau des escales, ces noyaux ayant six piez de diametre. Au Louvre & à l'Observatoire on a pratiqué des vuides de quatre à cinq piez de large dans l'épaisseur des murs, ainsi que la figure du plan de l'Observatoire qui est au commencement de cet ouvrage, peut faire voir : Au milieu de ce vuide la descente est soutenue par des barres de fer, qui sor-ment un escalier, dont elle fair le noyau; afin que s'il suinte quelque humidité par la descente, elle ne mouille point les mussise que par cer escalier de ser on puisse visiter & re-

faire ce qui manque à la descente.

Par ce moyen on évite deux inconveniens qui autrement fe rencontrent aux grands Edifices: car l'eau qui tombe des goutieres en grande abondance & de fort haut, estant pouf. goutieres en grande automante et d'incommodité; ou si elle sée par le vent, apporte beaucoup d'incommodité; ou si elle est renfermée dans des descentes à l'ordinaire, elle cause une grande difformité, en coupant les corniches, les im-

ja cour, &7 elles sont posées sur des colonnes. Les Tetrastyles sont celles où il y a des co- CHAP. III onnes seulement sous les angles que font les quatre poutres : ce qui soûtient suffisamment \* les poutres, & fortisse beaucoup \* les murailles : parce que cela se fait lorsque les poutres , ne sont pas fort grandes, & il arrive aussi que les murs ne sont point chargez par les potences. 10 Les Cours Découvertes sont celles 1, où les Coyaux soutiennent le Chesneau, 1 & Deliquie. ne forment point d'Auvent. Cette maniere égaye beaucoup les appartemens d'hyver, parce que les Chesneaux ainsi élevez n'ostent point la lumière aux chambres : mais l'incommodité est qu'il y faut souvent travailler, parce que l'eau qui coule de dessus les toits, est ramassée dans les descentes, qui estant le long des murs, & ne pouvant pas quelquefois Fistule, laisser couler l'eau assez viste, il arrive qu'elle regorge & gaste la menuiserie des croisses & les murailles de ces sortes d'Edisces. Les Cours Voutees se font lorsque l'on a peu de place : car par le moyen des voutes les étages qui sont dessus 13 sont rendus plus spacieux.

postes, & tous les ornemens qui servent de ceinture aux Ba-

fitmens.
7. ELLES SONT POSE'ES SUR DES COLONNES.
Le texte n'a point icy de sens si on n'y change quelque chose ; il y a trabes evrà columnas compountiur. J'ay cru qu'il
falloit lite sprà columnas imponuntiur. Au treste ma pensce est,
ainsi que ja y déja dit, que la structure des cours des anciens
telle que Vitrave la décrit, a donné sujet à la maniere que
les modernes praciquent qui est de faire un grand ordre
comprenant plusieurs étages : car il ne se trouve point
qu'autre part qu'aux bassimens de ces cours, les anciens
avent iamais manqué de donner à chaque étage son ordre
avent iamais manqué de donner à chaque étage son ordre ayent jamais manqué de donner à chaque étage son ordre à part. Toute la difficulté est que Vitruve ne dit point ex-pressent que les bassimens de la cour Contintienne ny ceux de la Terrassyle, qui sont les seuls ornez de colonnes, cussent plusieurs étages : mais il n'y a nul sujet d'en douter, puisque ceux de la cour vourée, du second étage desquels il est parlé, ne sont point dits avoir ce second étage comme une chose qui leur fust particuliere ; & il est raisonnable de presumer que les logemens des anciens ayant ordinairement plusieurs étages ils n'estoient pas reduits à un feul en manière d'une petite cabane, lorsqu'ils estoient ornez de colonnes. Ce sujet est encore traité dans les Notes sur le chapitre qui fuit.

8. Les MURAILLES. Cet endroit est obscur & corrom-8. Les mur ailles. Cet endroit elt obleur & corrompu: pour luy donnet quelque sens j'ay etté contraint d'ajoutet les mots parietibus & bi, qui semblent manquer au texte. Je lis donc, Tetraspla surt, que subjetits sub trabibus. D firmitatem press...t, quod neque ipse nagnum impetum coguntur habere, neque (bi) ab interpensivis onerantur. Ce qui est dit pour distinguer les cours Tetrastyles des Toscanses obles prespectivis prespirates portroites. nes, où les potences qui soutenoient les poutres, portoient

fur les murs.

9. NE SONT PAS FORT GRANDES. La maniere Cocinthienne oil il y avoit plusieurs colonnes sous chaque pourte , estoit pour les grandes cours : la Tetrastyle estoit pour les plus perites , dans lesquelles les pourtes n'avoient pas magnum impetum. Impetus, ainsi que Turnebe remarque, signific souvent grandeur, étendüe, vasteté, ainsi qu'il

se voit dans Lucrece, qui dit Quan'um cali ce it impetus ingens.

Qu'n'un collie it impetus ingens.

On pourroit neannoins intetpretec impetus, la pouffée ou la charge, êt entendre que quod neque ip la magnum impetum coguntur habere, fignific que lorfqu'il n'y a pas beaucoup de charge à portet, quatte colonnes peuvent fuffice: 8t tout de mesme lorfqu'il et dit à la fin du chapitre, que les cours E voutées peavent estre faites l'bi non sunt impetus magni, cela sionis que los autons pe craint noire la tron crande. cela signife que lors qu'on ne craint point la trop grande poussee ou le trop grandébranlement qui peut venir de plu-

fieurs causes differentes, on peut faire des cours voutées. 10. LES COURS DECOUVERTES. Les Interpretes attribuent l'epithete diffluoiatum à tellum, & ils diferit que tellum diffluoiatum est celuy qui rejette la pluye des deux coftez : mais il cft plus yray-femblable que displaviatus papartient icy à Cavedium, & non pas à teilum, & c que loeus diffuveixeus fignifie un fieu où il pleur. La difficulté
qu'il pourroit y avoir, seroit sur ce que nous pretendons
que les cinq especes de cours sont découvertes, & qu'il s'enfilipping de la qu'estre découverse es facilités. que les cinq especes de cours sont decouvertes, oc qu'il s'en-fuivroit de là, qu'estre découverte ne feroit point une espece de cour: mais la réponse est aisse, en disant que celle des cours qui n'a point d'auvents qui la couvrent tout à l'en-tour, est absolument découverte, & que celles qui ont des auvents ne sont découvertes qu'en partie, s'eavoir par le

milieu,

II. Où les coyaux soutiennent le chesNeau. Ce que Vitruve appelle deliquie, & que j'interprete les Coyaux, sont de petits bouts de chevrons qui conduisent la couverture jusqu'à l'extremité de l'entablement,
Il y a grande apparence que vitruve vetu qu' on entende qu'icy au lieu de la couverture, ces coyaux soutiennent le chesneau qui est posé directement sur le mur, & qui n est pas avance jusqu'à l'extremité des quatre auvents, comme dans les autres cours. Philander dit qu'il y a des exemplaires qui ont aquam au lieu d'arcam: mais quand on laisseroit arca on peut dire qu'un chesneau peut estre pris pour un coffre long & estroit.

NE FORMENT POINT D'AUVENT. Le mot 11. NE FORMENT POINT DAUVENT. Le mot Stillicidium, qui fignifie proprement la chute de l'eau qui degoute, n est point entendu ains par Virtuve quand il en parle en plusieurs endroits : car il fait connoistre qu'il entend par stillicidium la pente du toit qui est favorable à l'étend parsitilicidism la pente du toit qui est favorable à l'écoulement des eaux : au chapitre premier du second livre , il appelle les toits des cabannes des premiers hommes stillicidis ; & au chapitre septiéme du quartiéme livre , parlant de la forme que doit avoir le toit dans l'ordre Toscan , il dit que stillicidism testi territario respondere debet. Pline aussi appelle stillicidis l'épaisseur du feuillage des arbres quand elle est capable de mettre à couvert de la pluye. De sorte que supposé que stillicidis réguise des auvents , on peut coire que delique s'illicidis rejiciunt, signifie les coyaux rejettent of ne souffrent point d'auvents , c'est-à-dire, ne forment point d'auvents. point d'auvents.

13. SONT RENDUS PLUS SPACIEUX. Cela est aisé à entendre, parceque ces voutes soutiennent la faillie que le second étage fait sur la cour, ce qui augmente cet appartement. J'ay encore interpreté ubi non sunt impetus magni, selon la remarque de Turnebe, qui explique impetus, grandeur, étendue, comme je viens de dire.

# CHAP. III. EXPLICATION DE LA

Cette Planche contient quatre Figures. La premiere represente la cour Tetrastyle, qui est ainsi appel-sée à cause qu'elle a quatre colonnes aux quatre coins qui soûtiennent la saillie de l'entablement sur lequel le chesneau AA, est pose.

chesneau AA, est pose.

La seconde Figure represente la
Cour découverte, & qui n'a point
de saillie, son chesneau AA estant
posé à plomb sur les murs.

La troisième Figure represente la cour voutée où les appartemens d'enhaut sont rendus plus spacieux par







le moyen des voutes qui les élargif- CHAP.III. fent, ou plutoft qui étrecissent les appartemens d'embas.

partemens d'embas.

La quatrième Figure represente une de ces cours, veue par le dessus, asin de faire entendre pourquoy les cours estoient appellées Cava ædium. BB, sont les festieres des combles des quatre corps de logis qui estoient au tour de la cour G. AAAA, est le chesneau qui tourne tout à l'entour de la cour, & qui est appellé medium Compluvium, parce qu'il est au milieu des quatre toits BBB, d'où l'eau tombe de quatre costez dans le chesneau.

CHAP. IV.

Des Vestibules , & de leurs Ailes ; des Cabinets, & de leurs mesures & proportions.

Atria\_

Lyade trois sortes de Vestibules selon la disserente proportion de leur longueur & de \* leur largeur: La premiere espece est quand ayant divisé la longueur des Vestibules en cinq parties, on en donne trois à la largeur: la seconde, lorsque l'ayant divisée en trois, on en donne deux à la largeur: & la troisséme lorsqu'ayant fait un quarré equilateral dont un costé fait la largeur du Vestibule, on prend la diagonale de ce quarré pour la longueur. La hauteur est moindre que la longueur de la quatriéme partie à prendre au desfous des poutres, & sans comprendre le reste de la hauteur qui vient de l'ensoncement des Platsonds du plancher, où il y a des cavite qui le sont élever au dessus des poutres, la hau- B teur de cet ensoncement se peut faire à discretion.

Les Ailes que l'on fait à droit & à gauche doivent avoir 3 la troisséme partie de la longueur du Vestibule, s'il est de trente à quarante piez : mais si la longueur est de quarante
à cinquante piez elle sera divisée en trois parties & demy, dont une sera pour les Ailes : ou
si elle est de 50 à 60 les Ailes en auront la quarriéme partie : si elle est de 60 à 80, on la divisera en quatre & demy, & on en donnera une à la largeur des Ailes : Ensin si la longueur
est de 80 à 100 piez sa cinquiéme partie sera justement la largeur des Ailes. \*Les Architra-\*

I minaria.

I. IL Y A DE TROIS SORTES DS VESTIBULES. Entre les noms (ynonymes dont les Anciens appelloient les grandes pieces qui eftoient à l'entrée de leurs maisons, comme Vestibulum, Airium, Cavadium, Fauces, j'ay chois celuy qui este nu sage en trançois, qui est Vestibule, que j'ay pris peur traduire le mont Airium, dont Vitruve se service Car nostre mot de Vestibule signifie quelque autre chose que le Vestibulem des Latins, & je croy que nos Vestibules sont propremente qu'estont l'Airium que Vitruve décrit icy.

Aulugelle dit que plusieurs personnes doctes de son temps

propremente qui ettoit l'Arisim que victuve decrit ley.
Aulugelle dit que plufieurs personnes doctes de son temps
estimoient que Arisim & Vestibulum estoient la mesme chose; que neanmoins Cacilius Gallus qui a écrit de significanions verborum enseigne que Vestibulum n'estoit point une
partie de la maison, mais seulement une place devant la
maison à l'endroit de la grande porte où la maison se retirante n dedans, laisoit un quarré vuide. Cieron dans une
lettre à Atticus semble faire entendre que cela estoit ainsi,
lors qu'il dit que passant par la rué Sacrée, il siu poursury
par des assassiment par la rué Sacrée, il siu poursury
par des assassiment par la rué Sacrée, il siu poursury
par des assassiment par la rué Sacrée, il siu poursury
par des dassassiment par la rué Sacrée, il siu poursury
par des dassassiment par la rué Sacrée, il siu poursury
par des dassassiment par la rué Sacrée, il siu poursury
par des assassiment par la rué Sacrée, il siu poursury
par des dassassiment par la rué Sacrée de le cette sur luy. Leo
Baptista Alberti croit que cette place qu'Aulugelle prend
pour le Vestivulum des Arciens, & qu'il appelle Simum,
cstort leur Arvium; mais je croy qu'il se trompe. Scamozai
broùille encore davantage tour cela; car il ne distingue
point les Arvium de Vitruve de se Cavacaium, ensorte qu'il
attribuë au Cavacaium les proportions qui sont con cavassium les proportions qui sont con cavas dium les proportions qui sont cavas

Dans cette grande ignorance où nous sommes de toutes ces choses & de laquelle nous ne pouvons esperer de sortir, puis qu'Aulugelle, Servius & les autres Anciens Grammaitiens n'ont pu s'en dessendere, quoyque ce fussent des Auteurs Latins & fort proches du temps où ces choses estoient

familieres & ulitées; j'ay cru pouvoir hazarder le mot de Vestibule, pour signifier celuy d'Arrium, en avertissant que je n'entends pas precisément par Vestibule, ce que les Anciens entendoient par Vestibulum; Mais seulement ce qu'il Cignifie en nostrelangue.

2. DES CAVITEZ QUI LES FONT ELEVER.
C'estainsi que j'interprete selon Philander & Baldus le mot
d'Arca qui en cet endroit est synonyme avec Lacunar: car
en effet les cavitez & les ensoncemens qui sont dans les
platsonds des planchers, representent aussi-bien des cossres
que des lacs.

3. LA TROISIEME PARTIE DE SALONGUEUR, Ilest aisé à entendre que cette troisseme partie de la longueur du Vestibule qui est attribuée à la largeur des ailes, est pour les deux ailes, de maniere que chaque aile n'a que la inxième partie de la longueur du Vestibule, & que la méme chose doit estre entendué de la proportion des autres Vestibules, sçavoir que la largeur que le texte attribue aux ailes, doit estre entendue des deux ailes prises ensemble.

4. LES ARCHITRAVES DESAILES. Je traduis D trabes liminares, les Architraves, parce que les Latins entendent generalement par limen tout ce qui est posé en travers, ce mot estant derivé du verbe lime c'est-à-dire obliquo: mais limen signifie plus particulierement ce qui traverse ou le haut ou le bas des portes; car on dit superum limen co inferum limen, ce que nous appellons le susi & le limen commenous, par ce qui est dit à la sin du neuvième chapitre de celivre, où Virtuve parle du jour qui est empelché par le limen des senses cest-à-dire par leur linteau. Il saut donc entendre par trabes liminares alavum, les Architraves soutenus par les colonnes qui estoient aux costez des Vestibules, & qui en faisoient les ailes.

# EXPLICATION DE LA PLANCHE LIII.

Cette Planche est le Plan des maisons des Romains. A, est la partie que les Anciens appelloient E Vestibulum & sinus, & que Vitruve appelle Prothytum au 10 chapitre de ce livre. B, est la Cour appellée Cava ædium; ce Plan est de celle des cinq especes qui est appellée Corinthienne, dont il est parlé au chapitre suivant. CDC, est le Vestibule que Vitruve appelle Atrium. CC, sont les Ailes du Vestibule. DD, est le vuide qui est au Vestibule par où le jour entre. E, est le Cabinet. F, est la Salle Eg yptienne. G, est la grande Salle à manger faite à la maniere des Grecs: elle est décrite au chapitre suivant. HHH, est le Peristyle. I, est la grande salle appellée Occos, dont il est fait mention dans ce chapitre. K, est le Cabinet de conversation appellée Exedra.

VCS



ves des Ailes doivent estre mis assez haut pour faire que les hauteurs soient égales aux A CHAP.IV.

Tablinum.

Il faut donner au Cabinet les deux tiers de la largeur du Vestibule s'il est de vingt piez, que s'il est de trente à quarante on ne luy en donnera que la moitié, & s'il est de 40 à 50 on divisera cette largeur en cinq dont on donnera deux au cabinet: car les petits Vestibules ne doivent pas fournir les mesmes proportions que les grands: parceque si on suivoit les proportions des grands Vestibules dans les petits, les Cabinets & les Ailes des Vestibules ne seroient d'aucun usage: & si au contraire on se servoit des proportions des petits Vestibules pour les grands, les Ailes & les Cabinets seroient trop vastes. 6 C'est pour-\* quoy je crois qu'en general on doit regler les grandeurs des Bastimens par la commodité que leur usage demande, & par ce que la veue peut souffrir sans estre offensée.

La hauteur du Cabinet doit fous poutre estre pareille à sa largeur à laquelle on aura adjouté la huitième partie. L'enfoncement des platfonds du plancher doivent adjouter à cette hauteur 7 la sixième partie de la largeur. La grande entrée des plus petits Vestibules B

fera des deux tiers de la largeur du Cabinet, & aux grands elle fera de la moitié. La hauteur <sup>8</sup> des Images avec leurs Ornemens sera proportionnée à la largeur des Ailes. La largeur des portes fera proportionnée à leur hauteur felon les regles de l'ordre Dorique, si elles sont Doriques, ou selon la proportion de l'ordre Ionique, si elles sont Ioniques. La mesme proportion sera observée à l'égard de la menuiserie des portes, comme il a esté prescrit au quatriéme livre.

La largeur de l'ouverture du haut ne doit jamais estre moindre que du quart, ny plus grande que du tiers de la largeur du Vestibule : la longueur doit estre à proportion & sui-

vant celle des Vestibules.

5. IL FAUT DONNER AU CABINET. Le mot Tablinum, m'a semblé devoir estre interpreté Cabinet; parce que Cabinet comprend en general toutes les differentes significations que les Auteurs donnent à Tablinum; carles uns disent que c'est un lieu orné de tableaux, les autres que con le la capital de la uns disent que c'est un lieu orné de tableaux, les autres que c'est un lieu desliné à serrer des papiers ou titres que les Latins appelloient Tabulas, les autres que c'est simplement un lieu lambrisse de menuiserie & de planches qu'ils appelloient aussi le Tabilinum à qui Vitruve ne donne quelques oue 15 piez, seroit bien petit pour une Salle. On auroit pu l'appellerle tresor fiuivant l'usque de quelques vieux Châceaux de France où on appelle ainsi le lieu où on serre les titres de la Terre: mais le moc de Tresoren cette signification est trop peut connu. & ne seroit vas commun comme celuy de Carendon. peu connu, & ne seroit pas commun comme celuy de Ca-binet aux deux usages que l'on luy attribue qui est de serrer

des Tableaux ou des papiers,

6. C'est pour Quoy je crois Qu'en general. Cet avertissement peut donner lieu à une maxime qui me semble bien considerable dans l'Architecture, qui est que l'usage auquel chaque chose est destinée selon sa nature, doit l'usage auquel chaque chose est destinée selon sa nature, doit l'usage auquel chaque chose est destinée selon sa nature. estre une des principales raisons sur lesquelles la beauté de l'Edifice doit estre sondée; en sorte que la hauteur & la l'Edifice doit eftre fondée; en forte que la hauteur & la grandeur de l'ordre, qui en general fait la beauté & la majefté d'un grand Edifice, doit eftre reputée vicieuse, fielle n'a quebque usage par tout, comme elle en a toujours naturellement dans les Temples, les Theatres, les Portiques, les Perifyles, les grands Escalliers, les Sallons, les Vettbules & les Chapelles des Palais, qui sont des parties dont l'usage demande ou du moins souffre un aussi grand exhaussement que l'on veut. Cette regle neanmoins est negligée par les Architeckes modernes, qui pour donner de grands ordres à des bastimens qui de leur nature ne souffrent pas un grand exhaussement, comme sont eux qui sont pour pas un grand exhaussement, comme sont ceux qui sont pour l'habitation, qui ne passent point 28 ou 30 piez; se sont avisez d'ensermer deux & trois étages dans un mesme ordre; ce qui à mon sens a quelque chose de chetif & de pauvre, comme representant quelque grand Palais demi ruiné & abandonné, dans lequel des particuliers se seroient voulu abandonne, autorio requer des particulars à refroitent volui loger; & qui trouvant que de grands appartemens & beaucoup exhaustez ne leur sont pas commodes, ou qui voulant menager la place y auroient fait faire des entre-folles. Ce n'est pas que cela ne puisse ettre permis quelques fois dans les grands Palais ; mais il faut que l'Architecte ait l'addresse de

trouver un pretexte à ce grande ordre, & qu'il paroisse qu'il y a esté obligé par la symmetrie qui demande qu'un grand ordre qui est necessaire à quelque partie considerable C de l'Edifice, soit continué & regne tout à l'entout.

Cela a elté pratiqué avec beaucoup de jugement en plu-fieurs Edifices, mais principalement dans le Palais du Lou-vre, Jequel effant balty fur le bord d'un grand Fleuve, quu donne une espace & un éloignement fort valte à fon aspect, avoit befoin pour ne paroiltre pas chetif, d'avoir în grand ordre. Celuy qu'on luy a donné qui comprend deux étages, & qui est polé fur l'étage d'embas qui luy fert comme de Piedessail, & qui est proprement le rempart du Château, est ainsi exhaussé à cause de deux grands & magnisques Por-tiques qui regnent le long de la principale face à l'entrée du Palais, & qui estant comme pour servir de Vestibule à tous les appartemens du premier étage, demandoit cette grandeut & cette hauteur extraordinaire que l'on adonnée à lon ordre, qu'il a fallu poursuivre & faire regner ensuite tout au tour du reste de l'Edifice : ce qui authorise ou du moins au tour du reite de l'Edifice : ce qui authorile ou du moins excuse l'incongruité que l'on auroit pû objecter à l'Archite. D'ête, s'il avoit fait sans necessité une chose qui de soy est sans raison, sçavoir de ne donner pas à chaque étage qui est proprement un battiment separé, son ordre propre & separé; & de faire servir une mesne colonne à porter deux plan-chers, supposant qu'elle en soutient un par maniere de dire sur sa teste, & un autre comme pendu à sa ceinture. Car la longueur de l'aspect ne peut estre route seule une raison suffifante d'élever un bastiment, qui de sa nature doir chre bas; non plus que la grandeur d'un Theatre n'oblige point a faire ses degrez & se ballustrades & appuis avec plus de hauteur; comme Vitruveremarque au chapitre septieme du cinquiéme livre.

cinquiéme livre.

7. LA SINIÉME PARTIE DE LA LARGEUR. J'ay cru qu'il falloit corriger le texte, à cause du peu d'apparence qu'il ya que Vitruve donne à l'enfoncement des platfonds, E une profondeux plus d'une fois plus grande qu'elle ne doit estre : Car cet enfoncement ne doit comprendre gueres plus que la hauteur de l'Architrave & de la Frise, qui ne va ordinairement qu'à la sepsième partie de la colonne, joint qu'il est fort vray-semblable que le Copiste a priste nombre VI pour trois, parce que te nombre selon la maniere de l'ancienne éctiture, qui se voit dans les medailles, estant mal formé ainsi vI., il a esté pris pour le nombre II I.

3. Les images. Quoique Statue ou figure soit le mor

S. LES IMAGES. Quoique Statue ou figure soit le mor

Fauces,

Les Peristyles doivent estre plus longs en travers de la troisiéme partie qu'ils ne sont en CHAP. IV. avant : leurs Colonnes feront auffi hautes que les Portiques sont larges : les entrecolonnemens n'auront pas moins que les diametres de trois colonnes, ny plus que les diametres de quatre; si ce n'est qu'on veuille faire à ces Peristyles des colonnes d'ordre Dorique, auquel cas il faudra regler leurs proportions, & celle des Triglyphes sur ce que j'ay écrit au quatriéme livre.

françois, qui fignifie ordinairement le Latin imago, j'ay cru qu'en cet endroit il n'autoit pas aflèz fignifié sparce que par-my les Anciens imagines in atriis n'effoient pas les Statues que nous mettons dans nos Velibules, mais des images de dire qui representoient les ancestres du maistre de la maison.

B se crois que les ornemens des images se doivent entendre des Piedessaux qui les soutiennent, de mesme que l'Architrave, Frise & Corniche qui sont posez sur les colonnes, sont ap-

pellez les ornemens de la colonne, l'un estant dit aussi improprement que l'autre; car il n'y a,ce me semble, point de raison de donner le nom d'ornement à des choses qui sont ration de donner le nom d'ornement à des enoies qui font auffi necessaires & aussi essentielles que des Architraves, des Corniches & des Piedessaur, les colonnes & les statues estant ordinairement des parties qui peuvent plutost passer pour des ornemens que pour des choses dont les Edifices ne se penvent paller.

# CHAPITRE V.

CHAP. V.

Des Salles à manger, des grandes Salles, des Cabinets de conversation, des Cabinets de Tableaux & de leurs proportions.

Es Salles à manger doivent estre deux fois aussi longues que larges : à l'égard de la Triclinia. hauteur, c'est une regle que pour avoir celle de toutes sortes d'appartemens qui \* sont plus longs que larges 2 il faut afsembler leur longueur & leur largeur, & prendre la moitié de cette somme pour leur hauteur. Que si : les grandes Salles & les + Cabinets de con-Occi, C versation, sont quarrez, on adjoustera la moitié de la largeur pout avoir la hauteur. Les Exedre. Cabiners de Tableaux de mesme que ceux de conversation, doivent estre amples. Les gran- Pinacosheca. des Salles Corinthiennes & les Tetrastyles, & celles que l'on appelle Egyptiennes, doivent Aquatre colonavoir pour leur longueur & largeur les proportions pareilles à celles qui ont esté prescrites "".

pour les Salles à manger, mais il les faut faire tres-spacieuses à cause des colonnes. Les grandes Salles Corinthiennes & les Egyptiennes sont differentes, en ce que les Corinthiennes n'ont qu'un ordre de colonnes posées sur un Piedestail, ou mesme en bas sur \* le pavé, 5 & ne soutiennent que leur Architrave & leur Corniche de Menuiserie ou de Stuc, surquoy est le plancher en voute surbaissée : mais les Salles Egyptiennes ont des

D ble avec festrois lits, Viruve dit aussi la messe chose au chapitre 10 de ce livre, où parlant des grandes Salles à man-ger des Grecs, il ne les appelle point Triclinia mais Oeos, c'elt-à-dire des maisons, à cause de leur grandeur : car il dit qu'elles estoient si grandes qu'elles pouvoient contenir quatuor triclinia. Neanmoins on ne peut pas douter que Vitruven'ait entendu icy par Triclinium la Salle où on dref-foit une table à trois lits, cette table en ayant un à chacun detroit de la constant de trois de ses costez, le quatriéme estant sans lit pour le

2. IL FAUT ASSEMBLER LEUR LONGUEUR E LEUR LARGEUR, Cette regle generale a bien de la peine à subsisser dans les grandes pieces comme sont les Salles & les Galleries: Car une Salle de douze toises sur six qui fait dix-huit toises, en auroit neuf de haut, & la Gal-lerie des Thuilleries qui a 243 toises sur, en devroit avoir 124 E de haut. La regle qui effmile au chapitre suivant pour la hauteur des pieces qui ont une grande longueur, est plus feure, qui est de prendre pour la hauteur la largeur & defeure, qui est de prendre pour la hauteur la largeur & demie. Dans nos bastimens fairs pour l'habitation & qui ne sont point des lieux à recevoir de grandes assemblées, comme les Eglises où il saur un exhaussement extraordinaire à causte de la chaleur & de l'étoussement que causent les vapeurs d'une grande multitude de monde, il ne se trouve point que la hauteur surpasse la largeur, laquelle au contraire est ordinairement plus grande que la hauteur: car une Salle de vingt piez de large a son plancher assembles au quand il en a douze ou treize. Celles du Louvre n'ont pas vingt quard il en a douze ou treize. vingt quatre piez de haut, quoyqu'elles en ayent plus de trente de large.

3. LES GRANDES SALLES Le mot Oecos qui signific maison, m'a fait adjourer le mot de grand à celuy de Salle que j'ay pris de Leo Bapt, Alberti, & de Palladio, qui interpretent Oecos, Salas, La verité est que Oeci chez les Anciens estoient proprement les Salles à manger: mais il y a lieu de croire que Vitruve a pu se fervir de ce mot pour distinguer les grandes Salles qui estone pour d'autres usages, d'avec les Salles à manger, veu qu'il en a déja parlé, & qu'il les aappellées Triclinna.

les aappellées Triclima.

4. LES CA BINETS DE CONVERSATION. L'explication du mot Exedra, eîlant dans l'onzième chapitre du cinquiéme livre, où il est die que c'est un lieu remply de sieges pour ceux qui s'assemblent à dessein de conferer des sciences, j'ay cru que je pouvois iey suppléer ce que Vittuve y a adjouté en ce lieu. là, & les appeller des Cabinust de conversation, parce qu'il s'agit tey des maisons des particuliers, & cette explication estant conforme à celle que Ciceron donne à Exedra qu'il appelle cellam ad collaquendum,

(NESOUTIENMENT QUE LEUR, AR GHITRA-

donne à Exedra qu'il appelle cellam ad colloquendum,
5. NE SOUTIENMENT.QUE LEUR. ÀR CHITR AVE-ET LEUR CORNICHE, Vitruve jointicy l'Architrave à la Corniche fans parler de la Frife. Il y a apparence
que ce qu'on appelle Corniche architravée a tiré son originede cet endroit. On en voit d'ailleurs des exemples dans
l'antique aux platfonds des Portiques, où les Architraves
font en dedans de messine qu'en dehors, a yant une petite
Corniche & une Frise encore plus petite, qui routes deux
ensemble n'occupent que l'épaisseur de la Frise de dehors.
6. En voute s'une plus paissée. Le mot delumbatum
quien françois pourroit estre traduit à la lettre Erené ou

quien françois pourroit estre traduit à la lettre Erené ou Éreinsé, c'est-à-dire dont les reins sont affoiblis, a esté interpreté voute surbaisse, parce que ces sortes de voutes



# EXPLICATION DE LA PLANCHE LIV.

Cette Planche represente la salle Egyptienne, qui ressemble fort à ce que nous appellons une Chambre à l'Italienne. L'essentiel de ce genre d'Édifice consiste à ne prendre du jour que par enhaut, & à avoir l'exhaussement de deux étages; ce qui apporte trois commoditez considerables. La premiere est que cette sorte d'appartement peut estre dégagé des quatre costez, & répondre à quatre appartement ; La seconde qu'il est frais en Esté; La troisseme que le jour qui vient des quatre costez & par enhaut n'ébloüt point, & laisse tout à l'entour aux Tableaux & aux autres ornemens, dont on le veut parer, la place qui est ordinairement employée à des croisées. Architraves

A Architraves sur les colonnes, & fur les Architraves des planchers qui vont des colonnes CHAP. V. jusques aux murs d'à l'entour. Ces planchers qui sont d'assemblage, sont pavez & sont une \* terrasse découverte qui tourne tout à l'entour. Sur l'Architrave ; à plomb des colonnes d'embas, on en met d'autres plus perites du quart, sur lesquelles il y a d'autres Architraves avec les autres ornemens & les planchers en platfond. Entre les colonnes d'enhaut on

place les fenestres, ce qui a la forme d'une Basilique, que les Salles Corinthiennes n'ont

point:

sont plus foibles que les autres. Si le mot Ereinté estoit en usage il seroit d'autant plus significatif qu'on est déja accou-tumé à la metaphore des reins en fait de voutes, dont les parties qui s'élevent & qui posent sur les impostes, sont vulgairement appellées les reins.

7. Sur les Architraves des des planchers immediatement sur les Architraves fans méttiel la petite Cómiche & la petite Frise dont il vient d'estre parlé & que l'on met au dedans des Pottiques. Cela a aussi que l'on met au dedans des Pottiques. Cela a aussi que lques exemples dans l'antique; mais ils sont plus rares que de l'autre maniète, qui a esté depuis peu pratiquée aux grands Portiques qui sont à la face du Louvre, où on n'a sait entrer dans les Portiques qui sont voutez de pierre à ceintie droit, que l'Architrave seulement, afin de diminuer la grande charge des plattebandes qui vont des colonnes aumurdu Portique, qui sont de prés de douze pieds & afin que les platsonds ne susseilent point ensonce, les Architraves seuls ayant trois piez d'épaisseur. 8, Sur l'Architraves seuls ayant trois piez d'épaisseur. 8, Sur L'Architraves leuls ayant trois piez d'épaisseur. Bartis & la Corniche dans les dedans a déja esté ensempée au l'chapitre du 3 livre dans la déscription de la Bassique 7. SUR LES ARCHITRAVES DES PLANCHERS.

au I chapitre du 5 livre dans la description de la Basilique de Fano 3 & bien que l'on n'en voye que fort peu d'exem-ples, on peut dire neanmoins qu'elle est appuyée sur la tai-fon qui veut que les ornemens d'Architecture soient sondez înr que que usage. Or l'usage des Corniches estant de dessente les murs & les colonnes des injures du temps, il est certain qu'elles sont inutiles aux lieux qui sont couverts, & qu'elles ne font que dérober le jour des fenestres quisont audeflus, il y a un exemple de cette suppression d'ornemens au superbe Edifice des Tuteles à Bordeaux que l'on tient avoir esté bassi peu de temps après Auguste ; car les colonnes ne soutiennent qu'un Architrave sur lequel au lieu du second ordre de colonnes, il y a des Cariatides.

ordre de colonnes, il y a des Cariatides.

J'ay cru qu'il ne feroit pas hors de propos de mettre icy une planche que j'ay fait graver de ce celebre edifice, qui a eftéabatu depuis peu pour bât r à fa place les fortifications.

Des des dehors de la Citadelle; parce que les figures que nous en avons qui font celle de Ducerceau, & celle qu'Elias Vinetus a mifes dans fon Commentaire fur Ausone, ne sont point exactes. Quoyque les particulaitez de la construction & de la Figure de ce bastiment qui fournissent est exemples singuliers pour l'explication de plusieurs endroits du texte de Vitruve, soient les principales raisons qui m'ont porté à mettre icy cette Planche, que j'ay dessinée sur le lieu quatte ans avant la demolition de cet edifice; il m'a semblé aussi que je ne devois pas laisser passer cette occasion de conserver que je ne devois pas laisser passer cette occasion de conserver & de laisser à la posterité l'idée de ce superbe monument, qui estoit un des plus magnisiques & des plus entiers qui susser restez en France, de tous ceux que les Romains y ont autre-

On ne sçait point certainement ny quand ny par qui cet edifice a esté construir; il y a seulement quelques conjectures E qui peuvent faire croire qu'il est du temps de l'Empereut Claudius, & la principale est fondée sur ce qu'en foüillant il y a environ soixante & dix ans, on a trouvé trois Statues antiques, qu'on croir estre de l'Empereur Claudius, de Druss son per & de Messaline sa femme : car on a trouvé trois Statues est son per est de Messaline sa femme : car on a trouvé trois se santiques est son de se se son de la mathre est est son de se se son de la construir de seus est son de se se son de la construir de vé avec ces Satués des fragmens de mabre gravez d'inferi-ptions qui font voir affez clairement que deux de ces sta-tués estoient l'une de Drusus & l'autre de l'Empereur Claudius. L'inscription pour la statue de Drussus est DR v so CESARI PATRI GERMANICI CESARIS ET CLAUDII AVGVSTI NEPOTVM DIVI AVGVSTI PRÆFICTO VRBIS AVGVSTALI, Celle de la fistude de Claudius est Tiberio Clavdio drvsi filio Cæsari Avgvsto Pontifici Maximo Con-

SVLI SECVNDVM PATRI PATRIA CAIVS JULIUS, Ce qui fait croire que la troiseme statue qui n'a point de telle est de Messaline est que ce C. Julius surnommé Visi-dex qui avoit sait eriger ces statues se construire les anciens ed qui avoit au triget custature se contante la autenia edifices de Bordeaux; gouverna les Gaulès au commence-inent de l'Empire de Claudius, auquel temps Meffaline avoit toute la puisflance & tout le gouvernement entre les inàins; car il y a apparence que Vindex ayant fait bâtir quelque bel edifice comme les Romains faitoient ordinairement dans leurs Provinces, foit de Temples, foit de Bains, foit de Theatres, il fit mettre les statués de ces Ptintes avec celle de Messaline. Ces trois statués avec les inferiptions sont dans la cour de l'Hostel de Ville de Bordeaux.

Ceredifice estoit au penchant d'une colline, sur laquelle est située la partie de la Ville de Bordeaux, qui descend vers la Garonne oû est le Port, il estoit basti de grandes pierres aussi dures & aussi blanches qu'est nostre Liais. Sa siguré la Garonne où eft le Port, il eftout batti de grandes pierres aussi il dites & aussi blanches qu'est noûre Liais. Sa figuré estoit un quatré oblong de quinze toises de long sut onze de large, & sur vingt-deux piez de haur, sur lequel vingt-quare bolonnes estoient posses, buit aux grandes facés & sux aux perites. Ce quarré qui estoit comme une base ou stylobate continue estoit presque tout solide de maçonnerie; revétuen dehors de grandes pierres taillées, & rempli par dedans de moilons jettez, à l'avanture dans du mortier; n'y ayant de vuide que pour une cave qui estoit au bas, dont la voute ou plancher n'avoit pas plus de neus piez de haur; Ce plancher estoit tout droit & tout plat, & n'estoit point soutenu par la couppe des pierres, mais par l'épaisseur du massifiqui avoit plus de douze piez, estant selont la maniere dont lesanciens faisoient leurs planchers qui avoient ordinairements ans compter les poutres & les solives plus de deux piez d'épaisseur, ains que Vitruve l'enseigne aupremier chapitre du septieme livre. Ce plancher par dessous estoit sait comme le ciel d'une carrière, & il paroissoit que les murs d'alentour ayant esté bassis, on avoit lassis la terre en dedans à la hauteur que devoit estre le plancher; & que suit extertere on avoit jette le mortier & les pierres, dont on avoit remplile reste jusqu'en haut, & que le massif est dune massif en avoit em mellie estat pus les reste pus les reste de plancher de messine que les autres que Vitruve déciti pourroient estre amelle, des algarders suits, estant seines d'une natiere coude mesme que les autres que Vitruve déctit pourroient estre appellez des planchers sussis, estant saites d'une matiere cou-lante que l'on jette comme en moule,

Ce stylobate continu estoit double; y en ayant un posé fur un autre ; & il y a lieu de croire que celuy de dessous estoir pour gagner la hauteur de la pente de la colline , & que le second commençoir au droir du rez de chaussée de l'entrée : de maniere qu'on montoit sur l'aire où les colon-

l'entrée : de maniere qu'on montoit sur l'aire où les colonnes estoient placées pat un per onde vingt & une marches; Les colonnes avoient quatre piez & demy de diametre, & n'estoient distances l'une de l'autre que de sept piez , ce qui faisoit que leur disposition approchoit du genre Pycnostyle: Elles estoient cannelées & composées de plusseurs affises ou tambours de deux piez de hauteur: ces tambours de mesme que tout le reste des pierres taillées estoient posez sans moratier & sans plomb ; en sorte que les joints estoient presque imperceptibles. La pluspart des bases n'estoient que commencées à triller. Les cannelures sous l'astragale du haut de la colonne n'estoient point en maniere de niche , comme elles sont ordinairement , mais elles avoient une figure toute contraire , ains que l'on peut remarquer dans la planche où tout cet edisce est sidelement representé en l'état qu'il estoit quand on l'a abattu à la reserve des coins des tailloits avec les volutes & de quelques unes des feüilles des chapiteaux qui estoient rompués. Les chapiteaux estoient clon teaux qui estoient rompues. Les chapiteaux estoient selon la proportion que Virtuve enseigne, n'ayant pas plus de hauteur que le diametre du bas de la colonne : ils estoient

CHAP. V, auffi selon Vitruve taillez à settilles d'Acanthe. L'Architraaufii ielon Vitruve tailez a tennies a Acinthe. L'Architrave eftoir compofé d'un fonmier pofé fur chaque colonne & d'un claveau au milieu appuyé fur deux fommiers. Cer Architrave faifoir un reflaut d'environ fix pouces au droir de chaque colonne pour foutenir des caryatides en bas-relief de dix piez de hauteur, adolfées contre les piez droits des arcades qui eftoient au dessus de l'Architrave à la place de la Frise. Les Caryatides avoient la teste sous les imposses. des arcades & au droit de chaque caryatide au dessus de l'imposte, il y avoit un vase dont le pie estoit en pointe à la maniere des Urnes où les anciens mettoient les cendres des morts,

Ces Arcades soutenoient un autre Architrave pareil au premier, au dessus duquel il n'y avoit rien. Le dedans de

mesme que le dehors estoit garny de caryatides qui estpient A au nombre de quarante quatre; parce qu'il ne pouvoit y en avoir endedans au droit des colonnes des angles. De vingt quatre colonnes de cet edifice, il n'en restoit que

De vingt quatre colonnes de cet editice; li n'en reltoit que dix-sept, & il paroift par la figure d'Helias Vinetus que de son temps il y a environ six-vingt ans, il y en avoir encore dix-huit. Deux des colonnes de la face qui regardoit sur le portau droit de la Citadelle, estoient fort endommagées de coups de canon qui avoient emporté en quesques endroits, jusqu'au quart d'un tambour sans les avoir pu abattre : ce qui s'ait connoistre combien le pouvoir que le temps a de tuiter insensible par les choses; à plus die force nour a de ruiner insensiblement les choses, à plus de force pour les détruire que n'en ont les autres forces, qui pour le même effet agissent avec violence.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE \*\*.

Cette Planche contient deux Figures : La premiere est le plan, où les colonnes qui estoient restées, font hachées , celles qui estoient ruinées n'ayant qu'un simple trait. Le costé A, estoit l'entrée. BCD, regardoit sur la rivière. La colonne qui est prés de B, estoit encore sur pié il y a six vingt ans. Cel-

les qui sont prés de C & de D, estoient fort endommagées de coups de canon.

La seconde Figure est l'élevation en perspective representant l'estat auquel le bastiment estoit quand il a esté demoli. A BCD, le grand massif ou stylobate double sur lequel les colonnes estoient posées. AC, le stylobate d'enhaut qui estoit plein & solide, sur lequel on montoit par des degrez. BD, le stylobate de dessous qui estoit creux et où il y avoit une cave. AB, le costé de l'entrée. CD, le costé qui regardoit sur la Garonne. Le reste n'a point besoin d'explication.



CHAP. VI.

Des grandes salles à la maniere des Grecs.

N fait encore de grandes Salles d'autre maniere que celles que l'on voit en Italie, appellées en Grec Cyzicenes. On les fait tournées au Septentrion, & en sorte qu'el- \* les ont veuë le plus souvent sur les jardins, & que leurs portes sont dans le milieu. Ces Salles doivent estre assez larges pour contenir deux tables à trois lits, & opposées l'une à l'autre avec · la place qui est necessaire tout à l'entour pour le service. Elles ont à droit & à gau- \* che des fenestres, qui s'ouvrent comme des portes, afin que 4 de dessus les lits on puisse \* \* voir dans les jardins. La hauteur de ces Salles est de la moitié de la largeur ajoûtée à cette mesme largeur.

Dans toutes ces fortes d'Edifices il faut s'accommoder à la fituation du lieu, & fur tout il faut prendre-garde que la hauteur des murs voisins n'oste point le jour : carcela arrivant à cause du peu d'espace, ou pour quelque autre raison que ce soit, il faut augmenter ou diminuer avec tant d'adresse les proportions que nous avons prescrites, que ce que

l'on fera semble n'avoir rien qui y soit contraire.

1. A PPELLES EN GREC CYZICENES. La ville de Cyzique qui estoit en une Isle du mesme nom dans la merde Propontide, est fort renommée pour la magnificences des Bastimens qui estoient tous de marbre jusqu'aux murailles de la Ville, il y a apparence que le nom qu'on a donné aux grandes & magnisques Salles dont Vittuve parle, a esté pried de la

ne aux grandes & magninques Salles dont vittuve patie, a cfle pris de là,

2. Avec la place. J'ay ufé de circonlocution pour expliquer le mot de circuitiones. Le texte porte que les Salles à manger doivent estre asfez grandes pour avoir duo triclinia cum circuitionibus, Je traduits deux tables à trois lits avec la place qui leur est necessaire sont à l'entour pour le service. ce. Cette explication est prise du dixiéme chapitre de ce lice. Cette explication eli prile di dixieme chapitre de ce livire, où Virtuve parle encore de ces Salles à manger, il
en fait concevoir la grandeur par le nombre des tables à trois
lits qu'elles pouvoient contenir, outre la place qu'il falloir
pour le fervice qu'il appelle minifrantium locum, J. Martin explique circuitiones, Jeurs promenoirs environ, & il croit
que Triclinia efloient des Salles à manger qui faifoient une
partie de l'Edifice qui est appelle Occot, Mais la maniere
dont Virtuve s'en explique au 10 chapitre, fait voir qu'en
expendici l'Triclinia efloient les blaces trois little for lede cet endroit Triclinia estoient les tables à trois lits sur les-

quels on le couchoit pour manger,
3. Qui s'ouvrent comme des portes. J'ay
crû que lumina fenestrarum valvata, ne signifioit pas, com-

me les Interpretes ont crû, des fenestres doubles, mais des fenestres qui n'ayant point d'appuy s'ouvrent jusqu'embau com-me des portes, & de la manière que le Roy les a fait faire à Versailles dans tous les appartemens qui ont veile sur les jardins de cette Maison enchantée : car il n'y auroit pas de sens à dire que les senestres des lieux où l'on mange doitens a dire que les tenetires des heux ou i fon mange doi-vent eltre doubles, afin que ceux qui font à table, c'est à-dire qui font éloignez des fenestres, puissent voir dans les jar-dins, parce que supposé qu'on entende par des fenestres dou-bles, des fenestres larges, elles ne sçauroient faire autre cho-fe que de decouvrir à ceux qui en sont éloignez une plus gran-de partie du Giel; au lieu que lorsqu'elles sont ouvertes jusde partie du Ciel; au lieu que loriqu'elles font ouvertes jul-qu'embas, on découvre non feulement la campagne qui eft éloignée, mais mefine les lieux plus proches, tels que font les jardins. Pline dans la defeription qu'il fait de sa maison des champs, parlant d'une chambre qui avoit veue sur la mer de trois costez; dit que undique valva, aux fenestras non minores valvis habet, & il semble que par valvas aux fenestras, il veut faire entrendre qu'on ne scaucio dire si ce sont des portes ou des fenestres; c'est pourquo yon les appelle compunguement en François des notres, fenestres

appelle communement en François des portes-feneftres.

4. DE DESSUS LES LITS. J'ay fuivy la correction de Philander, qui croit qu'il faut lire de lectis au lieu de de D tectis qui se trouve dans tous les Exemplaires.

CHAP. VII.

#### VII. CHAPITRE

A quel aspect du Ciel chaque genre de Bâtiment doit estre tourné pour faire que les Logemens soient commodes & sains.

IL faut maintenant expliquer quelles sont les choses qui doivent estre observées à l'é-gard des aspects du ciel & des divers genres d'Edifice, pour faire ensorte que les Logemens soient commodes.

Les Salles à manger en hyver, & les Bains doivent regarder le couchant d'hyver, 1 par-\* ce que l'on a principalement besoin de la clarté du soir, & que le Soleil couchant éclairant E droit à l'opposite, répand une chaleur assez douce vers le soir dans les appartemens. Les Chambres & les Bibliotheques doivent estre tournées au Soleil levant, parce que leur usage demande la lumiere du matin; outre que les livres ne se gastent pas tant dans ces Biblio-

r. PARCEQUE L'ON A PRINCIPALEMENT BE-soin de la clarte' du soir. Il femble que Vitruve veuille dire que les lieux à manger ne servoient que le foir : & cela confirme l'opinion que l'on a que les Anciens ne mangeoient guere que le foir, & que s'ils disnoient ce n'e-stoit que fort legerement. Hippoctate parle de manger deux fois le jour comme d'une chose qui n'estoit pas ordinaire. Celse dit que ceux qui dissent doivent se contenter de peu de chose, sans manger de chair & mesme sans boire si c'est en Hyver; & je croy que le mot dont les Grecs & les Romains appelloient le repas du soir signifioir un repas commun, c'est-à-dire que pluseurs personnes sontensemble, parce que chacun faisoit son disser en particulier & comme en

theques,

A theques, que dans celles qui regardent le midy & le couchant, qui font sujettes aux vers. CH AP.VII. & à l'humidité ; parce que la mesme humidité des vents qui fait naistre & qui nourrit les vers, fait aussi moisir les livres.

Les Salles à manger dont on se sert au printemps & en automne, doivent estre tournées \* vers l'orient; car par le moyen: des fenestres que l'on tient fermées, jusqu'à ce que le Soleil soit tourné vers le couchant, on fait que ces lieux sont temperez dans le temps que l'on a de coûtume de s'en fervir. Les Salles qui sont pour l'esté regarderont le Septentrion, parce que cet aspect rend les lieux toujours frais, sains & agreables, n'estant point exposez au cours du Soleil; au contraire de celuy qui est au solstice d'esté, dont la chaleur est insupportable. Cet aspect est aussi fort propre pour les Cabinets de Tableaux, & pour les \* Ateliers : des Brodeurs & des Peintres ; parceque le , jour qui y est égal à toute heure, entre-B tient les couleurs toujours en un mesme estat.

2. DES FENESTRES QUE L'ON TIENT FERMLES. Cet endroit est obscur & disticile, parceque l'on ne luy sequi-roit donnerde construction. Il y a Cum enim praetenta lumi-nilus, adversits solts impetus progrediens ad occidentem. J'ay taschede trouver de la construction en lisant adversa au lieu d'adversus, & presupposint que eum est une preposition & non pas un adverbe, ainsi qu'il sembleroit estre à cause d'enim qui le suit. Je lis donc, sum enim pretentà, c'est-à-dire eum pretentà enim ou nam cum pretentà simini, us adversà, solis imperus progrediens ad occidentem; ce qui signifie car le Soimpens progrediens ad occidentem; ce qui tignite car te so-leil paffant veri le couloant avec un rideau ou contrevent qui lu, est oppost, c'est-à dire pendant qu'un rideau ou contrevent lu, est oppost. Car pratent, ou pretentera qui est dit à pre-tendendo, signiste tout ce que l'on oppose de que l'on met devant pour se couver. Les Historiens se servent de cemot pour signiser les retranchemens de les épaulemens que l'on onnose aux ennemis. Amm. Marcelin en use souver un cetoppose aux ennemis, Amm, Marcelin en use souvent en cet-te signification, Ibique densis inter obsidentium itinera pratenturi, &c. Salubriter & cauce castra metata, pratentura

tenturi, &c., Salubriter & cauté tafira metata, pratentura totis sinteribus ordinata, &cc.

3. De s Brodeurs, &cc.

3. De s Brodeurs, Sonne scale point bien precisément ce que c'eftoit parmy les Anciens que plumorium opus. Quelques-uns croyent que c'estoit un ouvrage fait avec des plumes d'oiseaux i mais il y a plus d'apparence que c'éftoit la broderie, qui est disferente de la Tapisserie en ce que la Brodetie n'est pas une étosse continue & ussue us somposée de pieces rapporteés, ou de sils couchez sur une étosfe cou sur une une touse de la messar la composée de pieces rapporteés, ou de sils couchez sur une étosfe cou sur une touse, de la messar aux les plumes des oiseaux le sont sur leur peau.

4. Le jours. Les lieux tournez au Septentrion sont plus propres pour serter les tableaux que les autres, dans sesquels les rayons du Soleil donnent une bonne partie du jour is parce que la trop grande lumiere mange les couleurs. L'inconvenient que Vitruve apporte du changement du jour ne paroilt pas si important. Cependant les Peintres & les curieux sont un grand mystere du jour, selon lequel ils veu-

lent que les tableaux soient regardez: mais je croy que ce mysteren'est pas bien entendu de la pluspart de ceux qui en mysteen est pas bien entendu de la pluspart de ceux qui en parlent. Carle jour qui donne sir un tableau luy peur estre avantageux en deux manieres , la premiere est qui nd la direction de la lumiere qui éclairele tableau est pareille à celle qui y est representée ; & cela est ce que tout le monde séait, & qui, à mon avis, n'est pas d'aussi grande importance qu'on le pense; parce que de quelque maniere qu'un tableau soit illuminé il a toujours ce qui suy est necessaire, s'avoir que les couleurs faisent tout l'este qu'elles doivent faite pour le clair & pour l'obscur; principalement quand il ne s'agit pas de tromper comme dans une simple perspective : Et certe rencontre du jour exterieur, & de celuy du tableau, n'est pas plus necessaire que seroit la rencontre de la hauteur de l'a il avec celle de la ligne horizontale dutableau & dont les Peinttes ne se mettent pas beaucoup en peine; puis pas pus necessaire que letroit la rencontre de la hauteir de l'uil avec celle de la ligne horizontale dut. bleau & dont les Peintres ne se mettent pas beaucoup en peine; puifqu'ils placent souvent des tableaux en des endroits où cette rencontre ne seauroits s'aite au mainer survent laquelle le jour peut estre aventageux à un tableau, est de le mettre au mesme jour qu'il estoit quand il a esté peint; car quand il est veuà un autre jour, il est certain qu'il paroist tout autre; parce qu'alors on voir sur sa sur le l'entre n'y auroit pas laisses, s'il avoit esté à ce jour-la quand il y a travaillé parce qu'il les auroit veues. Un pareil inconvenients rencontre aussi dans la Sculpture, & il fait une partie considerable des difficultez qui s'y rencontrent: parce que comme les ouvrages de Sculpture, peuventestre veus à des aspects & à des lours distrens; il est certain que ces circonstances leur sont faire des effets différens; & que si celuy qui travaille n'y prend-garde, cet qui fera un bon effet à certains jours & a certains aspects, ne le fera pas en d'autres. C'est pourquoy les Chevalets dont on se fert pour modeler, se tournent sur un pivot pour pouvoir varier les jours & les aspects ainsi qu'il est necessaire.

## CHAPITRE VIII.

CH.VIII.

Des differentes parties qui sont dans les Logemens selon qu'ils sont Communs ou Particuliers, & qu'ils conviennent à des personnes de différentes conditions.

UTRE l'aspect du Ciel il faut observer dans la disposition d'une maison particu-liere, de quelle maniere il faut bastir les sieux qui sont seulement pour loger le maître de la maison, & ceux qui doivent estre communs aux étrangers : car dans les appartemens particuliers, tels que sont les Chambres, les Salles à manger, les Bains & les autres lieux de cette nature, il n'entre que ceux qui y sont invitez : mais tout le monde a droit d'entrer sans estre mandé dans ceux qui sont publics, tels que sont les Vestibules, les Cours, les Peristyles, & les autres parties qui sont destinées à des usages communs. Or les gens qui ne sont pas d'une condition fort relevée, n'ont pas besoin de Vestibules, ny de Cabinets grands & spacieux, parce qu'ils vont ordinairement faire la cour aux autres, 1 &

t. Et on ne la leur vient point faire chez eux. fonnes de mediocre condition ne reçoivent pas tantde mon-Cerendroit est obscur. Le sens me semble estre que les per-dechez eux que les Grands à qui ils vont faire la cour avec

CH. VIII.

on ne la leur vient point faire chez eux. Ceux qui font trafic des fruits de la terre, doivent A avoir à l'entrée de leur maison des Etables, des Boutiques, & au dedans des caves, des greniers, des celliers, & d'autres commoditez qui soient plus pour serrer leur marchandise, que pour l'ornement & la beauté de leur maison. Les Gens d'affaires & les Partisans ont besoin d'appartemens un peu plus beaux & plus commodes, mais qui soient bien fermez, afin d'estre en seureté contre les voleurs. Les gens de Judicature, & les Avocats les veulent encore plus propres & plus spacieux, à cause de la multitude du monde qui a à faire à eux. Les personnes de plus haute condition qui sont dans les grandes charges, & qui servent le public, doivent avoir des Vestibules magnifiques, de grandes falles, des Pertityles spacieux, des Jardins avec de longues allées d'arbres, & il faut que tout soit beau & majestueux. Ils doivent de plus avoir des Bibliotheques, des Cabinets ornez de B Tableaux, & des Bassiliques qui ayent la magnificence que l'on voit aux Edifices publics: parce que dans ces maisons il se fait des assemblées pour les affaires de l'Estat, & pour les jugemens & arbitrages par lesquels se terminent les differends des particuliers.

Les Edifices estant ainsi disposez selon les differentes conditions des personnes, on peut dire que l'on aura satisfait à ce que demande la bienseance dont il a esté parlé dans le premier livre; parceque chaque Edifice aura tout ce qui se peut desirer pour sa commodité & pour son accomplissement; ce qui ne servira pas seulement pour disposer & ordonner les maisons de la ville, mais mesme celles de la campagne, qui ne sont differentes les unes des autres, qu'en ce qu'aux maisons de la ville, les Vestibules sont proches de la porte, & à celles de la campagne, qui ne sont proches de la porte, & à celles de la campagne, qui ne sont pas de simples metairies, la partie qui est pour le logement du Maistre, a des Peristyles à l'abord, & ensuite des Vestibules entourez de Por-

tiques pavez, qui ont veue sur les Palestres & sur les Jardins.

Après avoir enseigné sommairement & le mieux que j'ay pû, comme j'avois promis, de quelle maniere il faut disposer les maisons de la ville, \* il me reste d'expliquer quelle doit \* estre la disposition qui peut donner à celles de la campagne la commodité que leurs usages demandent.

tout le reste du monde. L'ay crû que ce sens se trouveroit dans le texte, si au lieu de bi aliis officia prastiun ambiunde, que ab aliis ambiuntur, on lisoit, bi aliis officia prassitant ambiundo, neque ab aliis ambiuntur, mettant seulement neque au lieu de que.

2. IL MERESTE BEXPLIQUER. Tous les Exem-

plaires commencent à cet endroit le neuvième chapitre, mais mal-à-propos comme Philander a observé. Je m'estonne pourquoy cette remarque ayant esté approuvée par tous ceux qui ont écrit sur Vittuve depuis Philander, personne n'a restitué à ce chapitre ce qui luy a esté osse sans raison, & je crois en avoir beaucoup de l'avoir fait.

E

CHAP. IX

Pfeudo-urbana.

### CHAPITRE IX.

# De la maniere de bâtir les Maifons de la campagne, avec la description El les usages des parties qui les composent.

Our bien fituer une Maison de campagne il faut en premier lieu considerer de même que quand il s'agit de bâtir les Murs d'une Ville, quelle exposition est la plus saine, & tourner la maison de ce costé-là. La grandeur d'une Maison de campagne doit estre proportionnée aux terres qu'elle a, & aux fruits que l'on y recueille: La grandeur de 'ses Cours & leur nombre sera determiné par la quantité du bétail, & des charruës qui seront necessaires. La Cuisine sera dans le lieu le plus chaud de la Cour, prés de laquelle on bâtira l'Etable à Bœus, qu'il faudra disposer en sorte que des Creches on voye la che-

1. LES COURS, Le mot latin chors fignifioit la cour des Metairies seulement. M. Varro dit qu'il en saut deux dans les grandes Fermes, l'une entourée de bastimens pour loger le fermier, au milieu de laquelle il doit y avoir une mare; l'autre pour mettre les pailles & les fumiers, qui doit estre entourée détables & de Bergeries. Il y a apparence que nostre mot de Cour, quoiqu'ils étendeà cette partie de toutes nos maisons qui est enfermée & découverte, de mesme que le Corrile des Italiens, a pris son origine de ce mot de chors.

2. LA CHEMINE, J'ay crû qu'il ne pouvoit pas y avoir de difficultéde traduireicy Focum la cheminée, parce qu'elle s'entend de celle de la cuifine, où il est certain que les Anciens avoient des cheminées : Car on doute s'il y en avoit dans leurs chambres , qu'on tient qu'ils echauffoient feulement ou par des conduits qui apportoient une vapeur chaude d'un feu qui eftoit allumé dans une voute fous terre , ou par une espece de charbon de terre qui brûloit sans faire de fumée , & que Suetone appelle Mismi carboner en la vie de Tibere. Mais on lit beaucoup de choses qui peuvent faire e croire qu'ils avoient des cheminées dans leurs chambres, il paroist dans Homere que les Grees faisoient du seu dans leurs chambres mesme en esté, carla Princesse Naussca a qui s'essoit baignée à la riviere l'apresdinée, se fait allumer du feu dans la chambre en artivant. Suetome dit que la chambre de Vitellius sur brûlée , le seu ayant pris à la cheminée.

A minée & le Soleil levant; dautant que par ce moyen les Bœufs en voyant ordinairement CHAP. IX. lalumiere & le feu, ne deviendront point herissez. C'est pourquoy ses Laboureurs qui ne sont pas ignorans des effets des differens aspects du Ciel, croyent qu'il ne saut toutner les Etables des Bœufs que vers le Soleil levant. La largeur de ces Etables ne doit pas estre moindre que de dix piez, ny plus grande que de quinze. La longueur doit estre reglée sur cette supposition, sçavoir que chaque couple de Bœuss doit au moins occuper sept piez.

Les Bains seront encore prés la Cuisine, asin que l'on n'ait pas loin à aller pour le service qui est necessaire à des Bains de village. Le Pressoir doit aussi n'estre pas éloigné de la Cuisine, parce que cela rendra le travail qui est requis pour la preparation des Olives, plus aise. Ensuite du Pressoir, sera le Cellier, dont les senestres doivent regarder le Septentrion; car si elles estoient exposées au Soleil, le vin se tourneroit & s'affoibliroit par la R chaleur. Au contraire le lieu où l'on serre les Huiles doit estre tourné au Midy, parce qu'il n'est pas bon que l'Huile soit gelée, mais il faut que la chaleur douce du Soleil l'entretienne toujours coulante.

La grandeur des Celliers doit estre proportionnée aux fruits qui se recueillent, & au nombre des Tonneaux, qui peuvent occuper par le milieu quatre piez de place, s'ils sont \* 6 de la grande jauge. Si le Pressoir n'est point à Vis, mais à Arbre, il faut qu'il ait au moins Culearia. quarante piez de longueur, & seize de largeur; ce qui suffira pour pouvoir y travailler à l'aise : que si l'on a besoin de deux Pressoirs, il faudra que le lieu aitvingt-quatre piez de

La grandeur des Bergeries & des Etables pour les Chevres doit estre telle que chaque

Horace écrit à son amy de saire bon seu dans sa cheminée, C dissolve friens ligna super soco largè reponens. Ciccton dit la mesme chose à Atticus dans ses Epistres lusulente camino miendum censeo: Et Vittuve mesme cy-aprés au 7 livre chapitre 3, parlant des corniches que l'on sair dans les chambres, avertit de les saire simples & sans Sculpture dans les ligues d'un service de les saire simples & sans Sculpture dans les ligues d'un service de les saire simples & sans Sculpture dans les ligues d'un service service de les saire simples & sans Sculpture dans les ligues d'un service de les saire simples & sans Sculpture dans les ligues d'un service de les saires simples & sans Sculpture dans les ligues d'un service de les saires simples de la service de la service de les saires simples de la service de la servic lieux où l'on fait du feu; Neanmoins il est croyable que si les Anciens avoient des cheminées faites comme les nostres, elles estoient fortrares; autrement Virtuye en auroit parlé

elles elloient fortrares; autrement Vitruve en autoit parlé
plus expressemt, car leur disposition & leur situation est
une chose assez considerable dans nostre Architechure.
Mais sur toutles precautions que l'on doit apporter pour
empescher que les cheminées ne sument, sont dignes d'occuper les soins d'un Architeche. Je rapporteray à ce propos
un moyen assez commode pour cela il consiste à oner la principale & la plus ordinaire cause qui fait sumer, qui est le
defaut du sus de l'air qui est necessaire pour aider a faire couler la sumée dans le tuyau de la cheminée; caril arrive rarement qu'une cheminée sume lorsure la serge. ment qu'une cheminée fume lorique la porte ou les fene-tres sont ouvertes. On enferme dans l'épaiseur du plan-cher un tuyau de 4 pouces de diametre, qui ayant une de se ouvertures dehors & passantes pour va s'ouvrir à quelqu'un des coins de la chambre. Ce tuyau fournir l'air qui oft necessaire à l'écoulement de la sumée; & la chaleur du foyer qui se communique en passant à cét air, empesche qu'il ne refroidisse la chambre comme feroit celuy qui enretroit par la potte ou par les feneftres. Cette maniere me femble plus commode que celle que Phil, de l'Orme pro-pose, qui est dese servir d'Æolipile : Car outre que l'Æolipote, que de ce tervir a vanopue : Caronne et Aconpile ne fournit qu'une tres-petite quantité d'air à comparaifon de ce qui vient par le tuyau qui est enfermé dans le
plancher, elle ne peut faire impulsion qu'en un des costez de
E la cheminée, ce qui est eause que la partie de la fumée qui
fera poulsée par le costé où l'Aolipile agit , retournera par
l'autre costé pour reprendre sa place , faisant une circulation ; se quand mesme l'air que l'Aolipile peur sournit suffiroit au flus qui se doit faire dans le tuyau de la cheminée,
l'air qui dempureroit dans le chambre s'échambresit d'année. l'air qui demeuteroit dans la chambre s'échauferoit d'une maniere tout-à-fait insupportable à ceux qui y seroient, devenant ce que l'on appelle étoussé, c'est à-gite mal propre aux ulages de la refpiration, tant à caule des vapeurs qui fortent inceffamment de tous les corps tant vivans qu'inanimez, qui effant retenués dans un lieu chaud acquirent une mauvaife qualité; qu'à caufe des utilitez que les animaux reçoivent de l'air pur qui communique au fang paffant dans le poumon certains sels dont il a necessairement besoin:

or par la maniere que je propose, tout l'air de la chambre se renouvelle incessamment & demeure pur sans estre refroidy. Quand le vent est causse que les cheminées sument, il n'y a pount de remede plus seur que d'en élever le tuyau au del. fus du baltiment, tous les autres estant souvent intiges, par la raison que ce qui empesche la sortie de la fumée est le tourbillon que le vent cause en frappant contre le haut du baltiment; car ce tourbillon faisant faire à l'air des circulations qui tournent tantost en enhaut tantost en embas, si les unes sont savorables à la sortie de la sumée les autres la repoussentnecessairement en dedans, nonobstant toutes les precautions que l'on peut apporter pour faire qu'il y ait toujours une ouverture à l'opposite du costé d'où le vent fousse; parce que le tourbillon tourne alors en embas. Or comme cette circulation ne s'étend pas beaucoup au dessus du toit, l'élevation du tuyau empesche infailliblement son mauvais effet; pourveu que ce tuyaune soit pas trop large, mauvas erret; pourveu que ce tuyaune iont pas trop large, & que ce ne foit pas une fouche composée de plusieurs tuyaux : car cette largeur pourroit causer un tourbillon de messeme que le haut du baltiment. Et c'est peut-estre par cet-te raison que les Anciens aucontraite de ce que l'on fair à present, affectoient de separer les tuyaux de leurs chemi-nées & de les faire estroites en manière de colonnes, ainsi entil-sont à l'Esturial. qu'il, sont à l'Escurial.

3. NE DEVIENDRONT POINT HERISSEZ. Boves lumen & ignem speciando horridi non siunt. Columele
explique cela en disant, boves nisidiores siunt si focum proximum habeant, & ignis lumen intendant.

mum babeant, & ignis lamen intendant.

4. Qui ne sont pas igno rans.

1 glupardes Exemplaires, agrecola regionum impersit. Quelques-uns ont persit: cela m'a femblé eftre de meilleur fens.

5. Le pressoire dott dit aussi n'estre e pas Elois n'e Marcus Cato dir qu'il faut que les huyles foient tenues dans un lieu le plus chaud qu'il fera possible. Celumelle fait entendre qu'il doit y avoir de l'eau chaude dans les pressoires à l'estre et au devent les olives quand elles sont fales, & pour échauder les vaisseaux où l'huyle doit estre gardée. Il dit neanmoins qu'il faut écloigner le feu le plus que l'on peut des pressoires à cause de la sumée qui est tellement muisible àl'huyle dans le temps qu'on la fait qu'il ne doit jamais y avoir plus d'une lampe allumée dans chaque pressoir.

4. DE LAGRANDE JAUGE, J'explique ainfi le mot de Cultaria, parce que Cultus qui contenoit 1600 pintes qui font prés de quatre de nos muids, estoit la plus grande mefure des choses liquides.

CHAP. IX. beste n'ait pas moins de quatre piez & demy de place, ny plus de six. Les Greniers seront A élevez & tournez au Septentrion, ou à la Bise, afin que la fraischeur du vent empesche les grains de s'échauffer, & les conserve plus long-temps: car les autres aspects les rendent sujets à engendrer des Chalans, & tels autres insectes qui gâtent le blé.

Les Écuries doivent estre bâties prés la maison au lieu le plus chaud, pourveu qu'il ne regarde point vers la cheminée : car les Chevaux qui sont d'ordinaire proche du feu deviennent herissez. Il est bon aussi que les Creches des Bœufs qui sont éloignées de la Cuisine, ayent veuë vers l'Orient, parce que lorsque les Bœufs y sont menez pendant l'Hyver Horren fanilia, quand il fait beautemps, pour y manger le matin, ils deviennent plus beaux. 7 Les Granges \*
Farraria, & les Greniers pour serrer le soin & les pailles, comme aussi les Moulins, doivent estre bâtis \*

un peu loin de la maison, à cause du danger du feu.

Si l'on veut faire quelque chose au bâtiment de la maison qui ait de l'ornement & de la delicatesse, il faudra suivre les proportions qui ont esté données cy-dessus pour les bâti- B mens de la ville; pourveu que cela se puisse faire sans prejudice des commoditez que re-

quiert le ménage des champs. En toutes sortes d'Edifices il faut prendre-garde qu'ils soient bien éclairez; ce qui n'est pas difficile à la campagne, où il n'y a point d'autres maisons assez proches pour oster le jour : mais cela arrive plus souvent dans la ville, où les maisons voisines sons assez proches & assez hautes pour causer de l'obscurité. Afin de connoistre si l'on aura assez de jour, & od'où il le faut prendre, on tire une corde 10 du haut du mur qui peut oster le jour, jusqu'au lieu qui le doit recevoir; & si en regardant en haut le long de cette corde, le Ciel se voit à découvert, on sera affeuré que ce lieu pourra avoir de la lumiere sans empeschement. Que si l'on voir que les pourres, ou le haut des fenestres, ou le haut des planchers, doivent ofter le passage à la lumiere, il faudra faire des ouvertures plus grandes & plus élevées, & si bien disposer les choses que les fenestres soient faites aux endroits où le Ciel se C voit à découvert. Cela se doit principalement observer aux Salles à manger, aux Chambres, & sur tout aux Passages & aux Escaliers qui ont grand besoin d'estre éclairez, à cause qu'en ces lieux plusieurs personnes, & qui souvent sont chargées, ont accoûtumé de se rencontrer l'un devant l'autre.

Je croy avoir expliqué affez intelligiblement la maniere que nous avons de distribuer nos Edifices en Italie, pour faire que ceux qui voudront bâtir n'y trouvent point d'obscurité. Il reste à dire sommairement de quelle façon les Grecs ordonnent leurs maisons,

afin que l'on ne l'ignore pas.

7. LES GRANGES, C'eft, ceme femble, ce que doit fi-gnifier i cy le mot de Horrea, bien qu'il s'entende ordinai-rement des greniers à ferrer le blé quand il est battu, & que rement des greniers à ferrer le ble quand il elt battu, & que le mot de grange signise un lieu à serrer les gerbes : mais parce qu'il s'agir icy du danger du seu , il y a apparence que Virtuve a entendu par Horres nos granges : Car les Grammairiens tiennent que Horresme sid tà ab horrore spicarms; orles épis ne sont qu'aux gerbes & non pas au grain quand il est battu; d'ailleurs le mor horreum s'estend encore plus lain que les greniers & que les orapores missuffuil simise. loin que les greniers & que les granges , puisqu'il fignifie mesme jusqu'aux caves & aux selliers dans Horace. Nardi parvus onyx eliciet cadum

Qui nune Sulpiriis accubat horreis.

8. E T LES PAILLES, Il fembleroit aussi que farraria qui est dit de far, qui signise le grain du blé battu, devroit estre traduit grenier à blé: mais parce que le blé battu n'est pas sujet à prendre seu comme la paille & le soin, j'ay crû que Vitruve avoit pu prendre la licence de mettre farraria pour un grenier à serrer les pailles, & que de messme que farqui signisse du blé battu est dit à faciendo; par la mesme raison, la paille pouvoit aussi estre dite far; parce que la mesme action qui separe le grain de la paille, separe aussi la paille Qui nune Sulpitiis accubat horreis.

dugrain. Le mot françois de foarre ou feurre, qui fignifie de la paille, vient peut estre de ce mot farraria.

9. Et de Quel coste il le faut prendre. D

l'ofte un point qui separe en deux une periode & je lis, ita-que de ea re sic erit experiendum ex qua parte lumen oporteat sumere, au lieu de itaque de ea re sic experiundum. Ex qua

parte limen oporteat fumere, lineaducatur.

10. Du HAUT DU MUR QUI PEUT OSTER LE jour. Cet endroit est difficile à entendre, parce qu'il n'est pas croyable que Vitruve ait voulu dire ce qu'il dit; ; sçavoir que pour voir si un mur empesche le jour, il faut tendre une que pour voir un mui empetche le jour, it naut etinte ine corde depuis le haut du mur qui peut empescher le jour, juqu'au lieu qui ledoit recevoir: Car il est évident que cela est inutile, parceque l'œil peut saire connoistre ce qui en est, sans qu'il soit besoin de cette corde. De sotre qu'il semble que Vitruve a voulu dire que pout determiner à quelle hau-teur on doit mettre le linteau d'une fenestre ou le plancher d'un appartement, il faut tendre une corde en travers à peu prés à l'endroit où l'on se propose d'élever le linteau ou le plancher, & regarder si entre cette corde & le mur on voit E un espace considerable du Ciel.

### CHAPITRE X.

CHAP. X.

Des Edifices des Grecs, de la disposition des parties qui les composent, de leurs noms, & de leurs usages, qui sont fort differens de ceux des edifices d'Italie.

Es Grecs bastissent autrement que nous ; car ils n'ont point de Vestibules , mais de la Arria. premiere porte on entre dans un passage qui n'est pas fort large, où d'un costé il y a \* des Ecuries, de l'autre la loge du Portier. Au bout de ce passage que l'on appelle : Thyro- Qui appartient rion, il y a une autre porte d'où l'on entre dans le Peristyle, qui a des Portiques de trois de la porte. Costez. Au costé qui regarde le Midy il y a deux Antes fort éloignées l'une de l'autre, qui soûtiennent un Poitrail, & si l'on oste la troisséme partie de l'espace qui est entre ces Antes, le reste est egal à l'enfoncement de cette piece. Elle est appellee par quelques- cequiest provis uns Prostas, & par d'autres Parastas.

Au dedans de ce lieu il y a de grandes Salles où les Meres de famille filent avec leurs servantes. Dans le passage qui s'appelle Prostas, il y a à droit & à gauche des chambres \* dont l'une est appelle Thalamus, l'autre 'Antithalamus. Autour des Portiques il y a des Sal- La chambre \* les à manger, des Chambres, & 6 des Garderobes; & cette partie de la maison s'appelle Gy

A cette partie est jointe une autre plus grande & plus ample qui a des Peristyles plus Appariement larges, dont les quatre Portiques sont de pareille haureur, si ce n'est que quelque sois les C Colonnes sont plus hautes à celuy qui regarde le Midy, qu'ils appellent Rhodien. Cette partie de la maison a de plus beaux Vestibules & des Portes plus magnifiques que l'autre. Les Portiques des Peristyles sont ornez de stuc, & lambrissez de menuiserie. Le long du Portique qui regarde le Septentrion, il y a des Salles à manger, que l'on appelle Cyzicenes, & des Cabinets de Tableaux; à ceux qui regardent l'Orient il y a des Bibliotheques; à ceux qui regardent le Couchant ce sont des Cabinets de conversation; & à ceux qui regardent le Midy, de grandes Salles quarrées fi vaftes & fi spacieuses, qu'elles peuvent con-\* tenir sans estre embarassées, 8 quatre tables à trois sieges en forme de lits, avec la place

l' Antichambre, Cella familiarice.

T', THYRORION. Ce mot Gree est peu usité, mais ce'qu'il fignificest assez aisé à entendre parce que le rexte l'explique clairement; il vient de Thyraqui signifie la porte.

D'2. Qu'i soutienne n'i un Poitrali. Je lis duss antas in quibus trabes invebiur au lieu de invebiuntur, qui a esté mis par un Copiste qui ne sçavoit pas que trabes se di au singulier; se que deux pilhers ou piedroits ne soutiennent qu'un Poitrail qu'un Poitrail.

3. ET SIL'ON OSTE. Il a falu paraphraser cet endroit qui mesme avec la paraphrase ne laisse pas d'estre obscur. Pour le rendre plus clair il n'y auroit eu qu'à dire que la piece appellée prostas a en profondeur les deux tiers de l'ouverture qui est entre les deux autres. Scamozzi ne s'est point mis en peine de tout cela quand il a dessiné le Prostas de Vitruve aux maisons des Grecs : au lieu des deux Antes,

ont il eti parlé dans le texte, il en a mis quatre.

4. PAR QUELQUE S-UNS Proftss. Les mots de Proftss. & de Parastus lignifient la mesme chose seavoir des Antes, des Pillatres, des Piedrots : Il ne se trouve point qu'ils si, gmisent un lieu & un passage ailleurs qu'en cet endroit. Il

gnifient un lieu & un pallage ailleurs qu'en cet endroit. Il en est parlé aucommencement du 2 chap, du 4 livre.

5. A NIITHAL A MUS. Les Exemplaires ont Amphitisalams. Je lis Artisbalams. Jelon la correction de Hermolaus. Il y a apparence que cette partie dont Vittuve parle est celle que Pline dans ses Epistres appelle procession, qui est a dire un lieu qui est devant celuy où l'on couche qui est ce que nous appellons Annichambre; o di les st ermarquer que Pline dit dans une de ses Epistres que son Antichambre estoit jointe immediatement a sa Chambre, au lieu que nous vovons içva que l'Antisbalama des Gresc estoit senzé un sur que nous vovons içva que l'Antisbalama des Gresc estoit senzé un sur partie de l'Antisbalama des Gresc estoit senzé un sur que nous vovons içva que l'Antisbalama des Gresc estoit senzé un sur le sur le sur que nous vovons içva que l'Antisbalama des Gresc estoit senzé estoit senzé estoit senzé est partie de l'antisbalama des Gresc estoit senzé estoit senzé est partie de l'antisbalama des Gresc estoit senzé est partie de l'antisbalama de l'antisbalama des Gresc estoit senzé est partie de l'antisbalama de l' nous voyons icy que I Antithalama des Grees effoit separé du Tralamas par le Vestibule ou passace appellé /rossas, &c c'est peut estre par cette raison la que Pline dit que son Antichambre estoit jointe a sa Chambre, comme estunt une chose qui n'estoit pas ordinaire.

6. Des GARDEROBES. Il nest pas aisé de sçavoir

certainement ce que Vitruve entend par cellas familiaricas. Les Anciens appelloient velles familiares, sellas perforatas ad exsipienda alvo excrementa accommodatas: Mais sella ad expienda alve excrementa accommoduras: Mais sella qui signifie une selle, est autre chose que cella qui est une petre chamber. Il y a neanmoins apparence que vitruve n'a pas mis le met de cell, au lieu de celu y de selle par mégarde, parce qu'il s'agiricy des picces dont les appartemens sont composez; ex non pas des choses dont ils sont meublez; Et on peur croire aussi qu'il a aporté le mot s'amiliariea ou s'amiliarie pour designer l'usage de cette piece qui estoit des finée pour la commodité des necessitiez ordinaires. Mais il faut entendre que ce qui est icy appellé garderobbe n'estoit qu'un lieu pour server la chaise & les autres meubles necessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui en servei se s'entre la chaise de la chambre. Ronn pas le lieu qui en serveix se s'entre la chaise de les qui est su tres meubles necessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui en s'ençais est accessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui en s'ençais est accessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui en s'ençais est accessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui en s'ençais est accessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui en s'ençais est accessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui en s'ençais est accessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui en s'ençais est accessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui en s'ençais est accessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui en s'ençais est accessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui est accessities de la chambre. Ronn pas le lieu qui est accessities de la chambre de la faires à la chambre, & non pas le lieu qui en françois est aplaires ala chamore, et non pas le lieu qui en trançois est appellé le privé; parce qu'il ne se trouve point dans les bastimens qui nous restent des Anciens, qui ils cussent dans leurs mations des sosses à privez. Ce qu'ils appelloient s'arvinas estoient des lieux publics où a loient ceux qui n'av. ient pas des esclaves pour vuider de pour laver seurs bassins, qui estoient aussi appellez latrine à savando, suivant l'etymologie de M. Varro. Car Plaute parle de la servante que la truman lavat. Or latrina ne peur estre curendie per cet per togte de M. Vano. Cas fraute pure de la tervante que la-trinam lavat, or latrina ne peut eftre entendu en cet en-doit de Plaute de la fosse qui chez les Romains estoit nettoyée par des conduits sous lerrains dans sesquels le Ty-bre passoit: & il est vray-semblable que Plaute s'est servi du mot de Latrina pour dire que sella familiaris erat welus? Livia a parientes; latrina particularis

7. Qu'ils appellent Rhodien. On ne sçait pas bien pourquoy ce Portique s'appelle Rhodien, si ce n'est parce qu'estant tourné au Midy & ayant le Soleil tout le long du jour, il est semblable à l'Isse de Rhodes dans laquelle Pline dit que le Soleil est rarement caché par des

8. QUATRE TABLES A TROIS SIEGES FORME DE LITS. Je traduis ainsi triclinium qui à la let-

Pour les hommes.

CHAP. X. qu'il faut pour le service, & pour ceux qui y jouent des jeux. C'est dans ces Salles que se A font les festins des hommes; parceque ce n'est point la coûtume que les semmes se mettent à table avec les hommes: Et c'est pour cela que ces Peristyles sont appellez Andronitides, parce que les hommes seuls y habitent 's sans estre importunez par les femmes. A droit & agauche de ces Bastimens qui ont des Peristyles, il y a de petits appartemens degagez, qui ont des Portes particulieres & des Salles & des Chambres fort commodes, destinées pour recevoir les survenans qui ne logent point dans les appartemens des Peristyles. Car ceux qui estoient opulens & magnifiques parmy les Grecs avoient des appartemens de reserve avec toutes leur commoditez, dans lesquels ils recevoient ceux qui estoient venus de loin pour loger chez eux. La coûtume estoît qu'aprés les avoir traitez le premier jour feulement, 10 ils leur envoyoient ensuite chaque jour quelques presens des choses qui leur \* venoient de la campagne, comme des poulets, des œufs, des herbages, & des fruits. De B là est venu que les Peintres qui ont representé ces choses que chacun envoyoit à ses hostes, Choses destinées les ont appellées Xenia. Ainsi ceux qui voyageoient estoient logez comme chez eux, pouvant dans ces appartemens vivre en leur particulier en toute liberté.

aux estrangers.

Palais apparte-19365.

Frottoir.

Promenoirs. Avant-portes. Barrieres. Souffrans.

Qui montrent le temps propre à la navigation. 9ui annoncent le Printemps.

Entre ces Periftyles dont nous avons parlé , & les appartemens des furvenans , il y a des passages appellez Mesaules, comme qui diroit " entre deux Palais, à cause qu'ils sont entre deux Aules ; nous les appellons Andronas : mais c'est une chose surprenante que ce mot ne signifie point en grec la chose qui est entendue par les Latins : car les Grecs signifient par Andronas les grandes salles où ses hommes ont accoustumé de faire leurs festins & où les femmes ne viennent point. Nous nous servons ainsi de quantité de noms Grecs avec le mesme abus; comme de Xystus, de Prothyrum, de Telamones, & de plusieurs autres. Car Xystos en Grec est un large Portique où les Athletes s'exercent pendant l'Hyver, & nous autres nous appellons Xysta des allées découvertes pour se promener, que les Grecs C nomment Peridromidas. De mesme les Grecs appellent Prothyra les Vestibules qui sont devant les portes, & Prothyra parmy nous sont ce que les Grecs appellent Diathyra. Nous appellons aussi 1- Telamones les figures d'hommes qui soûtiennent les mutules ou les corni- \* ches, mais ce nom ne se trouve avoir aucun fondement dans l'Histoire: Ces sigures sont appellées Atlas par les Grecs, parce qu'Atlas ayant esté le premier qui a enseigné le cours du Soleil & de la Lune, le lever & le coucher des Etoiles, & tous les mouvemens du Ciel, qu'il a découverts avec beaucoup d'esprit & de travail, les Peintres & les Sculpteurs en reconnoissance de cela l'ont representé soûtenant le Ciel sur ses épaules. C'est aussi pour cette raison que ses filles Atlantides, qui sont appellees Pleiades par les Grecs & Vergilia par les Latins, ont esté mises entre les Étoiles. Mon dessein n'est pas toujours de changer

trene fignifie qu'un triple lit. Au cinquième chapitre de ce livre *triclin:um* est pris pour la falle où l'on mangeoit & dans laquelle estoient les tables avec leurs trois lits.

9. SANS ESTRE IMPORTUNEZ PAR LES MES, Vittuve patle à la maniere des Romains qui n'eftoient pas si galands que les Grecs : car le mot interpellare signifie en Latin quelque chose de plus que le mot françois d'intercompre, & il s'estend à tout ce qui incommode & qui

vient mal.a-propos empécher de faire ce que l'on veut, 10. ILS LEUR ENVOYOIENT. Les presens qui estoient appellez Xenia par les Auciens, n'estoient pas seule-ment donnez par les hostes qui recevoient des étrangers chez eux, ainsi que Vitruvele dit icy; mais ils se faisoient aussi par les étrangers à ceux qui les logeoient; comme il se voit dans Homere entre Glaucus & Diomede qui se font

reciproquement des presens que le Poete appelle Xenia.

11. ENTRE DEUX PALAIS. Le mor latin Aula signifie une grande falle, mais le mot grec Aule fignifioit premierement une Cour, ainfi qu'Athenée l'explique par le témoignage d'Homere, & il dit que la cour d'une maifon est appellec Aule à cause qu'elle est exposée au vent, enforte que le nom Aule vient du mot ao qui signifie fousser; qu'elle est exposée au vent, enforte que le nom Aule vient du mot ao qui signifie fousser; qu'elle plait de Rici (surant saresser). te les Palais des Rois furent appellez Aula, parce qu'ils avoient des cours grandes & spacieuses, & par cette raison plus exposes au vent que les cours des maisons particulie-res, & peut-estre aussi parce que le vent y repais les Courti-sans: Je croy que nostre langue a suivi cette mesme ety-

mologie, car nous appellons la Courle lieu où le Roy reside avec ses Princes & ses Officiers : si ce n'est que l'onveiille dire qu'elle est prise du mot latin Curia, qui selon Festus estoit dit à cura comme estant le lieu oil l'on traitoit les affaires publiques, locus ubi magistratus publicas curas gerebant.

Je croirois neanmoins que Mesaule pourroit estre expliqué comme si ce mot estoit composé de mesos & de aulos, pour signifier un endroit étroit au milieu de deux edifices : pour igniter un chateit et au manare le fignificroir point les edifices qui sont aux costez des lieux appellez Mesaule; mais l'espace long & estroit comme une sluste, qui est au milieu de ces edifices ; cat Aulos ne signifie pas E feulement une flute, mais generalement tout ce qui etl long & estroit. Cette maniere d'exprimer une figure longue & estroite par le mot de fluste est familiere à nostre lafigue.

12. TELAMONES. Baldus croit que le mot Telamon vient du Grec Tlemon qui signifie un miserable qui supporte le mal avec patience; ce qui convient assez bien à ces sigu-res qui portent les saillies des corniches: Servius neanmoins dit que ce que les Grecs appellent Atlas, les Latins le nomment Telamon, mais il ya apparence que ce Grammairien a pris cela dans Vitruve, parce qu'il ne fe trouve point que les Aureurs Latins qui ont parlé de ce Roy de Mauritanie, qui pour avoir esté fort addonné aux Observations. Astronomiques a donné lieu à la Fable, l'ayent appellé autrement qu'Atlas.



# EXPLICATION DE LA PLANCHE LVI.

Cette Planche est le Plan des maisons des Grecs. A, est le passage appellé Thyrorion. B, sont les Ecuries. C, est la loge du Portier. D'DD, sont les trois Portiques du Peristyle. E, est le lieu appellé Ptostas. F F, sont les grandes Salles où les meres de famille filoient avec leurs servantes. GH, sont les chambres de parade appellées Thalamus & Antichalamus. II, sont les chambres de service. KK, sont les garderobes. LL, sont les salles à manger. MMM, sont les beaux Vestibules pour les appartemens des hommes. NN, sont les portes particulières aux appartemens des hommes. OO, sont les salles appellées Cyzicenes. P, est le cabinet de Tableaux. QQ, sont les Bibliotheques. RR, sont les cabinets de conversation. SS, sont de grandes salles à manger. TV, sont les passages appellez Mesaules. VVV, sont les appartemens des survenans. XX, est le Portique Rhodien. ZZZ, sont les trois autres Portiques des appartemens des hommes.

les noms que l'usage a establis, mais ce que j'en ay dit a esté pour faire sçavoir aux curieux A Снар.Х. la differente signification de ces mots.

Aprés avoir traité des differentes manieres dont les Italiens & les Grecs font leurs Edifices, & de toutes les proportions des uns & des autres, il me reste à parler de la solidité de leur Structure & par quel moyen on les peut faire durer long-temps sans se gaster, parce que nous n'avons encore parlé que de ce qui regarde la beauté de leur disposition.

CHAP. XI.

Incumba.

# CHAPITRE

# De la solidité & des Fondemens des edifices.

Es Edifices qui se font sur le rez de chaussée, seront sans doute assez fermes, si l'on , fait leurs fondemens comme nous avons enfeigné cy-devant qu'ils doivent estre aux B Hypogaa. murs des Villes & aux Theatres. Mais s'ils ont des Voûtes sous terre, il faudra faire les fondemens plus épais qu'ils ne devroient estre pour les murs des Edifices qui ne se bastissent que hors de terre. Il faut aussi que les murailles, les piedroits & les colonnes soient bien à plomb, en sorte que celles de dessus soient justement au milieu de celles de dessous, & que le solide réponde toujours au solide : parce que s'il y a quelque partie du mur ou quelque colonne qui porte à faux, il est impossible que l'ouvrage dure song-temps. 1 Il est en-\* core bon de mettre des poteaux au dessus de chaque linteau au droit de l'un & de l'autre jambage, afin d'empescher que les linteaux ou les poitrails qui sont chargez du mur qu'ils foûtiennent, aprés avoir plié à l'endroit du vuide, ne causent la ruine du mur 2 en se rom- \*

> Il faut aussi faire en sorte que le poids des murs soit soulagé par des decharges faites de pierres taillées en maniere de coin , & disposées en voûte : car les deux bouts de l'arcade de la Décharge estant posez sur les bouts du linteau ou du poitrail , le bois ne pliera point, parce qu'il sera déchargé d'une partie de son faix : & s'il luy arrivoit quelque defaut par la longueur du temps, on le pourroit rétablir sans qu'il fust besoin d'etayer. Mais dans les Edifices qui sont bastis sur des piles jointes par des arcades, il faut prendre-garde que les piles des extremitez soient plus larges, afin qu'elles puissent resister à l'effort des pierres taillées en coin, qui se pressant l'une l'autre pour aller au centre à cause du poids des murs qui sont au dessus, pourroient pousser les Impostes : car ces piles estant fort larges vers les coins, l'Ouvrage en sera beaucoup plus ferme.

> pant: mais ces poteaux estant mis dessous & bien arrestez empescheront que les poitrails

Ourre toutes ces choses qui doivent estre exactement observées, il faut encore prendre garde que la Maçonnerie soit bien à plomb, & que rien ne panche ny d'un costé ny d'autre; & fur tout on doir avoir grand foin des Ouvrages qui se font sous le rez de chaussée,

REBON. Vitruve en-feigne icy la maniere d'affermir les murs aux eudroits où ils ont des vuides, comme au droit des portes & des fenestres, dont les linteaux font chargez du mur qui est au deffus. Il ie fait par deux fortes de décharges, La premiere est par deux poteaux DD, qui estant posez sur le lin-

teau A, au droit de chaque piedroit B C,

fe joignent en pointe commedeux chevrons

1. IL EST ENCO-

ne s'enfoncent.

pour soûtenir la chargedu mur E. E. L'autre décharge est par le moyen d'un arc de voite FGH, quiempesche que la muraille 1. ne s'affaisse, parce qu'elle est déchargée d'une partie de son faix, sçavoir de la partie M. N.



sième livre, signifie la Cymaise, ou Talon d'une corniche, il n'y a E point d'apparence que Vitruve en entende parler, parce qu'en cet endroit-cy il ne s'agit point d'aucun membre d'Architecture en particulier; desorte que ysis se doit prendre l'elon fa fignification

Grecque à la lettre, c'est-à-dire pour la rupture d'un mur qui se fait par la separation des pierres dont il est composé. Neanmoins les Grammairiens croyent que Vittuve a voulu fignifier par ce mot le vuide & l'ouverture d'une porte.

à caule

A à cause de la terre qu'ils soustiennent, qui peut causer une infinité d'inconveniens. Car la CHAP. XI. terre n'est jamais en un mesme estat, estant d'une autre façon en esté qu'en hyver, auquel temps elle s'enfle & devient plus pesante à cause des pluyes qui la penetrent; ce qui fait qu'elle presse & qu'elle rompt la Maçonnerie. Pour remedier à cela il faut en premier lieu donner au mur une épaisseur proportionnée à la terre qu'il soûtient; il faut de plus luy fai-

\* \* re : en dehors + des éperons of arcsboutans qui doivent estre bastis en mesme temps que le Anterides. Erif-\* mur : s ils seront distans les uns des autres par des espaces égaux à la largeur que l'on a ma. donnée au mur qui soûtient la terre. Mais il faut qu'ils avancent dans terre par le pié,

\* 6 autant que le mur mesme a de hauteur; qu'ils aillent en diminuant par degrez depuis le bas ; & qu'ils ayent autant de faillie vers le haut que le mur a d'épaisseur. De plus il faudra faire en dedans des Dentelures en forme de scie qui soient jointes au mur, & opposées B à la terre ; en forte que chaque Dentelure ait la mesme épaisseur que le mur , & qu'elle s'éloigne autant du mur qu'il foûtient, que la terre qu'il foûtient est haute. Enfin vers l'extremité des Angles, après s'estre éloigné de l'Angle interieur d'un espace égal à la hauteur

du mur qui soûtient la terre, on fera une marque de chaque costé, & de l'une de ces marques à l'autre on fera une muraille diagonale, du milieu de laquelle une autre partira qui ira joindre l'Angle du mur. Par ce moyen les Dentelures avec cette Diagonalle empesche-

ront que la terre ne presse & ne pousse le mur avec tant de force.

J'ay donné ces avertissemens à ceux qui entreprennent des Bastimens, afin qu'ils se donnent de garde des fautes que l'on peut commettre en bastissant: car pour ce qui est des precautions qui sont necessaires pour la Couverture & la Charpenterie, elles ne sont pas de si grande importance , parce que s'il arrive que ces choses soient gâtées , on en peut fa-C cilement remettre d'autres; & c'est là ce que j'avois à dire sur les moyens qu'il y a de rendre fermes & stables des Edifices, qui semblent ne le pouvoir estre de leur nature.

Mais quant à ce qui regarde les choses necessaires pour l'execution de ce que j'ay prescrit, cela n'est pas du fait de l'Architecte: parce que, comme il a esté dit cy-devant, on ne trouve pas en tous lieux ce dont on a besoin, & il dépend de la volonté du maistre

3. EN DEHORS. C'est à dire à la face du mur laquelle soutient la terre. Le texte a in frontibus qui est opposé à intrirsus contrà terrenum: en sorte que je crois que Vitruve entend qu'il y a des éperons aux deux faces du mur, dont les uns sont droits & paralleles, sçavoir ceux qui sont en dehors & devers la terre, les autres sont des angles qui sont mi dentes serratim constructi. Ainsi qu'il se voit en cette Figure.



4. DES EPERONS ET ARCSBOUTA Grecs Anterides & Frisme que Vitruve a mis icy, signifient des appuis ; ils viennent du Verbe Eridin appuyer, resister, & porifice contre. Nos mots françois d'Eperon & Archou-tans font metaphoriques & designent les deux especes d'ap-puis que l'on met aux murs. Car les uns marquez A, qui font perpendiculaires au mur sons appellez Eperons, parce qu'ils sont attachez au mur, de mesme que l'Eperon l'est au Talon, les autres marques B, nommes Archousans sont qu'ils sont attachez airmus, de liberation de Arcsboutans, sont Talon: les autres marquez B, nommez Arcsboutans, sont

courbez, & sont de la mesme espece que ceux que Vitruve

couriez, & font de la meine el pece que ceux que virtuye dit reffembler à des dents de ficie marquez C.

5. I L S SERONT DISTANS L L S U N S D F S A U-TR E S. I e texte Latin et li cortompu en cet endroit qu'il n'a point de fens, & celuy qu'il femble avoir, eft contraite à la raifon: car il femble que ce texte evueille dire qu'il faut que les eperons soient autant distans les uns des autres que le mur qu'ils soûtiennent a de hauteur, ce qui n'est point raisonnable : Car plus le mur que les éperons apruyent est haut, & plus les éperons doivent estre prochés les uns des autres, parce que plus ce mur est haut. & plus il a besoin d'estre appuyé par un grand nombre d'éperons. De sorte que j'ay cru qu'il y avoir faute dans le texte par la transposition de deux lignes, & qu'au lieu de deinde in fronibus anterides siève erisme s'int, una struantur, ceque interse distinut ainte sa l'em qui substruction substruction se si futura, crassitualine sa l'em qui substruction s'est suur quantur renssitud conficiura sur libstructionis. Il faut lite, tempertant ces lignes à leur place. Deinde in fronibus anteria que les eperons soient autant distans les uns des autres que tème reassitué o constitute survit substructions. Il faut live, remettant ces lignes à leur place. Dennée in frontibus anterides survites quantités quantités eadem qua substructio : esque inter se distant tanto spatio, quanto crassitute do constituta fuerit substruction: Procurrant autem di imparation altitué su substruction : Procurrant autem di imparation altitué su substruction se survey. Contraint autem di imparation altitué su substruction que le mur qu'ils appuyent est plus haut, me semble plus raisonnable, que celle qui diminué leur nombre à proportion que le mur ett plus haut. On pourtoit dire neanmoins que la raison qui na porté à checher quelque moyen de rétablic ce passage, est sondee sur une opinion & sur une pensée qui est contraire à celle de tous les Architeckes, qui veulent, ainsi qu'il a esté remarqué sur le contraire à celle de tous les Architeckes, qui veulent, ainsi qu'il a esté remarqué sur les les autements par le qu'il a esté remarqué sur les les autements de la contraire à celle de tous les Architeckes, qui veulent, ainsi qu'il a esté remarqué sur les les autements de la contraire à celle de le sur les surveix de la contraire de la contrair qu'il a esté remarqué sur le conquiéme chapitre du premier livre, que les empatemens des murs soient proportionnez à leur largeur, & non pas à leur hauteur. Mans je crois que aleur largeur, oc non pasa a leur nauteur. Mass je crosi que ceux, qui comme moy, ignorem les raifons que l'on a d'en user ainti, s'en tiendront a celle que j'ay alleguée d'en user autrement, qui est ce me semble assez evidente.

6. A ut ant que l'em u e Mesme a De Hauterlus. Il faut entendre que cecy est dit de la hauteur du mix

Mmm

qui fait bastir , d'employer la brique , le moilon , ou la pierre de taille. Car enfin on juge  $^{
m A}$ en trois manieres des ouvrages, sçavoir selon que l'on en considere ou le Travail, ou la Magnificence, ou la Disposition. Quand on voit un ouvrage où on a employé tout ce que la richesse d'une personne puissante peut fournir, on loue la Dépense : si on remarque qu'il est bien siny & bien recherché, on estime l'Artisan qui y a travaillé: Mais quand il est recommandable par la beauté de sa proportion, c'est alors que l'on en admire s'Architecte. Il faut pourtant qu'il sçache que pour bien reufsir il ne doit pas negliger les avis que les moindres Artisans, & ceux-mesmes qui ne sont point de sa profession luy peuvent donner: carce ne sont pas les seuls Architectes, mais generalement tout le monde, qui doit juger des ouvrages. Il y a neanmoins cette difference que ceux qui ne sont pas Architectes ne peuvent juget de l'ouvrage qu'aprés qu'il est achevé; 7 Mais l'Architecte connoist \* la beauté d'un Bastiment dont il a formé l'idée, avant mesme que d'avoir commencé à B

Ayant donné les regles qu'il faut suivre dans la construction des edifices particuliers le plus clairement qu'il m'a esté possible, il me reste à parler des ornemens qui les peuvent embellir, & des choses qui les conservent long-temps & les empeschent de le gaster. C'est

ce que je pretens faire dans le livre qui suit.

qui soutient la terre aux bastimens souterrains, ainsi que le texte l'explique ensuite.

7. MAIS L'ARCHITECTE CONNOIST. Jene scay ficet endroit de Vittuve est cause de la vanité de la pluspart des Architectes qui veulent que l'on croye qu'ils n'ont que faire de modeles que pour faire comprendre à ceux pour qui ils bassissent à sur Ouvriers, quelle est leur pensée, & non pas pour la rectifier à pour la corriger: mais il est cer-

tain que la presomption que Virtuve veut icy qu'un Ar-chitecte ait de sa capacité, n'essoit point dans l'esprit d'un des plus celebres Architectes de nostre siecle, qui non seu-lement n'estoit point assuré des desseins qu'il avoit longtempsestudiez & meditez, mais qui après en avoir fait saire des modeles, abattoit jusqu'à deux ou trois sois les bastineses lors qu'ils estoient achevez pour y corriger des defauts qu'il n'avoit peu prévoir auparavant.

# LE SEPTIEME LIVRE DE VITRUVE

PREFACE.

#### PREFACE.

L faut avoüer que nos Ancestres ne pouvoient rien faire de plus sage ny de plus utile que de mettre par écrit leurs belles inventions. Car c'est ce qui nous en a conservé la memoire: & il est arrivé que chaque siecle ayant adjoûté quelque chose aux connoissances des siecles precedens, les Arts & les Sciences ont esté portées à la perfection où nous les voyons D maintenant. On ne sçauroit donc avoir assez de reconnoissance pour ceux qui ne nous ont point envié par leur silence les belles connoissances qu'ils ont eues; mais qui ont pris le soin de les communiquer à leurs descendans. Car on auroit eternellement ignoré ce qui s'est passe à Troye, & nous ne sçaurions point quelles ont esté les opinions de Thales, de Democrite, d'Anaxagore, de Xenophanes & de tous les autres Philosophes touchant les choses naturelles, ny par quels preceptes Socrate, Platon, Aristote, Zenon, Epicure, & les autres ont reglé les mœurs & toute la conduite de la vie ; Enfin jamais nous n'aurions entendu parler des actions de Crœsus, d'Alexandre, de Darius, ny des autres Rois, si nos Ancestres n'eussent pris le soin d'écrire des livres qui conservassent la memoire de toutes ces choses pour en faire part à toute la posterité.

Mais si ces grands personnages meritent beaucoup de louange, il faut avouer que l'on ne peut assez blâmer ceux qui ont dérobé leurs écrits pour en paroistre les Auteurs, & que l'envie qui les a portez à vouloir supprimer les ouvrages d'autruy pour s'en faire honneur, demande quelque chose de plus que le blâme, & merite une punition tres-severe. L'on voit des exemples d'une telle punition parmy les anciens, & je crois qu'il n'est pas hors de propos de rapporter icy quel à esté le jugement qui fut autrefois rendu contre ceux qui se trouverent coupables d'un tel crime.

Les Rois Attaliques qui aimoient extremement les belles lettres, ayant dressé à Per-1. LES ROIS ATTALIQUES. Plutarque écrit que cette Bibliotheque des Rois de Pergame estoit de deux cent mille

A game une fort grande Bibliotheque, le Roy Ptolomée qui ne leur cedoit point en cette noble & excellente curiosité, prit aussi le soin d'en faire une pareille à Alexandrie: & parce qu'il ne se contentoit pas des livres qu'il y avoit déja amassez en grand nombre, & qu'il la vouloit augmenter tous les jours autant qu'il luy estoit possible, en jettant, s'il faut ainfi dire, les semences d'une infinité de livres; il s'avisa de fonder pour cet effet des Jeux en l'honneur des Muses & d'Apollon, de mesme qu'on en avoit fondé pour les Athletes, & il proposa des honneurs & des recompenses à toutes sortes d'Ecrivains qui y auroient emporté le prix. Or ces Jeux ayant esté publiez, quand on vint à choisir des Juges parmi les gens de lettre qui estoient dans la ville, il ne s'en trouva d'abord que six qui fussent estimez capables de cet employ, & le Roy en cherchant un septiéme, & ayant demandé à ceux qui avoient foin de fa Bibliotheque s'ils ne connoifioient point quelqu'un, ils luy propoferent Bun certain Artstophane, qui estoit attaché à lire incessamment les livres de la Bibliotheque. Ainsi les Juges estant placez au milieu des Jeux sur leurs sieges, Aristophane y sut appellé, & placé avec les autres. La dispute commença par les Poëtes qui lûrent chacun leurs ouvrages, desquels le peuple jugea incontinent, & sit comprendre ce qu'il en pensoit aux Juges, qui ayant esté priez de dire leurs avis, les six donnerent le premier prix à celuy qu'ils remarquerent avoir davantage plû au peuple, & le second à celuy qui le suivoit. Mais Aristophane donna le premier prix à celuy qui avoit eu le moins d'approbation du peuple. Cela ayant causé quelque indignation au Roy & à toute l'affemblée ; Ariftophane se leva, & ayant demande que l'on luy permist de parler, aprés que l'on eut fait silence, il declara que de tous ceux qui s'estoient presentez il n'y en avoit qu'un qui sust

Poëte, que tous les autres n'avoient rien recité que ce qu'ils avoient dérobé, & qu'il avoit C crû que des Juges estoient établis pour recompenser les auteurs, & non pas les voleurs des ouvrages. Pendant que le peuple admiroit cette réponse, & que le Roy ne sçavoit encore ce qu'il en devoit penser, Aristophane sit apporter de plusieurs armoires divers livres, dans lesquels il se souvenoit d'avoir lû ce qui venoit d'estre recité, & l'ayant montré dans ces livres, il obligea ces Poëtes d'avouer leurs larcins. Alors le Roy leur ayant fait faire leur procez comme à des voleurs, recompensa fort honnestement Aristophane, & luy

donna la charge d'Intendant de sa Bibliotheque.

Quelques années après Zoïle, qui se faisoir appeller le fleau d'Homere, vint de Macedoine en Alexandrie, & prefenta au Roy les livres qu'il avoit composez contre l'Iliade & contre l'Odyflée. Ptolomée indigné que l'on attaquaît si insolemment le Pere des Poëtes, & que l'on maltraitast celuy que tous les Sçavans reconnoissoient pour leur maistre ; D dont toute la terre admiroit les écrits, & qui n'estoit pas là present pour se défendre; ne fit point de réponse : cependant Zoïle ayant long-temps attendu, & estant pressé de la necessité, sit supplier le Roy de luy faire donner quelque chose, à quoy l'on dit qu'il sit cette réponse : que puisqu'Homere depuis mille ans qu'il y avoit qu'il estoit mort, avoit nourry plusieurs milliers de personnes, Zoïle devoit bien avoir l'industrie, non seulement de se nourrir, mais plusieurs autres encore, luy qui faisoit profession d'estre beaucoup plus sçavant. Sa mort se raconte diversement, les uns disent que Ptolomée le sit mettre en Croix, d'autres qu'il fut lapidé, & d'autres qu'il fut brûlé tout vif à Smyrne, & tous disent qu'il fut puni comme parricide. Mais de quelque façon que ce soit, il est certain qu'il a bien merité cette punition, puisque l'on ne sa peur pas meriter par un crime plus odieux E qu'est celuy de reprendre unécrivain qui n'est pas en estat de rendre raison de ce qu'il

a écrit.

volumes. Celledes Rois d'Egypte en avoit jusqu'à sept cest mille, au rapport d'Aulugelle. Et Galien dit que pat my les Rois d'Egypte la manie d'acctoustre le rombre des livres de leur Bibliotheque estoit si grande, qu'ils acheptoient bien cher tous ceux que l'on leur apportoit, se que cela a donné occasion de supposer quantité de livres aux Auteurs celebres, sous le nom desquels on faisoit passer des Traitez qu'ils n'avoient point composez, assin de les faire valoit davantage. Galien dit cela pour faire entendre qu'il y a des livres que l'on a mis entre les Ocuvres d'Hipocrate qui n'en sont pas, Cette Bibliotheque su brâcée par les Romains duns la guerre que Cesar sit en Egypte. Aulugelle dit que le seu la guerre que Cefar fit en Egypte. Aulugelle dit que le feu

y fut mis par mégarde, & par des soldats qui n'estoient pas Romains, mais des troupes auxiliaires; comme ayant de la peine à sousfirir qu'une action si barbare puisse estre reprochée a ceux de la nation; veu que les Perfes tous Barbares qu'ils sont, avoient épargné la Bibliotheque d'Athenes lorsque Xerxes prit la Ville & qu'illa sit bruler.

2. DE REPRENDRE UN ECRIVAIN Par cette raifon ce feroit un crime digne du feu que de reprendre quelque chose dans les écrits que Zoile a faits contre Homere, si nous les avions à present. Cela sait voir jusqu'où a esté la licence de ceux qui ont gasté cet Ouvrage, lorsqu'en le transcrivant ils y ont changé ou ajouté beaucoup de choses à leur fantaille.

Quant à moy je ne tasche point en écrivant cet Ouvrage de cacher d'où j'ay pris ce A que je produis sous mon nom, ny de blasmer les inventions d'autruy pour faire valoir les miennes; au contraire je fais prosession d'estre infiniment obligé à tous les Ecrivains de ce qu'ils ont recücilly comme je fais tout ce que les Auteurs plus anciens ont preparé & amassion dans sa prosession : car c'est de là que comme d'une source nous pouvons puiser abondamment & ensuite entreprendre avec asseurance de composer chacun suivant le dessein qu'ila, de nouveaux & disserens Traitez: & j'avouë ingenuëment que cela m'a donné une entrée & une facilité tres-grande pour l'execution de mon dessein pour lequel j'ay trouvé cent choses toutes prestes.

C'est ainsi qu'Agatharcus ayant esté instruit par Æschyle à Athenes de la maniere dont il saut faire les 3 decorations des Theatres pour la Tragedie, & en ayant le premier fait un \*livre, il apprit ensuite ce qu'il en sçavoit à Democrite & à Anaxagore, qui ont aussi écrit B sur ce sujet; principalement par quel artisice on peut ayant mis un point en un certain lieu, imiter si bien la naturelle disposition des lignes qui sortent des yeux en s'élargissant, que bien que cette disposition des lignes soit + une chose qui nous est inconnue, on ne laisse pas de rencontrer à representer fort bien les Edisces dans les Perspectives que l'on fait aux decorations des Theatres; & on fait que ce qui est peint seulêment sur une surface plate,

paroist avancer en des endroits, & se reculer en d'autres.

Aprés ces Ecrivains Silene fit un livre des Proportions de l'ordre Dorique; Theodorus écrivit du Temple de Junon qui est à Samos d'ordre Dorique; Ctesiphon & Metagene de celuy de Diane qui est à Ephese d'ordre Ionique; Phileos de celuy de Minerve qui est à Priene d'ordre Ionique aussi; Ictinus & Carpion d'un autre Temple de Minerve d'ordre Ionique qui est à Athenes dans le Chasteau; Theodorus Phocéen du Thole qui est à Del-C phes; Philon des proportions des Temples, & de l'Arsenal qui estoit au port de Pyrée; Hermogene du Temple de Diane qui est d'ordre Ionique en la Magnesie, où il a fait un Pseudodiptere, & deceluy de Bacchus qui est Monoptere en l'Isle de Teos; Argelius des proportions de l'ordre Corinthien & du Temple d'Ésculape qui est d'ordre Ionique, au païs des Tralliens & que l'on dit avoir esté fait de sa propre main; & enfin Satyrus & Phyteus du Mausolée auquel ils ont travaillé avec tant de succés que cet Ouvrage a merité l'approbation de tous les fiecles, qui ont loüé & admiré l'Att incomparable qu'ils y ont employé. Leochares, Briaxes, Scopas & Praxitele, & selon quelques-uns Timothée, ornerent cet Edifice à l'envy l'un de l'autre. Chacun d'eux entreprit une face, & leur Ouvrage fut trouvé si excellent que cet Edifice a esté mis au nombre des sept merveilles du monde. Il y a encore eu d'autres ouvriers que ceux-cy qui n'ont pas laissé d'écrire des D proportions, sçavoir Mexaris, Theocides, Demophilos, Poclis, Leonides, Silanion, Melampus, Sarnacus, Euphranor. Ceux qui ont écrit des Machines sont 5 Diades, Ar-\* chitas, Archimede, Ctesibius, Nymphodorus, Philon Bysantin, Diphilos, Charidas, Polyidos, Piros, Agelistrates.

Or j'ay pris dans les livres de tous ces Auteurs, ce que j'ay jugé me pouvoir servir, pour en faire un recueil: parce que j'ay remarqué que les Grecs ont composé beaucoup de livres surce surce sujet, & que nos Auteurs en ont fort peu écrit. Car Fussitius a esté le premier qui en a fait un excellent volume: Terentius Varro a aussi écrit neuf livres des sciences dont il y en a un qui est de l'Architecture. Publius Septimius en a écrit deux; mais nous n'avons point d'autres Ecrivains sur cette matiere, quoique de tout temps il y ait eu des Citoyens Romains grands Architectes qui en auroient pû écrire fort pertinemment. Car E les Architectes Antistates, Calleschros, Antimachides, & Perinos ayant commencé à Athenes les fondemens du Temple que Pisistrate faisoit bastir à Jupiter Olympien, & l'Ouvrage essant demeuré imparsait après sa mort à cause des troubles qui survinrent dans

3. LES DECORATIONS DES THEATRES. Il cle certain qu'il y a faute dans le texte, & qu'au lieu de Trage. diam scenar, qui est préque dans tous les exemplaires, il faut Tragiciam, comme Barbaro a corrigé.

en ce qui regarde la maniere dont la representation des objets se fait dans nostre œil, on ne laisse pas d'avoir des régles si certaines qu'on ne manque jamais a representer dans les sictions de la Perspective les vrais & ordinaires effets que les choses mesmes on accoutumé de produire dans l'œil.

les choses mesmes ont accoutumé de produire dans l'œil.

5. Diades. Tous les exemplaires ont Cliades. Il n'est
pas difficile de voir que l'erreur du Copitée est venu de la ref.
l'emblance qu'il y aentre el , &c d , joint que le nom de Dis-

Dome.

<sup>4.</sup> Une chose qui nous est inconnur, je crois que dere incerra ceras imagines reprafentare, veut dire icy que bien que la ration de coutes les chofes naturelles foit incertains & presque inconnue, & particulierement

A la Republique; deux cens ans aprés le Roy Antiochus promit de faire la dépense necessaire pour achever la Nef du Temple qui estoit fort grande & pour les colonnes du Portique qui devoit estre Diptere avec les Archittaves & autres ornemens selon leur proportion: Ce que Cossutius citoyen Romain executa & y acquit beaucoup d'honneur; cet Edifice n'ayant pas seulement l'approbation du vulgaire, mais estant estimé tel qu'il y en avoit peu qui en pûssent égaler la magnificence.

Car entre autres il y a quatre Temples dans la Grece qui sont bastis de marbre & enri
\* chis de si beaux ornemens o qu'ils ont donné le nom à ceux dont nous nous servons; & les

\* desse desse quatre Temples sont si bien inventez qu'ils ont mesme esté admirez o dans
le conseil des Dieux. Le premier de ces Ouvrages est le Temple de Diane que Ctessplon
B natif de Candie & son sils Metagenes commencerent à Ephese d'ordre Ionique, & que
Demetrius sers de Diane & Peonius Ephesien acheverent. Le second est celuy que le même Peonius & Daphnis Milessen bastirent à Apollon dans la ville de Milet, & qu'ils sirent
aussi selon les proportions de l'ordre Ionique. Le troisséme est le Temple de Ceres & de
Proserpine à Eleusis qu'Ictinus sit d'ordre Dorique, d'une grandeur extraordinaire, sans
colonnes au dehors pour laisser plus de place à l'usage des facrisices, & que Philon ensuite
autemps que Demetrius Phalereus commandoit à Athenes, sit Prostyle, mettant des colonnes sur le devant pour rendre cet Edisce plus majestueux, & pour donner aussi plus de

\* place à seeux qui n'estoient pas encore admis aux mysteres des sacrisices de ces Deesses.
Le quatrième ensin est le Temple de Jupiter Olympien, que Cossutius comme nous avons

\* dit, entreprit de faire o à Athenes d'ordre Corinthien & d'une grandeur magnisque.

Cependant on ne trouve point que Cossurius ait rien écrit sur ce sujet; & ce ne sont pas ces écrits. là seulement qui nous manquent, mais nous n'en avons point de C. Mutius qui se trouva estre assez sçavant pour entreprendre les Temples de l'Honneur & de la Vertu que Marius sit bastir; & d'ordonner selon les preceptes de l'Art toutes les proportions des Colonnes & de leurs Architraves; & mesme ce Temple pourroit estre mis au nombre des plus excellens Ouvrages, s'il avoit esté basty de marbre, & que la magnificence de la

matiere eust répondu à la grandeur du dessein.

Voyant donc que parmy nos ancestres il s'est rencontré d'aussi grands Architectes que parmy les Grecs, & que nous en avons mesme veu de nostre temps un assez grand nombre, mais que tres-peu se trouvent avoir donné des preceptes de cet Art, j'ay crû que je ne devois pas me taire, & j'ay entrepris de traittet de chaque chose à part dans chacun de ces E livres. C'est pourquoy aprés avoir prescrit la maniere de bastir les Edifices particuliers dans le sixiéme livre, je vais dans celuy-cy qui est le septième, traiter des diverses façons d'enduits, par le moyen desquels les Edifices sont embellis & affermis tout ensemble.

des est fort celebre entre ceux qui ontécrit des Machines; il

cn est parléau neuvième chapitre du dixiémelivre,
6. Qu'ILS ONT DEPUIS DONNÉ LE NOM. C'estale le san que j'ay que ue l'on pouvoit tiere de ces paroles ornata dispositiones è quibas proprie de bis nominations clarissima fama nominantor, c'est-à-dite, que les choses que les Architectes de ces Ouvrages ont premierement inventées pour les orner, ont paru sibelles à ceux qui sont venus depuis, qu'en les simitant ils leur ont donné les noms des Ouvrages d'où ils les ont prises : Car nous voyons que la mérime chose se partique parmy nos ouvriers qui donnent à Luus Ouvrages, par exemple, le nom de la Trompe d'Anet, de la vis de sant Gilles, & ainsides autres pieces curieuses & hardies qui sont celebres dans certains Edifices, & à l'imitation des que sont celebres dans certains Edifices, & à l'imitation des que sont celebres dans certains Edifices, & à l'imitation des que sont est parles de la vis de sur celebres dans certains Edifices, & à l'imitation des que sont est par le sur sur le sur sur le sur le sur le sur le sur l'est par le sur le sur

7. DANS LE CONSEIL DES DIEUX. Cetendroit est difficile; le mot Sessimonium ne se trouve point dans les Auteurs Latins. Les interpretes traduisent Deorum sessimonium, les uns les sieges des Dienx, les autres les temples des Dienx; comme si le sens estoit que les anciens Architectes avoient faitprincipalement parositre leur industrie dans les ornemens qu'ils avoient sait aux Piedeslaux des Statües de leurs Dieux ou generalement dans l'Architecture de leurs Temples. Le sens que je donne à Sessimonium n'est gueres pire.

8. Ce ux qui s'estoient Pas encore Admis, Quelques interpretes comme J. Mattin ont cru qu'il y avoit faute encet endroit, & qu'il falloit lite audio Velitibulo laxamentum intrantibus adjecit au lieu de laxamentum initiantibus qu'il y a dans le texte. Je n'ay point cru qu'il y eust rien à corriger parce que initiantes peut signifier ceux qui n'effoient pas encore initiati; c'est-à-dire qui n'estoient pas damis aux facrifices de Ceres quiettoient appellez initia.

mis aux factifices de Ceres quiestoient appellez initia.

9. A ATHENES. Il y a in Afri. Ily signific en grec une Ville. Les Atheniens appelloient leur ville simplement la ville par excellence. Les Romains les ont imitez en discontration de la ville par excellence.

fant urbs, au lieu de Roma.

JE commenceray par la Ruderation qui est principalement necessaire pour faire de \*bons enduits: parce qu'il faut principalement avoit un grand soin qu'ils soient appliquez fur quelque chose de solide.

Lorsqu'on veut faire la Ruderation pour un plancher qui soit à rez de chaussée, il faut applanir la terre si le lieu est solide, & ensuite étendre la composition dont est faire la Ruderation; sur une premiere couche. Mais si le lieu est entierement ou mesme en partie de \*terre aportée; il le faudra affermir avec un grand soin & le battre avec le belier dont on ensonce les pilotis.

Pour les Planchers des étages il faut bien prendre-garde qu'il ne se rencontre point de muis au dessous rels que sont ceux qui ne vont point jusqu'au haut de l'Edifice, & s'il s'en trouve quelqu'in, il faut qu'il soit un peu plus bas que le plancher, qui ne luy doit pas toucher, de peur que s'il vient à s'affaisser, le mui demeurant ferme ne sompe le plancher qui baissera des deux costez: Il faut aussi prendre-garde de ne pas mettre; des planches d'Esteule avec celles de Chesne, parce que le Chesne, si-tost qu'il a receu l'humidité, se dejette & fait fendre le pavé. Toutefois si l'on n'avoit point d'Escule & que l'on fust obligé des servir de Chesne, il faudroit rendre les planches sont mincès, afin qu'estant afsoibles on les pût arrester plus aisément avec des cloux.

On attachera donc les planches sur les solives avec des clous de chaque costé afin d'empescher qu'en se tourmentant elles ne s'élevent par les bords. Car pour ce qui est de Cer-Crus, de Farnus & de Phagus, ce sont des bois qui ne peuvent pas duter long-temps. Les Planchés estant clous est faudra couvrir de seugere si l'on en a, ou de paille, pour empescher que la chaux ne gaste le bois: là-dessus on mettra la prèmiere couche saite avec des cailloux qui ne seront pas moins gros que le poing, & pardessus on estendra la Ruderation, dans laquelle on mettra une partie de chaux pour trois de cailloux, si ces cailloux sont neus ser s'ils sont pris de vieilles démolitions on mettra deux parties de chaux pour cinq parties de cailloux. La matiere de la Ruderation estant couchée, on la ser a battre long-temps avec des seviets par des hommes disposez dix à dix, en sorte qu'aprés avoir este suffis ment battu il n'ait pas moins de neuf pouces d'épaisseur; là-dessus on fera le noyau qui n'aura point moins de six doits d'épaisseur; il sera fait avec du Ciment auquel on messer aire partie de chaux pour deux de Ciment. Sur ce noyau on mettra le pavé bien que s'es avec la regle, soit qu'il soit s' de pieces rapportées, on que ce soit seulement des car-

I. LA RUDERATION, Nous n'avons point de nomen françois pour lignifier celuy de Ruderatio. Nous avons feulement un verbe, qui est Hourder: c'est pourquoy j'ay retenule morlatin. Ruderation est une confection & application d'un mortier plus grossier & moins sin que celuy qui doit faire la superficie de l'enduit; on s'en ser pour atsernit le derinier enduit, & pour emprésher que l'enduit du mortier sin ne soit rendu inégal & plein de bosses par l'inégalité des pietres du mur qui doit estre enduit, & aussi pour donner aux planchers une épaisseur sussier sous pour content le pavé. C'est pourquoy Vitruve dit que Ruderatio principia tenet expositionum; c'est-à-dire que sans elle les enduits ne peuvent estre polis; & les planchers ne peuvent estre polis; de les que s'institute que s'institute plantier de Bâtimens, ou à rude seu vestre aux s'institutes aux s'institutes que s'institute s'institute s'institute s'institute s'institute, que s'institute s'instit

aux planchers une épaisseur sufficante pour soutenir-le pavéc. C'est pourquoy Vitruve dit que l'ans elle les enduirs ne peuvent estre polisionum: c'est-à-dire que sans elle les enduirs ne peuvent estre polis, & les planchers ne peuvent estre polis, & les planchers ne peuvent estre bien unis, Ruderatio est dite ou à ruderibns, qui sont les ruines des Bâtimens, ou à ruder vimpositis lapidibus, ou à rude seu veille quo subsigébaur.

2. UNE DEREMIERE COUCHE, le tradpis ainsi le mot des sastement, qui signifie tout ce qui est mis dessous pour soutenir & affermir quelque chose; id quo res sare posess, ainsi que le termolaus sur Pilne l'interprete. Quelques-uns croyent que le strumen se faisoit de la maniere que nous appellons hourder, & que les cailloux y estoient mis tous secs sans mortier & sans caux. Cela sembleroit raisonable si le texte n'y estoit point contraire sur la sin du chapitre, où il est dit que le staumen doit estre fait de cailloux, de chaux, & de ciment: ruderi novo terria pars sessa un damisceatur, calciferture.

que dua partes. Statuminatione falla, &c.c. fi ce n'est qu'on vueille dire que le gros mortier mis sur les cailloux & les pierres seches, soit un statumen à l'égard du mortier sin qui se metle dernier; de mesme que les cailloux seuls & les-pierres seches le sont à l'égard du gros mortier qu'elles soutiennent dans nostre manière de hourder.

ner tenns retoine à régind un gross montes qu'entes foutiernent dans noftre maniere de hourder.

3. DES PLANCHES D'ESCULE, Vittuve a voului direqu'il ne faut pas meller des planches de Chefine avec celles d'Efeule, en difant qu'il ne faut pas meller celles d'Efeule avec celles de Chefine. Il a cité parlé de l'Effule, du Cerrus, & du Phagus, dont il est fait mention dans ce chapitre, au fecond livre chapitre.

Cerrus, & du Phagus, dont il ett fait mention dans ce chapitre, au fecond livre chapitre, a.

4. Farnus, Philander dit que ce nom est demeuré en Italie à une espece de chesse, le Dictionnaire de la Crussea r'en patie pointe; maisi sil et touve dans celuy d'Oudin que l'arbre que les Italiens appellent Farnia a les fueilles temblables à celles du Chesse, & qu'il a le bois extremement dur, ce qu'in es s'accorde pas avec le texte de Vieuve, qui dit que le bois de Farnus ne peut durer long-temps.

5. En sorte qu'apres avoir est présurge.

5. En sorte qu'Après avoir esté suffisamment battu. Je traduis comme s'il y avoir é id pinsam é absolutum non minus sit crassistime dodrantis, au lieu qu'il y a, é id non minus pinssum absolutum crassistudine sit dodrantis, ce qui n'a point de sens, à cause de la transposition des mots.

6. D's PIECES RAPPORTEES. Philander entend par

A reaux. Quand le pavé sera posé, avec la pente qu'il doit avoir, on l'usera avec le grez, en CHAP. I.

\* forte que s'il est de petites pieces coupées \* en quarré oblong, en triangle, en quarré, ou en \* hexagone, elles ne fassent rien de raboteux, mais qu'elles soient si bien usées sur les bords, que tout soit égal & bien uny: tout de mesme s'il est de grandes pieces quarrées, on aura foin d'user sibien tous les angles, qu'ils soient parfaitement égaux. Il faudra aussi choisir les carreaux de Tivoly que l'on dispose en forme d'épy de blé, & prendre-garde qu'ils n'ayent point de creux ny de bosses, mais qu'ils soient dressez bien justes.

Lors qu'à force d'user les éminences les carreaux seront bien unis & égaux, on sassera \* du marbre, & pardessus on couchera 10 une composition faite de chaux & de sable,

Mais pour les pavez qui sont à découvert il faut plus de precaution, à cause que la charpente qui soûtient le pavé se tourmentant par l'humidité qui l'ensse & par la secheres-B se qui la retressit, feroit bien-tost entr'ouvrir le pavé que la gelée & les brouines acheveroient aisément de gaster. De sorte que si l'on a besoin d'un bon pavé qui resiste encore mieux aux injures de l'air, il y faudra travailler en cette maniere. Ayant cloué un rang d'aix, on en couchera un autre pardessus en travers que l'on arrestera aussi par des cloux: Desfus ce double plancher on mettra la premiere couche faite de cailloux neufs messez avec une troisième partie de tuyleaux pilez, ajoûtant à cinq parties de cette mixtion deux parties de chaux : cette couche estant faite on mettra la matiere de la Ruderation , laquelle estant bien battuë aura encore au moins l'epaisseur d'un pié : Dessus cette Ruderation on fera le noyau comme il a esté dit, sur lequel on mettra de grands carreaux épais de deux doits, & posez ensorte qu'ils soient élevez, par le milieu de deux doits pour six piez. Cet Ouvrage, s'il est bien fait & poly comme il faut, ne sera point sujet à se gaster : or afin C d'empescher que la gelée penetrant par les joints des carreaux ne pourrisse les planchers de bois, il sera bontous les ans avant l'Hyver de faire boire au carreau de la sie d'huile autant qu'il en pourra boire : Car cela empeschera que l'humidité ne penetre. Que si l'on veut encore mieux faire, il faudra mettre sur la Ruderation des carreaux de deux piez qui auront tout autour des canaux creusez d'un doit, lesquels seront remplis de chaux detrempée avec huile, & les jointures seront fort serrées, ensorte que la chaux enfermée dans ces canaux venant à durcir, empeschera que l'eau ny quelque autre humidité ne puisse passer par ces jointures. Sur ces grands carreaux ainsi joints on fera le noyau sur lequel aprés qu'il aura esté bien battu, on pavera comme il a esté dit, soit avec de grandes

pavimenta settilia la Mosarque, qui se fait avec de petites pieces de verre coloré, et non transparent, de l'épaisseur d'u-D ne ligne et quelque sois plus, que l'on applique sur un en-dui de stucencore frais; les arrangeant comme on fait les dui de flucencore frais; les arrangeant comme on fait les pavez, & puis les battant-doucement, pous fair entrer dans leurs jointures, la partie la plus fubrile du Stuc. Mais jen'ay pas cru que Vittuve l'entendift ainfi; parce qu'il oppose parimentem fétile à celuy qui a tesseras, celt-à-dire dont la figure est cubique; è di les tecrtain que les pieces dont la Mosaique estoit faite, devoient estre cubiques ou approchantes de la figure rubique, afin qu'elles se joignissent partaitement l'une contre l'autre, & qu'elles puisent imiter toutes les figures & toutes les nuances de la péinture, chaque petite piece n'ayant qu'une couleur de mesme que les points dela rapisserie à l'éguille; mais cela n'est pas à l'ouvrage de pieces rapportées, pour lequel on choisit des l'ouvrage de pieces rapportées, pour lequel on choilit des pierres qui ayent naturellement les nuances & les couleurs dont on a beson, ensorte qu'une mesme pierre attout en-semble & l'ombre & le jour : ce qui fait qu'on les taille de différente figure. suivant le dessein qu'on vent executer, &

citeric et que conflict l'effence du pavimenum felille.

7. Avec de Rezz. Le grez n'est pas dans le texte, mais je l'ay ajoûté pour paster à nostre mode. Les anciens positiotent les planchers avec une pierre à aiguifer; & sil y a apparence qu'ils choissificient pour cela la plus rude : or nous

apparence qu'is chointíoient pour ceia la plus rude; or nous n'en avons point de plus rude que le grez.

8. En QUARIR I OBLONG, Scatula font dites de feuturn qui fignifie un boudier long, différent de clyseus qui effoit un boudier rond. Le mot de feutula est employé en une autre signification en plusieurs endroits duréixiéme livre,

9. EN HEXAGONE, J'interprete ainsi le mot fassi qui fignisse les gasteaux des mouches à miel, parce que les cel-

fules des mouches dont ces gasteaux sont composez, sont hexagones: la verité elt neanmoins que fazis fignifie une espece d'hexagone distierente de celle des catreaux dont nous nous servons, qui est l'hexagone dont les fix faces sontégales: car l'hexagone qui est semble aux gasteaux des mouches à miel, a deux de ses costez plus grands que les quatre autres: de maniere que Fevus n'est pas simplement une

autres : de maniere que Feans n'est pas simplement une hexagone, mais une espece d'hexagone.

10. UN E co MPO 51110 N. Il n'y a, ce me semble, point d'apparence que cet endroit se doive entendre à la lettre, ainsi que Philander a pensé, quand il a expliqué le mot de Lories, comme si Vitruve vouloit dire qu'après que le pavé sera bien dresse se poly, on le couvrira d'un enduit de mortier 3 car cela est sans raison, puisque cet enduit couvriroit & cacheroit la marqueterie, de route autres ser de qu'il antoit, est si muile de polir avec tant de soin. De forte qu'il est plus croyable qu'il veut que l'on passe & que l'on couche de ce mortier sin & subti sint tout l'ouvrage, pour racler ensuite, tout ce qu'il est ses sarceaux. E ne pour racler ensuite tout ce qui est sur les carreaux, & ne laisser que ce qui est dans les jointures : comme sont ordinairement les carreleurs. La poudre de marbre qui est sasse sur tour l'ouvrage avant que d'y mettre la couche de mor-tier, de chaux & de sable, est à mon avis pour saire que ce ner, dechaux & de lable, elt à mon avis pour faire que ce mortier ne tienne pas aux carreaux, & qu'il s'attache feulement au mortier qui est deja dans les joints; parce que la poudre de marbre n'empeschera pas que le mortier qui est dans les joints ne s'unific avec celuy de cette derniere couche, à cause de l'humstifie qui est dans les deux mortiers qui doivent se joindre, laquelle ne se rencontre pas au carreau, qui par cette rasson sous different que la couche de mortier qui più se proper de la souche de mortier qui par cette rasson sous la parcare s'fair lenaste de la sureriere qui est sous de la sureriere qui est de sureriere qui est de sureriere qui est de sureriere de la couche de mortiere qui est misse sureriere de la tier qui est mise sur tout louvrage, soit separée de sa supersicie quand on la raclera.

CHAP. II. pierres carrées, foit avec de petits carreaux de Tivoli en forme d'épi, observant de te-A nir le pavé un peu elevé par le milieu: & l'on peut estre asseuré que cette besogne durera long-temps fans se gaster.

#### CHAPITRE II.

# Comment il faut preparer la Chaux pour le Stuc & pour les autres enduits.

PR E's avoir recherché tout ce qui appartient au pavé, il faut expliquer ce qui est A necessaire: pour faire le Stuc. En cela le principal est que les pierres de chaux soient \* éteintes depuis un long-temps, afin que s'il y a quelque morceau qui ait esté moins cuit que les autres dans le fourneau, il puisse estant ainsi éteint à loisir, se détremper aussi aisément que ceux qui ont esté parfaitement cuits. Car dans la chaux qui est employée en B fortant du fourneau & devant qu'elle soit suffisamment éteinte, il reste quantité de petites pierres moins cuites, qui font sur l'ouvrage comme des pustules; parce que ces petites pierres <sup>2</sup> venant à s'éteindre plus tard que le reste de la chaux , elles rompent l'enduit & en \* gastent toute la polissure. Mais pour connoistre si la chaux est bien éteinte & sussifiamment detrempée, il la faut couper avec un coppeau comme on fait le bois avec une cognée : car si le coppeau rencontre de petites pierres, c'est une marque qu'elle n'est pas encore bien éteinte : de mesme si aprés y avoir fourré un couteau, on le retire net ; cela signifiera qu'elle n'est pas assez abbreuvée, au lieu que si la chaux est si grasse & si gluante qu'elle s'y attache, on ne pourra plus douter qu'elle ne soit assez bien detrempée: alors il faudra aprester les instrumens qui sont necessaires pour faire les voutes des chambres dont les planchers 3 ne sont point en platfonds.

1. Pour Faire le Stuc. Il a esté déja dit & montré sur le 2 chapitre du cinquiéme livre que albarium opus doit estre le 146, & non pas un simple blanchissement fait avec la chaux seule, comme tous les Interpretes croyent. Il est dit alb rium, à cause de la blancheur qui vient de la poudre de marbre dont il est composé, & qui est bien plus éclatante que la blancheur des autres enduits qui sont apellez testorra opera, c est-à-dire enduirs. Car il faut entendre que testorran opera, c est-à-dire enduirs. Car il faut entendre que testorran opera, c est-à-dire en duirs. Car il faut entendre que testorran opera, c est-à-dire en motier de fable, ou avec celuv de ciment. ou ent legente qui ignine toute l'otte a chault, iont qui foit fait avec le mortier de fable, ou avec celuy de ciment, ou avec celuy de marbre; ainfi qu'il se voit au suixième chapitre de ce livre, où le Stuc ou mortier de poudte de mai bre est appellé réforium opus du nom general, l'albarium opus, estant le nom d'une espece de reflorium opus, sevoit de celuy qui est fait avec la poudre de marbre 2. VENANT A S'ETEINDRE PLUS TARD. Il n'est

quelque chosed obscur, peut-estre parce qu'il est corrompu: cat je croy qu'il doit y avoit, qui a cum calculi in opere uno tenore non permacerantur, dissolvant & dissipant tellorii po-litiones, au lieu de qui calculi in opere uno tenore cum permacerantur, &c.

pas difficile d'entendre quel est le sens du texte, mais il a

mactrantur, 6'r.

3. NE SONT FOINT EN PLATFONDS. Il a déja esté dit que lacunar signise l'enfoncement qui est dans les planchers ; & bien que ces enfoncemens eustent accoûtumé destre faits dans les planchers en voute, de nessen qu'en ceux qui estoient plats, ainsi qu'il se voit en la voûte du Pantheon ; neanmoins les Anciens appelloient ordinairement lacunaria les planchers plats , & s. d. s. tertus par des soitves. Vittuve oppose icy lacunaria aux plancher voûtez, qu'il appelle camerus, Servius dit que le mot de camera vient D de camerus, qui fignisse courbé.

CHAP. III.

#### CHAPITRE III.

#### De la maniere de faire les planchers en voute, la Trullisation & les Enduits.

UAND on voudra faire des planchers en voûte, il faudra espacer de deux piez en deux piez des membrures qui soient de bois de Cyprez; parce que celles de Sapin se carient trop tost. Quand elles auront esté disposées en demy-cercle, on les attachera avec des clous de fer au plancher & au toit par des i liens mis d'espace en espace, & il fau- E dra pour ces liens choisir le bois qui n'est point sujet à se gaster par la vermoulure, ny par l'humidité tels que sont le Buis, le Genevrier, l'Olivier e le Robur, le Cyprés, & plusieurs autres, pourveu que ce ne soit point du Chesne; parce qu'il se tourmente, & fait fendre

r. Des liens, Ce que Vitruve nomme icy Catenas est ce que nos Charpentiers appellent des liens. Ce sont des moreeaux de bois qui ont un tenon à chaque bout, & qui chant chevillez entretiennent la charpenterie en tirant; de mesme que les esselleres & les jambettes entretiennent en resistant; ils serventicy à attacher les membrures courbées aux solives du plancher, ou aux chevront du toit.

2. Le Robur, Il y a pluseurs especes de chesne qui n'ont point d'autre nom en françois que celuy du Genre, J'ay traduit robur auneuviéme chapitre du second livre hef-J'ay tauth 1999, an incurrent entre du lecond tivre hef-ne, parce qu'il ne s'agissoir que du Chesneen general: mais icy ou Robir & Querus sont comparez l'un avec l'autre, j'ay esté contraint de les distinguer, en donnant à l'un son nom françois, & à l'autre celuy qu'il a en latin: car le nom A les ouvrages où on l'employe. Les membrures estant arrestées, on y attachera : des Can- CHAP. III. nes Grecques battuës & écachées, afin qu'elles se puissent aisément plier selon la courbeure des voûtes; & elles seront liées avec des cordes faites de Genet d'Espagne. Pardessus on enduira avec du mortier de chaux & de sable, pour retenir l'eau qui pourroit tomber des planchers ou des toits. Si on n'a point de Cannes Grecques on prendra dans les étangs cel-\* les qui sont les plus menuës, & on en fera des fagots d'une longueur convenable, & d'urne grosseur la plus égale que l'on pourra, en les liant avec les mesmes cordes de Genet, en telle sorte qu'il n'y ait pas plus de deux piez de distance entre les nœuds que ces cordes feront sur les Lambourdes; & ces nœuds seront faits sur des chevilles de bois sichées dans les

membrures, le reste se fera comme il a esté dit ey-dessus.

Les planchers en voute estant ainsi preparez, il faudra enduire le dessous en le degros-B sissant premierement avec du plastre, & l'égalant après avec du mortier de chaux & de sable, pour le polir ensuite savec la craye ou le marbre. La voûte estant polie on fera les corniches, qui doivent estre fort petites; car celles qui sont grosses & massives sont en danger de tomber à cause de leur pesanteur. Il n'y faut point aussi de plastre, mais elles doivent estre toutes pures de marbre mis en poudre, de peur que l'ouvrage ne se seche inégalement le plastre venant à se prendre & à s'endureir plutost que le marbre. C'est pourquoy \* il ne faut pas suivre la manière des Anciens ; les corniches qui pendent é en leur platsonds estant dangereuses à cause de leur pesanteur.

Il y a deux fortes de corniches , les unes font fimples , les autres font taillées de fculpture. Aux lieux où on fait du feu, & dans lesquels l'on allume beaucoup de lumiere, on les doit faire simples, afin que l'on puisse essuyer aisément la suye qui s'y attache; mais dans C les appartemens d'esté, où l'on s'assemble sans y rien faire qui produise de la sumée ou de la suye, on les peut faire taillées. Car c'est une maxime que la blancheur de ces sortes \* d'ouvrages 7 est une chose si delicate, que la moindre sumée, mesme des lieux d'alentour,

qui s'y attache, les gaste aisément.

Aprés avoir achevé ces corniches il faudra enduire les murailles grossierement, & de-\* vant que cet enduit soit tout-à-fait sec, on aura soin d'ébaucher ses moulures que l'on veut faire avec le mortier de chaux & de sable, en sorte que les membres qui traversent soient bien droits & à niveau, que ceux qui descendent soient à plomb, & que leurs angles se répondent à l'équerre : car cela estant ai asi, les quadres dans lesquels ses peintures doivent estre faites, seront comme il faut. A mesure que cet ouvrage se sechera, il faudra mettre une seconde & une troisiéme couche de mortier; parce que plus il y aura de cou-D ches de mortier pour fonder la faillie des corniches, & plus elles seront fermes & moins sujettes à se rompre.

de Roure qui est dans l'Histoire generale des Plantes, n'est point en usage en France. La distretence qui est entre ces deux arbres, est que guereus ou Ch-sn: est plus grand, ses feiiilles plus larges, ses glands plus courts, & son bois plus suite à legerser que celuy de Robur, qui est ferme & durable, noueux & tortu, tout l'arbre estant moins grand, les feuilles plus étroites, & les glands plus longs.

\*\*3. Des Cannes Grecques, on ne trouve point dans les Auteurs qui ontécrit des plantes qu'il foit fait mention d'une espèce de cannes qui foient appellées Grecques, Mais il y a apparence que l'espece dont il elt icy parlé est de celle que Theophraste appelle-plocimon, c'est-a-dire qui est fi menue qu'on la peut entrelasser & tortiller, ainsi que nous faisons la paille dont on garnit des chaises & dont en fait de la parte

fait de la natte.

4. DES FAGOTS. Cet endroit est grandement corrompu. Jay suivy la correction de Balde, qui lit sin autem arundinis grece copia non eris de paludibus tenues colligam-tur; & manexate, tomice ad sustam longitudinem una cassii. tudine alligationibus temperentur; an licu de Palusibus tenues colligantur & mataxa & tomice, &c. Balde a fair cette muss colligantus or maiaza or tomice, ore. Baide a rait certe correction a prés Budée qui croit que matazare fignifie amaf-fer plufieurs chofes enfemble, comme de la foye ou du fil quand on en fait des écheveaux, ll explique aussi tomice com-me estant l'ablatif de romice tomices qui vient du Grec thominx qui fignifie une petite corde: en forte que le fens du texte soit. Arundines de paludibus tenues colligantur, & mataxata (hoc est in susciculos esformata) timice (scu 'u-ioul.) ad just im longitudinem una crussitudine temperentu.

5. AVEC LA CRAYE. Cette craye dont on polit les planchers est appellée par Cifiranus ireta tomensaia, Cest un mélange de craye & de bonre. 6. En Leur Plateonds, J'interprete ainsi l'a si-

6. EN LEUR PLATFONDS, Jintelprete anni ran-tia qui est un mot particulier à Vitruve, qui ne peut signifier icy que le platfond ou sossitier de la faillie de la corniche, ou bien tout le platfond du plancher; mais le sens veut qu'on l'entende seulement de la corniche, & que planisia ne soit point joint à Campararum, mais à Coronarum; parce que Camere, qui signifie des voutes, n'ont rien de plat, & que le danger de tomber dont il s'agitn'est que pour les corniches, & non pas pour les voutes,

non pas pour les voutes,
7. EST UNE CHOSE SI DELICATE. L'expression de
Virtuve est hardie; il appelle superbiam la delicatelse qui fait
que la blancheur ne peut soussirier de ce qui peut sallir,
sans en estre offensée: Il semble que nos Magons ayent voulaimiter cette figure quand ils ont introduit la maniere d'expliquer par le mot de sierté, la dureté importune qui fait
éclatet les pierres, lorsqu'elles sont possess sur quelque chofe qui leur ressite avec et sorce.

fe qui leur resiste avec trop de sorce.

8. Les Moulurs S. Quoque le mot diressions ne signife pas proprement & particulierement des mosslaves, mais seulement en general des choses qui sont conduites en

Rutrum.

CHAP, III. Lorsquesur le premier degrossissement les trois couches de mortier auront esté appli- A quées, on mettra celles qui sont faites de poudre de marbre, & dont le mortier sera tellement corroyé & pestri qu'il ne tienne point à 9 la petite truelle, mais que son fer s'en retire \* bien net. Sur la premiere couche de mortier de poudre de marbre à gros grain & avant qu'elle soit seche, il en faut mettre une seconde de la mesme poudre un peu plus fine, & aprés qu'elle aura esté bien battuë & repoussée, on mettra la troisséme de poussiere tresfine. Les murs estant ainsi couverts de trois couches de mortier de sable, & d'autant de celuy de marbre, ils ne seront point sujets à se fendre ny à se gaster aucunement, mais pourveu que les couches ayent esté bien battues & repoussées, le marbre donnera une blancheur & une dureté qui rendra les couleurs que l'on couchera dessus tres-vives & rres-éclarantes.

Or les couleurs appliquées sur le Stuc 16 avant qu'il soit sec, se conservent toujours, B parce que la chaux qui a esté dans le fourneau épuisée de son humidité, & renduë rare & aride. boit avec avidité tout ce qui la touche, & ainsi elle se seche avec les couleurs, enforte que 11 du mélange de l'un & de l'autre, ainsi que de diverses semences & de principes \* differens, il naist un composé qui conserve les qualitez de ces principes : car le mortier est revestu de la forme que la peinture luy donne, & la peinture reçoit la folidité, s'il faut ainsi dire, qui est propre au mortier. C'est pourquoy lorsque les enduits sont faits comme il faut, les couleurs ne se gastent point par le temps, & ne peuvent s'effacer quand on les lave, si ce n'est qu'elles ayent esté couchées sur le Stuc quand il est trop sec. Mais si on ne metroit qu'une couche de mortier de fable & une de marbre, cet enduit seroit si mince qu'il se romproit aisément, & il ne pourroit jamais recevoir de polissure, à cause de son peu d'épaisseur, de mesme qu'un miroir sait d'une lame d'argent trop deliée, ne reluit que C soiblement & incertainement au lieu que celuy qui est soit & solide, est clair, & representeles images plus distinctement, parce qu'il sousse mieux la polissure. Ainsi les enduits qui sont minces sont sujets à se gerser, & ils perdent incontinent tout leur lustre.

Mais les enduits que plusieurs couches de mortier de sable & de celuy de marbre, ont rendus assez épais pour recevoir la polissure à force d'estre bien repoussez & battus, demeurent si luisans, que l'on s'y peut voir comme en un miroir. Les ouvriers qui travaillent en Grece à ces enduits, outre tout cela font encore battre avec des baftons & corroyer long-temps par des dizaines d'hommes dans un grand mortier, le fable & la chaux meslez ensemble avant que de l'employer, ce qui fait un corps si ferme que l'on se sert des morceaux d'enduits que l'on arrache des vieilles murailles pour en faire des tables, & les pieces qui sont demeurées sur la muraille qui est fenduë representent " des pieces d'Abaques D & de miroits.

droite ligne, & pour parler comme nos Ouvriers qui sont poussées; on peut dire que ce qui est enoncé par ce mot, n'est point autre chose que des moulures. Vittuve s'est servy de ce mesine mot au troisiéme chapitre du quatriéme livre, lorsqu'il décrit les quadres qui sont dans les platsonds des corniches Doriques, dans lesquels on fair des soudres & on met dix huit gouttes arangées trois à trois.

LA PETITE TRUELLE. Rutrum est dit ab eruende.

9. LA PETITE TRUELLE, RUTUM CIL da PETROLA.

Ceft la petite truelle avec laquelle on travaille au Stuc.

10. À VANT QU'IL SOIT SEC, Ce que Virtuve dit udo
téclorio, les Italiens difent à frese, c'et-à-dire le mortier
estant fraischement appliqué. Cette maniere de peindre sur
le mortier avant qu'il loit sec, outre l'avantage que Virtuve
lay attribue de conserver eternellement les couleurs qui luy
fort increaches. Se chiud dont Virtue ne presente. la fait principalement estimet par les Peintres, qui est de rendre la peinture vive sans cltre luisante, est encore recommandable en ce qu'elle empesche que les couleurs que l'on applique ne se sechent trop tost : car cela donne bien de la peine dans toutes les autres manieres de Peinture à del'apenie dans toutes les autres manières de l'einture à de-trempe, dans lefquelles les couleurs changent rellement en fechant, que ce qui est brun estant fraichement appliqué devient fort clair en fechant : Ce qui fait qu'il est tres-difficile de sçavoir bien precisement ce que l'on fait, & que l'on est obligé en travaillant d'essayer les couleurs en les couchant fur des tuyles qui les sechent en un moment, &

font voir quelles elles deviendront en sechant sur l'Ouvrage. Mais il y a d'ailleurs une autre incommodité à cette peinture, ainfi que Pline a rematqué, qui est de gaster la pluspart des couleurs qui ne peuvent resister au sel de la chaux, que Pline appelle son amertume, & qui corrompt toutes les couleurs qui sont faites avec les plantes, & une grande partiede celles qui font faites avec les mineraux: ensorte qu'il ne reste presque que les terres qui puissent conserver leur couleur, & la dessendre de la brûlure de la chaux; mais ces mesmes terres affoiblissent la force de la chaux & rendent la superficie des enduits moins dure,

II. DU MELANGERE L'UN ETRE L'AUTRE. Il a falluun peu paraphraser cet endroit qui est embrouillé pour

en tirer quelque sens.

12. DES PIECES D'ABAQUES. Il a déja esté direy-de-vant, squoir au chapitre troisième du troisième livre, que les anciens appelloient Abaques de petites tables quartées & polies, sur lesquelles ils tracioent des figures. Nous nous fervons d'Adoises nous cela la care accessione ex poures, fur ledgueires instragoiere des ngures. Nous nous fervons d'Ardolies pour cela, à caufe que ces pierres se fem-dent naturellement en lames minces, folides & faciles à polit, & qu'elles ont cette propriété qu'ellent d'un bleu fort obfeur, les lignes que l'on y trace aisément avec une pointe, paroillent blanches & s'effacent avec la mefine facilité en los mouillant, J'ay interpreté ailleurs Abacum par le mot de Tailleir; mais c'est quand Abacus signifie la partie qui couvre les chapiteaux, parce que ce mot de tailloir est en usage

A Sil'on veut faire des enduits contre 13 des cloisonages de bois, il faut prendre-garde qu'il CHAP III. est presque impossible que les pieces montantes & les traversantes ne fassent fendre l'enduit, parce que quand on les couvre de terre grasse elles s'humectent, & qu'en se seichant \* elles se retirent : c'est pourquoy il faudra travailler en cette maniere. Quand la cloison sera couverte de terre graffe, on y attachera tour du long avec 14 des cloux à teste, des cannes Clavi mustarii. fur lesquelles on mettra de la terre grasse, & puis encore un autre rang de cannes, qui seront droites, si les premieres ont esté mises en travers; & ensuite on enduira, comme il a esté dit, avec le mortier de sable & celuy de marbre : car ainsi ce double rang de cannes posées au contraire les unes des autres & arrestées par tout, empeschera que l'ouvrage ne se rompe & ne se fende.

B pour cette fignification qui est autre en cét endroit-cy. 13. Des choisonna des, Je traduis ainsi eraisei pariecomployée aux cloisons, ains qu'elle l'et encore parmy nous; c'est pourquoy elle est nommée par Pline & par Festus paries innegerinus. On l'appelle autrement en françois colombage ou pan de tois, le ne suis par de l'avis de Philander qui croit que ces sortes de murs estoient de cannes entrelacées comme des claies, à cause que orases signifie une claie; caril est évident que les cannes que vaies signifie une claie; caril est évident que les cannes que vaies signifie une claie; caril est évident que les cannes que vaies signifie une claie; caril est évident que les cannes que vaies signifie une claie; caril est évident que les cannes que vaies signifie une claie; caril est évident que les cannes que vaies signifie une claie; caril est évident que les cannes que vaies signifie une claie; caril est évident que les cannes que vaies signifie une claie; caril est évident que les cannes que vaies signifie une claie; caril est évident que les cannes que vaies signifies une claire; caril est évident que les cannes que vaies signifies une claire que vaies signifies une claire; caril est évident que les cannes que vaies signifies une claire; caril est évident que considération de la considération de dent que les cannes que Vitruve a entrelacées sur ce mur ne sont point ce qui le sait estre craticins ; parce qu'elles n'y

sont mises que pour faire tenir l'enduit, sans lequel le nom peut subsilier & eftre dit crasicion, à cause qu'il estoit fait de poteaux qui estant posez droits, en avoient d'autres en traver s qui les lioient & faisoient une forme de grille.

14. Dis clous a l'Isti. On ne scair point bien preci-sément ce que c'est icy que Clavi muscarion juge seulement que Vittuve a voulu signifier une espece de c'ous qui ont une teste large & platte, à cause que Pline dit que les plantes dont la graine est en umbelle faitant comme un bouquet plat au haut de la tige, ont leur graine in muscaria.

### CHAPITRE IV.

# Des Enduits que l'on fait aux lieux qui sont humides.

CHAP.IV.

Pres avoir dit de quelle maniere les enduits doivent estre faits aux lieux secs, je vais enseigner comment dans les lieux humides on les peut faire en sorte qu'ils durent long-temps fans se gaster.

Les appartemens qui font à rez de chaussées doivent estre enduits par le bas environ de la hauteur de trois piez avec du ciment, au lieu de morrier de chaux & de sable, pour défen-\* dre cette partie du mur contre l'humidité. Mais si le lieu estoit tel que la muraille sût sort humide, il faudra bâtir un autre mut plus estroit en dedans, & distant du gros mut autant qu'il est besoin, laissant entre les deux murs un canal qui soit plus bas que le pavé de l'appartement & qui ait des ouvertures libres en un lieu découvert. Le petit mur cstant éleve à hauteur doit avoir aussi des soûpiraux: Car si l'humidité ne s'écouloit point par les conduits d'embas, & ne se pouvoit évaporer par les soûpiraux d'enhaut, cette construction

D d'un nouveau mur ne rendroit pas l'enduit moins sujet à se gaster. Cela estant fait le petit mur sera enduit de ciment, dresse & recouvert de Stuc.

Que s'il arrivoit que le lieu \* ne pût pas permettre de bastir ce petit mur , il faudra faire

L. MAIS SILE LIEU ESTOIT TEL QUE LA MURAIL LE TUST FORT HUMIET, &c. Il feroit necessare de scavoir de quelle humidité Vittuve parle pour bien entendre cét en-droir; Car s'il s'agus de l'humidité que la terre communique droit: Car s'il s'agit de l'humidité que la terre communique au mur lorsqu'elle est plus haure que le plancher de l'appartement, il est aisé de comprendre que le petit mur ou le lambris de poterie, peuvent rendre le dedans des appartements exempt de cette humidité; parce que l'eau s'écoule par le canal qui est entre les deux murs, & la vapeur humide qui y est rensermée s'exhale par les foupirsaux qui sonten haut su mais s'il s'agit de la vapeur humide dont tous les lieux ba font remplis & qui en rend les murs moites, lorsqu'ils condenser de s'entre les deux murs moites, lorsqu'ils condenser de s'entre les deux murs moites, lorsqu'ils condenser de s'entre les murs moites (les lieux de l'est condenser de les murs moites et les lieux de l'est condenser de le petit mur ne s'earneit s'ervir de tien, narce que la denient & font resoudre cette vapeur humide, il elt confant que le petit mur ne sçantoit servir de rien, parce que la
vapeur humide s'amaisera aussi bien contre le petit mur &
contre le lambris de poterie, que contre le gros mur; de sorte
qu'il semble que la structure, dont il est icy parsé, n'est que
pour faire que l'eau qui penetre le gros mur s'écoule par le
moyen du canal qui est entre les deux murs, & que la vapeur
qui s'éleve de cette eau, sorte parses soupriaux.

NE PULST PAS PREMETTRE DE BASTIR, Il va

qui s'eleve de cette ean, toite pai n'e touperman.

2. Ne pust pas framettre de Bastir. Il y a apparence que le sens est que supposé que la place du dedans de l'appartement soit trop étroite pour bastirce second mur, il faut au lieu d'un mur, se contenter d'une closson ou lambris fait de tuyles crosses, dont l'épaisseur n'est pas la vingtième



partie du petit mur. La Figure que j'ay fait sui vant la pensée de Rusconi, expli-que assez bien le texte: Mais il est difficile de deviner à quoy ser-vent les pilos de briques DD; & les carreaux C C: car les tuyles creuses EE, pouvoient estre pofees immediatement fur le canal B, qui est le long du gros mur AA Et l'on peut mef-me dire qu'elles auroient esté mieux de cette façon, parce que la vapeur de l'eau

CHAP.IV. des canaux qui ayent leur ouverture comme il a esté dit en un lieu découvert, & poset en-A suite; sur un des bords du Canal des carreaux de deux piez en carré; & sur l'autre costé \* bastir des piles avec de petites briques de huit pouces, sur lesquelles les angles de deux carreaux puissent poser, de sorte que cela soit éloigné du mur tout au plus d'un palme : Tegula bamate ensuite pardessus & jusqu'au haut il faut attacher des carreaux qui ont des rebords & les \* poisser fort exactement par dedans, afin qu'ils ne s'abbreuvent point d'humidité : Il faudra aussi que les soûpiraux ayent leur ouverture au dessus de la voute. Aprés cela on blanchira tout cet Ouvrage avec s' de la chaux detrempée seulement en eau, afin que le ciment s'y.\* puisse attacher: car la grande secheresse que les carreaux ont contractée dans le fourneau, empesche que le ciment ne puisse tenir, si la chaux qui est mise entre deux ne les attache l'un à l'autre. Aprés avoir fait l'enduit qui doit estre de ciment & non pas de mortier de sable, le reste s'achevera suivant la methode qui a esté prescrite pour les enduits.

Les manieres particulieres de polir les enduits & de les orner, doivent estre differentes selon les lieux & les raisons que l'on a de les rendre plus somptueux & plus magnifiques : Car dans les salles à manger pendant l'Hyver, il n'est pas à propos de faire des enduits de cette composition, ny des Peintures de grande importance, ny de la Sculpture de festons & de couronnes taillées avec beaucoup de delicatesse; parceque la fumée du feu & la suye des lumieres qui y doivent estre presque incessamment allumées gastent tout. On peut seulement faire au dessus des lambris qui sont à hauteur d'appuy, quelques Tables d'attente \* avec un mélange d'ancre que l'on polit, & diversifier les entre-deux par des triangles de?\* Sil & de Minium. Les voutes doivent estre aussi toutes simples & polies: & pour ce qui \* est du plancher il y en a à qui la façon dont les Grecs les font ne déplaist pas, parce qu'elle couste peu & qu'elle a beaucoup de commoditez.

On creuse le plancher de deux piez de profondeur, & la terre ayant esté affermie avec le belier dont on bat les pilotis, on fait une couche de mortier ou de ciment, qui estant un peu élevé au milieu va en pente des deux costez vers des canaux où il y a des ouvertures. Là-dessus on met du charbon que l'on bat & entasse fortement & que l'on couvre d'un autre enduit composé de chaux, de sable, & de cendre, de l'épaisseur de demy-pié, dressé à la regle & au niveau; & le dessus " ayant esté emporté avec la pierre à aiguiser, on a un plan- \* cher fort noir & qui est tres-commode, en ce que tout ce qui est répandu dessus, soit quand

receue dans le canal B, passant entre les piles DD, rend inutile toute cette machine, qui est principalement faite pourenfermer cette vapeur, & empescher qu'elle n'entre dans l'appartement.

3. Su R UN DES BORDS DU CANAI. Vitruve ne dit point fur lequel des deux bords du canal on doit poser les carreaux: Les Interpretes n'en parlent point aussi, il n'y a que Rusconi qui dans son livre des Figures de Vitruve met ces carreaux sur le bord du canal qui est prés du mur, & bâtit les piles de brique sur l'autre bord.

4. DES CARREAUX QUI ONT DES REBORDS. J'ay fuivy les Interpretes qui expliquent ainsi hamatas tegulas; & je croy que les tuiles ou carreaux dont il est parlé au dixieme chapitre du cinquième livre qui sont appellées regula fine marginibus peuvent beaucoup servir à faire entendre quelles estoient celles qui sont icy appellées hamata; parce qu'il paroit qu'il y en avoit cum marginibus, qui annient des rebords telles que sont celles dont Rusconi a fait la figure: Car quoyque hamata tegula signifient proprement des tuiles qui ont un crochet comme sont celles dont on se sert à Paris & aux environs, on peut dire que ces rebords recourbez font comme une espece de crochet. Lact dans son addition au Dictionaire de Baldus dit avoir veu dans deux vieux Exem-plaires animata tequia au lieu de hamata, & il dit avec beaucoup de vray-semblance que ce mot animata signifie des tuilles qui sont en forme de canal quasi anima emittenda hoc est spiritui seu vapori exhalando anta, de mesme que olla ari-matoria signifie une marmitte dont le couvercle a un tuyau pour laisser fortir la fumée. Les tuiles en beaucoup d'endroits de la France sont faites ainsi en forme d'un demy-canal.

5. DE LA CHAUX DETREMPE'E EN EAU. Cetendroit fait voir évidemment que albarium opus dont il a déjatant esté parlé cy-devant, n'est point ce blanchissement dont Vitruve

fait icy mention, ainsi que tous les Interpretes ont estimé. fait icy mention, aini que tous les Interpretes ont entime, 6. Les TABLES D'ATTENTE. On appe le Tables d'attente les Panneaux cartez, ronds, ovales ou d'autre Figure qui s'élevent avec une legere faillie sur les murs; parce qu'ils attendent que l'on y fasse que que penture ou quelque einfactiption. J'ay crû que je pouvois ainsi interpreter le mot Abaci que j. Martin traduit Dressoir. Abaci ainsi qu'il a déja esté dix estoient ou des tables sur les fquelles on mettoit le present des que per le la sait jeur des les verres, ou celles oil on traçoit des figures. Il s'agit icy des tes verres, ou celes ou on traçoit des figures. Il s'agit icy des ornemens dont les murailles font reveltués: C'est pourquoy il m'a semblé que Podia qui signifient des appu s. pouvoient signifier les lambris qui sont a bas des murs, & que l'on sait ordinairement à hauteur d'appuy, & que Abaci astant mis ensuite devoit estre les Quadres & les Tables d'autente qui sont sur les murs au dessus des lambris.

7. Str. On appelloit ainsi une couleur qui se trouvoit dans les mines d'argent. Les Seavans ne sont nas bien carraine.

les mines d'argent. Les Scavans ne sont pas bien certains quelle couleur c'estoit. Saumaise avec la plus grande partie

quelle couleur c'eftoit. Saumaife avec la plus grande partie des Critiques affeure que c'eftoit du rouge, mais les témoignages qu'ils ont des anciens pour cela, ne font point fi clairs que ceux qui fe tirent de Vittuve pour faire croire que le Sit eftoit du jaune, ainfi qu'il fe verra dans la fuite.

8. Er ne Minium. Je crois que vel miniaceis, est icy mis pour c'e miniaceis, parce qu'iln'y a point de raison d'entremeller des triangles s'ils ne sont differens en couleur, de qu'il y a plus de sens à dire que des triangles de Sit qui sont jaunes sont entremellez avec des triangles de Minium qui sont pouves: Cela est dir plus clairement au chaptire fuivant. sont rouges: Cela est dit plus clairement au chapitre suivant, où il y a silaceorum miniaceorumque cuneorum inter se varias diffributiones. Cette forte de peinture faire de triangles jaunes & rouges entremellez, est encore fort commune en Turquie,

9. AYANT ESTE EMPORTE'. Il y a summo libramento desa

pumato. J'ay suivy Budée qui corrige ce texte & lit desqua-

A on rince les verres, ou quand on se lave la bouche? 10 est incontinent seché, & ceux qui ser- Chap. IV. vent à table peuvent marcher nuds piez sans estre beaucoup incommodez du froid.

mato, au lieu de despumato; bien que Pline se serve du mes-me mot en parlant de la maniere de polit ses planchers. Jo-cundus retient despumato, comme estant un terme propre à fignifier l'effet que la pierre à aiguiser fait, lorsqu'estant frottec fur quel que chose avec de l'eau elle fair de l'ecime; mais cette écume n'est point un esser si particulier à la chose dont il s'agit i cy, que ce qui arrive lorsque l'écaille ou la crouste d'un enduir est emportée; car il estiey question de rendre un plancher capable de boire l'eau qui y est répanduir, ce qu'il res sources de l'estie s'estre course a s'alle de boire l'eau qui y est répanduir, ce qu'il ne seauroit faire si cette crouste n'est ostée après que le mor-tier est parfairement seché: car il luy arrive comme au pain former en dehors une crouste dure polie & sans pores, B & d'estre spongieux en dedans.

2. Est incontinent seche'. La description que Vitruve fait de la structure des planchers des Grecs, & de l'effet qu'ils avoient, qui estoit de secher & de boire les liqueurs qui estoient répandues dessus, donne quelque lumiere pour devi-

nerl'etymologie du nomque les Grecs donnoient aux plan-chers qu'ils appelloient Afarota, c'est à dite non balayez & lesquelles vraysemblablement estoient ceux dont Vitruex requeires viaprennantement et outer that course ve parle icy: car l'étymologie que les Grammairiens en ont prife dans Pline, est bien bizarre. Cét Auteur dir que le premier plancher qui fut fair de cette espece par Sosius qui en fut l'inventeur, estoit composé d'une infinité de petites pieces de différentes couleurs en maniere de Mosaque, qui représentation un plancher après toient les ordures qui peuvent demeurer sur un plancher après un festin, & qui le faisoient paroistre comme n'estant point, the return, & qui te faitorent parottre comme n'estant point balayé. Il est, ce me fromble, plus croyable que ces planchers noits qui à cause de leur secheresse beuvoient tout ce qui estoit répandu dessius, devoient plus offestreappellez. Asarota, parce qu'il n'eles falloit point balayer ny essuyer avec des éponges comme les autres Planchers, quand ils estoient motifilez, que parce qu'ils paroissoient n'estre pas balayez.

#### CHAPITRE V.

CHAP. V.

# Comment il faut faire les Peintures dans les Edifices.

ANS les Appartemens que l'on habite pendant le Printemps, l'Automne, ou l'Eté, & mesme dans les Vestibules, & dans les Peristyles, les anciens ont act coûtumé de faire des Peintures avec de certaines couleurs, & d'une façon particuliere, La peinture est la representation des choses qui sont, ou qui peuvent estre, comme d'un homme, d'un Edifice, d'un navire, ou de quoy que ce soit dont on imite la forme & la figure. Les premieres choses que les anciens ont representées sur les enduits, \* sont les differentes bigarures du marbre. Ensuite ils ont fait des compartimens de \* ronds & de triangles 2 jaunes & rouges. Après cela ils ont essayé de faire la figure des Edifices, de leurs Colonnes, & de leurs amortissemens élevez: & quand ils ont voulu peindre en des lieux spacieux, ils y ont fait des Perspectives, comme sont celles des faces des Theatres pour les Tragedies, pour les Comedies, & pour les Pastorales. Dans \* les longues Galleries, ils ont peint : des paisages, selon la nature des lieux, où ils ont repre- Varietates topiosenté des Ports, des Promontoires, des Rivages, des Fleuves, des Fontaines, des Ruisseaux, \* des Temples, des Bocages; & en quelques endroits, ils ont peint + l'Histoire, qui est Megalographia. D une sorte de Peinture, qui represente les Dieux ainsi qu'ils sont décrits dans les fables; \* ou d'autres choses, comme les guerres de Troye, & les voyages d'Ulysse, 1 où les Paï-

r. De ronds. J'ayctû que Vittuve avoit eu intention icy de lignifier par eoponas des ronds ou des erreles , & par cumeos des triangles; n'y ayant point d'apparence qu'il entendift par-ler de coutonnes & de coins à fendre, mais feulement des figures simples & regulieres dont on peut sure des compartimens: Car bien que la Peinture represente des coutonnes de mesme que toute autre éhose, il me semble que Vitruve parle des progrés que la Peinturea fuit dans ses commenc-mens, & que le sens du texte est qu'on a d'abord commencé par les representations les plus aisées, telles que sont cel-

ce parles repretentations les plus aitées, telles que font celles du marbre; qu'aprés cela on a pallé aux compartimens fimples, & enfuite à la reprefentation de l'Architecture, avant que de venir à celle des ornemens les plus delicats, rels que font les couronnes, les feulons, les feuillages & les fleurs, 2. Jauns Er Roules, Je n'ay pûeftre de l'opinion de Baldus qui croit que Silaceus col·r o miniaceus efficy la mesime chose, a prés avoir consideré que Vittuve dit qu'avec ces couleus on failoit des compartimens de triangles différence. couleurs on faifoir des compartimens de triangles differens; couleurs on failoir des compartimens de triangles diffèrens; cari ln'y a point d'apparence que cette difèrence de Triangles, fûr autre choie que celle de la couleur. Les Anteurs qui conviennent tous de la couleur du Minism, ne sont pas d'accord sur celle du Súl. Hetmolaus Barbarus sur Pilne, a dit d'abord que c'est du bleu, & ensuirel s'est dedit & a declaré que c'est du rouge. Cette derniere opinion a esté survie de tous les Savans. Mais il paroit par c'e endroit de Vitruve, & par ce qu'il a encore écrit du Sil au septiéme chapitre, que l'Ocre & le Sil sont une mesme chose, que le jaune

estoit sa couleur naturelle, & qu'il n'estoit rouge que quand estoit sa couleur naturelle, se qu'il n'estoit rouge que quand il estoit brallé. Pline confirme cela quand il dir, suivant ce qui est écrit par Virtuve à la fin du chapitre onzième de ce livre, que l'on peut imiter la Rubrique en brâlant le Sil se l'arrosant de vinaigre. Il dit aussi parlant des diffèrens Sils, que les uns servent à embrunir, les autres à donner les jours, ce que l'Ocre fait selon qu'elle est brûlée ou non brâlée. Demontiosus croit que le Sil Artique estoit bleu. Son opinion est examinée sur le chapitre 44, de ce livre.

3. Des Passacis. Les Interpretes entendent par Topiorum varietates, la representation qui se fait avec les arbrissants callez, en route sorte de forme. Mais il est diffice descraire aillez, en route sorte de forme. Mais il est diffice descraire

taillez, en toute sorte de forme, Mais il est diffic le decroite que ce soit l'intention de Vitruve, qui parle sey de Peinture, Et je croy qu'il faut entendre par sopi rium opus, comme îl a este dit cy devant au chapitre huitieme du cinquieme livre, les verdures & les autres representations des lieux qui sont faites dans les paisages, parce que cét ouvrage sait par des arbrisseaux taillez, est Sculpture & non pas Peinture: Et il 18 y a aucune apparence que l'on puisse representer des Ports, des Promontoires, des Rivages & des Euripes avec des arbriffeaux taillez.

4. L'Histoire Mealographia signifiquine peinture grande & importante. Jayinterpreté ce mot par celuy d'Histoire, parce que l'on appelle ainsi d'ordinaire la plus noble des trois especes de l'einture, qui sont l'Architesture le Passage & l'Histoire, dont Virtuve parle en cét entoit.

5. Ou LES PAISAGES REGNENT TOUJOURS. Je croy

PPP

Harpaginetuli.

CHAP. V. sages regnent toûjours. Mais en toute sorte de Peinture ils ont representé exactement A

chaque chose ainsi qu'elle est naturellement.

Cependant par je ne sçay quel caprice on ne suit plus cette regle que les Ancienss'étoient prescrite, de prendre toûjours pour modele de leurs Peintures les choses comme elles sont dans la verité: car on ne peint à present sur les murailles que des monstres extravagans, au lieu de choses veritables & regulieres. On met pour colonnes des roseaux qui soûtiennent un 6 entortillement de tiges de plantes cannelées avec leurs feuillages refen- \* dus & tournez en maniere de volutes; on fait des chandeliers qui portent de petits chasteaux, desquels, comme si c'estoient des racines, il s'éleve quantité de branches delicates, sur lesquelles des figures sont assises; en d'autres endroits ces branches aboutissent à des fleurs dont on fait sortir des demy-figures, les unes avec des visages d'hommes, les autres avec des testes d'animaux; qui sont des choses qui ne sont point, & qui B ne peuvent estre, comme elles n'ont jamais esté. Tellement que les nouvelles fantaisses prevallent de sorte qu'il ne se trouve presque personne qui soit capable de découvrir \* ce qu'il y a de bon dans les arts, & qui en puisse juger. Car quelle apparence y a-t-il que des roseaux soûtiennent un toit; qu'un chandelier porte des châteaux, & que les foibles branches qui sortent du faiste de ces châteaux portent les figures qui y sont comme à cheval; enfin que de leurs racines, de leurs tiges, & de leurs fleurs il puisse naître des moitiez de figures? \* Cependant personne ne reprend ces impertinences, mais on \* s'y plaist, sans prendre-garde si ce sont des choses qui soient possibles ou non; tant les esprits sont peu capables de connoître ce qui merite de l'approbation dans les ouvrages.

Pour moy je crois que l'on ne doit point estimer la Peinture 9 si elle ne represente la C verité, & que ce n'est pas assez que les choses soient bien peintes, mais qu'il faut aussi que

le dessein soit raisonnable, & qu'il n'y ait rien qui choque le bon sens.

que per ropia ne squroit signifier autre chose; le sens estant que quoy que l'Histoire & le Païsage soient deux especes de Peintures disserntes, le Païsage neanmoins est toujours joint avecl'Histoire, ce qui n'est pas de mesme au Passage, qui peut estre sans l'Histoire.

6. UN ENTORTILLEMENT DE TIGES. Je traduis ainsi le mot Harpagineuli qui embaraffe for rous les Interpretes. Philander y renonce : Baldus corrige le mot & lt Harpages of mituli, ¿ceft à dire des crochets & des coquilles : Cilara-nus & J. Martin croyent que ce font des Harpies : Turnebe a recours à de vieux exemplaires, dans lesquels il trouve A pagine oculi, qui me semble encore plus obscur que Har-paginetuli. Ce nom est un diminutif de Harpagines, qui signi-fie des crochets: ce qui m'a donné lieude traduire en ortislement de tiges, comme qui diroit des tiges attachées enfemble.

7. Qu'IL NE SE TROUVE PRESQUE PERSONNE. Cet endroit a li peu de sens qu'il a esté necessaire de le para-phrasser un peu, & de dire ce qu'il y a apparence que Vitruve a voulu dire, au lieu de ce qu'il a dit, J'ay ajoûté la particule ad car uti inertia mali judices conniveant artium virtutes n'a point de fens ; conniveant ad artium virtutes, peut en avoir quelqu'un; fçavoir que l'ignorance de ceux qui veulent juger des arts leur ferme les yeux. & else empefche de voir ce qui fait l'excellence des beaux ouvrages.

8. CEPENDANT PERSONNE NE REPREND CES IMPERATINENCES. Vitruve n'en a pas elté crû fur le jugement qu'il a fait des Grotefques, & bien loin de perfuadet à la posterité que ce qu'elles ont de ridicule les doit faite rejetter; mon opinion est que ce qu'il en dit iey, n'a servy qu'à en donner le modele, & que s'on n'auroit peut-estre jamais eu la pensse de ces extravagances, sans ce qu'il nous en a laissé par écrit; parce que toutes les particularitez de cette espece de Peinture sontiers ja de la petre que les injutes du temps nous avoient fait faire de tous les Tableaux que l'antiquité avoit fait de cette espece, est fort bien reparée : Et cét Auteur a bien mieux retiffy à instruire nos peintres de l'estat de ces sortes d'ouvrages, qu'il n'a fait à les détourner de les imiter, avec le beau raisonnement par lequel il prouve qu'il est impossible que des Chasteaux soient sondez

fur des rofeaux, & que des moitiez d'animaux sortent du milieu des fleurs. Car c'est la mesme chose que si quelqu'un vouloit décrier la comedie Italienne, en disant qu'on n'y represente rien de vraissemblable, & en prouvant par de bonnes raisons qu'il est impossible que Haclequin avec son mas que noir soit pris pour la Deesse Diane ou pour une grappe

9. SI ELLE NE REPRESENTE LA VERITE, La Peinture a deux fortes de veritez, l'une est Historique & l'autre Naturelle. La verité Historique conssiste dans l'arangement & dans l'assemblagedes choses qui sontrepresentées, ensorte que cette verité est blesse quand on joint des choses qui ne doivent & qui ne peuvent estre ensemble, comme Alexandre avec une barbe blanche, a insi qu'il est peint dans nos cartes à joiter, & mesme dans un fort beau tableau du Brugle; La verité Naturelle est dans la Peinture, mand elle serve verité Naturelle est dans la Peinture, mand elle serve. verité Naturelle est dans la Peinture, quand elle repre-fente les choses absolument telles que la nature les a fai-tes ; c'est-à-dire quand elle donne le relief, la saillie, Pentes ; c'est-à-dire quand elle donne le relief, la saillie ; l'enfoncement, le jour, l'obscurité ; la force ; la tendresse; le
contour ; la grace ; la vivacité ; la graduation ; l'union qui est
necessaire pour saire que les choses paroissent ellre ce qu'elles
seroient si elles estoient en esset. Cette dernière verité appartient plus proprement à la Peinture, que l'autre qui luy est
étrangere: Car c est assez de n'estre pas dépourvu du sens le
plus commun pour estre hors du danger de pecher contre la
verité Històrique: mais il raut avoir un genie trare de extraordinaire, une étude consommée & un bon heur particulier
pour saitssaire à tout ce que requiert la verité Naturelle; E
cestà-à-dire pour ne point manquer à representer tous les cest. à dire pour ne point manquer à representer tous les effets que les objets sont sur la veuë. Cependant dans les jugemens que l'on fait des Tableaux on ne les examine gueres que fur cette verité Historique, parce qu'il y apeu de per-fonnes capables de squavoir ce qui fait qu'un tableau a tout ce qui est necessaire à la verité Naturelle, quoyqu'il soir sort aisé de connoistre s'il l'a ou s'il ne l'a pas, & qu'il n'y a gueres de personnes qui ne remarquent aisement les défauts de la verité Historique de apréses qu'il s'est se de la strict la serie de personnes qui ne remarquent aisement les défauts de la verité Historique; de mesme qu'il n'est pas si difficile de connoistre qu'une Bibliotheque n'est pas bien rangée quand les livres sont mis le haut en bas, que de sçavoir si les livres

Autrefois en la ville de Tralles dans un petit Theatre, qui est appellé parmy eux Ec- CHAP. V. clesiasterium, Apaturius Alabandin peignit une Scene, dans laquelle il representa au lieu Lieu d'affonde colonnes, des statuës de Centaures qui soûtenoient les Architraves, des Toits en \* rond, des Domes, 10 des Frontons avec de grandes faillies, des Corniches avec des

testes de lion, qui sont toutes choses qui appartiennent à un toit. Cependant sur tout \* cela il peignit encore 11 un second ordre, où il y avoit d'autres Domes, des Porches, des Episcenium. Faistes que l'on ne voyoit qu'à demy, & toutes les autres choses qui sont aux toits des Edifices. Tout l'aspect de cette Scene paroissoit fort beau, à cause que le Peintre y avoit

fi bien ménagé les differentes reintes, qu'il sembloit que cette Architecture eust en effer \* 12 toutes ses saillies; & on estoit prest de luy donner une grande approbation, quand le Mathematicien Licinius se presenta, & dit, qu'à la verité les Alabandins estoient estimez B fort grands politiques, mais qu'une petite indecence avoit fait grand tort à l'opinion que l'on avoit de leur jugement, en ce que les Statuës qui sont dans le lieu de leurs exercices

representent des Avocats qui plaident des causes, & que celles qui sont dans l'Auditoire sont de personnes qui s'exercent à la course, & qui joüent au palet & à la paume. Que cette faute d'avoir ainsi mis les choses hors de leur place, avoit fait tort à la reputation de toute la ville. C'est pourquoy prenons-garde, dit-il, que la Peinture d'Apaturius ne nous fasse \* passer 13 pour Alabandins, ou pour Abderitains: car qui est-ce qui a jamais veu que des maisons & des colonnes soient posées sur les toits & sur les tuiles d'autres maisons ? Ne scait-on pas que ces choses se mettent sur les planchers, & non pas sur les toits? Et ne voyez-vous pas que si nous approuvons une peinture qui represente une chose qui ne peut estre, nostre ville est en danger d'estre mise au nombre de celles dont les habitans, pour

C avoir commis de semblables fautes, ont esté reputez manquer tout à fait d'esprit & de jugement. Apaturius n'ayant rien à répondre à cela, fit oster son tableau, & y changea & corrigea ce qui estoit contre la verité & contre la raison.

Nous aurions grand besoin que Licinius pust ressusciter pour nous reprendre d'un pareil abus, & abolir les erreurs qui se sont introduites dans la Peinture : mais il ne sera pas hors de propos de dire icy d'oû vient que cette fausse maniere de peindre l'a emporté sur la bonne. La raison de cela est, à mon avis, que la beauté & le prix de la Peinture, que les

10. DES FRONTONS. Vitruye apporte icy plusieurs exemples de choses qui de son temps passoient pour ridicul'ulage & peut-estre : cependant il y en a quelques-unes que l'ulage & peut-estre la taisonn'ont pas laissé d'autoriser de-puis. Il condamne entr'autres choses la maniere de mettre D puis. Il condamne entr'autres chotes la maniere de mettre des Frontons aux premiers étages, ces Frontons n'estant point la face du toit de l'Edifice; on en voit neammoins dans des Ouvrages approuvez. Les Chapelles du dedans du Pantheon ont des frontons de cette espece; car ils ne couvrent que l'entablement qui porte sur deux colonnes : Et l'on peut que l'entablement qui porte lur deux colonnes : et i on peut dire que cela n'est pas tout à-fair sans raison, puisque c'est suivant le principe general que Virtuve reconnoît estre dans l'Architecture, qui est de faire consister ses ornemens dans l'Imitation de la Figure, sans qu'il soit necessaire que les autres proprietez de la chose dont l'imitation a esté prife, s'y rencontrent : Par exemple on fait des modillons des quatre coltez d'ur Edisce, dont la couverture n'est point en croupe, lieu qu'il se impossible que les bouts des suprass des fortes de la chose de bien qu'il soit impossible que les bouts des pannes des forces ou des chevrons, qui sont representez par les modillons sortent des quatre costez d'une mesme maniere, ainsi que E font les modillons; on fait les triglyphes qui representent les bouts des pourres, aussi étroits sur les colonnes angulaires que sur celles du milieu, bien que les pourres soient beaucoup plus larges en cet endroit qu'autre part; on met des teltes de lyon dans les corniches au droit des entrecolonnemens, quoyqu'elles ne doivent point servir à jetter l'eau en cet endroit. Ainsi lorsque l'on couvre une potte reach et endroit. Aini norque I on couvre une porte avec un entablement foûtenu par des colonnes qui font aux coftez de la porte, on y met auffi un Fronton quoy qu'il n'y air point de toit en cet endroit; j Mais on le fait à caufe que ces colonnes qui font aux coftez de la porte, eftant l'imitation du porthe d'un Temple, on imite auffi par le Fronton le devant du roit qui couvre la porte & le refte du Temple; & tout cela en vertu de l'imitation qui est une chose de grande autorité dans l'Architecture.

II. UN SECOND ORDRE. Episcenium, ainsi qu'il a déja esté dit, estoit le second ou le troisséme ordre que l'ori faifoit aux Scenes quand elles estoient fort grandes.

12. Toutes ses saillies. La maniere de parler est estrange, mais assez significative. Il est dit que la Peinture d'Apaturius estoit agreable à cause de son aspreté & inégalité propter asperitatem. C'est-à-dire que les reliefs & les en-foncemens y estoient si bien representez, que la toite du cableau sembloit n'estre pas égale & platte comme elle l'estoit

13. Pour Alabandins ou four Abderial Alberia A 13. Pour Alabandins ou pour abderttains passoient pour peu éclairez à cause qu'ils avoient cru qu'un de leurs citoyens avoit perdu l'esprit, sur ce qu'ils vovoyoient qu'il s'occupoit à dissequer toutes sortes d'animaux; & que cet Abdetitain estoit Democrite, estimé le plus bel esprit de l'antiquité. Mais comme il y à beaucoup d'apparence que les Alabandins & les Abdetitains avoient donné des marques de leur peu de suffisance sur d'autres sujets, que sur ceux qui appartiennent aux sciences & aux Arts, il parosist par ces exemples que les Grecs se faisoient principalement honneur des choses de cette nature, quoy qu'ils excellaisent autant qu'aucunes des spatations, dans la moralle, dans la politique & dans les autres productions moralle , dans la politique & dans les autres productions

CHAP. V. Anciens croyoient dépendre de l'artifice & du travail, confiste à present dans le seul éclat A des couleurs; & que ce que l'on cherchoit autresois dans la seule science de l'ouvrier, est à present suppléé par la dépense de celuy qui le fait travailler: car on sçait que les Anciens épargnoient le Minium, comme estant une drogue fort rare, & qu'à present on en peint des murailles toutes entieres, & que l'on employe de mesme la Chrysocolle, la couleur de Pourpre, & celle d'Azur. Cependant les Peintures qui sont faites de ces couleurs, quoyque sans art, ne laissent pas de paroistre beaucoup; & c'est la cherté de ces couleurs qui a fait que les loix ont ordonné qu'elles ne seront point sournies par les Peintres, mais par ceux qui les sont travailler. J'ay voulu faire sçavoir cela, afin d'oster les abus qui sont en la Peintre.

Pour le present je vais parler des materiaux & comme il les faut preparer pour faire le Sruc; & parce que j'ay deja traité de la chaux, il reste à parler du marbre.

CHAP. VI.

#### CHAPITRE VI.

# Du Marbre, & comme on le doit preparer pour faire le Stuc.

E Marbre est disserent en divers lieux. Il y a des endroits où on le trouve par morceaux, dans lesquels il y a de petits grains luisans comme du sel. Ce marbre estant
pilé & broyé est bon pour les enduits, & pour les ornemens de Corniches & de Festons. \*
En d'autres païs on se sert des éclats que ceux qui travaillent en marbre, font tomber, \*
lesquels estant pilez & sassez, font trois sortes de poudre. La plus grosse ser à faire comme il a esté dit la premiere couche que l'on met sur le mortier de chaux & de sable; la
moyenne se met ensuite; & la plus deliée, la derniere. Ces couches estant bien frottées C
& bien repoussées, sont en estat de recevoir les couleurs, ausquelles on donne le lustre
par la preparation dont on use selon leur differente nature; comme il s'ensuit.

1. LES ORNEMENS DE CORNICHE- ET DE FESTONS. Je suis l'interpretation de Philander, qui croit que Coronarisam opus signifie & les corniches dont on couronne, s'il faut ainfi dire, les planchers, & les sestons & seles bouquets que Pline appelle Coronarisam opus, & que l'on represente avec le Stuc.

2. DES ECLATS. Je traduis ainsi Camenta marmorea, supposant que Camenium, ainsi qu'il a esté remarqué sur le

premier livre; est dit à cedendo. De forte que Vitruve met deux especes de marbre dont on fait le Stuc: Car il y en a qui se trouve par morceaux & qui est semé de points luisans, qui est le meilleur pour le Stuc, parce qu'i est bien plus dur que l'autre qui se prend des éclats des blocs de marbre quand on les taille. On trouve du marbre de la première espece dans les Pyrenées proche de Bayonne, qui n'est pas si blane que celuy de Genes, mais qui est beaucoup plus dur.

CHAP. VII.

#### CHAPITRE VII.

# Des Couleurs, & premierement de l'Ocre.

Iaune pasle.

I y a des couleurs qui se trouvent dans la terre qu'on tire de certains lieux: il y en a d'autres qui se sont par artisce de la composition deplusieurs choses, qui estant mélées ensemble, sont dans les ouvrages le mesme esset que les couleurs simples & naturelles. De celles qui se tirent de la terre, celle que les Grecs appellent Ochra, est la premiere dont nous avons à parler. On la trouve en plusieurs endroits, & messme en Italie. Mais la meilleure Ocre, qui estoit l'Attique, ne se trouve plus: parce que pendant qu'il y avoit une grande quantité d'hommes qui travailloient aux mines d'Argent qui sont à Athenes, on creusoit des puits bien avant dans terre pour chercher l'Argent; & quand on trouvoit des veines d'Ocre, on les soiilloit de mesme que si c'eust esté de l'argent. C'est pourquoy ceux de ce temps-là avoient une grande quantité de bon Sil, dont ils faisoient de fort beaux ouvrages.

I. UNE GRANDE QUANTITE D'HOMMES. J'ay crû devoir interpreter ainsi f-amilias que J. Mattin tourne des familles aflez mai à mon avis , parce que la difference qu'il y a entre familia & famille est que famille en françois fignifie proprement le pere, la mere & les enfans : & familia parmy les Romains signifioit, principalement les efclaves : car ainsi que Festus remarque famel en vieux langage signifioit un Esclave.

2. DE BON SIL. Il paroift evidemment que le Sil & l'Ocre estoient la mesme chose, parce qu'il est dit qu'au

temps que l'on fouilloir les mines où on trouvoit l'Octe, on avoit quantité de bon Sil, le Sil estant en Latin ce que Oera est en Grec: Et l'on peut croire que le Sil estoit une espece d'Octe plus belle & plus rare que l'Octe commune, qui estoit ainsi appellée à cause qu'elle estoit plus passe que le Sil: Car la beauté de l'Octe consiste dans la hanteur de sa couleur. Les Peintres qui travaillent aux passages sont fort curieux de se fournir des belles Octes hautes en couleur, qui sont meilleures que les terres de Naples & que les Massicos.

L

D

La Rubrique se tire en abondance de plusieurs lieux ; mais il s'en trouve peu dans les CH. VII. endroits où elle est bonne, comme à Sinope au Royaume de Pont, en Egypte, à Majorque & à Minorque proche d'Espagne, & aussi en l'Isle de Lemnos, dont les revenus ont esté

\* laissez aux Atheniens par le Senat & le Peuple Romain. La couleur Parætonienne a pris \* son nom du lieu où elle se trouve. + La Meline aussi est appellée de ce nom, parce qu'il se trouve une grande quantité de ce mineral en l'Isle de Melo, qui est l'une des Cyclades.

La Terre verte naist aussi en plusieurs lieux, mais la meilleure vient de Smyrne. Les Grecs l'appellent Theodotion, à cause qu'elle fut premierement trouvée dans un lieu qui

appartenoit à Theodotus.

L'Orpin qui en grec est appellé 6 Arsenicon se tire au Royaume de Pont. 7 La Sandaraque se trouve en plusieurs lieux, mais la meilleure est celle de Pont, dont les mines sont B auprés du fleuve Hypanis. Il y a d'autres endroits , comme aux confins de Magnesie & d'Éphese, où on la trouve toute preste à estre mise en œuvre, en sorte qu'il n'est point besoin de la broyer ny de la passer, estant aussi fine que celle qui a esté long-temps broyée.

3. LA COULEUR PARETONIENNE Ce nom vient dulieu où on la trouvoir. Ce heu estoit en Ægypte. La couleur estoit blanche, à ce que dit Pline, elle rendoit les enduits plus durs.

plus dars,

4. LA MELINE. Vitruve dit que la couleur Meline
estoit un métail, suivant l'usage des Anciens, qui appelloient indifferemment metail tout ce qui se tiroit de la terre;
car il est constant, & c'est l'opinion de G., Agricola que Melinum est une terre. Aussi Dioscoride dit que c'est une terre
alumineuse. Les Auteurs ne s'accordent point sur la couleur de cette terre Pline la fait blanche; Servius croit qu'elle est fauve. Dioscoride la met i aure. La couleur que le se C le est fauve; Dioscoride la met jaune. La couleur que les

Peintres appellent Octe de Rut, approche fort de la description que Diosconide sait de la terre Meline,

5. LA TERRE VERTE, Philander croit que creta viridis de Victuve est la couleur que l'on appelle terre verte.

Barbaro dit que c'est le vert de montagne,

6. ARSENICON, Nostre Arsenic n'est pas l'Arsenicon des Anciens, qui est un mineral naturel, d'un jaune doié; au lieu que nostre Arsenic est artificiel estant fait de l'Orpin ou Artenic naturel cuis avec du sel & reduit en crystal
7. La Sandaraque. Voyez les remarques sur le

chapitre trossième du huitiéme livre.

#### CHAPITRE VIII.

CH. VIII

# De ce qui appartient au Minium.

E vais maintenant parler de ce qui appartient au' Minium. On tient qu'il a esté premiere-🕽 ment trouvé au païs des Cilbians prés d'Ephefe : la maniere de le tirer & de le preparer a quelque chose de curieux. On trouve par mottes une espece de terre qui est appellee Antrax avant que l'on l'ait fait devenir Minium en la preparant. La veine de ce mineral est Charbon, de couleur de fer un peu roussastre, & elle est couverte d'une poussiere rouge. Lorsque l'on fouille le Minium, les coups de pic font fortir quantité de gouttes de vif argent que D les ouvriers recueillent. Ces mottes de terte sont amasses & jettées dans le fourneau, afin d'en faire fortir l'humeur dont elles font pleines, car la chaleur du feu fait élever une fumée, qui retombant sur l'aire du fourneau se change en vif argent. Quand on tire ces mottes du fourneau, les gouttes de vif argent qui sont éparses dans la fournaise, & que l'on ne sçauroit ramasser à cause de leur petitesse, sont balayées dans un vaisseau plein d'eau, où elles se joignent & se confondent ensemble. De ces gouttes ainsi amassées la mefure de quatre septiers pese cent livres; & si on en emplit quelque vaisseau, une pierre du poids de cent livres nagera dessus, sans qu'elle puisse par sa pesanteur presser assez cette liqueur pour la separer & s'y enfoncer. Que si au lieu de la pierre on met seulement un scrupule d'or il ira au fonds. Ce qui fait voir que la pesanteur des choses ne se doit pas mesu-\* rer par l'abondance de la matière pesante dont elles sont composées, 2 mais par leur propre

I. LE MINIUM. Cette couleur si estimée des Anciens est un mineral en forme de pierre rouge que l'on appelle Cinnabre mineral : on le pile, on le passe, & on le lave pour l'avoir pur & separé des pierres. Nostre vermillon qui eit fait de soustre & de vist argent, & que les Auteurs appellen Cinnabre artificiel, tient à present lieu de Minium aux Peintres ; & le Minium des Anciens ou Cinnabre mineral, n'est pas ordinairement si beau. Nous avons une autre couleur rouge que Serapion appelle Minium, & les Droguistes minede plomb : elle est faite avec la Ceruse brulée. Les Anciens l'appelloient ussam, s'elon Pine, quoy qu'ussa usus le nom de l'Octe brulée, ainsi qu'il sera du cy-après sur le chapitre onziéme. La couleur est un rouge orangé fort vis.

\*

2. MAIS PAR LEUR PROPRE NATURE, C'est-à-dire par la proportion qui est entre la grandeur de leur Volume & la quantité de la matiere pelante qui les compose: Car un morceau de bois qui nage sur l'eau a plus dematiere pes morceau de bois qui nage sur l'eau a plus dematiere pesante que la cendre que l'on en tire, & qui cependant va au fonds, parce qu'elle a un moindre volume que le bois, qui ne nage sur l'eau, que parce qu'il n'en faile élever une quantité égale à son volume; & il ne le sçauroit faire, parce que l'eau dans ce volume a plus de mattere pesante que le bois n'en a ; & c'est par cette raison que les Batteaux de cuivre dans les dequels le Roy a fair passer le Rhin à son armée cette année 1672. Se son trouvez étre plus commodes que les batteaux de bois, parce qu'ils estoient plus

Qqq

CH. VIII, nature. Le Vif argent sert à beaucoup de choses, car on ne peut pas bien dorer ny l'ar-A gent ny le cuivre sans luy Lorsque les étoffes tissues d'or son usées, pour en amasser l'or on les brûle dans des creusets, & la cendre estant jettée dans l'eau, on y ajoûte du Vif argent, auquel toutes les petites pieces de l'or s'attachent. L'eau estant jettée on met le Vif argent dans un linge, qui estant pressé avec les mains, laisse passer le Vif argent, parce qu'il est liquide, & retient l'or, qui s se trouve tout pur dans le linge, dans lequel il demeu- \* re nonobstant la compression.

legers que n'auroient esté des batteaux de bois de pareille grandeur.

3. SE TROUYETOUT PUB. Il n'est point vray qu'il n'y ait que le vif argent qui passe au travers du linge, ny que l'or qui demeure dans le linge soit pur : car il est impossible que les plus petites parties de l'or eslant amalgamées avec le vifargent ne passent avec luy au travers du linge;

& que les plus grossieres qui demeurent dans le linge, ne retiennent beaucoup de vifargent: & en esset on ne l'en se-pare qu'à peine par le moyen du seu, qui fait aller le vifargent en sumée, ou par l'eau-sorte qui le dissout. Et cette derniere maniere qui a esté inconnue aux anciens, est bien plus parsaite.

Снар.ІХ.

#### C H A P I T R E IX

# Comment il faut preparer le Minium.

Pour revenir à la preparation du Minium. On pile dans des mortiers de fer ses mottes dessentées, & on leur fait venir la couleur par plusieurs coctions & lotions: cette couleur tient quelque chose de la nature du Vif argent, ce qui fait qu'elle est sujet à se gaster asse aisement, si ce n'est qu'elle soit employée dans des lieux enfermez & couverts: car dans ceux qui sont découverts, comme dans des Peristyles, dans des Galleries en forme \* de loges, & dans tous les lieux où la lumiere du Soleil & de la Lune frappe & donne à plein, Celle perd aisément sa force & se noircit; ce que plusieurs ont éprouvé, & entr'autres le Scribe Faberius, qui ayant voulu que sa maison du mont Aventin sust our et rente jours fans se gaster en plusieurs endroits, ce qui le contragnit de les faire peindre une se conde fois avec d'autres couleurs. Ceux qui sont plus exacts & plus curieux, pour conserver cette belle couleur, aprés qu'elle a esté couchée bien également & bien sechée, la couvrent de écire Punique sonduie avec un peu d'huyle, & ayant étendu cette composition avec une brosse, ils l'échaussent & la muraille aussi avec un rechaud où il y a du charbon allumé, & sondent la cire & l'égalent par tout en la polissant avec une bougie & des linges bien nets, comme quand on cire les statuës de marbre. Cela s'appelle causses

Eralure,

Fredra

1. Des galleries en forme de loges. On appelle ainfi les galleries qui font ouvertes d'un costé où elles n'ont que des arcades ou des colonnes. C'est ce que le mot Exedra significe ne cet endroit, & cette signification est celle que luy donne Alex. ab Alexandro, mais il en a ordinairement un autre, ainfi qu'il est remarqué sur le chapitre 11 des livres de la colonne de la colon

du 5 livre.

2. CIRE PUNIQUE. C'est la Cire blanche qui se blanchussite en la fondant plusieurs fois dans de l'eau marine , & en la tenant long-temps au Soleil sur l'herbe au Printemps, afin qu'elle sust fouvent motivale de la rosée , au defaut de laquelle illa falloit incessamment artoser. Tout cela se sait pour purisser la Cire en ostant le miel qui y est messé & qui la jaunit: carparla messe force avec laquelle la rosée & le Soleil ont produit le miel sur les plantes au Printemps, saifant fortir fur leur supersicie la mariere sucrée que les mouches y prennent, cette messe matiere est artirée hors la cire, en sorte qu'il n'y a qu'à la dissondre & à la laver pour rendre la cire pure & blanche. Car quoyque la matiere de la cire air esté artirée par le Soleil aussi bien que celle du miel , ilne s'ensuit pas qu'il doive dissiper & consumer la cire de mesme qu'il consume le miel ; parce que les mouches ayant amassé la matiere du niel & de la cire qui est se soleil ausse par la partie la plus terrestre & la plus pesante dont elles ont fait la cire, & la plus suite de la cire qui est le suc qu'elles ont pris sur les seurs partie la plus terrestre & la plus pesante dont elles ont fait la cire, & la plus subrile & la plus ergent dont elles ont fait la cire, & la plus subrile & la plus legere dont elles ont fait la cire, & la plus subrile & capable d'estre aisément enlevé parles rayons du Soleil.

3. Quand on cire i es Statues de Mar. Bre. Cet endroit est obscur, & Pline qui dans son 33 livre chapitre septieme rapporte tout ce qui est diricy, n'explique point plus clairement cette comparation qui est saite entre le lustre de la peinture & celuy du maibre. Car au lieu que Vittuve dit, uti signa marmora eurantur. Pline mensseur du marbre, ce qu'il fait en joignant sieutavec marmora: mais il y a plus d'apparence qu'il doit estre joint à ninsseure. Es que Psine a entendu que les murailles estées devenoient polies comme du marbre, ce qu'il fait en joignant sieutavec marmora: mais il y a plus d'apparence qu'il doit estre joint à ninsseure, & que Psine a entendu pat ces mots, ut ninsseur marmora, de messue que les marbres sont rendus lus sans. Patce qu'autrement il devroit y avoit quelque nom au plurel, comme muri on colores, à qui ninsseur, pon plus que dans celuy de Vittuve: Car Psine dit, parieis seco cera sindeaur postre esnaclis subjectur, ae deinde linteis puris, sieut che marmora ninsseur. Tout de messue vittuve met, Si quis voluerit expositionem miniaceam sum colorem retinere, che, candelà limitique puris subigat uti signa marmorea curantur. Cest pout quoy s'ay crè que le vray sens de ces Auteurs choit que l'on pouvoit rendreles muss polis par le moyen de la cire, de mesme que l'on faisoit reluire les Statues de marbre en les citant. Et cette explication pourroit donner quelquelumiere à la periphrase dont juvenal se servica que c'entre une contre respectation pourroit donner quelquelumiere à la periphrase dont juvenal se servica que l'on artachoit aux Dieux quand il dit genna incerare Deorum que Turnebe entend des écriteaux dans lesquels les vœus estoitent gravez sit de la cire, & qu'il dit que l'on artachoit aux statues des Dieux. Car on peut croire que c'è-

\* A grec. 4 Cette crouste de cire empesche que la lumiere du Soleil & de la Lune ne mange la Chap. IX.

La preparation du Minium qui se faisoit autrefois à Ephese, a esté transserée à Rome, parce qu'on a trouvé en Espagne des mines de ce mineral, qui s'apporte plus aisément en cette ville, où la fabrique s'en fait par ceux qui en ont pris le party, & qui ont leur boutique entre le Temple de Flore & celuy de Quirinus. On sophistique le Minium avec de la chaux, ce que l'on reconnoist en le metrant sur une lame de ser que l'on fait chausser jusqu'à ce qu'elle rougisse, & que le Minium paroisse noircy : car si estant refroidy il réprend sa première couleur, on est asseuré qu'il n'est point sophistiqué. Voila tout ce que j'ay pû rechercher touchant le Minium.

On apporte la 5 Chrysocolle de Macedoine, & on latire des lieux qui sont proches B des mines de cuivre. Ce Minium & l'Indicum font connoistre par leurs noms les païs

d'où ils viennent.

toit une ospece de culte des Idoles de les nettoyer, & d'effuyer la suye du seu des facrifices qui s'y estoit attachée, ce qui ne pouvoit estre fait sans que la ponce ou la peau de chien de mer dont on se servoit pour cela, n'emportati un certain sustre de control aux statues de marbre, & qu'on leur rendoit avec de la cire.

aux itatues de matore, & qu'on leur rendoiravec de la cire.

4. CETTE CROUSTE DE CIRE, Les vernis qui ont esté depuis peu inventez pour donner lustre aux couleurs, & pour les conserver, sont bien meilleurs pour cela que n'estor la cire dont les Anciensus soient, & que l'on n'employe plus à present qu'aux planchers. La perfection du vernix conssiste en deux choses, il seche parfaitement, & il est

fort transparent, & la cire a une opacité qui ternit les couleurs & une onctuosité qui fait que la poussière s'y at-

5. LA CHRYSOCOLLE. Elle est vulgairement appel-lée Barras ou Borav. C'est un mineral qui se trouve dans les mines d'or, d'argent, de cuivre ou de plomb. Il est or-dinairement blanchastre, jaune, vert ou noirastre, il est ap-pellé Chrysocolle à cause qu'il sert à souder l'or, & mesme l'argent & le cuivre. On en fait d'attificiel avec de l'alun &

6. PAR LEURS NOMS. Le Minium est ainsi appellé du fleuve Minius qui est en Espagne d'où on l'apporte.

# C H A P I T R E X.

Des Couleurs artificielles.

L faut maintenant traiter des couleurs que l'on fait de diverses choses, qui perdent leur qualité naturelle pour en prendre une nouvelle, afin que l'on ait connoissance par quel artifice se fait la preparation de toutes ces choses. En premier lieu il faut parler du Noir,

qui est d'un grand usage, & tres-necessaire en quantité d'ouvrages.

On fait un petit edifice en forme d'Etuve, que l'on enduit par dedans avec du Stuc, Laconicum. que l'on rendfort poly. Au devant de cette Etuve, on bastit un petit fourneau qui a un conduit qui entre dans l'Etuve. Il faut que la porte du cendrier se puisse fermer exacte-D ment, afin que par cet endroit la flame ne puisse sortir du fourneau, dans lequel on met bruler de la resine : car la sumée estant poussée par la force du seu dans l'Etuve, y laisse sa fuye, qui s'attache aux parois & à la voute. Cette fuye estant amassée, on la detrempe \* avec de la gomme, pour faire l'encre à écrire. 2 Ceux qui peignent les murailles s'en fervent avec de la colle.

Si on n'a pas ce qui est necessaire pour faire ce noir, & que l'on ait besoin d'une telle couleur, on pourra, de peur que l'ouvrage ne demeure, en faire d'autre en cette maniere. \* Il faut allumer du sarment, ou des coppeaux de pin resineux; & quand ils seront en charbon, les éteindre. Ce charbon broyé avec de la colle, est un noir assez beau pour la peinture des murailles. La lie de vin dessechée, & puis brûlée dans un fourneau, fait aussi, estant broyée avec de la colle, un fort beau noir, principalement si la lie est de bon vin: \* car on en peut faire un noir qui approche de la couleur de l'Inde.

1. En forme d'Etuve, J'explique ainsi, Vit laconi-cum, & il se faut ressouvenir qu'il a esté dit cy-devant, que Laconicum esto t une partie des bains, propre à faire suer, faite en forme de tour ronde, & voûtée en cul de four,

2. CFUX QUI PEIGNENT LES MURAILLES. Tello-res estoient generalement les ouvriers qui travailloient tant à faire les enduits des murailles qu'âles peindre. 3. DES COPEAUX DE PIN RESINEUX. C'est ainsi que j'interprete Teda qui est une maladie de tous les arbres

resineux, lorsque le bois s'emplit trop de resine, & cela arri-

ve plus fouvent au Pin qu'aux autres.

4. L'In D. E. L'Inde des Anciens eftoit une excellente cou-leur, qui fe faifoit de l'écume qui fortoit de certains rofeaux des Indes. Il y en avoit une autre efpece faire de l'ecume qui fe prenoit fur les chandieres où boiilloit la reinture de pourpre. A present la couleur de bleu brun qui est appellée Inde, se fair avec le suc de la plante appellée Guesde, dont on fair le Passel ou de l'herbe appellée Indigo, qui croist en la ProCHAP. X.

Brulée.

A preparation du bleu a esté premierement inventée en Alexandrie; & Vestorius en a depuis étably la fabrique à Pouzzole. 'L'invention en est admirable, vû les choses \* dont cette couleur est composée. On broye du sable avec de la fleur de nitre, aussi menu que de la farine ; on les melle avec de la limaille de cuivre de Cypre qui est faite avec de grosses limes, & l'on arrose le tout d'un peu d'eau pour en faire une paste, dont on sorme plusieurs boules avec les mains, que l'on laisse secher : ensuite de quoy on emplit un pot de terre que l'on met dans la fournaise, où le cuivre & le sable estant échaussez & dessechez par le feu, se communiquent reciproquement ce qui se liqueste de l'un & de l'autre; & quittant chacun leur propre nature, se changent en une couleur bleuë.

Pour ce qui est de 21 V sta, qui est fort propre aux ouvrages de Peinture, on la prepare en cette maniere. On fait rougir au feu un morceau de bon Sil, & on l'éteint dans du vinaigre, ce qui luy donne une couleur de pourpre.

I. L'INVENTION EN EST ADMIRABLE. Vittuve veut dire que c'est une belle chose que l'art puisse affis heureusement imiter les Ouvrages de la nature qu'il le fait dans l'azur artificiel qui est fait des matieres dont on juge que l'azur naturel est composé. Car l'azur naturel crosslant dans les mines de cuivre, l'on suppose qu'il se fait lorsqu'une vapeur chaude qui s'éleve du fond de la terre, fond, dissour de melle ensemble les mineraux qui sont press à se former en cuivre, c'est-à-dire une terre qui n'est ny cuivre ny terre, mais qui tient de l'un & de l'autre; ce que la limure de cuivre messe avec le sable pilé semble suppléer, de messe que la vapeur chaude est supplée par le nitre échaussé dans le fourneau, qui produit la fusion & le mélange de ces matieres. La maniere de preparer l'azur naturel appellé Lapis, dont on fait la couleur d'Outremer, est une chose qui n'est guere moins ingenieuse que la preparation du bleu artificiel des Anciens; & la couleur en est sans comparaison plus belleparce que le bleu des Anciens, tant le naturel que l'artificiel, estant sait de cuivre qui est un nétait for super à la rouille, il est impossible que la couleur qui en est faite ne change, & en effet elle devuent bien-tost verte & noitàtre; au lieu que le Lapis dont on fait l'Outremer, est une pietre precieuse au ne change point sa couleur naturelle. & com-

au lieu que le Lapis dont on fait l'Outremer, est une piette precieule qui ne change point sa couleur naturelle, & com-me il est tite des mines d'or, il tient de la nature de ce mé-tail qui n'est point sujet à la rouille. L'artifice dont on se sert pour le preparer consiste en deux choses. La premiere

est de reduire la pierre en une poudre impalpable, ce qui se fait en faisant rougir le Lapis & l'éveignant dans le vinaigre. L'autre est de separer la partie de la pierre qui sait le bleu pur, d'avecune partie blanchâtre & quelquesos jaunâtre qui gaste la belle couleurs son l'y laisse. Pour cela on messe la poutre de Lapis brûlé & bien broyé sir le Porphyre avec une composition de poix, d'encens & d'huyle de lin sondue ensemble, dont on sait une paste, qui estant à demy resionde est jettée dans de l'eau froide, & maniée & passirie avec les mains, qui sont sort tout ce qu'il y a de Lapis pur; C la paste retenant tout le reste, seavoit tant les patties du La pis qui sont une terte impassaire, que tout ce qui y est messe de se ractures des mortiers, des marbres & des Porphyres dont on s'est servi pour reduite le Lapis en poudre subtele. dont on s'est servi pour reduite le l apis en poudre subrile.

2. L'Us T A. Cette couleur selon Pline est de deux sortes.

La premiere est faite avec la Ceruse brûlée qui est une con-La première et raiscavec la cerule buile qui et unecon-leur orangée que nous appellons Mine de plenb , & doint cet. Auteur artitibue l'invention à un incendie qui brûls la Ceur-fe du fard des Dames dans leurs pors. Virtuve l'appelle Sandarache au chaptire fiuvant. La feconde espece est celle dest Niveau visile, au chaptire fiveau de l'Ocea-le de cet celle dont Vittuve paile, qui est fute de l'Ore brulee que Pline dit estre fort necessime aux Pentres pour faire les ombres. Je n'ay pas cru devoir traduire le mot l'sta comme J. Martin qui a traduit *le brûlé*. Mais j'aurois mis la Cerufe brû-lée, fi Vftan'avoit fignifie la brûlure que de l'une ou de l'au-

tre de ces matieres.

CHAP. XII.

# CHAPITRE XII.

# De la maniere de faire la Ceruse, le Vert de gris, & la Sandaraque.

IL n'est pas hors de propos de direicy de quelle maniere on fait la Ceruse & le Vert de gris, que nous appellons <sup>1</sup> Æruca. Les Rhodiens mettent du sarment dans des tonneaux, au fond desquels ils versent du vinaigre, & aprés avoir arangé des lames de plomb fur le sarment, ils couvrent les tonneaux & bouchent bien toutes les ouvertures, & après un certain temps ils ouvrent les tonneaux, & trouvent le plomb changé en Ceruse. Le Vert de gris se fait en la mesme maniere, mettant des lames de cuivre au lieu de celles de

, La Sandaraque fe fait en brûlant dans une fournaise la Ceruse, dont la couleur est changée par la force du feu, ce qui a esté trouvé par hazard dans les incendies; & on a experi- E menté quelle est meilleure que celle que l'on tire des mines, & qui est naturelle.

1. Æ R U C A. Je lis ainst au lieu de Eruca qui est dans tous les exemplaires suivant Philander. & qui signifie une chenille: Mais je ne sçay pas s'il n'auroit point mieux valu lire

2. LASANDARAQUE. Cette Sandaraque n'est pas cel-le dont il a esté parlé cy devant au chapitre septiéme, ny celle dont il est fait mention au troisième chapitre du huitieme livre, qui font l'une & l'autre un mineral de couleur d'or & du mesine gente que l'Orpin. Cette - cy est d'un rouge orangé que l'on fait avec de la Ceruse brûlée, qui est la meilleure & qui est la première espece d'Usa de Pline. Elle est en core différente du Sandarax des Atabes, qui est la gomme du Genevier qui u'est point une couleur, mais qui serro fai du Genevrier qui n'est point une couleur, mais qui sert à faire le vernis pour donner lustre aux Tableaux.

CHAPITRE

D

#### CHAPITRE XIII.

# De la maniere dont on fait la Pourpre, qui est la meilleure de toutes les couleurs artificielles.

L faut premierement parler de la teinture de l' Pourpre, qui est de toutes les couleurs la Ostrum. 👤 plus chère & la plus agreable à la veuë. On tire d'un limaçon de mer cette teinture , qui n'apas esté jugée des moins admirables par ceux qui considerent les merveilles de la nature: parceque cette couleur est différente en divers lieux selon la diversité des climats où elle naît. Celle qui se prend au Royaume de Pont & en la Gaule, est fort obscure, parce-B que ces regions approchent du Septentrion; celle qui vient aux païs qui sont entre le Couchant & le Septentrion, est livide; mais vers l'Orient & l'Occident Equinoctial elle \* tire fur le violet; elle est tout-à-fait rouge " vers le Midy, comme à Rhodes, & aux autres païs qui font plus proches du cours du Soleil.

Quand on a amassé un grand nombre de ces limaçons, on les cerne avec un coûteau pour en faire distiller une humeur pourprée, que l'on acheve d'exprimer en les pilant dans des mortiers. Cette teinture à cause de cela s'appelle Ostrum, parcequ'on la fait sortir des Huistre. \* limaçons de mer. Mais elle est sujette à se desseicher à cause de la salure, 1 si on ne la garde

dans du miel.

D

1. POURPRE. Cette couleur est appellée Ostrum, qui signifie une huistre, parce qu'elle est faite avec une humeur colorée qu'el prend dans certaines huistres, ainsi qu'il est dit à la fin du chapitre.

2. VERS LE MIDY COMME RHODES. Cét endroit est distincie à entendre, car Rhodes qui est 36 degrez en deça de la ligne Equinoctiale nest pas si proche du Midy que les pass qui sont à l'Orient ou à l'Occident Equinoctial qui sont proprement ceux qui sont sont son la ligne, & que Virtuve neanmonns semble faire entendre devoir cêtre en deçà de canmons semble faire entendre devoir estre en deçà de Rhodes.

3. SI ON NELA GARDE DANS DU MIEI, Plutarque rapporte dans la vie d'Alexandre qu'à la prife de Sufe, il fe trouva parmy le butin le poids de cinq mille talens de pourpre, qui ayant esté faite 190 ans auparavant, avoit confervé

la beauté de sa couleur; parce, dit-il, que la rouge essoit saite avec du miel, & la blanche avec del'huile. On est bien empecché de scavoir ce que c'est que cette pourpre rouge & cette pourpre blanche, & quelle est cette conservation qui en est faite par le moyen du muel & de l'huile. Mercurial dans ses diratte partie moyen du miel & de l'hinle, Mercurial dans les di-ver fes legons pour demefler cela, dit que les Anciensgar-doient l'humeurpoutprée en deux manieres. La premiere étoir en mettant dans le miel la chair pilée a vec fon fue qui faifoit un emafle rouge, La feconde en feparant de la chair une veine blanche dans laquelle l'humeur pourprée est contenue, ce qui faifoit ce que Plutarque appelle la pourpre blanche, qui estant plongée dans l'huile s'y confervoir de mesme que l'au-tre dans le miel, il femble neanmoins que Virtuve entende que estati le fue seu le varioné des builters qui se metroir que c'estoit le suc seul exprimé des huistres qui se mettoit dans le miel pour y estre conservé.

#### CHAPITRE X I V.

CH. XIV.

#### Des Couleurs Pourprées.

N fait des Couleurs pourprées lorsque l'on teint la Craye avec la Garence & le 'Hyfginum, de mesme qu'avec? le suc de plusieurs fleurs on peut faire d'autres couleurs. \* C'est pour quoy lorsque les Teinturiers veulent imiter : le Sil Attique ils font bouillir des Violettes seiches dans de l'eau, & quand elle est teinte ils la passent dans un linge, & l'ex-

1.1 E Hysginum. On ne sçait pas precisément ce que c'est que le Hysginum. Tous les Auteurs conviennent que c'est une plante qui sert à teindre, & que Pausanias dit s'appeller Hysgé. Mais ils ne sont point d'accord quelle elle est, ny même quelle esthacouleur qu'elle fait. Les uns croyent que c'est la pourprée, les autres la bleuë, les autres la bleuë, les autres la bleuë, les autres la bleuë, les autres la bleuë. la pourprée, les autres la jaune, les autres la bleuë, les autres la rouge. Il y a neamoins beaucoup d'apparence que cest la bleuë; car Virruve dit que l'on imite la pourpre, qui est le violet, avec la garance qui est rouge & le Hyseinum; & l'on seait que le mélange du rouge avec le bleu fair le violet. Pline dit aussi que le Hyseinum se cultive dans la Gaule, ce qui peut faire croite que c'est l'herbe Haris des Grees, & le Glassum des Latins qui est appellée Gueste en France où elle croît en abondance & meilleure qu'en nul autre pais, pour teindre en bleu, piincipalement en Languedoc; car celle de Normandie appellée Vivied, a bien moins de force: On fait de l'une & de l'autre ce que l'on appelle Pastel, qui est une paste faite de l'herbe pilée & Cechée avec son suc.

2. Le suc de l'une les toilles de coron & les sains à la couleurs dont on peint les toilles de coron & les sains à la

couleurs dont on peint les toilles de coton & les satins à la

Chine sont des sucs d'herbes & de fleurs, sans mélange d'aucune autre chose. Le suc des fleurs & des autres parties des cune autre chofe. Le suc des seurs & des autres parties des plantes qui croissent en nos quartiers, ne fait point de belles couleurs, principalement pour ce qui regarde le rouge, si on n'y melle des less less couleurs, & qui enfoncent les couleurs, & des aluns qui les tendent vives & éclatantes: mais par ce moyen les couleurs qui se premient des plantes, comme de la garance de la graine de vermisson & de la cochenille, deviennent beaucoup plus belles qu'elles ne sont naturellement sans ces : & il n'y a point dans les cillets ny dans les fleurs de grenade un rouge aussi visqu'en celuy des écarlates de Venite & de Holande, Et les rubans de laine oute écarlates de Venile & de Holande. Et les rubans de laine que l'on appelle du ponceau ent un rouge sans comparaison plus éclatant & plus vif que les Pavots sauvages appellez ponceaux dont ils ont le nom.

3. LE SIL ATTIQUE. Demontiolius, ainfi qu'il a effédit, pretend que le Sil attique eftoit bleu, & il fe fonde für céténdroit de Vittrue, supposant que la violette avec laquelle Viettuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve dit que l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve de l'on imite le Sil, fait une couleur bleie, Phitatuve de l'on imite le Sil, fait une couleur de l'on imite le Sil, fait une couleur d'on imite le Sil, fait une couleur de l'on imite le Sil, fait une couleur d'on imite le Sil, lander est dans la mesme opinion à l'égard de la couleur de

Rrr

CH. XIV. priment avec les mains dans un mortier, où ils la mellent avec de \*la Craye Eretrienne, & A

en font une couleur pareille au Sil Attique.

De la mesme maniere ils font une couleur de pourpre fort belle, messant du lait avec la teinture qu'ils ont tirée du 4 Vaccinium : & ceux qui ne veulent pas employer la Chryso-\* colle, à cause qu'elle est trop chere, teignent les draps bleus avec l'herbe appellée 6 Luteum, \* & font un fort beau Vert: & tout cela s'appelle teinture. Aussi quand on n'a pas de l'Inde on peut l'imiter en teignant la Craye Selinusienne ou l'Annulaire, ou le Verre que les \* Grecs appellent Hyalon. Voila tout ce que j'ay pû apprendre des couleurs & de leurs proprietez, & par quel moyen on les peut rendre belles & durables pour la Peinture.

l'ay ramassé dans les sépt livres precedens tout ce qui peut contribuer à la perfotion des Edifices, & à les rendre commodes. Je vais expliquer dans le huitiéme tout ce qui appartient aux eaux, & comment on en peut trouver dans les lieux qui en manquent, comment B

il la faut conduire, & par quels signes on peut connoistre si elle est bonne.

la violette à cause d'un endroit de Pline où cét Auteurayant la violette à caule d'un endroit de l'inte ou tet. Auteut ayant parlé du Sèl & de la poudre d'Azur, il du fraus viola arida decolla in aquam fuceque per linteum expresso in cretam Exerciam. Mais il est incertain de quelle sophistication Pline entend parlet, & on ne sçautoit dire si c'est le Si ou l'Azur que l'on imite avec les violettes; de mesme qu'il n'est point constant par le textede Vitruve quelle est la couleur que l'on indicata par le textede Vitruve quelle est la couleur que l'on partie textede vitruve quelle est la couleur que l'on partie texte que l'on partie texte de vitruve quelle est la couleur que l'on partie de la couleur que l'on l'active de la couleur que l'on partie de la couleur que l'on partie de la couleur que l'on partie de la couleur que l'on l'active de la couleur que l'on partie d constant par le textede Vitruve quelle est la couleur quel'on imite avec les violettes. Ce qui a trompé Montiosas & Philander, est que de toutes les especes de violettes on n'appelle violette en France que celle qui tire sur le bleu, d'où la couleur Violette a pris son nom; mais cét usage est contraire à celuy des Anciens qui joignent tosquours nigra ou purpurera avec viola quand ils, veulent signifier la violette qui tire sur le bleu, & qui n'entendent par viola simplement prise, que la violette jaune appellée autrement Leucoson, à cause de la blancheur des feiilles de sa tige; comme il se voit dans Horace, quand il dit tinbus viola pallor amantium.

Pour ce qui est de la couleur du Sil Atrique, il n'y a gueres d'apparence qu'elle fût autre que le jaune si onen croit Pline quand il dit que les Anciens se servoient du Sil Atrique pour donner lesjours, & du Sil Lydien pour faire les ombres: Car

quand il die que les Anciens le lervoient au 3º Attique pour donner les jours, & du 5º il Lydien pour faire les ombres : Car la verité est que des quarre principales couleurs qui sont la rouge, la bleuë, la verte & la jaune, la plus claire est la jaune, avec laquelle on peur rehausser toutes les autres, & qui il n'y a point de jaune brun, de mesme qu'il y a du rouge brun, du verd brun, & du bleu brun; parce que le jaune brun

n'est pas proprement dujaune.

4. LA CRAYE FRETRIENDE. Elle est de deux especes, il y en a une qui est blanche, & l'autre grisatre selon Pline.

5. Du VACCIMUM. La signification de ce motest une chose fort controversée. Tous les Auteurs demeurent d'acord que

c'est une couleur bleuë fort obscure : Mais la difficulté est de sçavoir quelle estoit sa composition, il y a trois opinions là-dessus. Les uns croient qu'elle estoit saite avec la sseurd'hya-cinte, parce que Dioscoride dit que les Romains appellent l'hyacinthe Vaccinium. La seconde opinion est qu'il estoit fait de l'herbe Isatis dont nous venons de parler; Parce que Pline dit que le Vaccinium croist en Gaule où l'on sçait que l'Isatis

dit que le Faccinium croît en Gaule où l'on feait que l'Ifatis est la meilleure. La troissement que c'el le fruit du Ligustrum ou Trocsine, à cause que Virgile dit:

Alba ligustra cadant, vaccinia nigra leguntur.

Mais la verité est que la sseur d'hyacinthe n'est point propre à faire la teinture, & que le fruit du Trocsine ne teint point en bleu, mais en rouge obscur; de sorte qu'il faut dir que C'hyacinthe & le fruit de Trocsine în dits Faccinia par metaphore, à cause de le truit de Trocsine sous de de la ressentant qu'il sont avec le vray Vaccinium qui est l'Ifatis ou Pastel; de messen quand on parle de la pourpre des violettes ou des Iris, on n'entend point la veritable pourpre qui est le sang d'un limaçon.

Lurrum. Cette herbe est appellé Lutum par Vireile & Lu-

6. Luteum. Cette herbe est appellé Lutum par Virgile & Lutea par Pline. C'est celle que nous appellons Gaude en Fran-çois. On s'en sert pour teindre en jaune.

çois. On s'en fert pour teindreen jaune.

7. LA GRAYE SELINUSIENNE. Pline dit qu'elle est de couleur de lait, qu'elle se fondaisément dans l'eau, & qu'elle sert à sophistiquer l'Inde. Il parle aussi de la couleur appellée Candidum annulare qui est propre à donner de l'éclat aux peintures de la carnation des s'emmes; Mais il ne dit point, comme Vitruve, que ce soit une espece de craye; il dit seulement que l'Annulare candidum est fait avec la craye & les ana peuvels users du penule. neaux de verre du peuple.

# LEHUITIE'ME LIVRE VITRUVE.

PREEACE.

# PREFACE.

HALES Milesien l'un des sept Sages estimoit que l'eau estoit le Principe de toutes choses; Heraclite disoit que c'estoit le feu; les Prestres Mages admettoient deux E Principes le Feu & l'Eau; Euripide qui avoit esté disciple d'Anaxagore, & que les Atheniens appelloient le Philosophe du Theatre, s'immaginoit que l'Air & la Terre rendus feconds par les pluyes qui tombent du Ciel avoient engendré & les hommes & tous les animaux qui sont au monde, & que tout ce qui a esté procréé, retourne & se change en ses mesmes principes, lorsque le temps les contraint de se dissoudre; en sorte que ce qui a esté engendré de l'air, retourne dans l'air; que rien ne perit, mais \*

<sup>1.</sup> DANS L'AIR. Je traduits ainsi Cali regiones : Parce que comme il a déja esté remarqué, Vitruye entend d'ordinaire l'air par Calum.

A change seulement ses proprietez dans la dissolution, & qu'il les reprend en suite pour estre

ce qu'il estoit auparavant.

Pythagore, Émpedocle, Epicharmus, & les autres Philosophes Physiciens, ont étably quatre Principes; sçavoir, l'Air, le Feu, l'Eau & la Terre, desquels toutes les qualitez sont produites, après qu'ils ont esté liez & meslez ensemble par le moyen de la figure particuliere qu'ils ont chacun selon leur differente nature. En esse il se voit que non seulement tout ce qui naist a esté engendré de ces choses, mais que ce sont elles qui ont la vertu de nourrir, d'augmenter, & de conserver tout: car les animaux ne sçauroient vivre sans l'air, dont ils s'emplissent par la respiration, par laquelle il se fait une dilation & un relâtement reciproque & continuel. Ainsi se sesprits qui sont les principaux instrumens de l'ame ne pourroient s'engendrer; & ne seroint pas capables de soûtenir le corps, & d'en-B trettenir sa vigueur, ny de cuire les alimens, & leur donner la vertu de nourrir, s'il n'y avoit en nous une chaleur que la justesse du temperament nous rend propre & convenable. Tout de mesme sans la nourriture terrestre qui entretient les parties de nostre corps, il ne pourroit pas subsister, estant destitué du plus solide de ses principes; & tous les animaux seroient secs & privez de sans, s'ils n'avoient point d'humidité.

C'est pourquoy la Providence divine n'a pas voulu que ces principes qui sont absolument recessaires à tous les hommes, sussent des choses rares & difficiles à avoir, comme sont les perles, l'or, l'argent & toutes les autres choses dont nostre corps & nostre nature n'a que faire: mais elle a répandu par tout l'univers & mis en la puissance de tout le monde, les choses dont on ne se peut passer dans la vie; car si le corps manque d'esprits, d'air qui est destiné pour les reparer, est toujours prest, de mesme que la chaleur du Soleil & du C seu, ne manque jamais de secourir & d'aider celle qui nous est naturelle, & qui entretient nostre vie. Les fruits de la terre sont la matiere de la nourriture qui repare incessamment \* dans les corps se qu'ils perdent par les evacuations insensibles. Pour ce qui est de l'eau, outre la boisson elle sert encore à cent usages, qui la rendent d'autant plus agreable, qu'el-

le est la chose qui couste le moins.

Les Preftres Egyptiens pour faire entendre que toutes choses ne subsistent que par la vertu de cet element, couvrent & ornent un vase à mettre de l'eau, qu'ils considerent comme un Temple dans lequel leur Dieu reside; & se prosternant à terre les mains élevées au Ciel, ils rendent grace à la bonté divine de ses admirables inventions.

2. Sans l'air. Le texte en cet endroit est différent dans les Exemplaires, quelques-uns ont namque corpora sine spirituredundanti non possum habore visam, les autres Dont namque corpora sine spirituredundantia. J'ay suivy la ptemiere maniere

3. LES ESPRITS QUI SONT LES PRINCIPAUX INSTRUMENS BE L'AME. Je traduits ainfifpirins animales, n'y ayant point d'apparence que Virtuve entende parler des esprits Animaux comme estant differens des esprits Viraux, parce que cette distinction d'esprits n'a esté faite parmy les Medecins que long-temps depuis Virtuve, Hippocrate & Aristote n'ayant connu qu'un esprit : car certe substance substile, penetrante & mobile qui est le principal & le plus commode instrument dont l'ame se serve dans les sonctions de la vie, n'est icy appellée esprit animal que pour la distinguer de l'air ou de l'esprit subril ou substance actienne qui est dans les choses inanimées.

4. L'AJR QUI EST DES TINE POUR LEUR REPA-RATION. Cette pensée toute mal fondée qu'elle est, n'a E pas laissé d'estre soutenuë par de grands Philosophes, & qu'il feroit plus difficile d'excufer que Vitruve : car pour luy, comme il ne s'elt pas expliqué si distinctement qu'eux, sur ce qu'il entend par se terme d'air, on peut croire que son opinion est que l'airn'est rien autre chose que la plus subule portion de quelque corps que ce soit, ce qui se peut entendre du sang & messime des veritables parties de l'animal; au lieu que les autres entendent par l'air qu'ils disent estre la nourriture des esprits, l'air que l'on respire.

5. CE QU'ILS PERBENT, Il y a deux mots dans le texte en cet endroit qui semblent estre tout-à fair supersus, si on pelses extred sinvant l'explication que se les tray données.

5. CE QU'ILS PERDENT. Il y a deux mots dans le texte en cet endroit qui semblent estre tout-à fait superssus, si on ne les entend suivant l'explication que je leur ay donnée. Il y a terrenus frustus, escarum prastant copius, supervaente des sus entendres des sus entre de rien su des sus entre supervaentes des sus entres des termes en est de rien si ce n'est qu'on lile, escarum prastant copius evacuati des derationibus, peut signifier dans le style de Virtuve, fournir ce qui manque aux corps, & ce qu'ils ont perdu de leur substance dont ils souffrent une dissipation continuelle.

#### CHAPITRE 1

CHAP. I.

# Des moyens de trouver de l'Eau.

Puis que les Physiciens, les Philosophes & les Prestres ont estimé que tout subsiste par la vertu de l'eau, j'ay crû qu'aprés avoir expliqué dans mes sept premiers livres tout ce qui appartient à la structure des Edifices, je devois dans celuy-cy traiter des moyens de trouver les eaux, & dire quelle est la proprieté de chacune selon les dissers lieux, ce

qu'il faut faire pour la bien conduire, & comment on peut éprouver & connoiltre les qua- A

CHAP. I. litez d'une chose qui est si necessaire, si agreable, & si utile.

Quand on a une source toute trouvée & dont il coule quantité d'eau, c'est beaucoup de peine épargnée, mais si l'on n'en a point il la faut aller chercher dans terre & la ramasser. Pour connoistre les lieux où il y a de l'eau, il faut un peu avant le lever du Soleil, se coucher sur le ventre, ayant le menton appuyé sur la terre où l'on cherche de l'eau, & regarder le long de la campagne: car le menton estant ainsi affermy la veuë ne s'élevera \* point plus haut qu'il est necessaire, mais asseurement elle s'étendra au niveau : & si l'on voit en quelque endroit une vapeur humide s'élever en ondoyant, il y faudra foüiller, 2 car \*

cela n'arrive point aux lieux qui sont sans eau.

De plus quand on cherche de l'eau il faut examiner la qualité de la terre parce qu'il y a certains lieux où elle se trouve en plus grande abondance: car l'eau que l'on trouve par-B my la craye n'est jamais abondante ny de bon goust; parmy le sable mouvant elle est en petite quantité, & mesme bourbeuse & desagreable si on la trouve aprés avoir fouillé profondement; dans la terre noire elle est meilleure quand elle s'y amasse des pluyes qui tombent pendant l'Hyver, & qui ayant traversé la terre, s'arrestent aux lieux solides & non spongieux. Celle qui naist dans une terre sablonneuse, pareille à celle qui est au bord des rivieres, est aussi fort bonne: mais la quantité en est mediocre, & les veines n'en sont pas certaines. Elles sont plus certaines & assez bonnes dans le sablon masse, dans le gravier & dans le carboncle. Dans la pierre rouge elles sont bonnes aussi & abondantes, pourveu qu'elles ne s'échappent point par les jointures des pierres. Au pié des montagnes parmy les rochers & les cailloux elles sont plus abondantes, plus froides & plus saines. Dans les vallées elles sont sallées, pesantes, tiedes & peu agreables, si ce n'est qu'elles viennent des C montagnes & qu'elles soient conduites sous terre jusques dans ces lieux, ou que l'ombre des arbres leur donne la douceur agreable que l'on remarque en celles qui sortent du pié des montagnes.

Outre ce qui a esté dit, il y a d'autres marques pour connoistre les lieux où l'on peut trouver des eaux, sçavoir lorsqu'il y a de petits Jones, 4 des Saules qui sont venus d'eux-\* mesmes, des Aunes, du Vitex, des Roseaux, du Lierre & de toutes les autres plantes qui \* ne naissent & ne se nourrissent qu'aux lieux où il y a de l'eau. Il ne faut pas pourtant se fier à ces plantes si on les voit dans les marais qui estant des lieux plus bas que le reste de la campagne, reçoivent & amassent les eaux de la pluye qui tombe dans les champs d'alentour pendant l'Hyver, & la conservent assez long-temps: mais si dans les lieux qui ne sont point des marais, ces plantes se trouvent naturellement, & sans y avoir esté mises, on peut D

v chercher de l'eau.

Que si ces marques défaillent, on pourra faire cette épreuve. Ayant creusé la terre de la largeur de trois piez & de la profondeur de cinq au moins, on posera au fond lorsque le Soleil se couche, un vase d'airain ou de plomb, ou un bassin, car il n'importe : ce vase estant frotté d'huyle par dedans & renversé, on couvrira la fosse avec des cannes & des

I. CAR LE MENTON. Cette scituation sert à mieux voir les vapeurs qui sortent de la terre, parce qu'estant regardées debour, elles n'auroient point cette epaisseur qui les rend visibles lorsqu'on les regarde estant couché contre terre, & que l'on voit dans une mesme ligne droite toutes ces vapeurs à la sortie de la terre, où elles sont plus épaisses: vapeurs à la lottre de la terte, ou clies loin plus spands, car lorsquelles en sont plus éloignées, elles sont moins vifibles. Cassiodore dans une Epistre de Theodorie, où il rapporte une grande partie des signes que Vitruve donne icy pour trouver des sources, a joure que la hauteur à laquelle ces vapeurs s'élevent, monstre combien les eaux sont avant de la capacité de la capaci fous-terre. Il ajoute encore un autre figne qu'il dit effretenu pour infaillible par les Fonteniers, qui est l'orsque le matin on voit comme des nuées de petities mouches qui volent contre terretoujours à un certain endroit.

contre terretoujours a un cettan endroit.

2. Ce La N'ARR IVE POINT. Palladius qui rapporte cette maniere de découvir les lieux où il y a des fources, ajoute qu'il-faut prendre-garde que le lieu d'où l'on voit élever la vapeur ne foit pas humide en fa superficie, afin que cette vapeur ne puisse estre attribuée qu'à l'eau de source qui

3. DANS LE SABLON MASLE. Il a esté expliqué dans le second livre ce que c'est que sablon masle, carbon-

cle, & gravier.

4. Des Saules Qui sont venus d'eux-mesmes. J. Marcin a traduit Salix erratica, Saule sauvage: mais on ne distingue point les saules en sauvages & cultivez. On ne trouve point dans les Botaniftes parmiy plus de E cent especes qu'il y a de Saules , celle de Salix erratica, qui doit fignifier un Saule qui est né de luy-meline, ce que le mot d'erratica femble fignifier ; parce que ceux que l'on plante, sont ordinairement à la ligne. De forte que le sens de Vittuve est que les Saules qui ont esté plantez en un lieu, ne siqui y font venus d'eux-messnes qui vice prantez en un neu, ne ne qui y sont venus d'eux-messnes.

5. V 1 TEX. J. Martin interprete mal Vitex par ozier, prenant Vitex pour Vimen qui n'est point le nom d'une plante,

mais qui fignific toutes celles avec lesquelles on peut faire des liens, a quoy l'ozier n'est pas seul propre. On a expliqué ce que c'est que Visex sur le neuvième chapitre du se-

A feüilles, & ensuite avec de la terre: Si le lendemain on trouve des gouttes d'eau attachées au dedans du vase, cela signifie que ce lieu a de l'eau. Ou bien on mettra un vase de terre non cuite dans cette mesme sosse, que l'on couvrira comme il a esté dit: lorsqu'on la découvrira s'il y a de l'eau en ce lieu, le vase sera moite & detrempé par l'humidité. Si on laisse aussi dans cette mesme fosse de la laine, & que le lendemain lorsqu'on l'exprimera il en coule de l'eau, ce sera une marque que ce lieu en a beaucoup; comme aussi si l'on enferme une lampe pleine d'huile & allumée, & que le lendemain on ne la trouve pas tout à fait épuisée & que l'huile & la meche ne soient pas entierement consumées, ou mesme que la sampe soit mouïllée; cela signifiera qu'il y a de l'eau sous ce lieu, parce que la chaleur douce attire à soy l'humidité. On peut aussi faire une autre épreuve en allumant du feu en ce lieu; car si aprés avoir beaucoup échaussé la terre il s'éleve une vapeur épaisse, B c'est signe qu'il y a de l'eau.

Quand on aura fait toutes ces épreuves & que les signes que nous venons de dire se rencontreront en quelque lieu, il le faudra creuser en maniere de puits : Si l'on y trouve une source, il faudra faire plusieurs autres puits tout alentour, & les joindre ensemble par des conduits sous terre: mais il faut sçavoir que c'est principalement à la pente des montagnes qui regardent le Septentrion, qu'il faut chercher les eaux, & que c'est-là qu'elles se trouvent & meilleures & plus saines & plus abondantes; parce que ces lieux-là ne sont pas exposez au Soleil, estant couverts d'arbres fort épais, & la descente de la montagne se faisant ombre à elle-mesme ; ce qui fait que les rayons du Soleil qu'elle ne reçoit qu'obliquement, ne sont pas capables de dessecher la terre. C'est aussi dans les lieux creux qui sont au haut des montagnes, que l'eau des pluyes s'amasse, & que les arbres qui y croif-C sent en grand nombre, y conservent la nege fort long-temps, saquelle se fondant peu à peu, s'écoule insensiblement par les veines de la terre: & c'est cette eau qui estant parvenuë au pié des montagnes, y produit des fontaines. Mais celles qui sortent du fond des vallées ne peuvent pas avoir beaucoup d'eau, & quand mesme il y en auroit en abondance, elle ne sçauroit estre bonne; parce que le Soleil qui échausse les plaines sans qu'aucun ombrage l'en empesche, consume & épuise toute l'humeur; ou du moins il en tire ce qui est de plus leger, de plus pur, & de plus salubre, qui se dissipe dans la vaste estenduë de l'air, & ne laisse que les parties les plus pesantes, les plus crues & les plus desagreables, pour les Fontaines des campagnes.

#### CHAPITRE II.

CHAP. II.

# De l'eau de pluye & de ses qualitez.

L n'y a point de meilleure eau que celle de la pluye, parce qu'elle est composée des parties les plus legeres & les plus subtiles qui ont esté extraites de toutes les autres eaux, & que l'air a long-temps putisées par son agitation, jusqu'à ce que dans les orages elles se liquestient pour tomber sur la terre. Or les pluyes ne tombent pas si souvent dans les plaines que sur les montagnes; parce que les vapeurs que le Soleil attire au matin, en s'élevant poussent l'air vers le costé où elles sont attirées, & elles attirent aussi à elles celuy qui en ondoyant les suit, afin de ne laisser point de vuide: & cet air tout de mesme en suivant la vapeur qui l'attire, en augmente le mouvement & l'impetuosité; ce qui produit les boussées des vents, qui amassant & amoncelant ces vapeurs que la tiedeur du Soleil a tirées E de l'eau des Fontaines, des Fleuves, des Etangs & de la Mer, forment les nuées, les quel-

D

<sup>1.</sup> CE QUI PRODUIT LES BOUFFE'ES DES VENTS, Ce raisonnement sur la maniere dont les vents s'engendrent a déja esté fait au chapitre sixième du premier livre. Les caufes que Virtuwe apporte, sont assez probables, la rarefaction que la chaleur du Soleil produit dans l'air chargé de beaucoup d'humidité, estant capable de faire que l'air qu'elleé largir, pousse ceut atraction que Virtuwe atribué à la rarefaction de l'air est une chose mal-aise à concevoir, Il y auroir plus d'apparence de dire que la rarefaction pre

duisant de soy une impulsion égale de tous les costez, l'air est determiné à courir vers un costé plutost que vers un autre, lorsqu'il arrive qu'en quelque endroit il se fait une condensation de quelque partie de l'air, qui artire vers ce costé, là, tout l'air qui est entre celuy qui est condensé, & celuy qui est raresté, & cui fair que toure l'impulsion de l'air raresté agit vers l'endroit où la condensation se fair ; parce que l'elpace que l'air cocupoir avant que d'estre condensé, devenant moins remply par la condensation, donne place à celuy qui est pousse l'air taresté; ce qui fait une appactus de l'air qui est pousse l'air taresté; ce qui fait une appactus de l'air qui est pousse l'air taresté; ce qui fait une appactus de l'air que de l'est est de l'air qui est pousse l'air taresté ; ce qui fait une appactus de l'air qui est pousse l'air taresté ; ce qui fait une appactus de l'air qui est pousse l'air taresté ; ce qui fait une appactus de l'air qui est pousse l'air taresté ; ce qui fait une appactus de l'air qui est pousse l'air taresté ; ce qui fait une appactus de l'air qui est pousse l'air q

CHAP.II. les estant ainsi portées par l'air,2 si elles rencontrent celuy qui est sur les montagnes, elles A\* sont repoussées & pressées par son epaisseur & par sa pesanteur, en sorte qu'elles se lique-

fient & produisent les orages qui tombent sur la terre.

Ce n'est pas sans raison qu'on croit que les vapeurs, les nuées & les humiditez sortent de la terre ; car il est constant qu'elle a en elle-mesme quelque chaleur , qu'elle a beaucoup d'esprits & de la froideur aussi; mais sur tout qu'elle est remplie d'une grande quantité d'eau; que de toutes ces choses, lorsque la terre est refroidie par l'absence du Soleil, il s'engendre des vents pen lant la nuit, que les nuées s'élevent des lieux humides, & que ce sont les rayons du Soleil qui frappant la terre au matin font monter l'humidité qui produit la rosée. Les Bains peuvent faire comprendre de quelle façon cela se fait. Car quoyqu'il n'y ait point d'eau sur les planchers voutez des Etuves, il en tombe pourtant quelquefois des gouttes sur la teste de ceux qui se baignent; parce que 3 l'air qui est en ce lieu, estant \* échausté par le feu qui est dans les fourneaux, attire à soy l'eau qui a esté répanduë sur le B pavé, & l'eleve pour la porter jusqu'à la concavité de la voûte; parce que la vapeur chaude se pousse roujours en haur, & quoyque d'abord les gouttes demeurent-là sans s'écouler, à cause qu'elles sont trop petites ; à la fin pourtant elles tombent lorsqu'estant amassées, elles sont devenuës pesantes. Par la mesme raison l'air que les rayons du Soleil ont échaussé, attire de toutes parts l'humidité qu'il amasse pour faire des nuées. Car la terre estant échauffée pousse l'humidité hors de soy, de la mesme façon que nos corps jettent la sueur, quand ils sont échauffez. Cela se prouve aussi par les Vents entre lesquels ceux qui viennent des regions froides, comme l'Aquilon & le vent appelle Septentrion, desseichent & épuisent tout par leur haleine : le vent Auster & tous les autres qui viennent de devers le Midy, sont tres-humides & donnent toujours de la pluye; parce qu'estant échaussez par l'ardeur des regions par lesquelles ils passent, aprés avoir amasse l'humidité qu'ils ostent à C la terre, ils la vont répandre vers le Septentrion : Ce qui est confirmé par l'observation que l'on fait + que les sources des grands sleuves qui sont marquez dans les cartes Geogra-\* phiques, se trouvent la pluspart venir du Septentrion : Comme dans les Indes, le Gange & l'Inde qui descendent du Mont Caucase ; , dans l'Assyrie, le Tygre & l'Eufrate ; en Asie & \* au Royaume de Pont le Boristene, l'Hipanis & le Tanais ; à Cholcos le sleuve Phasis; en la Gaule le Rhosne; en la Gaule Belgique le Rhin; deçà les Alpes le Timavus & le Po; en Italie e le Tibre; en Maurusie, que nous appellons Mauritanie, 7 le sleuve Dyris, qui descendant du Mont Atlas, va du Septentrion par l'Occident dans le Lac Heptabole, & ayant changé de nom est appellé Nigir; puis sortant du Lac Heptabole, aprés avoir

rence d'attraction, quoyqu'en effet cela ne fasse que determiner le lieu vers lequel l'impussion se fait.

2. SIELLES RENCONTRENT CELLY QUI EST

2. OF RELES MONTAGNES, Sil est vray que la pluye tombe plus souvent sur les montagnes que dans les vallées, il fautajouter un mot au texte Latin pour luy donner quelque sens & lite proprer plenitatem & gravitatem aóris, adjoutant aóris. Car selon cette correction se sens est que les jourant deris, Lar lelon cette correction le fens est que les nuées qui font portées par la moyenne region où l'air est leger & subril , se condensent en pluye, lorsqu'elles rencontrent l'air épais & grosser el la premiere region de celuy qui est sur les montagnes ; parce que l'air qui est sur les montagnes prés de terre , està peu prés à la messime hauteur que celuy de la moyenne region des vallées, Mais le sens du texte comme il est dans les Exemplaires (ans le mot déris, est que les nuées, qui sont un air propre à estre condensé & changéen eau, aprés avoir passe sur les vallées, & s'estant épassy par la rencontre des montagnes contre lesquelles il va frapper, tombe sur le haut des montagnes : mais cela ne peutestre, parce que cet air propre à estre condensé ne pour-roit tomber que sur le penchant de la montagne contre le

quelil va frapper; & non sur le haut de la montagne.
3. L'A 1R QUI EST EN CELIEU. C'est ainsi que j'ay
cru qu'il falloit interpreter cælum quod est ibi. J. Marcin entendpar cœlum la concavité des voutes, mais elle est déja exprimée par ces mots in camerarum curvaturas, D'ailleurs dans la reduction de la comparaison, un peu aprés, il est dit

4. LES SOURCES DES GRANDS FLEUVES, L'argu-

ment que Vittuye tire de l'exposition de la source des grands D fleuves au Midy, pour prouver l'attraction que le Soleil fait de l'humidiré, n'est pas fort à proportion que les fleu-ves dont il patle sont grands, parce que la grandeur des fleuves ne dépend pas de leurs sources qui sont bien sou-vent de petites sontaines. Il y aencore iey une contradiction avec ce qui a esté dit au chapitre precedent, sçavoir que les fources qui font sur la pente des montagnes tournées vers le Septenttion sont plus abondantes, & que la foiblesse des rayons du Soleil est une des principales causes des sources des fontaines, comme si le Soleil n'ayant puartirer en l'air & consumer l'humidité qui est dans la terre, faisoit qu'elle s'y amaile en si grande quantité qu'elle est contrainte d'en fortir en coulant par sa pesanteur; & icy ce sont les rayons du Soleil qui atrirent les oaux & les font couler vers le

Midy.
5. DANS L'ASSYRIE, Jecrois qu'il faut lire Affria, E 5. DANS L'ASSYRIE, JECTOIS QUI L'ARCE JOIN de la lieu de Syria, Car le fleuve Tygns est affez loin de la Syrie, & il passe u miseu de l'Assyrie. Les anciens Geo-

oyue, oc it patie au mineu de l'Aityrie. Les anciens Geo-graphes ont fouvent confondu ces deux pais, 6. Le Tibre. Il est bien vray que la source du Tibre coule vers le Midy, mais le Tibre n'est point un grand sleuve, 7. Le Fleuve Dyrais, Strabon dit que le mont Actas est appellé Dyris, sans dire qu'il y air aucun fleuve en Afrique qui porte ce nom. Au rette cette description du cours du Nilell li esloignée de la verité, qu'il semble que par le seuve Dyris on doive entendre le Nubia, qui du mont Atlas va vers le Midy, & retourne entrer dans le Nil qui va vers le Septentrion.

A passé sous des montagnes desertes, il coule par les Regions Meridionales dans le Marais CHAP. II. Celoë qui environne l'Isle de Meroë, qui est l'Ethiopie Meridionale; & aprés estre sorty de ces marais il fait plusieurs détours, & s'estant divisé en deux bras nommez Astasobam & Astaboram, & encore en quelques autres, il vient entre des montagnes à la cataracte, & de là courant vers le Septentrion, il passe à l'Isle Elephantine & à Siene & par les campagnes de la Thebaïde en Egypte, où il prend le nom de Nil. Or on juge que la source du Nil est en Mauritanie, de ce qu'en la partie opposée du Mont Atlas, on voit les sources \* de beaucoup d'autres fleuves s qui se déchargent dans l'Ocean Occidental à l'endroit où naissent les Icneumons, les Crocodiles & plusieurs autres genres d'animaux & de poissons outre les Hippopotames.

Puis qu'on voit donc dans la description du monde, que les plus grands sleuves sem-B blent tous venir du Septentrion & que les campagnes d'Afrique qui sont dans les regions Meridionales fort proches du cours du Soleil, ne paroissent point avoir d'humidité, & n'ont en effet que fort peu de fontaines & de rivieres ; il est certain que les meilleures sources des fontaines sont celles qui coulent vers le Septentrion, si ce n'est qu'elles passent par des lieux Sulphurez, Alumineux ou Bitumineux, qui changent leur qualité & qui les rendent chaudes: ou qui sans les échausser leur communiquent une mauvaise odeur ou quelque goust desagreable. Car il ne faut pas croire qu'il y ait aucune eau qui soit chaude de sa nature propre, mais c'est qu'elle s'échauffe en passant par un lieu brûlant; ce qui se connoist en ce qu'estant sortie bouillante des veines de la terre, elle ne peut demeurer longtemps chaude, mais elle se refroidit bien-tost: car si elle estoit naturellement chaude, elle ne perdroit pas sa chalcur. Il n'en est pas de mesme de l'odeur & de la couleur dont elle C conserve mieux les qualitez; parce que l'eau se mosse fort exactement à cause de sa subtilité avec les matieres qui les peuvent produire.

8. Qui se dechargent dans l'Ocean Ocean Nordent point du Mont Atlas.

10 de la Regrande de Miger qui se décharge dans l'Ocean Occidental; mais il ne vient point du Mont Atlas.

#### CHAPITRE III.

CHAP.III.

Des Eaux chaudes, & quelles sont les qualite? que leur communiquent' les Mineraux dont elles viennent, & de la nature de plusieurs Fontaines, Fleuves & Lacs.

Ly a des fontaines chaudes dont l'eau paroist si bonne à boire, que celle qui se puise Da la fontaine des Camœnes, ou celle qui se prend au jet de la Martienne n'est pas meil-

\* leure. Or 3 la chaleur se communique aux eaux en cette maniere.

Lorsque \* le feu s'allume dans l'Âlun , le Bitume , ou le Souffre sous la terre , celle qui est alentour s'échauffe tellement qu'elle envoye en haut une vapeur tres-brûlante, en sorte que les fontaines d'eau douce qui sont au dessus, s'échaussent dans leurs conduits sousterrains fans que leur goust soit aucunement changé. Il y a des eaux froides dont l'odeur & le goust sont desagreables, parce qu'ayant passé sous terre par quelques-uns de ces lieux brûlans, elles coulent encore long-temps cachées, & ne sortent point de terre qu'elles n'ayent per-

1. Les Mineralux. Le texte porte Metalla, parce que les Anciens ne diffinguoient point les metaux des mineraux, & ils appelloient Metalla tout ce qui le tire de la terre, comme l'Ocre, les pierres, le fel & les autres chofes E qui depuis ont efté appellées Mineralia & Foffilia, Mais il eft constant que Vitruve na point entendu patler des vrais metaux dans ce chapitre; parce que ce ne sont point ant les metaux que les mineraux qui donnent aux eaux minerales les qualitez qu'elles out. les qualitez qu'elles ont.

2. Dont Leau Paroist Si Bonne a Boire. Virtuve ne dit point que ces eaux foient bonnes & falutai-res, mais feulement que leur goulf n'elt point different de celuy des meilleures eaux: Carla verité est que les eaux medicinales relles que sontoures celles qui sont naturellement chaudes ,ains qui est dit cy-apré-, ne sont point propres pour la boison ordinaire, quoyqu'elles n'ayent point de mauvais goust; & elles ne peuven, avoir d'usage que pour la guerison de quelques maladies, où il est besoin de desse-

cher & d'echauffer. C'est pourquoy Galien dit que ny l'air ny l'eau ne sçauroient estre sains quand ils ont une qualité medicinale, parce que leur usage est necessairement conti-nuel, & les facultez medicinales ne doivent estre employées qu'en certaines rencontres : Et la veritéest sil'on en croit Hippocrate, que toutes les eaux minerales sont de leur nature absolument contraires à la vie, suivant cette regle gene-rale qu'il establt, que tout ce qui échausse & na noutrit point, épuise l'humidité naturelle des parties: Or il est cettain que toutes les eaux minerales, ou du moins la plus

grande partie, ont la vertu d'échauffer. 3. La chaleur se communique auxeaux. Il a esté parlé des causes de cette chaleur sur le sixième cha-

pitre du l'ivre.

4. LE FEU S'ALLUMF DANS L'ALUM. Entre toutes les espece d'Alun il ne s'en trouve point dans lequel le feu s'allume, & il y en a mesme qui est moins combustible que les pierres & que les metaux.

CHAP.III. du toute leur chaleur; mais leur gouft, leur odeur & leur couleur retiennent ce qu'elles ont A contracté de mauvais, comme on voit dans les eaux appellées Albula, qui font proche \* de Tivoli, dans la fontaine qui est auprés d'Ardée, & en d'autres lieux semblables, où les

caux froides ont l'odeur sulphurée.

Mais ces eaux froides boüillonnent comme si elles estoient chaudes, parce que lors. qu'elles passent bien avant sous terre en un lieu brûlant, le combat qui se fait à la rencontre du feu & de l'eau, cause sun fracas, dont il s'éleve avec beaucoup d'impetuosité quantité devents, qui aprés avoir esté retenus, sortent enfin à plusieurs reprises & causent un bouillonnement : ce qui fait que les eaux resserrées dans les espaces qui sont entre les rou chers ou dans quelques autres conduits estroits, & qui sont poussées par la violence de ces vents s'élevent souvent jusqu'au plus haut de quelques tertres, & que ceux qui ont cru que la premiere source de ces sontaines est aussi haute que ces tertres, connoissent qu'ils se B sont trompez lorsqu'ils élargissent les conduits, & qu'ils leur donnent air. Car tout ainsi que lorsqu'on met le feu contre un pot qui n'est pas plein jusqu'au bord, mais seulement julqu'aux deux tiers, si on le ferme de son couvercle, l'eau qui est naturellement capable de rarefaction, s'enflera en s'échauffant, & s'élevera non seulement jusqu'à emplir le vase, mais mesme sera portée par les esprits jusqu'à passer par dessus le couvercle; & que si l'on \* oste le couvercle, l'eau rerournera à sa premiere hauteur, parce que ce qui causoit cette enflure dans l'eau, se perd dans l'air lorsqu'une grande ouverture luy en donne la liberté. Tout de mesme les fontaines estant resserrées se poussent jusqu'au haut par le bouillonnement que cause le vent enfermé dans l'eau, & si-tost que les conduits sont élargis, ces vents s'échappant par les porositez qui sont dans toutes les choses liquides, les laisse affaisfer & reprendre leur equilibre naturel.

Or \* toutes les fontaines chaudes ont une vertu medicinale, parce qu'aprés avoir esté échauffées & comme cuites dans les mineraux par lesquels elles passent, elles ont une nouvelle force & tout un autre usage que l'eau commune. Car les Sulphurées sont bonnes aux maladies des nerfs qu'elles fortifient en les échauffant & consumant les mauvaises humeurs; les Alumineuses guerissent les corps affoiblis par la Paralysie, ou par quelqu'autre pareille maladie en combattant l'intemperie froide des parties, par une chaleur qui les remet en \* leur estat naturel en les fomentant continuellement aprés s'estre insinuées dans les veines qu'elles ont ouvertes. Les Bitumineuses estant beuës, chassent 10 par la purgation les mala-

dies des parties internes.

Il y a des eaux froides qui font Nitreuses, comme auprés de Penna au païs des Vestins, & dans celuy des Cutifiens, & ailleurs, que l'on boit pour purger par embas, & pour fon- D dre les écroüelles. Il y a quantité de sources qui sortent des mines d'Or, d'Argent, de Fer,

c. DANS LES EAUX APPELLE'ES ALBULA. Il y a dans le texte Vii in via Tiburiina filume Albula. Je ctoy que cet endroit est corcompu. Via Tiburiina est prile par les Interpretes pour une roë de Rome qui estoit autresois ainsi appellée; & ils entendent par Flumen Albula le Tybre qui estoit aussi appellé de ce nom avant la sondation de Rome. Mais parce qu'il n'y a point de raison de dire que le Tybre a de mauvaises qualitez dans la rué Tiburtine; j'ay pense que dans l'original il yavoit Fluens au lieu de Flumen, & qu'il faut lire in via Tiburtina fluens Albula, que via Tiburtina signisse le chemin de Tivoli. & que Albula que via Tiburtina signisse le chemin de Tivoli. & que Albula que via Tiburina fignifie le chemin de Tivoli, & que Albula fi-gnifie une fontaine minerale.

UN FRACAS. Il ya dans le texte Fragor qui signifie [culement le bruit qu'une chofe fait quand on la rompt & dont il ne s'agit point iey, mais du combat de l'eau & du feu qui caule le bruit. Le mot Fracas fignifie ne fitançois tout enfemble & le choc & le bruit que le choc fait, J'ay cru qu'il pourroit estre souffert, quoy qu'ordinairement on ne s'en

ferve que figurement.
7. PAR LES ESPRITS. C'est-à-dire à cause de l'aug. mentation du volume de l'eau qui arrive par l'introduction d'une substance plus subtile que n'est celle de l'eau, dont les parties ne [cauroient s'éloigner les unes des autres pour faire la rarefaction, que cette fubfiance fubrile n occupe les intervalles des parties qui s'éloignent; de forte que j'eti-me que cette fubfiance qui eft un corps etherien mellé dans tous les autres, & toujours prest à remplir leurs espaces quand ils sont élargis par les causes de la rarefaction, est ce

qua vitruve appelle les esprits.

8. Toutes les fontaines chaudes. Hippocrate dit que toutes les eaux minerales sont engendrées par une chalcur violente: Aristote est aussi de la melme opinion, & il tient que tous les mineraux sont saits de la bra-lute de la terre: Cardan croit aussi que les caux froides qui ont une vertu medicinale sont chaudes dans leur origine, &

qu'elles fe font refresdies dans la longueur du chemin.

9. EN COMBATTANT L'INTEMPERIEFROJDE,
Il eft confant que la pluspart des caux minerales échauffent: mais les alumineuses échaustent moins que les sulphurées, que les bitumineules, que les falées & que les nitren-fes. Leur faculté particuliere est l'astriction: C'est pour-quoy on les employe aux crachemens & aux autres pertes de fang, aux vomillemens & aux relaschemens des pores & des conduits qui demandent d'estre étresses. C'est donc fans raison que l'on attribue icy aux eaux alumineuses la vertu d'ouvrir les veines. Cardan dit qu'elles sont singulierement proptes à la guerison des varices qui sont la dilatation des

10. PAR LA PURGATION. La purgation n'est point aufil l'effèr de la vertu des eaux bitumineuses; car on les boit principalement pour amollit les duretez des parties internes par le moyen d'une chaleur qu'elles ont jointe avec moins de sechet et de l'entresse aux minerales; cette chaleur emolliente prepare seulement les humeurs à la pur-

A de Cuivre, de Plomb, & d'autres semblables Metaux; mais elles sont fort mauvaises, & CHAP. III. elles ont des qualitez opposées à celles qui sont dans les eaux chaudes qui viennent des lieux où il y a du Souffre, de l'Alun, ou du Bitume : car lorsqu'estant beues elles passent par les veines dans le corps, elles endurcissent les nerfs & les ensient, ce qui cause aux piez & aux mains une grande foiblesse, en sorte que les parties dont les nerfs sont ainsi enslez & racourcis deviennent sujetes à la goutte & aux autres maladies des parties nerveuses, parce que les porositez du corps sont abbreuvées par des humeurs cruës, épaisses &

Il y a une autre eau, qui outre qu'elle n'est pas fort claire, a de plus comme une écume ou fleur qui nage dessus, de couleur de verre rouge. On en voit de cette sorte principalement auprés d'Athenes: cette eau est conduite "dans la ville mesme, & prés du port B de Pyrée, où elle fait des jets d'eau dont on ne boit point, mais on s'en fert pour laver, & pour quelques autres usages ; mesme par la crainte que l'on a qu'elle ne nuise, on ne boit que de l'eau de puits. Les Treseniens n'en peuvent pas faire de mesme, car ils n'ont point d'autre eau que celle de Cybdele, & à cause de cela ils ont presque tous la goutte aux piez. Au contraire le fleuve Cydnus, qui passe dans la ville de Tarse dans la Cilicie, a cette proprieté, que ceux qui s'y lavent les jambes, sont soulagez de la douleur des

gouttes,

Il se trouve encore plusieurs autres especes d'eaux qui ont de differentes proprietez, comme le fleuve Himere en Sicile, lequel aprés estre sorry de sa source se divise en deux bras, dont l'un qui descend vers le Mont Ætna, est bon à boire, parce qu'il passe sur une terre douce, l'autre qui coule sur une terre d'où l'on tire du sel, a son eau fort sallée. De C mesme dans les champs Parætoniens par où l'on va au Temple de Jupiter Ammon, & dans les Cassiens prés du chemin d'Egypte, on rencontre des lacs marécageux qui sont si salez, que le sel y nage dessus congelé. Il y a encore en beaucoup d'autres lieux des Fontaines, des Fleuves, & des Lacs, qui sont ainsi salez à cause des mines de sel par lesquelles ils passent. D'autres qui coulent par des veines de terres onctueuses, paroissent estre messées d'huile: tel est le fleuve Liparis qui passe à Soli ville de Cilicie, dans lequel ceux qui nagent ou qui se baignent, sortent de l'eau tout huilez. Il y a un Lac en Æthiopie qui fait la mesme chose; & dans les Indes il s'en voit un autre qui jette une grande abondance d'huile quand le ciel est serain. A Carthage on voit une Fontaine sur laquelle il nage aussi de l'huile qui a l'odeur de la raclure d'un citron, & dont on a accoustumé d'oindre le bestail. A Zacynthe & prés de Dyrrachium & d'Apollonie il y a des sources qui jettent par-D my l'eau une grande quantité de poix. A Babylone il se trouve un tres-grand Lac appellé Limné asphaltis, sur lequel il nage un Bitume liquide, duquel Semiramis sit joindre les bri- Lac bitumineux ques dont elle bastit les murailles de la ville. Il y a aussi en Syrie prés de Joppe, & en la partie de 12 l'Arabie qui est proche de l'Afrique, des Lacs fort larges qui jettent de grandes pieces de Bitume que les habitans d'alentour attirent au bord; cela vient de ce qu'il se trouve proche de là quantité de carrieres dont on tire du Bitume dur, & que l'eau arrache en passant le Bitume & le pousse dans le Lac. Il y a encore en Cappadoce proche du chemin qui est entre Mazaca & Tuana un tres-grand lac, dans lequel si on met tremper une canne ou quelqu'autre chose, on la trouve le lendemain quand on la tire, petrifiée par la partie qui à esté dans l'eau, celle qui estoit dehors estant demeurée en son naturel. On voit aussi auprés de Hieropolis en Phrygie une grosse Fontaine bouillante, qui dans les fossez E qui sont autour des jardins & des vignes où elle coule, engendre une crouste de pierre de chaque costé du fossé, que l'on en tire tous les ans, & dont on se sert pour faire les separations des terres.

Cela se fait par une raison naturelle qui est qu'en ces lieux la terre d'où ces eaux sor-

gation, qui demandeune acreté dissolvante & detersive qui ne se trouve souverainement que dans les eaux salées & dans les citres se les nitreuses.

II, DANS LA VILLE-MESME. Il a déja esté remarqué que Assemble en Grecune Ville, & cueles Atheniens appelloient leur Ville simplement la Ville par excellence, Il y a apparence que Vittuve quine sçavoit la langue Grec-

que que mediocrement, aignoré cela.

12. L'ARABIE QUI EST PRO CHE DE L'AFRIQUE. Arabia Numidarum, doit, ce me lemble, estre austi interpretée. La Numidie estant allez élognée de toutes les Arabies pour faire qu'elle ne puisse fignifier icy autre chose que l'A frique, qui estoit anciennement nommée du nom de quelqu'une de ses Provinces comme de la Lybie & des autres,

CHAP. III

tent a en soy " une substance qui a la force d'endurcir & de coaguler; de maniere que A lorsqu'une grande " quantité de cette substance se trouve estre messée avec l'eau de ces \* Fontaines qui l'emportent dehors, elle est ramassée & épaissie par la chaleur du Soleil & de l'air, comme on voit qu'il arrive aux marais où l'on fait le sel.

Il y a aussi des Fontaines que le suc de la terre dont elles sortent rend tres-ameres, tel qu'est le sleuve Hypanis au Royaume de Pont, qui depuis sa source par l'espace d'environ quarastte milles est doux, mais quand il est parvenu à un lieu distant de cent soixante milles de son embouchure dans la mer, une petite Fontaine qu'il reçoit rend amere toute son eau, quoy qu'il soit un tres-grand sleuve. Cette amertume vient d'une mine de Sandaraque qui se trouve prés de la source de cette Fontaine qui la fait devenir ainsi amere.

Or il est à croire que les diverses proprietez de la terre sont aussi-bien la cause des disserents gousts dans les eaux, que dans les fruits: car si les racines des arbres & des vignes, & B les semences des plantes ne prenoient pas chacun pour la production de leurs fruits un suc qui tint de la nature de la terre, les mesmes fruits auroient en tous lieux un mesme goust. Cependant on sçait que le vin nommé 'Protyron croist dans l'Isle de Lesbos, celuy qui est appellé Catakekaumens en la Mæonie, le Meliton en Lydie, le Mamertin en Sicile, le Falerne en la terre de Labeur, le Cæcube à Terracine & à Fundi; & que les autres vins que l'on recueille en divers lieux sont de nature dissernet : or cela peut arriver ainsi, parce que l'humeur qui est dans la terre communique sa proprieté aux racines so des arbres, qui la reçoivent pour la faire passer dans le bois, qui la porte jusqu'au sommet des branches, où elle donne aux fruits un goust suivant la qualité particuliere de la terre. Car si la terre x n'estoit remplie de sucs dissernets, la Syrie & l'Arabie ne seroient pas les seules qui auroient tant d'odeurs dans leurs roseaux, dans leurs joncs & dans toutes leurs plantes, & C

13. Une substance. Le texte en cet endroit n'a aucun sens ny aucune construction rasonnable. Il y a in bis loss & in eaterna quibut is nasciture succes, subest coaguli natura similis. J'ay traduit comme s'il y avoit in bis loss & in eaterna quibus jons nascitur, succus subest coaguli natura similis: parce que sons apu estre facilement changé en is, la lettre f, la lettre a, & la premiere jambe de la lettre n, ayant esté esfacée.

14. Quantité. C'est ainsi que j'ay crû qu'il falloit interpreter le mot vis & non pas proprieté, comme a fait I.

14. Quantité. C'est ainsi que j'ay crit qu'il falloit interpreter le mot vis & non pas propristé, comme a sait J. Martin. Cari li est point vray qu'une proprieté, une force, ou une puissance soit coagulée ou congétée, mais bien qu'elle coagulée & qu'elle gele : & ilest aussi fortraissonable dire n parlant de la lubstance coagulable qui est dans les fontaines, que lorsqu'elle est abondante l'eau est aisément coagulée par la chaleur de l'air. Car Vitruve attribuei y toure la vertu coagulative à la chaleur de l'air & du Soleil qui agissant sur les parties aqueuses qui estoient mélées à la substance coagulable, & les épuisant, produit la pierre ou le fel qui s'engendrent dans l'eau par la jonction des parties coagulables, laquelle se fair par l'evaporation des parties aqueuses dont l'interposition empeschout cette ionction.

jonction.

Et en effet on peut dire ce me semble avec quelque probabilité que cette raison de la coagulation des corps peut suffire pour expliquer toutes les especes de concretions, sans meime excepter celles que l'on éltime estre fattes par transmetime excepter celles que l'on éltime estre fattes par transmetime, telle qu'eil la concretion de l'eau quand elle segele. & celle de toutes les autres substances où tout le corps est coagulé, sans qu'il paroisse qu'il y foit arrivé aucune diminution, par l'expression des parties subtiles dont l'interposition facilitoit le mouvement qui estoit dans toutes les parties du corps suida, vant la concretion, Caril semble que les differences des causes des dissolutions ne dépendent que de la diversité des puissances qui introdussent un corps liquide entre les parties du corps solide & endurcy par la jonction immediate de ses parties coagulables, J'appelle parties coagulables celles qui sont figurées de telle sorte quelles ont des saces plattes qui font que deux corps qui sont joints simmediate de satures qui sont que deux corps qui sont joints simmediate que elles formenten sa seas ont de la peine à se separer, jusqu'à ce qu'elles le soient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le foient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le foient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le soient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le soient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le soient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le soient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le soient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le soient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le soient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le soient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le soient asses pour laisser entrer dans l'espace qu'elles le soient asses des des des la cette de la deux de la deux des des la cette de la deux de la deux

est un corps plus ou moins subtil & de differente nature dans de differens sujets. Car il y a quelque raison de croire que ce sont les corpus cultes subtils & mobiles du seu qui rendent les metaus suides, que c'est la serosité qui empesche que le lait ne se caille, que ce sont les parties plus liquides & presque étherées de l'eau qui rendent le plastre coulant avant qu'il foit pris, & que le des suit de ces messes parties volatiles de l'eau est cause qu'elle se gele, lorsque le froid en empesche l'introduction dans les intervalles des autres parties de l'eau est cause qu'elle se gele, lorsque le froid en empesche l'introduction dans les intervalles des autres parties de l'eau est consume les parties de l'eau qui sont interposées entre ses de l'eau De forte que sout sont la pierre, ainsi que Vitruve dit, soit que la privation des parties plus subtiles que l'eau soutier par le froid excessif quand elle se glace, ainsi qu'Hippocrate l'a jugé, aprés avoir veu par experience que l'eau diminue & devient plus legere en se gelant; il semble que l'on peut dire que la separation & l'évacuation des parties les plus subtiles des corps, est generalement la cause de leur concretion. J'ay trairé ce sujet plus au long dans le premier volume de mes Essis de Physique.

15. Protyro, que Philander & Barbata corrigent pour mettre Protyron, que Philander & Barbata corrigent pour mettre Protyron, que Philander & Barbata corrigent pour mettre Protyron, que lignifie la merce-goute; mais j'ay crá qu'il eltoir plus à propos de laisser Protyron, parce que Vitruve apporte cet exemple pour prouver que les disterens lieux donnent des gousts disterens aux fruits de la tere; & la disterence du goust qui se trouve entre les vins de mere-goute & ceux de pressurage ne fair tien à l'intention de Vitruve: car il s'agit d'apportericy des exemples des vins dont le nom foit pris du lieu où ils croissent, & non pas d'aucune autre qualité qu'ils puissent à vair de mettre Protropon au lieu de Protyron, ne devroit point estre, à mon avis, à cause que Protropon se felon Pline, qui dir que Abellinates peuples de l'Apoiille sont appellez Protropi: Mais cette raison ne peut estre reçcué; parce que le vin dont il s'agit est de l'sse de l'Este de Urge du temps de Vienve il y aireu un vin appelle Protyron, à cause du lieu où il croissor, & qu'il ne nous soit point re-tré d'Historiens ny de Geographes qui fassent mention de ce heu.

16. DES ARBRES. Il y a dans tous les exemplaires Terrenus humor saporum in radicibus infusus, mais le sens

Brilê.

A elles ne produiroient pas les arbres qui jettent l'encens, les plantes qui portent le poivre, CH.III. ny les arbres qui donnent la myrrhe; enfin le païs Cyrenaïque n'auroit pas la plante ferulacée du Laser, mais en toutes sortes de regions on verroit indifferemment crosstre toutes

Or chaque païs a ces differentes qualitez à cause de l'inclinaison du monde, c'est-à-dire selon que chaque climat s'approche ou s'éloigne plus du lieu où se fait le cours du Soleil: & cela n'a pas feulement la force de rendre les sucs de la terre differens, mais il en naist une diversité d'humeurs qui se remarque mesme dans les animaux; & cette diversité ne se trouveroit point telle, si les proprietez des terroirs estoient semblables, nonobstant leur differente situation à l'égard du Soleil : car l'experience fait voir que le sleuve Cephisus & le Meles en Beorie, le Crathis en Lucanie, le Xanthus à Troye, & plusieurs fontaines & ri-B vieres dans les terres d'autour de Clasomene, d'Erythrée & de Laodicée, ont cette vertu, que les animaux que l'on envoye boire de leurs eaux en certains temps de l'année aufquels ils ont accoustume de concevoir, quoyqu'ils soient tout-à-fait blancs, font des petits, dont les uns en quelques lieux sont de couleur grise, en d'autres de couleur plus brune, & en d'autres tout-à-fait noirs : tant la proprieté de chaque humeur a de force pour communiquer suivant sa nature une couleur particuliere à chaque chose qui est engendrée : c'est pour cette raison que les Troyens ont appellé la riviere qui passe prés de leur ville, Xan- laune, \* thus, parce que les vaches qui naissent le long de leur rivage sont rousses, & les moutons 17 d'un roussastre tirant sur le rouge brun.

Il se trouve aussi des eaux dont l'usage est pernicieux & mortel à cause du suc venimeux de la terre sur laquelle elles coulent, telle qu'estoit à ce que l'on dit cette fontaine à Terra-C cine qui estoit appellée Neptunienne, de saquelle ceux qui beuvoient par mégarde, mouroient incontinent ; ce qui fut cause qu'on la combla ; tel estoit aussi un lac proche des Cyderes en la Thrace, duquel on ne pouvoit non seulement boire, mais mesme se laver sans mourir. Il y a encore une fontaine en Thessalie, qui est à l'ombre d'un arbre dont les sleurs sont de couleur de pourpre, de l'eau de laquelle ny les troupeaux ne veulent point boire, ny aucun genre d'animaux n'ose approcher. Tout de mesme en Macedoine prés le tombeau d'Euripide deux ruisseaux se joignent aprés l'avoir costoyé à droit & à gauche, l'un desquels aune si bonne eau, que les passans sy arrestent pour repaistre: mais l'eau qui coule de l'autre costé a la reputation d'estre si pernicieuse que personne n'en approche. En la partie de l'Arcadie qui est appellée Nonacris, il distille de certaines monta-

gnes une eau tres-froide, que les Grecs appellent Stygos hydor, qui ne peut estre reçué Eaudetristesses D dans aucun vaisseau ny d'argent, ny de cuivre, ny de fer, qu'elle ne rompe, & il n'y a que la seule corne du pié d'un mulet où on la puisse garder. On dit qu'Antipater sit porter de cette cau par son fils Iolas dans la province où estoit Alexandre, & qu'elle sut le poison qui fit mourir ce Roy. Il y a encore une autre eau dans les Alpes au Royaume de Cottus, qui fait tomber subitement ceux qui en boivent. Au païs des Falisques prés du chemin qui va à Naples, dans un bocage qui est au milieu d'un champ appellé Cornetus, il sort une fontaine dans laquelle on trouve des os de serpens, de Lezards & d'autres bestes ve-

Il y a encore des fontaines dont l'eau est aigre, comme est celle de Lynceste, celle de

demande Arborum in radicibus comme j'ay corrigé: car bien que le mot de Arborum ne soit pas tout à fait necessaire, Humor inssissar adicibus, rendont le sens assez entier; il est encore plus certain que le mot Saporum autoit esté tout-a-fait superssu, estant repeté a la sin de la petiode, où il est dir que Humor terrenus profundit loci de generis sui frustrus saporum.

17. D'UN ROUSSASTRE TIRANT SUB LE ROUGE BRUN. J'ay fuivy l'opinion d'Alciat, qui croit que Leucopheus color est le roux qui tire sur le rouge.brun. Il se Leucopheus: Color ettle roux qui tire fur le rouge-brun. Il le fonde sur Pline, qui dir que du mélange de la Rubrique, du Sil jaune, & du Melin, dont on composoit l'assire qui se couchoit sur le bois pour le dorer, on fait le Leucopheum, Hetmolaus qui croit de messe que Philander que Leucopheum, le consideration de la color de l phaum signifie le gris, a corrigé le texte de Pline, & a

mis Leucophorum, au lieu de Leucophorum. Mais il ne se trouve point que Leucophorum significale gris. La difficulté est dans la signification du mot grec pheot, que les Grammairiens expliquent par le mot Latin Fuseur: & ils disent que Euseur, est colorigation du mot Latin Fuseur: & ils disent que Euseur, est colorigation de moi de que la couleur des visages hastez, & celles des vins qui ne sont ny tout à fait blancs, ny tout-à-fait rouges, est le Fuseur color; car c'est en ce sens qu'Ovide dix Fuseurur errora Campo, & que Falernum est appelle Fuseur par Martial, Orla couleur des vins que l'on appelle fenseros, tel qu'estoit le Falernumm, ny celledes visages hilez n'est point grise mais sauve, qui est un roussillate tirant sur le rouge-brun, qui est un roussaltre tirant sur le rouge-brun,

CHAP.III. 18 Velino en Italie, & celle de Theano en la Terre de Labeur, & en plusieurs autres lieux, A qui ont la vertu de dissoudre les pierres de la vessie quand on en boit; Ce qui se fait parce qu'il y a dans la terre un suc acre & acide qui donne comme une teinture de cette qualité à l'eau qui passe dans la terre, de sorte que lorsque ces eaux sont receuës dans le corps, elles dissipent ce qui est amassé & endurcy '9 par la residence des eaux. Mais pour compren- \* dre comment les choses aigres peuvent dissoudre ce qui est endurcy, il n'y a qu'à laisser quelque-temps tremper un œuf dans du vinaigre, car on verra sa coquille s'amollir & se fondre. Tout de mesme le plomb qui ne s'éclate pas aisément & qui est tres-pesant, estant mis avec du vinaigre dans un vaisseau & bouché bien exactement, se dissout & se change en Ceruse. Le cuivre qui est encore plus dur, se dissout par la mesme operation & devient vert de gris: Les perles & mesme les cailloux que le fer ny le seu ne peuvent rompre, se cassent & tombent en éclats si aprés avoir esté échausfez on les arrose de vinaigre. Ce qui B fait aisément juger que de mesme que les acides agissent sur ces choses, ils pourront aussi produire un mesme effet pour la guerison de ceux qui sont malades de la pierre.

Il se trouve de plus des fontaines ou il semble que l'on ait messé du vin, telle qu'est celle est en Paphlagonie, de laquelle on peut s'enyvrer sans que l'on y ait mis du vin.

Dans la ville d'Equicoli qui est en Italie & au païs des Medulliens dans les Alpes, il y a

des eaux qui font enfler la gorge à ceux qui en boivent.

En Arcadie il y a une ville assez connue appellée Clitor, auprés de laquelle est une caverne d'où sort une fontaine qui fait hair le vin à ceux qui ont bû de son eau. Sur cette fontaine il se lit une Epigramme écrite en vers Grecs qui portent qu'elle n'est pas propre à se laver, & qu'elle est ennemie de la vigne, parce que c'est dans cette fontaine que Melampus aprés avoir sacrifié, purifia les filles de Pretus pour les guerir de leur folie, & aus-C quelles en effet il remit l'esprit en son premier estat. Le sens de l'Epigramme est tel:

> Prés des antres obscurs d'où coule ce ruisseau Si la chaleur t'invite à mener ton troupeau Berger tu peux y boire, & dans leurs promenades Suivre parmy ces prez les errantes Nayades, Mais ne t'y baigne pas; ces eaux par un poison Qui fait hair le vin, corrompent la raison. Fuy donc cette liqueur si contraire à la vigne, Ou Melampe purgea l'humeur noire & maligne Qui des filles de Prete avoit troublé le sens, Lorsqu'il passa d'Argos en ces lieux mal-plaisans.

Il se trouve de mesme en l'Isle de Chio une fontaine qui fait perdre l'esprit à ceux qui en boivent sans y penses. On a mis une Epigramme qui avertit que son eau qui est fort agreable à boire rend l'esprit dur comme une pierre. Le sens des vers est tel:

> Cette eau par sa fraicheur & par son doux murmure Charme tous les sens à l'abord, Mais elle rend l'ame plus dure Que le rocher dont elle sort.

A Suse qui est la capitale du Royaume de Perse, il y a une petite fontaine qui fait tomber les dents. On y lit aussi une Epigramme dont le sens est que cette fontaine est fort propre E à se laver, mais qu'elle fait tomber les dents de ceux qui en boivent. Voicy le sens des vers de cette Epigramme.

18. Velino, Jay suivy la correction de Budée qui lit in Italica Velino, campana Teano, aulieu de in Italica Virena, y ayant grande apparence que Virtuve a joint ces deux Villes, s[çavoir Italican Velinum, & Campanam Teanum, puisque leurs eaux au rapport de Pline ont une mesme proprieté; qui est de rompre la pierre dans le corps par leur acidité.

19. PAR LA RESIDENCE DES EAUX. Vitruve suppose une chose qui n'est point vraye, sçavoir que la pierre s'engendre dans les corps des animaux, de la mesme maniere que dans les canaux des fontaines, où ce qu'il y a de terrestre dans l'eaus'amasse par residence & par la pesanteur qui se trouve dans cette partie grossiere, qui la rendant moins mobile que le reste de l'eau, la fait atracher aux conduits sur lesquels elle se coagule. Les rassons qu'il y a de n'estre pas de l'opinion de Virnuve qui est celle de la pluspart des Medecins, sont apportées cy-après dans les Notes sur le chapitre cinquième de ce livre.

Passant

D

A Paffant, Ti T'en raj Mais li

Passant, l'eau que tu vois est une eau qu'il faut craindre;
Tu peux bien pourtant sans danger
T'en rafraichir les mains & mesme t'y plonger;
Mais si dans son Chrystal ta soif se veut éteindre;
En la touchant un peu des levres seulement
Elle fera tomber tes dents en un moment.

#### CHAPITRE IV.

CHAP. IV.

# Des qualitez particulieres de certains lieux & de certaines eaux.

Ly a despaïs où il se trouve des fontaines qui rendent la voix 'de ceux qui y naissent, Baladmirablement belle, comme à Tarse, en Magnesse & en d'autres lieux. Non loin de Zama ville d'Afrique, que le Roy Juba sit enfermer d'une double muraille, & où il sit bastir son Palais, il y a environ vingt-mille par-de-là, un bourg appellé Issue, autour duquel s'estend une Campagne d'une grandeur incroyable, dans laquelle, quoyque l'Afrique produise & nourrisse un grand nombre d'animaux dangereux, & principalement des Serpens, il ne s'y en trouve point du tout, & si l'on y en apporte quelqu'un, il meur incontinent: ce qui n'arrive pas seulement sur le lieu, mais la terre transportée autre part fait la messme chose. On dit que la terre de Majorque est de cette nature: mais la terre dont je vais parler, a une vertu encore bien plus merveilleuse.

Au temps que <sup>a</sup> C. Julius fils de Massinissa, à qui appartenoient toutes les terres qui sont autour de ceBourg, estoit dans l'atmée que commandoit l'Empereur Casar vostre pere, cil passa par chez moy & y demeura quelque temps; & comme nous nous entretenions chaque jour & conferions des belles lettres, une fois que nous vinsmes à parler de la nature des caux & de leurs vertus, il m'asseura qu'il y avoit dans les terres dont j'ay passé, plusieurs de ces fontaines qui rendoient fort belle la voix de ceux qui y nasssoient; c'est pourquoy les habitans du païs avoient accoûtumé d'acheter des esclaves de l'un & de l'autre sexeles plus beaux & les mieux faits qu'ils pouvoient trouver, afin que ceux qui naisstroient d'eux en ce païs eussent tout ensemble la beauté du corps & celle de la voix.

Or puisque la nature a mis une si grande diversité de proprietez dans des choses disserentes, & que le corps humain qui elt remply de plusieurs sortes d'humeurs comme sont le sang, le lait, l'urine, la sueur, les larmes, n'a qu'une petite portion de terre, & que \* neanmoins il contient en soy une si grande diversité de choses dont les qualitez sont disperentes, il ne saut pas s'estonner si dans toute la terre il se trouve une diversité innombrable de sucs, & si les eaux venant à passer dans les veines de la terre elles en prennent comme la teinture & la communiquent aux sources des sontaines, qui sont redevables des

1. De ceux qui y maissent. La Sandaraque, à ce que dit Diofeoride, prise avec de l'Hydromel, rend la voix claire; si cela est, il y auroit lieu de croire que les fontaines dont Virtuve parle icy seroient imbues des qualitez de quelque veine de Sandaraque prés de laquelle elles passent, Mais il peut y avoir d'autres causes dans les dispositions particulieres d'un pais pour rendre la voix des habitans fort agreable, que l'eau des sontaines, dont on sçait que les Musicens ne boivent gueres; Er en effet Virtuve dans les deux endroits de ce chapitre où il parle de la beauté de la voix des habitans des pass où ces fontaines sont, ne E dit point que ceux qui boivent de l'eau de ces fontaines ayent la voix belle, il dit seus ment que ce sont ceux qui passent que ce sont ceux qui passent que ce sont ceux qui passent avoix belle, il dit seus ment que ce sont ceux qui natsent de l'eau de ces fontaines ayent la voix belle, il dit seus ment que ce sont ceux qui passent par la beauté de leur voix, sont nez dans le Languedoc.

nciens de France qui iont recommandates par la beaute de leur voix, font nez dans le Languedoc, 2. C. Julius. Parce que Sallulle qui parle des enfans de Massimis ne fair point mention de ce C. Julius, & qu'il femble que Massimis et trop éloigné du temps d'Auguste, pour qu'il soit possible que Virtuve ait vû de ses ensans, on croit que cet endroit fournit un argument à ceax qui ne veulent point que Virtuve ait esté du trups d'Auguste; & qui disent qu'il faut que le Massimis dont Virtuve parle soit un autre que le grand Massimis amy des Romains. Mais comme il est constant que ce Massinista a eu beaucoup d'ensans, tant legitimes que naturels & mesme dans son extreme veillesse, il n'y a rien qui puisse empescher de croire que le fils qu'il eut d'une concubine à 22, ans, ne soit C. Julius qui estant une personne qui n'a point fait de figure pendant le regne de Micipsa successeur de Massinissa n'a donné aucune occasion à Salluste d'en parler; & le caractère de Philosophe que Victuve donne à son C. Julius, rend cette conjecture assez probable. Pour ce qui est du temps, il n'y a point d'impossibilité qu'y ayant environ cent ans entre la nassisance du fils de Massinis dont il s'agit, & le commencement de l'Empire d'Auguste, qui est le temps au quel Victuve déja fort aagé a composé son lure cet Architecte ne puisse avoir vû en sa jeunesse C. Julius avancé en âce.

3. Dont les Qualitez. Il ya Sapores dans le texte, mais on Çait que l'emot de s'ipor & de s'apere qui signifie goust ou gouster, ett assez souvent mis pour connoître simplement toure sorte de qualitez : Et il eltencore evident que Vitruve n'entend pas parlet du goust qui est different dans les diverses liqueurs, mais de toutes leurs qualitez, & qu'il a vouluexprimer tout le genre par une de ses especes,

CHAP. IV. differences particulieres qu'elles ont, aux proprietez de la terre qui sont dissemblables dans A

De toutes ces choses il y en a quelques-unes que j'ay verifiées par mes experiences, j'ay lû le reste dans les Auteurs Grecs, qui sont Theophraste, Timée, Possidonius, Hegesias, Herodote, Aristides & Metrodorus, qui ont écrit avec un grand soince qu'ils ont appris des proprietez de chaque lieu, & des vertus des eaux qu'ils attribuent à la situation differente des païs à l'égard du Ciel, ce qui contribuë aussi à la varieté de leur nature. J'ay tasché de suivre & d'imiter ces Auteurs en composant ce livre dans lequel j'ay écrit suffisamment de la diversité des eaux, afin que chacun puisse plus facilement choisir les fontaines qui pourront estre plus utiles aux Villes dans lesquelles on les veut conduire. Car il n'y a rien dont l'usage soit si necessaire que l'eau, parce que les animaux se peuvent passer de blé, des fruits des arbres, de la chair & du poisson, & il leur sussit d'avoir quelqu'une de tou-B tes ces choses dont on se nourrit ordinairement:mais sans l'eau le corps des animaux ny ce qui est propre pour leur nourriture ne peut pas mesme naistre ny se conserver. C'est pourquoy il faut apporter un grand soin pour choisir des fontaines qui soient capables d'entretenir les hommes dans une parfaite santé.

CHAP. V.

#### CHAPITRE V.

# Comment on pourra connoistre la qualité des Eaux.

N pourra par plusieurs observations connoistre quelle est la qualité des Eaux. Car li elles coulent à découvert sur la terre, avant que de les enfermer pour les condui- C re, il faudra confiderer quelle est l'habitude du corps des habitans du lieu. S'ils sont ro- \*

I. IL FAUDRA CONSIDERER. Cette confidera-tion est la plus importante & la plus seure: les autres si-gnes de la qualité des eaux sont plus équivoques: ce n'est pas que la santé de ceux qui en usent ne soit aussi en quelpas que la tanté de ceux qui en utent ne loir aufit en quel-que façon un tigne équivoque, parce que les bonnes ou les mauvaifes qualitez des eaux peuvent eftre recompenfées par celles de l'air & des fruits de la terre, & par toutes les autres qualitez qui font d'ailleurs dans le liéu, aufiquelles feules la fanté ou les maladies des habitans peuvent eftre attribuées: Mais tous les autres fignes font abfolument un-certains fans l'experience, and un prins fans un examen bien certains sans l'experience, ou du moins sans un examen bien certains sans l'experience, ou du moins sans un examen bien exact & chien particuliter des causes qui peuvent rendre les eaux bonnes ou mauvaises, telles que sont les qualitez des terres par où elles paisent, & le mélange des differens sels qu'elles en reçoivent. Car il paroit par l'histoire des eaux qui a esté faire dans le chapitre precedent, que ny sa limpidité, ny le bon goust, ny la bonne odeur de l'eau ne s'intropient des marques certaines de sa bonté, puis qu'il s'en trouve dont la boisson est mortelle avec tous ces isgnes de bonté: Er qu'au contraire l'experience & la raison font voir qu'il y a des eaux troubles, limonneuses, pierreuses, d'oqu'il y a des contraite rexperience ex la faithir ion, voir qu'il y a des eaux troubles, limonneuses, pierreuses, c'odeur & de goust des-agreable, qui ne sont point dangereuses à boire; parce que le métange qui leur donne ces qualitez, est de choses qui n'ont rien qui soit fort contraire à la santé.

L'eau du Nil qui est trouble & limonneuse, est mise au rang des bonnes eaux; & il est certain que lorsqu'elle est éclaircie par la residence de son limon; elle n'est point purgée de ce qu'elle peut avoir de contraire à la santé, qui est le Nitre qu'elle a : parceque ce sel que l'eau a dissous, y est retenu, quoyqu'elle laisse tomber la terre dont elle l'a tiré. Et c'est par certe raison que les eaux qui sont troubles par le mélange d'une tetre qui n'a que peu de ce sel qui se rencontte dans la bonne terre, n'ont point d'autre mauvaife quali-té que de passer dans le corps moins promptement que les autres en retardant la distribution qui ne s'en peut saire qu'aprés que limon a esté separé dans les intestins, dont les tuniques siltrent ce qu'il y a de pur & de limpide dans les eaux: ce qui n'arrive pas aux sels dont la tenuiré penetre les tuniques les plus solides, & porte jusqu'au fond des entrail-les des qualitez pernicieuses; qui ne se reconnoissont dans l'eau ny par la veuë, ny par le goust, ny par l'odorat.

Il y a aussi des eaux qui engendrent de la pierre dans les canaux par où elles patfent, qui ne l'ailfent pas d'eftre fort bonnes, parce que la matiere dont cértre pierre est engendrée, n'est qu' un limon groffier & incapable de passer au travers des tuniques des intestins, & non point un sel contraire & des tunques des intelluns, & non point un fel contraire & pernicieux. Car bien que ces eaux parcifient fort limpides, celumon ne laufe pas d'eftre groffier & tertreftre; mais il eft en affez perite quantité pour faire que l'eau n'en paroifie pas trouble, & il y ena auffi affez pour former cette pierre par une longue fucceffion de temps; Et cette concretion qui arrive à ces eaux plutoft qu'à d'autres, ne fignifie point autre chofe, finon que leur Jimon eft d'une nature glutineufe, & propreà s'attacher aux canaux des fontaines, mais inca-

pable de penetrer les tuniques des intestins. Ceux qui ne distinguent pas les différentes causes de la

concretion des veritables pierres qui s'engendrent dans l'eau, & de la concretion des matieres qui s'enduteissen dans les corps en forme de pierre, croyent que les eaux qui sont sujettes à attacher de la pierre à leurs canaux sont propres à former ce que l'on appelle la pierre des reins & de la vessile : Cependant il est vray que ces deux concretions n'ont rien de commun ny dans leur matiere ny dans les autres causes qui les produssent : & que les dispositions qui sont causes qui les produssent : & que les dispositions qui sont propres pour l'une, sont tout-à-fait contraires à l'autre. Car la matiere qui se rencontre propre à engendrer des pierres dans l'eau, est terrestre, grossiere & pesante; & celle qui fait la pietre des reins & de la vessie, est subtrie, legere, sulphurée, combultible, prise des vegetaux & des animaux qui ont servy de nourriture, & dont la substance est semblable à celle des corps quien sont nourris, ensorre que exter maicre ne s'endurcit que par une chaleur excessive, qui ne sait tien à la concretion des pierres qui s'engendrent dans les sontaines, qui est une matiere minerale inutile à la nourriture, & qui pa cette raisonin est immerale inutile à la nourriture, & qui pa cette raisonin est i amais admiss dans nourriture, & qui par cette raisonin'est jamais admise dans les entrailles, estant incapable d'estre filtrée au travers des intestins qui rejettent autant qu'il est necessaire, tout ce qui par sa nature indomptable & indissoluble n'est point propre à nourrir : car quoique cette matiere de la pierre qui s'engendre dans les fontaines, se coagule par quelque sorte de chaleur, ainsi qu'il a esté dit, elle s'amasse & s'épaissirean-moins principalement par la residence, ensorte qu'une grande chaleur ne seroit pas capable de la faire coaguler &

A bustes & de bonne couleur, &qu'ils ne soient sujers ny 2 aux maux de jambe, ni aux fluxions CHAP. V. fur les yeux, on sera assuré de la bonté des eaux, comme aussi lorsqu'une fontaine estant

\* nouvellement découverte si des gouttes de son cau 3 estant jetrées sur du cuivre de Corinthe, ou sur d'autre bon cuivren'y font point de tache; c'est une marque que l'eau est tres-

\* bonne. Cela se connoistra encore si s'eau aprés avoir esté bouillie, ne laisse au fond du vase aucun sable ou limon: & si l'on remarque que les legumes bouillis dans cette eau se

\* cuisent promptement. Enfin on connoistra qu'elle est s legere & tres-bonne, si estant claire & belle dans sa source, elle ne gaste point les lieux où elle passe, en y engendrant de la mousse, des joncs ou d'autres saletez.

endurcir plus promptement; & la chaleur des intestins en l'épaississant ne fait que la rendre plus propre à s'arracher B aux autres reftes de la nourriture, qui à caule de leur grof-fiereté & inutilité n'ont pû effre fitrez au travers des tu-niques des inteffins. C'est pourquoy c'est sans raison que l'on pretend que la maladie de la pierre est plus commune à Paris, qu'aux autres lieux, fiur ce que quelques-unes des fontaines de cette Ville forment de la pietre dans leurs canaux : Cartout le peuple de Paris ne boit pas de l'eau de ces fontaines & on n'a point remarqué que la maladie de la pietre foit moins frequente dans les quartiers où l'on ne hoit pas de l'au de ces avec qu'i foncia en millaurie de la ville. pietre soit moins rrequeire auns ses quartiers ou son ne-boit point de ces eaux qui sont les meilleures de la ville, eslant celles qui y ont esté conduites par les Romains dans un Aqueduc magnisque & long de plus de trois lieües; dont il ya apparence quel'onn'a point entreptis la depense que parce que l'on a esté assuré que toutes les sontaines

que parce que l'on a esté assuré que toutes les fontaines plus proches n'estoient pas si bonnes.

Il n'est point encore vray que l'odeur & le goust desagreable que est dans une eau , soit une mai que infaillible d'une qualité fort dangereuse, si ce n'est que ce goust & cette odeur proviennent de quelque mineral perniceux : Car les eaux de la Seinedonton boit au dessous de Paris , ne sont point dangereuses à proportion de la mauvaise odeur qu'elles ont quelquefois ; & celles de Nonacris. & du Styx qui n'ont ny couleur , ny odeur , ny goust étranger, ne laisitent pas d'estre mortelles à cause du mélange de quelque substance minerale qui ne se connost que par ses pernicieux estatue. stance minerale qui ne se connosst que par ses pernicieux ef-

Aux Maux de jambe. L'experience a fait voir 2. Aux Madr de Jambe. L'experience at airvoir que l'ufage des mauvaifes eaux affoblit principalement les jambes. On observe qu'aux lieux où les eaux ne sont pas fort bonnes à boire, les playes des jambes sont difficiles à guerir, & que le Scorbut, dont un des plus ordinaires symptomes est la foiblesse apubles, est le plus souvent causé D parles mauvailes eaux.

3. ESTANT jETTE'ES SUR DU CUIVRE DE CO-RINTHE. Les eaux qui cachent les metaux qui ne se roiil-lent pas aisement d'ailleurs, doivent avoir un sel corross qui est capable de nuire estant pris dans le corps; de mesme qu'il peut corrompre les metaux qui en sont mouillez. Ci-ceron a remarqué que le cuivre de Corinthe se reuille disticeron a remarque que le curvie de Corinthe se retiille diffi-cilement. Pline met trois especes de cuivre de Corinthe, seavoir le blanc, le rouge, & celuy qui est de moyenne couleur: ces differences viennent de la proportion des trois metaux dont il est composé, qui sont l'or, l'argent & le cuivre qui, suivant le rapport de Pline & de Florus, furent meslez ensemble, lorsque la Ville de Corinthe ayant esté brâlée, pluteurs Statises & plusieurs vases de ces trois me-taux furent sondus.

4. LEAU APRES AVOIR ESTE BOUILLIE. Les parties terreftres qui sont dans l'eau s'approchent & se joi-guentensemble par l'agitation qui se fait dans l'ebullition, a peu prés de la messne façon que les parties les plus tena-ces du lait se joignent & forment la masse du beutre, l'ors-de de la messne de sont la masse du beutre, l'orsque la creme a etté long-temps battue : Et il y a apparence que c'est par cette raison que l'eau bouillie est plus legere que la crue. Car quand l'ebullition seroit capable de dissiper quelque chose de la portion la plus legere de l'eau, ce que l'on peut revoquer en doute, il est certain qu'elle est cause d'une precipitation des parties grossieres & terrestres, qui rend le reste de l'eau plus pure & plus legere. 5. Legere et tres-bonne. La legereté dans

l'eau est considerée par les Philosophes comme la marque la plus certaine de sa bonté; la difficulté est de connoistre cette legereté, Pline assure que quelque soin que l'on prenne pour bien peser l'eau, il est presque impossible d'en trouver deux qui soient de poids différent. Athenée au contraire pretend qu'il se trouve quelquesois une si grande différence de pesanteur dans les eaux due celle qui coule du ference de pesanteur dans les eaux, que celle qui coule du Mont Pangæus est une fois plus pesante en Hyver qu'en Esté; ce qui est tellement contraire aux experiences que les Anciens ont fait de toutes les autres eaux que d'Alechamp dans fa traduction d'Athenée a cortigé cet endroit; & il ex-prime la différence du poids de cette eau dans les faifons differentes par la proportion de 66 & à 96, au lieu 46 à 96, qui est dans le texte Grec.

Hippocrate donne un moyen de determiner les differens degrez de cette legreté qui est de remarquer la facilité que l'eau a des'echauster & de se refroidir, cette facilité estant une marque infaillible de la legereté: mais il n'y a pas moins de difficulté à connoiltre bien distinctement cette sacilité. qu'à decouvrir des différences de poids. L'Academie des leiences examina l'Automne dernier par ordre du Roy, les eaux qui font conduites à Versailles de différens endroits; elle eaux qui font conduites a Veriantes de directes etudiorissene employales deux moyens que les Anciens proposent sçavoir celuy de peser actuellement i eau, & celuy d'en conjecturer la pesanteur par la facilité qu'elle a de s'échausser. Pour le premier on s'est servy de l'Aracometre qui sait connoistre la legereté des liqueurs par son enfoncement; & pour le second on a ajusté deux Thermometres, de maniere qu'estant plongez en mesme temps dans deux eaux différentes & échaussées d'une mesme chaleur, celuy qui montoit plus promptement faisoit voir que l'eau dans laquelle on l'avoit plongé csoit la plus facile à s'échausséer. Ces deux examens sirent voir des differences sensibles entre ces eaux differentes, estant comparées non seulement avec l'eau de puits, l'eau salée & l'eau bourbeuse qui sont les plus pesantes; mais mesme estant comparées entre elles

efant comparées entre elles

La legereté & la facilité à s'échauffer & à le refroidir n'eflant des marques de la bonté de l'eau que parce que ces qualitez font voir qu'elle a une fubbilité de parties qui la rend
propre à penerter & à difloudre facilement les alimens aufquels elle doit fervir de vehicule; l'Academie a cherché encorte d'autres moyens de découvrir les fignes de cette fubtilité de parties. On a premierement éprouvé que la facilité que l'eau a de cuire les liqueurs, dont Vittuve parle
eft une qualiré commune à pluficurs especes d'eaux lefquelles par d'autres fignes se trouvent beaucoup differentes à l'égard de cette subtilité de parties. Deux experiences
entre autres ont esté faites par lesquelles des eaux qui cuifoient également bien les legumes, n'estoient pas également propres à produite d'autres effets, ausquels la subtilité des parties est necessaire. La premièrea esté la facilité que l'eau a de blanchir le linge sans savon & sans les té que l'eau a de blanchir le linge sans savon & sans lef-sive que l'on a trouvé estre plus grande dans certaines eaux que dans d'autres. La seconde a esté la dissolution du sa-von que des caux destrempent si assement qu'elles deviennent blanches comme du lair, & que d'autres ne peuvent diffoudre qu'imparfaitement, de maniere qu'il paroit seu-lement divisé en particules blanches, nageantes dans l'eau qui demeure claire; car il n'est pas difficile de juger que l'eau qui dissour plus aissement le savon, est la plus legere, la chie sibile de conserve la gent l'eau pui dissour le seure la gent l'eau.

plus subtile, & par consequent la meilleure.

L faut maintenant expliquer les moyens qu'il y a de bien conduire l'eau aux bourgs & au dedans des villes. Le principal est d'en bien prendre le niveau, ce qui se fait ou avec \* des Dioptres ou avec : les balances dont on se sert ordinairement pour niveler les eaux, \* ou avec le Chorobate, qui est plus seur, 3 parce que l'on peut se tromper avec les Dioptres, \*

Instrumens pour Quiparcourses & avecles balances. Regions.

CHAP.VI.

Le Chorobate est composé d'une regle longue environ de vingt piez, & de deux autres bouts de regle joints à l'équerre avec les extremitez de la regle en forme de coude, & B de deux autres tringles qui sont + entre la regle & les extremitez des pieces coudées, sur & lesquelles on marque des lignes perpendiculaires, & sur ces lignes pendent des plombs attachez de chaque costé à la regle. L'usage du Chorobate est que l'orsque l'instrument sera placé, si les plombs touchent également les lignes qui sont marquées sur les tringles traversantes, ils feront voir que la machine est à niveau: Que si l'on craint que le vent empesche les plombs de s'arrester pour faire connoistres'ils tombent sur la ligne perpendiculaire, il faudra creuser sur le haut de la regle un canal de la longueur de cinq piez, large d'un doigt, & creux d'un doigt & demy, & y verser de l'eau: si l'eau touche également : le \* haut des bords du canal, on ne pourra douter que le Chorobate ne soit à niveau: & par ce moyen on pourra estre asseuré de la hauteur que l'eau a, & quelle sera sa pente.

1. Avec les Dioptres, il n'y a point de mot françois pour expliquer celuy de Dioptra. il fignifie generalement toute forte d instrumens où il y a des pinnules comme sont l'Astrolabe, le quarré Geometrique, le baston de Jacob, &cc.

2. LES BALANCES DONT ON SE SERT ORDINAIREMENT. On pourroit douter fi i bra aquaria ne fignifie point icy un niveau fait avec l'eau, s'il n'en estoit point parlé dans la suite comme d'un instrument différent de celuy qui est appellé icy Libra aquaria. gle qui est pendante tient l'autre à niveau le long de laquelle on regarde. La raison que Vitruve a de preserer le Chorobate a cette balance & aux autres Dioptres, est qu'estant tenués à la main, elles sont chancelantes & n'ont pas la cer-titude qui se trouve dans le Chotobate, qui estant asseuré & affermy sur terre, permet à son plomb de s'arrester & de marquer distinctement l'endroit où il s'arreste.

marquer distinctement l'endroit où il s'arreste.

4. ENTRE LAREGLE ET LES EXREMITEZ DES
PIECES COUDÉS. Il a fallu ce me semble interpreter
ainsi inter regulam & ancones. Car il n'y auroit aucun sens
d'expliquer à la lettre entre la regle A A, & les pieces coudées
BD, Parce qu'il est certain qu'entre la regle & les pieces
coudées absolument & simplement il n'y a rien, parce qu'elles sont jointes ensemble; mais entre la regle A A, & l'extremité des pieces coudées DD, il ya toute la longueur des
pieces coudées qui est BD; & ainst il est vray de dire que
la tringle CC, est entre la regle A A, & l'extremité D
des pieces coudées DD. Elles sont appellées D. Ancones, que
j'interprete pieces coudées, parce que la petite regle B Grait
un angle ou coude avec le grande regle A A. Le canal qui
est creusé dans le Chorobate pour le mettre à niveau, lors,
que le vent empeche que l'on ne puisse servire de Plomb; quele vent empeche que l'on ne puille se servir de Plomb ; est marqué E E.

5. LE HAUT DES BORDS DU CANAL. Jocundus corrige fort bien la faute qui est dans tous les exemplaires, & qui n'est pas messme corrigée dans l'edition de Lact, où il y a Summa libra pour Summa labra.
6. On FOURRA ESTRE ASSURE'. Il y bien à dire que ce

Chorobate foit un instrument auquel on doive se fier pour



3 PARCE QUE L'ON SE PEUT TROMPER. Il ya 3 PARCE QUE LON SE PEUT TROMPER. Il y a apparence que cette balance el le niveau dont les Fonteniers fe lervent encore à preient, qui est un instrument de cuivre, composé de deux regles, dont une est jointe à angles droits au milieu de l'autre. L'ulage de l'instrument est qu'estant pendu par l'endroit où les deux regles sont assemblées, la reavoir le niveau au juste, soit qu'on s'en serve avec les plombs, soit qu'on s'en serve avec l'eau. Car il est tres-disficile de connoistre si le dessis de l'eau correspondent toute si longueur à la ligne AA, le long de la quelle on regarde, à cau se de la petite concaviré que l'eau fait vers ses bords quand le bois du canal EE, qu'elle touche est humonété; se qui em-Quelqu'un

E

Quelqu'un qui aura lû Archimede pourra dire que l'eau n'est point propre à niveler CHAP.VI. juste, parce que cet Auteur estime que l'eau n'a point cette ligne droite qui est necessaire pour bien niveler, dautant qu'elle conserve toûjours une rondeur dans sa superficie, qui fait une portion de cercle dont le centre est celuy de la terre. Mais soit que l'eau soit droite, soit qu'elle soit courbée dans sa superficie, il est toujours vray que les deux bouts du canal qui est dans la regle, soûtiennent l'eau également, & que si le canal est panché d'un costé, l'eau qui sera à l'autre bout qui est plus élevée ne touchera plus le haut du bord du canal. Car quoyque l'eau quelque part que l'on la mette, s'éleve toujours dans le milieu où elle fait une courbure, il est impossible que les deux entremitez ne soient parfaite-\* ment à niveau. 7 La figure du Chorobate se trouvera à la fin du livre.

Si l'eau est bien élevée & qu'elle ait beaucoup de pente, elle sera plus aisée à conduire: B & s'il arrive que le lieu par où elle doit passer, ait des creux & des fondrieres, il faudra les emplir & égaler avec de la maçonnerie.

pesche la juste position de ce niveau, de plus le bots se peut etressir davantage à une de ses extremitez qu'à l'autre, ce qui peut changer le parallelisse du rayon visuel avec la ligne de la superficie de l'eau: & enfin l'œil regardant par des trous ou par des sentes ne peut pas bien determiner le vray point qui doit estre dans le rayon visuel; en sorte que voulant niveler, par exemple à un arbre éloigné de deux ou trois mille pas, on ne peur estre assuré si c'est le haut, ou le bas, ou le milieu de l'arbre qui doit estre pris pour le vray point de visue. point de niveau.

point de niveau.

Pour perfectionner le Chorobate, Monsieur l'Abbé Mariotte de l'Academie Royale des Siences a trouvé depuis C peuqu'il suffisoir que l'instrument eust trois ou quarre piez de longueur; qu'il n'estoit point necessaire qu'il eust des pinnules, ny mesme qu'il y eust de ligne droite & parallele à la superficie de l'eau le long de laquelle il fallust regarder; mais qu'il faut seulement que dans le canal qui doit estre large, l'eau soit la plus élevée qu'il est possible, ce qui se fait en la retenant par les deux bouts avec un rebord de cire, au dessus duquel l'eau s'esleve quelque peu, à cause que

l'eau fuit la cire qui est grasse, Car il ne faut que regarder dans l'eau l'image d'un figne que l'on fait tenit au lieu où l'on juge à peu prés que le Niveau est pointé en faisant hausser ou baisser le signe par quelqu'un juqu'à ce qu'il soit mis au niveau de la surface de l'eau : ce qui se fait en cette maniere. Il faut que ce signe soit un ais de deux piez ou environ, qu'i ssour paisser le contract de l'eau : ce qui se fait en cette maniere. Il faut que ce signe soit un ais de deux piez ou environ, qu'i ssour paisser le cette de l'eau : ce qui se l'autre de l'eau piez ou environ. qui estant noircy ait une bande blanche en travers à cha-cun de ses bouts. Lorsque l'image de la bande superieure paroistra dans l'eau autant distante de la bande inferieure du signe que cette bande inferieure le paroist de la superieure i effectain que le milieu de la bande inferieure du figne, laquelle paroiftra au milieu de deux autres, sera au niveau de la superficie de l'eau. Cela se prouve par les regles de la Catoptrique, & par une chose qui est fort connue, seavoir que les images des objets paroissent autant enfoncées dans l'eau, que ses objets sont élevez au dessus.

7. LA FIGURE DU C HOROBATE, Cette figure est perduë de mesme que les autres que Vitruve avoit mises dans son livre : celle qui est marquée ABCDE, dans la page precedente, est prise des commentaires de Barbaro.

### CHAPITRE VII.

De plusieurs manieres de conduire les Eaux.

N peut conduire les eaux en trois manieres, sçavoir, ou par un canal couvert de maçonnerie, ou par des tuyaux de plomb, ou par des tuyaux de poterie. Mais il faut observer que si l'on fait des canaux de maçonnerie, elle doit estre fort solide; qu'il faut \* qu'il y ait assez de pente, c'est-à-dire pour le moins demi pié sur cent piez; qu'il est necessaire que ces grands aqueducs soient couverts par des voutes, afin que le Soleil ne donne point sur l'eau; & que lorsque l'eau sera arrivée proche des murailles de la ville, il faut construire un regard, & proche de ce regard trois reservoirs, & faire qu'il y ait trois tuyaux Castellum. qui distribuent l'eau également aux reservoirs, qui seront disposez de telle maniere, que lorfqu'il y a aura beaucoup d'eau, le refervoir du milieu recevra celle qui fera de refte dans les deux autres, & par des tuyaux l'envoyera à tous les lavoirs & aux fontaines jalissantes. Mais l'eau de l'un des autres reservoirs ira aux Bains, d'où la ville tirera du revenu tous les \* ans. L'eau 2 du troisiéme reservoir sera envoyé aux maisons des Particuliers, & ainsi le

I. Qu'il y Ait Assez de pente. Jay ainsi para-phrasé le texte Solumque rici, libramenta habeat fassiziata, ce qui veut dire à la lettre, que la terre sur laquelle l'eau coule, doit estre en pente de mesme que le toit d'un mai-son: Caril ne m'a point semblé qu'il sus recessaire depar-ler de la terre, parce que l'eau ne coule point dans les a-queducs sur la terre, mais dans un canal de pierre ou de ci-

2. Du Troisième reservoir. Il y 2 ex qui-bus terrio; Jay osté quibus pour lice ex rerio; autrement je ne croy pas que l'on puisse trouver du sens dans ce texte, qui à cela prés est assez clair, le sens estant que le Regard A B C, doit avoir trois tuyaux A, B, & C, qui distribuent

son eau également à trois reservoirs DE, HI, &FG; que ton eat egalement a trois felervoirs DE, H1, &FG; que le premier DE, envoye l'eau aux Bains par le tuyau K; que le troiséme FG, l'envoye aux maisons des particuliers par le tuyau M; & que celuy du milieu H1, l'envoye aux lavoirs & aux fontaines jalissantes par le tuyau L; que lors qu'il vient de l'eau dans le Regard ABC, beaucoup plus qu'à l'ordinaire, elle hausse dans les reservoirs DE, &FG; & que le premier DE. & le troiséme FG, ayant des tuyaux E & F, au dessus de ceux qui vont aux Bains & aux maisons particulieres, il arrivera que lorsque l'eau monte elle passera par ces tuyaux dans le reservoir du milieu, & se joindra à l'eau qu'il reçoit, de messine que les autres du regard A B C.

Xxx

CHAP. VII.

CHAP. VII. public aura ce qui luy est necessaire par cette distribution; qui empeschera que l'eau qui A est destinée aux necessitez publiques, ne soit detournée, parce qu'elle viendra du regard par des conduits particuliers. Et il y a encore une autre raison de cette distribution, qui est que les particuliers, aux maisons desquels on aura accordé de l'eau, payeront aux receveurs des imposts, dequoy aider à entretenir les aqueducs publics.

S'il se rencontre des montagnes entre la source de la sontaine & la ville, il les saudra percer, conservant toujours la pente necessaire commeil a esté dit; & si l'on trouve du tuf ou de la pierre, on y taillera l'aqueduc: que si c'est de la terre ou du sable, on bâtira dans ce qui aura esté creusé, deux murailles, qui porteront une voute, pour continuer la conduite, en laquelle \* il saudra faire des puits de telle sorte, qu'entre deux puits il y ait \*

AHus II. quarante toises.

Si l'on conduit l'eau dans des tuyaux de plomb; on fera sur la source un regard, & de Buis ce regard jusqu'à l'autre qui est à l'entrée de la ville on posera les tuyaux dont les lames auront une épaisseur proportionnée à la quantité de l'eau. Les tuyaux seront sondus de la longueur de dix piez du moins, & chaque tuyau pesera douze cent livres; s'il est de cent doits; s'il est de quatre-vingts doits, il pesera neuf cent soixante livres; s'il est de cinquante, il pesera fix cent livres; s'il est de quarante; s'il est de vingt, il pesera deux cent quarante livres; s'il est de quinze, il pesera cent quatre-vingt livres; s'il est de quinze, il pesera cent quatre-vingt livres; s'il est de dix il pesera fix-vingt livres; s'il est de huit, il pesera quatre-vingt seize livre; s'il est de cinq, il pesera quarante livres. Or ces tuyaux sont ainsi appellez de cent ou de cinquante doits, à tause de la largeur qu'ont les lames dont ils sont faits avant que d'estre courbez. Et c'est ainsi que les tuyaux de plomb doivent estre faits pour la conduite des eaux.

Que s'il arrive que depuis la source de la fontaine jusqu'à la ville il y ait une pente convenable, & que les montagnes qui se rencontrent en chemin ne l'interrompent point par leur hauteur; il saudra remplir de maçonnerie les intervalles qui sont entre les montagnes, comme il a esté dit qu'ils le doivent estre pour les aqueducs; & s'il se rencontre de hautes montagnes, il saudra que la conduite des tuyaux se fasse en tournant autour de la montagne, pourveu que le détour ne soit pas grand. Mais si les vallées sont fort longues on y conduira les tuyaux en descendant selon la pente du costeau, sans les soûtenir par



B. Qui empeschera que l'Eau qui est des araphraser cet endroit quiest sont les necessites que Viruve veut dire que l'eau qui est destinée pour les necessites publiques ne pourra estre décournée & mal employée aux fontaines jallissantes, parce qu'elle sera prise dans le Chasteau ou Regard par des conduits particuliers, l'un sortant du Reservoir DE, pour les bains, & l'autre du Reservoir FG, pour les maisons des particuliers : ce qui empeschera que les sontaines jallissantes n'ayent d'autre eau que celle qui sera de reste dans les temps de l'ambé où les caux sont abondantes. Le texte porte, Non enim poterunt averiere cum habuerint à capitibus

proprias dulliones: c'est-à-dire qu'ils ne pourront prendre que ce qui leur vient de leur reservoir par une conduite particuliere.

4. IL FAUDRA FAIRE DES PUITS Bátbaro & D. Baldus entendent par pureos des fodpiraux qui doivent eftre faits d'elpace en espace dans les Aqueducs; mais ils n'ont point remarqué que l'espace de 120 pieds que contenoit l'Actins, est moins que 20 de nos toises, & qu'il est un peu bien court, parce que de là il s'enfuivroit qu'il faudroit 100 puits en chaque lieue d'Aqueducs. De forte qu'il y a apparence qu'après le mot d'Aslus il y avoit le nombre, & qu'il faut live l'rimer dans (s'elitere puteus) sint Assis d'. C'est-à-dire qu'entre chaque puits il y air quarante toises, caril n'est point necessaire de faire tant d'ouvertures quand il ne s'agit que de donner de l'air aux Aqueducs. Il est vray qu'à l'Aqueduc de Roquencout proche Versailles qui est de plus de 1000 toises, les puits qui ont 22 toises de prosondeur sont à 20 toises prez l'un de l'autre: mais ces, puits n'ont a 20 toises prez l'un de l'autre: mais ces, puits n'ont pas tant esté faits pour donner de l'air, que pour la commodité du service de cet edifice qui perce une montagne qui l'est presque que de sables mouvans.

6. Et c'est ainsi. Ea autem dullio, &c. Cecy n'est point le commencement d'une nouvelle matiere, ainsi qu'il femble; mais la conclusson de celle qui a est fraitée, sçavoir des proportions que les tuyaux de plomb doivent avoir. Carce qui est dit ensuite, appartient generalement à la conduite de toutes sottes de tuyaux, soit qu'ils soient de plomb, soir qu'ils soient de plomb, soir qu'ils soient de portie.

A de la maçonnerie; & alors il arrivera qu'ils iront fort loin dans le fond de la vallée selon CH. VII. son niveau, qui est ce que l'on appelle ventre, dit Koilia par les Grecs. Par ce moyen lorsque les tuyaux seront parvenus au costeau opposé, ils contraindront l'eau qu'ils ressernt de remonter assez doucement à cause de la longueur de ce ventre : car s'ils n'avoient esté conduits par ce long espace qui est à niveau le long de la vallée, ils feroient en remontant \* rout court, un conde qui forceroit l'eau à faire un effort capable de rompre toutes les \* jointures des tuyaux. Dans cet espace qui s'appelle Ventre, il faudra faire à des Ventouses, Columnaria. par lesquelles les vents qui seront enfermez, puissent sortir. C'est ainsi que resserrant l'eau dans des tuyaux de plomb, on pourra fort commodement la conduire, soit en droite ligne, ou par des détours, foit en montant ou en descendant. Il sera encore fort à propos, y ayant une pente raisonnable depuis la source jusqu'aux murailles de la ville, de bâtir des re- Costella. B gards, distants l'un de l'autre de la longueur de vingt-quatre mille piez, afin que s'il y a quel-

que chose à refaire aux tuyaux, on ne soit point obligé de fouiller tout le long de la conduite, mais que l'on trouve plus aisement l'endroit où est le mal. Ces regards ne doivent point estre faits sur les pentes, ny dans les enfoncemens que nous avons appellez ventres, ny aux endroits où l'eau est forcée de remonter, ny dans les vallées, mais seulement dans \* les lieux où les tuyaux auront 9 une longue & égale suite.

Si l'on veut conduire l'eau avec moins de dépense, on employera des tuyaux de poterie qui doivent estre épais pour le moins de deux doits, & plus étroits par un bout afin qu'ils puissent s'emboëter l'un dans l'autre. Leurs extremitez seront jointes avec de la chaux detrempée avec de l'huile. Aux endroits où ils descendent pour faire le ventre on mettra à l'endroit où se fait le coude un morceau de rocher rouge, qui sera percé, afin de recevoir C le dernier des tuyaux qui descendent, & le premier de ceux qui doivent aller à niveau pour faire le ventre; & tout de mesme le dernier de ces tuyaux qui font le ventre entrera dans une autre pierre dans laquelle le premier des tuyaux qui remontent, sera aussi emboëté de la mesme maniere.

La conduite de l'eau estant ainsi reglée, tant pour ce qui regarde celle qui se fait par deslieux plats, que celle qui oblige l'eau à descendre pour remonter, les tuyaux ne se-\* ront point sujets à estre éclatez par la violence de l'eau: " car il arrive souvent qu'il s'enferme des vents dans les conduits des eaux & que ces vents ont assez de force pour rompre mesme les pierres, si l'on ne prend-garde de la faire entrer peu à peu par la premiere embouchure, & de renforcer par de bons liens, ou par la pesanteur du sable les endroits où les

7. QUI FORCEROIT L'EAU, Cela n'est point vray: car l'eau pour remonter tout court, n'en est point plus forcée; à plus la conduire est longue dans la vallée, & plus il y a de danger que les jointures ne se rompent ; parce qu'il y a davantage de jointures.

8. DES VENTOUSES. Les Interpretes sont en peine or, Des Vertouses, Les interpretes toilt en petie fir le mot de Columnaria. Quelques-uns, comme Beroaldus dans Suetone, & Jocundus, le corrigent pour mettre Colluviaria, c'est-à-dire des égouts, ou Cloaques. D'autres, comme Laët, lisent Columbaria, qui fignisse des trous de Boulins où les pigeons sont leurs nids, & ils croyent que Vitruve a entendu par la les trous des Robinets, par lesvirtuve a entendu pat la les trous des Konnets, par leiquels on doit donnet air aux tuyaux & les décharger quand
il est besoin: D'autres comme Baldus & Philander, retiennent Columnaria, parce qu'ils croyent que Virtuve entend
par là qu'il faut enter des bouts de tuyaux qui s'élevent
E comme des colonnes sur ceux qui sont dans ses lieux bas
pour leur donner de l'air. Ces trois opinions sont probables, parce que des Robinets & des tuyaux élevez sont
proprès à donner de l'air aux tryuaux. & des cloaques sont ples, parce que des Robiners & des tuyaux elever proptes à donner de l'air aux tuyaux, & des cloaques font

necessais aussi en cet endroit pour faire écouler l'eau que l'on ett contraint de laisser fortir lorsque l'on donne de l'air auxtuyaux: Cela a fait que je me suis servy du mot de ventouse, qui comprend & suppose toutes les trois opinions, & qui est un mot usité parmy les Fonteniers.

9. Une longue et le alle suite. J'ay interpreté à la lettre le texte qui a in perpetua aqualitate, & qui air-roiseu hestin d'estre vousius har une paraphyase et cer cer propre de la lettre le texte qui a in perpetua aqualitate; & qui estre le certe qui a in perpetua aqualitate; de certe de la lettre le texte qui a l'estre vousius har une paraphyase de certe de la lettre le texte qui a l'estre vousius har une paraphyase et accept le certe de la lettre le certe qui a l'estre vousius har une paraphyase et accept le certe de l'air

roiteu besoin d'estre expliqué par un paraphrasse : car cet-te longue & égale suite n'exprime pas tout ce que Vitruve veut dire, qui est que les regards, par exemple A B C D, ne doivent estre faits qu'aux endroits où les tuyaux sont à peu aprés au niveau de la source, & du lieu où l'eau doit estre conduite; c'est-à-dire aux endroits où l'eau n'est pas beaucque sortes dans les tuyaux. eltre conduite; cett-a-our aux chanoirs de read ut pas beaucoup serrée dans les tuyaux, & non aux autres en-droits où l'eau est au dessous de ce niveau; quoyque les tuyaux soient là d'une longue & égale suite, soit que ce soient ceux qui sont dans la descente HE, soit que ce soient ceux qui sont dans la montée FL, soit que ce soient ceux qui font dans la vallée E G F, où est le ventre

10. CAR IL ARRIVE SOUVENT. C'est icy l'en-



CH. VII tuyaux font des coudes & des détours. En tout le reste il n'y a point d'autres precautions A à prendre pour les tuyaux de poterie que pour ceux de plomb. Mais avant que de mettre l'eau dans les tuyaux, il faudra y jetter de la cendre fort menuë, afin qu'elle puisse remplir

les petites fentes qui se pourroient rencontrer aux jointures.

Les tuyaux de poterie ont cét avantage qu'il est fort aisé de les racommoder quand ils en ont besoin, & que l'eau y est beaucoup meilleure que dans des tuyaux de plomb, dans lesquels '' il s'engendre de la ceruse, que l'on estime estre fort dangereuse & fort contraire à \* nos corps. & en esset il y a apparence que le plomb ne doit pas estre reputé bon pour la santé, si ce qui s'engendre de ce metail est dangereux. ''Cela se prouve par l'exemple des plom- \* biers que l'on voit d'ordinaire estre passes, à cause de la vapeur qui s'éleve du plomb quand on le fond, & qui penetrant dans le corps, brûle les parties & corrompt le sang: de sorte que l'on peut dire que pour avoir de bonne eau il ne la faut pas faire venir dans des tuyaux B de plomb; & mesme elle est plus agreable à boire quand elle a esté conduite par de la poterie: aussi voit-on que ceux qui ont des bussets garnis de quantité de vases d'argent, trouvent l'eau meilleure quand ils la boivent dans de la terre.

Dans les lieux où l'on ne pourra avoir de fontaines, il faudra necessairement faire des puits; mais pour les creuser il ne faut pas negliger la consideration de plusieurs choses qui dépendent de la nature: car la terre qui ainsi que toutes les autres choses est composée des quatre premiers principes, contient plusieurs & disferentes substances, ayant outre sa partie terrestre, l'humidité des fontaines, & n'estant pas mesme sans chaleur: de là naissent le Sousse, l'Alun, le Bitume & quantité de vapeurs tres-fortes & tres-insupportables, qui passent par les veines de la terre dans le fond des puits, & nuisent grandement aux ouvriers, en leur bouchant les conduits de l'esprit animal, lorsqu'elles leur entrent par le nez; C en sorte que ceux qui ne se retirent pas promptement, sont étoussez. Pour se donner de garde de cet accident on descend une lampe allumée au sond du puits, dans lequels selle demeure sans s'éteindre, on peut descendre sans danger: mais si la force de la vapeur l'éteint s' il faudra creuser aux deux costez du puits, & faire des soupiraux, par lesquels les vapeuts puissent sont et conserve de la vapeur l'éteurit s' il faudra creuser aux deux costez du puits, & faire des soupiraux, par lesquels les vapeuts puissent sont et conserve de la vapeur l'éteurit s' il faudra creuser aux deux costez du puits, & faire des soupiraux, par lesquels les vapeuts puissent sont la foute de soupiraux, par lesquels les vapeuts puissent de puits de telle sorte que le passage soit laissé libre aux sources.

droit que j'ay marqué dans la note sur le chapitre 1, du 1. livre, où il est parlé des vents qui s'enferment dans les tuyaux des fontaines, & qu'il semble que Vitruve entrende y estre engendrez; ce qui n'a point de vray-semblance, ainsi que jel'ay expliqué en cet endroit; quoyque le P. Kirker assure que l'eau agitée se change en air, dans l'explication qu'il donne du soufflet qui se fait par le moyen de l'eau. Ce soufflet dont l'experience a esté faite dans l'Academie est un gros tuyau d'enviton six piez de long & d'un pié de diametre qui eltant posé à plomb est ouvert par le dessité de la largueur de trois pouces pour laisser corte. L'eau, & ne l'est par embas que de deux pour la laisser forti. Vers le haut à cosséil y a un trou encore beaucoup plus petit par où le vent fort. La maniere d'agir de ce soufflet est que l'eau se peu l'eau ne peut emplir est croit que n'est celle par laquelle elle entre, est obligée de monter à l'abord dans le bout du tuyau; & cela fait que l'air qui occupe le reste du tuyau que l'eau ne peut emplir est contraint de sortir par le trou qui est à cosséi proche du haut, lorsque l'eau monte dans le tuyau que l'eau ne peut emplir est contraint de sortir par le trou qui est à cosséi proche du haut, lorsque l'eau monte dans le tuyau; mais quand elle est montée assez haut pour faire que sa pesaneul la sasse sur la sasse qua de l'eau de memer la sasse sur la sasse mais il semble qu'il ne devroit plus sortir en aussi grande quantité qu'elle y entre, elle demeure toujours à une messe haut parce que l'eau me monte plus. Le P. Kirker dit que l'eau fe frois lant part se ture de change en air dans la partie sur le frois lant par se trou d'enhaut parce que l'eau me monte plus Le P. e qui n'a point de vray semblance, n'y ayant rien qui puisse rareser l'air assez considerablement pour produire l'effet, dont, il s'agir, quece qui l'echausse s'engoustre par enhaut. & qui entre en se torrillant, enserne de l'air dans ses replis, qui estant entré dans la cavité du tuyau, n'en peut sortir que par le trou

trusion & de ce renfermement de l'air , telle qu'est celle dont Virtuve parle, sçavoir que lorsque l'eau entre dans des tuyaux de fontaine avec trop d'impetuosité, elle y fair entrer du vent qui peut saire crever les tuyaux, & à plus forte raison sortir avec impetuosité par un trou qui est déja fait.

11. IL S'ENGENDRE DE LA CERUSE. Il n'y a aucune apparence que l'eau puisse changer le plomben Ceruse,
puisque messene elle n'altere en aucune façon le cuivre qui est
bien plus aise à rouiller: Car on ne voir point que les Robinets des sontaines soient rongez par l'eau après avoir servi centans.

12. CELA SE PROUVE PAR LES PLOMBIERS. Ce qui arrive aux Plombiers ne prouve rien de ce que Vitruve pretend, parce que si l'eau n'est pas capable de changer le plomb en Ceruse, elle l'est encore moins de le fondre & d'en faire fortir les vapeurs malignes qui brûsent les parties nobles, & corrompent le sang aux Plombiers: Ensin l'argument tiré des choses corrompues ne fait rien conclure à l'égard de ces mesmes choses tant qu'elles demeurent exemptes de corruption.

a regati de corruption,

13. Il PAUDRA CREUSER AUX DEUX COSTEZ. E

Tout cecyest difficile à comprendre, sçavoir qu'aprés avoir
creuse un puits on ait besoin d'y descendre une lampeapour
voir si Von y peut descendre seurement; & de plus, que si
lalampe en s'éteignant fait connoistre que les vapeurs sont
dangereuses, on puisse esperade trouver de bonne eauen ce
lieu, & que pour la rendre bonne, le remede soit de creufer deux autres puits pour faire exhaler les vapeurs du puirs
qui est deja sait. Car les deux nouveaux puits auront aussi
leuts vapeurs dangereuses & pour concevoir que ces nouveaux puits diminuent les vapeurs du premier, il faudroit
supposer qu'il n'y avoit qu'une certaine quantité de vapeurs
dans la terre, qui sottoient toutes par le premier puits, &
qui estant partagées aux deux autres que l'on creuse à costé,
Enssir

Enfin sile lieu est si dur que l'on ne puisse creuser de puits, ou que l'on ne trouve point CH. VII. \* de source dans le fond, il faudra amasser l'eau 14 qui tombe des toits ou des autres lieux élevez dans des reservoirs faits de l'ouvrage appelle Signinum, qui se doit preparet de cette sorte. Il faut avoir de bon sable fort net & fort aspre, des cailloux cassez de telle groffeur qu'ils ne pesent pas plus d'une livre chacun, & de la plus forte chaux que l'on pourra \* trouver, dont on messera deux parties dans un mortier avec cinq de sable. 15 Parmy ce mortier de chaux & de sable on messera les cailloux, & de tout cesa jetté dans une tranchée qui sera de la profondeur que doit avoir la cisterne, & battu avec de gros leviers ferrez par le bout, on fera les quatre murailles; Enfuite on vuidera la terre qui est au milieu jusqu'au bas des murailles; & le fond estant bien applany, on mettra du mesme mortier que l'on battra aussi pour faire le fond, qui aura une épaisseur convenable.

Que si l'on fait deux ou trois de ces reservoirs, en sorte que l'eau puisse aller de l'un dans l'autre pour y estre purifiée , elle sera renduë bien meilleure , parce que le limon demeurant dans l'un des reservoirs, l'eau sera gardée dans l'autre bien plus claire, & elle y confervera fon goust & fon odeur naturelle : finon l'on y ajoûtera du fel qui la rendra plus

J'ay écrit dans ce livre tout ce que j'ay pû trouver touchant les vertus des eaux  $,\;$  de leurs differences & de leurs utilitez dans l'usage ordinaire, comme ausli comment il les faut conduire, & examiner leurs qualitez: je traitteray dans celuy qui suit, de la Gnomonique, & de la maniere de faire les Cadrans au Soleil.

doivent diminuer la quantité des vapeurs de celuy du mi-lieu; ce qui est difficile à croire. De sorte que je pense que l'expedient que Vittuve apporte, de creuser deux nouveaux C puirs, se doit entendre, qu'au cas que l'on trouve un puirs dont l'ouvetture soit étroire & le fond bien large, il faut avant que d'y descendre, saire l'experience de la lampe, asin que si elle s'éreint par la quantité des vapeurs qui sont setenuis au fond à cause du rétrecissement de l'ouverture d'enhaur, on saise d'autres ouvertures pour donner une on fasse d'autres ouvertures pour donner une d'enhaut .

issue plus libre aux vapeurs.

issue plus libre aux vapeurs.

14. L'E AU QUI TOMBE DES TOITS. Je trouve que Philander qui lit ex testis a plus de raison que ceux qui suivant Baldus corrigent le texte & hisent ex restis: Car Vittuve a déja dit la mesme chose en parlant de l'amas que l'on fait des eaux de la pluye dans les cisternes, c'est au cinquième livre chapitre 9, où il dit que Aque de Calore entinis, tempessations ex tegulis recipiontur. Et l'expression de Vittuve ne doit pas sembler superssue, quand il dit qu'il faut recevoir dans les cisternes l'eau qui tombe sur les toits ou fur d'autres lieux élevez : car il veut dire que si l'eau qui tombe sur les toits, qui est la plus nette, ne suffic pas, il faudra aussi recevoir celle qui tombe dans les cours qui sont plus élevées que le haut de la Cisterne. D'ailleurs il n'est point vray que le Signinum dont il veut que les Gisternes point vray que le Signinum dont il veut que les Cisternes

foient basties, se fasse ex tessis, avec des tuyleaux; car il ne le fait que de mortiet de chaux & de sable; En sorte qu'il y a lieu de croire que l'essence de l'opus igninum ne consistoit pas dans la mature dont il estoit fait, bien que ce suit le plus souvent de tuyleaux cassex, ains que Plus els témosgne, mais qu'il estoit ainsi nommé à cause que les peuples appellez Si-gnins estoient en reputation de faire de bon mortier, & qu'ils gnins estoient en reputation de faire de bon mortier, & qu'ils le faisoient tel, à cause du soin qu'ils prenoient de le battre long-temps pour le rendre soile ; car il est dit au quatréme chapitre du second livre que le mortier de sable de trivie, re fait un corps bien solide si on le corroye & si on le bat avec des bastons comme le Signinum. Fluviatica propter macritatem uni signinum bacillorum subactionibus un testorio recipit solidit .tem.

16. PARMY CE MORTIER. Il y en a qui croyent que mortarium signifie dans Vitruve, non seulement le vaisde mo tarism ignine dans virture, non tentenent le van-fean où l'on galche & où l'on corroye la chaux, le fable, le ciment, la poudre de murbre, & toutes les fortes de com-position dont on se serve pour joindre les pierres; mais qu'il se prend aussi pour la composition mesme, ainsi que l'ulage l'a presentement étably parmy nous. Neanmoins cela ne se trouve ny dans Vitruve, ny dans Pline, ny dans Columel-le, ny dans les autres Auteurs anciens qui ont écrit de ces

PREFACE.

PREFACE.

Es anciens Grecs ayant accordé de si grands honneurs à ceux qui avoient remporté le prix aux Jeux Olympiques, Pythiens, Isthmiques, & Neméens, qu'ils ne se sont pas contentez de leur donner des louanges dans les assemblées publiques où ils paroissoient avec des palmes & des couronnes, mais qu'ils ont encore voulu qu'ils retournassent B en leurs pais dans des chars de triomphe, & que la Republique leur assignast des pensions pour tout le reste de leur vie; 'il y a lieu de s'étonner que l'on n'ait pas rendu les mêmes honneurs & encore de plus grands à ceux qui par leurs écrits servent & profitent infiniment à tous les siecles & à toutes les nations. Car il est certain que cela auroit esté plus juste puisque les exercices des Athletes ne servent à autre chose qu'à rendre leurs corps plus forts & plus robustes, au lieu que le travail de ceux qui ont fait des livres, en perfectionnant leur esprit, dispose celuy des autres à apprendre les sciences. En effet quel bien Milon Crotoniate a-t-il fait aux hommes, pour n'avoir jamais esté vaincu ; & qu'ont fait autre chose tous ceux qui ont remporté de ces sortes de victoires, que d'avoir acquis durant le cours de leur vie beaucoup de gloire & de reputation parmy leurs concitoyens ? Au lieu que les enseignemens de Pythagore, de Democrite, de Platon, d'Aristote & des au-C tres grands personnages, estans lûs & mis en pratique, font un fruit utile non seulement à leurs concitoyens, mais à tous les peuples de quelque nation qu'ils soient : Parce que plusieurs estant imbus de ces bonnes doctrines des leur jeunesse, deviennent capables de regirles villes par de bonnes loix, sans lesquelles il est impossible que les Estats puissent subfifter. Que si les grands personnages procurent tant de bien à tous les hommes par les ouvrages qu'ils publient, j'estime qu'ils ne meritent pas seulement d'estre honorez par des palmes & par des couronnes, mais qu'il faut leur decerner des triomphes, & les mettre au rang des Dieux.

Je me suis proposé de rapporter quelques exemples des choses tres-utiles pour la vie & pour la societé des hommes, que les auteurs de l'antiquité ont trouvées & laissées par écrit, que l'on avoirera estre dignes de grands honneurs, & meriter beaucoup de reconnoissan-D ce. Je commenceray par l'explication d'une invention dont Platon est auteur, ainsi que de plusieurs autres.

L. IL Y A LIEU DE S'ESTONNER. Atistote apporte deux raisons de ce que les Anciens Grees ne proposoient point de prix à œux qui excelloient dans les actions de l'esprix, mais seulement à œux qui surpassoient les autres dans la force & dans l'adresse du corps. La premiere est que l'on estime & que l'on admire les choses qui sont faites par la puissance humaine, & non pas celles que la puissance humaine trouve faites. Or il dit que la victoire d'un Athlete est comme l'ouvrage de la force & de l'adresse de son corps ; au lieu que toute la subtilité d'un Philosophe ou d'un Mathematicien ne va qu'à trouver ce qui est déja sans elle; puisque les plus belles speculations ne sont que de chose existentes

avant la speculation, & que par exemple les trois angles de toutes sortes de triangles n'auroient pas laissé d'estre égaux à deux droits quand personne n'y auroit jamais pensé.

A

deux droits, quand personne n'y auroit jamais pensé.

La seconde raison est que pour donner le prix à ceux qui excellent dans les productions de l'esprit il faut estre capable d'en juger, & que cette capacité ne se rencontre qu'en ceux qui surpassent en esprit ceux dont ils sont les juges. Ce qui n'est pas toujours necessiaire dans les autres jugemens : car il n'y a personne quelque soble & pesant qu'il puisse estre, qui ne soit capable de voir qui est celuy qui sur-passe les autres à la course, à la luitte & dans les autres exercices du corps.

# La maniere que Platon a inventée pour mesurer une terre.

CI l'on veut doubler la grandeur d'une piece de terre qui soit quarrée, en sorte que ce double soit aussi un quarré; il faudra se servir de lignes, parce que cela ne se peut faire par la multiplication des nombres. Cela se demonstre ainsi. Si l'on veut que cetto furface quarrée qui a par exemple dix piez de long & autant de large, & qui fait par consequent cent piez de surface, soit doublée, & qu'elle contienne deux cent piez en conservant toujours la figure quarrée; il faudra tascher de faire ensorte que les costez soient asfez grands pour faire que la multiplication de ces costez produise les deux cent piez que la B surface doit avoir, ce qu'il est impossible de trouver par les nombres. Car si l'on fait les costez de 14 piez, leur multiplication fera 196; si l'on les fait de 15, ils produiront 225. De sorte que cela ne pouvant estre expliqué par les nombres, il faut dans ce quarré qui est long & large de dix piez, tirer une ligne diagonale, d'un des angles à l'autre, pour le diviser en deux triangles égaux, qui ayent chacun 50 piez de surface, & selon la longueur de cette diagonale décrire un quarré : car il se trouvera que le grand quarré aura quatre triangles égaux & pareils en grandeur & en nombre de piez, aux deux petits triangles de 50 piez chacun, qui ont pour base la diagonale du petit quarré. C'est ainsi que Platon a expliqué la maniere de doubler le quarré en se servant de lignes, comme la figure fait clairement

1. SI L'ON VEUT DOUBLER, Il est évident que ce premier chapitre de mesme que le second & le troisième ne font que la continuation de la preface; & que ce que Vituwe apporte de la mesure de Platon, de l'Equerre de Pythagore & de l'invention d'Archimede ne sont que des exem-

D

ples qu'il propose pont confirmer ce qu'il a avancé à l'avantage de la Philosophie, & pour faire voir que tout ce que les plus valeureux Athletes peuvent faire, n'a rien de metveilleux ny d'utile en comparaison des inventions des Philosophes & des Mathematiciens,



### CHAPITRE II.

CHAP. II.

# De l'Equerre qui est une invention de Pythagore, & qu'il a tirée du Triangle rectangle.

I was Pythagore a inventé la maniere de tracer un angle droit sans avoir besoin de l'Equerre dont les artisans se servent, & nous tenons de luy la raison & la methode que nous avons de faire avec justesse & certitude cette équerre que les ouvriers ont bien \* de la peine à fabriquer de maniere qu'elle ne soit point sausse. La methode est de prente dre trois regles dont l'une soit de trois piez, l'autre de quatre & l'autre de cinq. Car estant jointes par les extremitez elles composeront un triangle, qui sera une Equerte juste. Que si l'on fait trois quarrez qui ayent chacun les costez de la longueur de chacune de ces trois regles, celuy dont le costé sera de trois piez, aura son aire de neuf; celuy dont le costé en aura quatre, sera de 16; & celuy dont le costé en aura cinq, sera de 25; & de plus le nom-

1. LA METHOBEEST. La Figure explique clairement rout ce qui est dit icy des proprietez & des usages des trois triangles de Pythagore, & le texte mesme sans la figure est allez clair.

Z. LE NOMBREDES PIEZ QUI SERONT DANS

LES AIR 56. La 47 proposition du premier livre d'Euclide est que le carré fait sur celuy des costez d'un rriangle rectangle qui est sous l'angle droit, est égat aux deux autres carrez qui sont faits sur les deux autres costez; Et cela est vray de zous les priangles rectangles, Celuy de Pythagoro Calces Scapo-

Yum.

CHAP.II. bre des piez qui seront dans les aires des deux quarrez, dont l'un a trois & l'autre quatre A piez en chacun de ses costez, sera égalé par cesuy qui se trouvera dans l'aire du quarré qui a cinq piez dans chacun de ses costez.

On dit que cela ayant ainsi esté trouvé par Pythagore, il en rendit graces aux Muses, &; qu'il leur fit un sacrifice; parce qu'il ne douta point que cette invention ne luy eust \*

esté inspirée par ces Deesses.

Or cette invention qui est utile à beaucoup de choses, mais principalement pour mesurer, a aussi un grand usage dans les Edifices pour regler les hauteurs des degrez des Escaliers: car si l'espace qui est depuis le rez de chaussée jusqu'au premier étage, est divisé en Scapi sealarum, trois patties, il en faudra donner cinq au limon de l Ech. ffre pour faire qu'elle ait une lon-\* gueur convenable: car à proportion de la grandeur des trois parties qui sont depuis 1 le \* plancher du premier étage jusqu'au rez de chaussée, les quatre qui vont depuis la perpendicu-B laire en se retirant, marqueront l'endroit où doit estre posé le Patinde l'Echiffre; 6 & par ce \* moyen les degrez & toutes les choses qui appartiennent aux Escaliers se trouveront estre comme il faut. 7 De tout cela on verra cy-aprés la description dans la figure.

a cela de particulier qu'il est le premier de ceux dont les co-

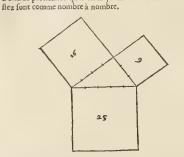

3. Qu'il LEUR FIT UN SACRIFICE, Ciceron dit que Pythagore avoit de courume d'immoler un bouf toutes les fois qu'il trouvoit quelque nouvelle invention de Geometrie; Mais Athenée rapporte qu'il en immola cent

Geometrie; Mais Athenée rapporte qu'il en immola cent pour l'invention de la proposition dont il s'agit.

4. A u limon de le le en ifre e. Les degrez des Escalliers ronds sont appuyez en dedans sur un poreau qui est mis droit à plomb & que l'on appelle le noyau: Les degrez des Escaliers qui sont quartez oblongs & qui ont des rampes droites sont appuyez sur des poteaux inclines suivant la pente des rampes: Les Charpentiers appellent ces poteaux les Limons de l'Echifre. J'ay crû que Vitruve les a voulu signifier par Scapi scalarum; Carje crois avoir eu raifende conjoerces endroit en mettant s'capi scalarum, a son de corrigereet endroit en mettant Scapi scalarum, au lieu de Scala scaporum qui est dans tous les exemplaires sans aucune raison, parce qu'il est vray de dire que les Escaliers ont des poteaux, & non pas que les poteaux ont des Efcaliers.

.. LE PLANCHER DU PREMIER ET AGE. Je tra-duis ainsi Summa conxusio: On sçait que Coa casio lignise Axium conjunctio & que Axes signistent les planches ou ais dont les planchers sont faits. Or Summa coa casio estant opposée icy à Libramenum imum, devroit signifier à la let-trele plus must plancher; & pour traduire suivant le sens le

plus raisonnable, au lieu du plencher du premier étage, il auroit fallu mettre le premier pallier, parce qu'un Escalier ne conduit pas ordinairement par une seule rampe dept is le rez de chausse jusqu'à un étage sans estre inte rempu par un pallier de repos. Mais parce qu'il ne s'agit icy que de la proportion de la hauteur des marches à leur latgeur, il est indifferent de prendre la hauteur d'un ou de plusieurs étages, parceque la porportion d'une marche estant établie, elle donparceque la porportion d une matche estant etablic, este com-ne celle de toutes les rampes, n'y ayant point d'autre pro-portion de la longueur d'une rompe à fa hauteur, que celle de la largeur d'une marche à la hauteur. Jay donc interpre-té, A summa soaxatione ad imum libr mentum; depui le plancher du premier étage jusqu'aurez, de chussife, supposint que Vittuve fait son Escalier avec une seule rompe, ce qui ne se peut s'aire depuis le plus haut plancher susqu'au rez de chausse.

6. ET PAR CE MOYEN LES DEGREZ. La pro-portion des degrez prife sur celle de triangle de Pythagore n'elt pas suivie par tout; Nous trouvons en France qu'elle rend les Escalhers trop roides & nous voulons que ce que vitruve appelle le pie des Echiffres A B, ait du moins le double de ce qu'il appelle la perpendiculaire BC.
7. DE TOUT CELA ON VERRA CY-APRES LA

DESCRIPTION DANS LA FIGURE. Bien que le texte foit



icy fort obscur. devientassezclair D par le moyen de la figure, car si l'espace BC, qui est depuis le rea, de chaussée B, jusqu'au premier étage C, est divi-se en tross partie;

il en faudra donner eing audimon de l' Fchifre AC, ou DE, si en jauara aonne einq aucumon ac i contre 21, ou DE, pour faire qu'il ais un longueur conrenable; car à proportion de la grandeur des tr.is pariese qui sont depuis le plancher du premier étage C D, jusqu'au rez, de chaussire A B E, les quatres un consequence de president (vers A) marqueron l'endroit où doit estre post le patin A i, de l'Echifre ABC. Ce sont les propres termes du texte.

CHAP. III.

# Par quel moyen on peut connoistre certainement s'il y a de l'argent meslé aves de l'or dans un ouvrage.

NTRE les inventions merveilleuses d'Archimede qui sont en grand nombre, celle dont je vay parler, me semble marquer une subtiliré d'esprit presqu'incroyable. Lorsqu'Hieron regnoit à Syracuse, ce Prince estant heureusement sorty de quelque affaire d'importance, & ayant à offrir dans un certain Temple une Couronne d'or qu'il avoit vouée aux Dieux, il convint avec un ouvrier d'une grande somme d'argent pour la façon, & luy donna l'or au poids. Cet artisan livra sa besogne au jour qu'il avoit promis au Roy, qui la trouva fort bien faite, & la Couronne ayant esté pesée parut estre du poids \* B de l'or qui avoit esté donné, 1 mais lorsqu'on éprouva l'or par la pierre de touche, on reconnut que l'ouvrier avoit osté une partie de l'or pour y mettre autant d'argent en la place. Le Roy estant offense de cette tromperie, & ne pouvant trouver de moyen pour convaincre l'ouvrier du vol qu'il avoit fait, pria Archimede d'en chercher quelqu'un dans son esprit. Un jour qu'Archimede se mettant au bain révoit à cette affaire, il s'apperçut par hazard qu'à mesure qu'il s'enfonçoit dans le bain , l'eau s'en alloit pardessus les bords. Cela luy ayant découvert la raison qu'il cherchoit, sans tarder davantage, la joye le sit promptement sortir du bain, de sorte qu'il s'en alla rout nu courant en sa maison, & se mit à crier qu'il avoit trouvé ce qu'il cherchoit, disant en Grec eureca, eureca. Et l'on raconte le l'aytronte qu'en consequence de cette premiere découverte il sit faire deux masses du mesme poids qu'estoit la couronne, l'une d'or & l'autre d'argent : qu'il plongea dans un vaisseau C plein d'eau la masse d'argent, laquelle à mesure qu'elle s'enfonçoit faisoit sorrir autant d'eau qu'elle estoit grande : qu'ensuite l'ayant ostée il remit dans le vaisseau autant d'eau qu'il en estoit sorty, le remplissant jusqu'aux bords comme devant, & qu'ayant mesuré l'eau qui estoit sortie, il connut quelle quantité d'eau répond à une masse d'argent d'un certain poids : qu'aprés cette experience il plongea de mesme la masse d'or dans se vaisseau plein d'eau, & que l'ayant retirée il mesura l'eau comme devant, & trouva que la masse d'or n'avoit pas tant fait fortir d'eau, & que sa quantité estoit d'autant moindre que l'or a moins de volume que l'argent qui est de mesme poids: qu'ensuire il remplit encore le vase & y plongea la Couronne, qui sit sortir plus d'eau que la masse d'or qui estoit de mesme poids n'en avoit fait sortir, & raisonnant sur la quantité de l'eau que la Couronne avoit D fait fortir qui estoit plus grande que celle que la masse d'or avoit aussi fait fortir, 2 il connut combien il y avoit d'argent messé parmy l'or, & sit voir clairement ce que l'ouvrier en

Si nous faisons reflexion sur les pensées ingenieuses d'Architas de Tarente & d'Eratosthene Cirenéen, nous trouverons qu'ils ont aussi découvert dans les Mathematiques beaucoup de belles choses: or quoyque tout ce qu'ils ont trouvé donne beaucoup de plaisir, c'est neanmoins dans les différentes voyes qu'ils ont tenues pour resoudre celles-cy qu'ils sont principalement admirables, j'entens parler de l'explication qu'ils ont donnée à l'Oracle qu'Apollon rendit en Delos, lorsqu'il demanda, afin que les habitans de l'Isle Colonnes coufussent quitte envers les Dieux, qu'on luy fist un nouvel Autel qui eust une fois autant de mil piez cubiques que l'ancien en avoit : car Architas le fit par le moyen des Hemicylindres, & Qui sertà pren-dre deux moyen. E Eratosthene par l'invention d'une machine appellée Mesolabe.

L. LORSQU'ON EFROUVE L'OR PAR LA FIERRE DE TOUCHE, Je traduits ainsi sains sains Philamder ces mots, Posseum indicium est fastum: Car ben que indicium signifie simplement la connoissance que l'on a pâr quelque signe que ce soit, il y a grande apparence que Vistruve entend icy la connoissance que l'on a de la pureté de l'or par la pierre de touche qui à sause de cela est appellate susse. lée Index.

2. IL CONNUT COMBIEN ILY AVOIT D'ARGENT MESLE'. Il semble que le texte dise simplement qu'Archimede connut qu'il y avoit de l'argent mellé parmy l'or, depre-hendi: argenti in auro mixtionen & manifestum furtum re-demptoris, Mais il est si clair que Vittuve ne sçautoit avoit eu intention que l'on l'entendit ains, que je n'ay point fait de difficulté de donner à ma traduction le vray sens du texte. Car il est constant qu Archimede n'estoit pas en peine de séavoit s'il y avoitede l'argent messé avec l'or dans la couronne ; puisque la pierre de touche l'avoit déja sait connoitre, & que pour en estre en core plus asseuré, il n'y cust en qu'a faire voir que l'eau que la Couronne fassiori sortie, estoit en plus grande quantité que celle qu'une masse d'or d'un messeme poids en saisoit aussi fortir, n'estant poiat necessaire de saire les autres épreuves dont il est icy parsé, comme d'avoit une masse d'argent du poids de la Couronne, s'il ne s'agission pas de connoiltre precisément quelle quantité d'argent du poids de la Couronne, s'il ne s'agission pas de connoiltre precisément quelle quantité d'argent du poids de la Couronne, s'il ne s'agission de la couronne pas de connoiltre precisément quelle quantité d'argent du poids de la Couronne, s'il ne s'agission de la couronne pas de connoiltre precisément quelle quantité d'argent du poids de la Couronne, s'il ne s'agission de la couronne pas de connoiltre precisément quelle quantité d'argent du poids de la Couronne pas de connoiltre precisément quelle quantité d'argent du poids de la Couronne pas de connoiltre precisément que le quantité d'argent du poids de la Couronne pas d giffoit pas de connoîftre precifément quelle quantité d'as-gent effoit messée avec l'or.

perspar la moi-

nes proportion.

CHAP. HII.

Choist.

Toutes ces choses n'ayant pû estre découvertes que par des personnes qui avosent de A tres-belles lumieres, & nostre esprit estant naturellement touché quand il considere les esfets de chaque chose, je ne puis m'empescher d'admirer entre tous les livres, ceux que Democrite a écrits de la Nature, & principalement celuy qu'il a intitulé Cheirotoneton, dans lequel il a marqué & cacheté avec son anneau & de la cire rouge toutes les choses qu'il avoit experimentées. Car les ouvrages de ces grands hommes demeurent & seront utiles à jamais nonsculement pour la Morale, mais aussi pour plusieurs autres choses d'importance: Au lieu que ce qui peut rendre les Athletes illustres perit en peu temps avec la force de leur corps, & on peut dire que ny ce qu'ils peuvent faire par eux-messes pendant qu'ils sont dans leur plus grande sorce, ou par ceux qu'ils laissent aprés eux, ny les preceptes qu'ils ont donné deleur art, ne sont point capables d'apporter jamais aucun prosit aux hommes, qui soit comparable à celuy que l'on reçoit des inventions des Sçavans.

Cependant quoyqu'il n'y ait point de coustume ny de loix qui decernent de grands honneurs aux excellens Ecrivains, ils ne laissent pas de s'élever eux-mesmes, & se servant de ce qu'ils se souviennent d'avoir appris des autres, comme de degrez, ils montent, s'il faut ainsi dire, jusques dans le ciel, d'où ils voyent les choses les plus relevées, & les sont sçavoir à la posterité par les écrits & par les figures qu'ils en laissent. Car qui est-ce de ceux qui ont quelque teinture des belles lettres qui n'ait l'image d'Ennius gravée dans l'ame, comme si c'estoit celle d'un Dieu? Ceux qui goustent la douceur des vers d'Accius, n'ont-ils pas l'imagination remplie de son portrait que ses écrits y ont depeinte? Et ne pouvons-nous pas croire que ceux qui viendront aprés nous prendront un grand plaisir à s'entrete-nir avec Lucrece des secrets de la Nature comme s'il estoit present, & avec Ciceron de la Rhetorique, ou avec Varron des Proprietez de la langue Latine? Combien y en a-t-il en-C tre les amateurs des belles lettres qui confereront avec les Sages de Grece, comme s'ils leur communiquoient leurs plus secrettes pensées, & qui trouveront plus de plaisir & de solidité dans leur conseil & dans les avis qu'ils prendront de ces anciens Philosophes, quoy-qu'absens, que s'ils conferoient avec tous ceux de leur temps.

C'est pourquoy, ô Cæsar, me sentant appuyé de l'autorité de ces grands hommes, & estant conduit par seur conseil, j'ay écrit mes sept premiers livres qui sont des Edifices, & le huitième qui traite des Eaux; dans celuy-cy j'explique ce qui appartient à la Gnomonique, & comment tout cela a esté trouvé par l'ombre que le Gnomon fait au Soleil, & enfuire comment il faut élargir & resserve les lignes que ces ombres doivent décrire.

CHAP. IV.

### CHAPITRE IV.

Des chofes qui appartiennent à la Gnomonique lesquelles ont esté trouvées par les rayons du Soleil, & de la description du monde & des Planettes.

Ly a des choses dans la Gnomonique qui semblent avoir esté inventées par un esprit divin, tant elles paroissent admirables à ceux qui les considerent avec attention, comme de voir que l'ombre ' d'un Gnomon pendant l'Equinoxe est de differente grandeur à \* Athenes, en Alexandrie, à Rome, à Plaisance, & en d'autres lieux de la terre, & que par cette raison les Cadrans sont differens quand on change de lieu. Car c'est suivant la grandeur des ombres Equinoctiales que l'on décrit ' les Analemmes, & ce sont eux qui reglent \* les heures selon les lieux & l'ombre des Gnomons.

Analemme n'est autre chose qu'une pratique acquise par experience, pour bien tracer le cours du Soleil, s selon l'accourcissement qui arrive aux ombres, depuis le Solstice \*

D

<sup>1.</sup> GNOMON. Ce mot lignifie conneisser ou qui s'ait connoisser il y a deux sortes de Gnomon, l'un est le Geometrique, qui est l'Equetre, l'autre est l'Astronomique, qui n'est rienautre chose qu'un style planté perpendiculairement sur polan.

<sup>2.</sup> LES ANALEMMES. Ces manieres de Cadrans ne monttroient que la hauteur que le Soleil avoit tous les jours à midy, par la grandeur des ombres du Gnomon; & ils n'e-

stoient pas proprement des horloges, parcequ'ils ne marquoient point les heures, mais seulement les mois & les Signes. Depuis on les joignit aux horloges qui marquoient ensemble & les mois par la longueur des ombres, & les heures par leur declination.

<sup>3</sup> SELON L'ACCOURCISSEMENT QUI ARRIVE AUX OMBRES. Saumaifequi acorrigé ce passage en mettant à Bruma au lieu de à Bruma ne l'a corrigé qu'à demy,

A d'Hyver, & par laquelle aussi à l'aide du compas conduit avec artifice, l'on décrit tous les CHAP. I V.

effets que cet Astre fait dans le monde.

On entend par le monde tout ce que comprend la nature & mesme le Ciel & les Etoiles. Le Ciel est ce qui tourne incessamment au tour de la terre & de la mer sur un Essieu, dont les extremitez sont comme deux pivots qui le soûtiennent : car en ces deux endroits la puissance qui gouverne la Nature, a fabriqué & mis ces deux pivots comme deux centres, dont l'un va de la terre & de la mer rendre au haut du monde auprés des Esoiles du Septentrion, l'autre està l'opposite sous terre vers le Midy; & au tour de ces pivots com-\* me autour de deux centres elle a mis ce que l'on appelle en grec Poli, c'est-à-dire + de pe- Essense. tits moyeux pareils à ceux d'une rouë, ou de mesme qu'à un tour, sur lesquels le Ciel tourne continuellement. D'ailleurs la terre & la mer sont natutellement au milieu pour servir B de centre, & ces choses sont disposées par la nature de telle sorte, que le Pole le plus élevé est vers la region Septentrionale, & l'autre du costé du Midy est caché sous la terre. De plus entre ces deux Poles il y a comme une ceinture qui traverse obliquement vers le Midy, & qui est composée de douze Signes qui sont naturellement representez par la disposition des Etoiles divisées en douze parties égales. Ces Etoiles avec le reste des autres qui luisent au monde, tournant au tour de la terre & de la mer, font leurs cours suivant la rondeur du Ciel. Or toutes ces Etoiles sont necessairement en certain temps tantost visibles, tantost invisibles, parcequ'il y a toujours six des Signes qui tournent dans le Ciel fur l'Horison, & six autres qui estant sous la terrene se voyent point. La raison pour laquelle il y a toujours six de ces Signes sur l'Horizon, est qu'autant qu'il y a de caché du dernier Signe qui s'abbaisse sous la terre par le tournoyement du Ciel qui l'emporte ne-

C cessairement, il yen a autant à l'opposite, que la mesme necessité du tournoyement fait sortir des lieux où il estoit caché, pour paroistre à nos yeux.

Les douze Signes qui occupent chacun la douzième partie du Ciel, ont leur cours perpetuellement d'Orient en Occident & au dessous d'eux par un contraire mouvement la Lune, Mercure, Venus & le Soleil mesme, ainsi que Mars, Jupiter & Saturne, vont comme s'ils montoient par des degrez du couchant au levant, chacun par un cours particulier & different en durée. Car la Lune fair le sien en 28 jours & un peu plus d'une heure, & fair le tour du Ciel, à prendre du point d'un Signe jusqu'au mesme point, ce qui est le mois Lunaire. Le Soleil en l'espace d'un mois parcourt un Signe qui est la douzième partie du Ciel, & ainsi passant en douze mois par l'intervalle de douze Signes, lorsqu'il Dest revenu au point du Signe d'où il estoit party, il a accomply une année : & il ne fait qu'une fois en douze mois le circuit que la Lune fait treize fois. L'Etoile de Mercure & celle de Venus allant au tour du Soleil qui leur fert de centre, retardent quelquefois, & quelquefois demeurent en arriere, faisant comme des Stations à cause du tour particulier qu'elles font : Ce qui se voit manifestement lorsque l'Etoilé de Venus, suivant le Soleil, paroist encore après son coucher fort luisante, & est appellée Vesperrugo; ou lorsqu'elle le l'Etoile da soir, precede & se leve devant le jour, auquel cas on la nomme Lucifer : De là vient aussi que PEsoile du me ces deux Planettes demeurent quelquefois plusieurs jours à parcourir un Signe; d'autrefois elles passent plus promptement en un autre, & quoyque le temps qu'elles mettent à passer dans chaque Signe, soit inégal, elles font pourtant toujours leur cours égal, parce qu'autant qu'elles se sont arrestées au commencement en quelques Signes, autant s'avancent-elles aprés en d'autres, lorsqu'elles sont délivrées de ce qui les arrestoit. Le cours de E l'Eroile de Mercure est tel qu'en 360 jours passant par tous les Signes, elle parvient jusqu'au point d'où elle estoit partie pour commencer sa course, faisant un égal chemin, de forte qu'elle est environ trente jours dans chaque Signe. \* L'Etoile de Venus parcourt l'espace d'un Signe en 30 jours, lorsqu'elle n'est point em-

car il faut aussi au lieu de crescentis mettre decrescentis, puisqu'il n'est pas vray que les ombres des Gnomons commen-cent à croistre après le Sossitice d'Hyver, parce qu'au con-traire, c'est le temps où elles commencent à diminuer jus-

qu'au Solftice d'Elté où elles font les plus courtes.

4. De Petits Moyeux. Aulugele dit que outre les cinq cercles ordinaires, scavoir l'Equinoctial, les deux Tro-

piques & les deux Polaires, M. Varro en mettoit encore deux autres plus petits qui touchent immediatement l'axe qui les traverse.

4. En xxx, jours, Vitruve a dû entendre plus de 40 jours, parce que le chemin que Venus fait dans les douze Signes n'iroit qu'à 400 jours, fuppolé que n'estant point empeschée elle ne demeurast que 40 jours dans chaque Signe.

CHAP. IV. peschée par les rayons du Soleil. Que si elle y demeure pendant 40 en s'y arrestant, elle A regaigne ce nombre de jours qu'elle a tardé dans un Signe, & accomplit son cours, retournant au mesme Signe d'où elle a commencé son chemin, en 485 jours.

Celle de Mars fait son cours en 683 jours ou environ, passant dans tous les Signes & revenant à celuy d'où elle est premierement partie, elle accomplit toujours ce mesme nombre de jours, parce que si elle a esté plus viste en certains Signes, elle s'arreste en d'autres.

Jupiter va plus lentement par un cours opposé au mouvement commun du Ciel & parcourt chaque Signe en 365 jours ou environ. Il est onze ans & 363 jours, à revenir au Signe dans lequel il estoit douze ans auparavant.

6 Saturne est trente & un mois & quelques jours à parcourir un Signe, & se retrouve aprés \* 29 ans & 160 jours au mesme Signe où il estoit trente ans auparavant; le mouvement de cette Planette estant d'autant plus tardif qu'elle est plus proche de l'extremité du Ciel & B

qu'elle décrit un plus grand cercle.

Quand les Planetes qui font leurs cours au dessus du Soleil font un trine aspect avec luy, elles n'avancent plus, mais elles s'arrestent, ou mesme reculent en arriere jusqu'à ce que le Soleil changeant cet aspect passe en un autre Signe. Il y en a qui croyent que cela se fait, parce qu'alors le Soleil estant fort éloigné de ces Planetes, 7 il ne leur communi- \* que que peu de lumiere, ce qui fait que n'en ayant pas assez, s'il faut ainsi dire, pour se conduire dans leur chemin qui est fort obscur, elles s'arrestent. Mais je ne puis estre de cette opinion, parce que la lumiere du Soleil s'estend trop visiblement par tout le Ciel. pour laisser croire qu'elle soit affoiblie & comme obscurcie par l'éloignement, 8 puisque \* nous ne laissons pas de la voir, lorsque ces Etoiles sont dans ces retardemens : Car si nostre veue est assez bonne pour voir la lumiere du Soleil qui est si éloigné; pourra-t'on croire que ces Planetes qui sont des Estres divins demeurent dans l'obscurité faute de pouvoir C appercevoir cette lumiere? C'est pourquoy j'aimerois mieux dire que la chaleur attire à soy toutes choses; & comme l'on voit que les fruits sont élevez de la terre par la force de la chaleur, & que les vapeurs montent des fontaines jusqu'aux nuées quand il se fait un Arc-en-Ciel, qu'ainsi l'ardeur puissante que le Soleil a lorsque ses rayons sont envoyez en triangle, attire à soy les Etoiles qui le suivent, & arreste celles qui le devancent, & moderant leur course les empesche de s'avancer, en les contraignant de retourner pour rentrer dans le Signe d'un autre triangle. On pourroit demander pourquoy le Soseil par sa chaleur retient plutost les Planetes qui sont éloignées, comme quand elles sont dans le quatriéme Signe, que celles qui sont dans le second ou dans le troisième. Ce que j'ay à dire làdessus, est qu'il faut supposer que les rayons pour faire la figure d'un triangle Équilateral dans le Ciel, ne peuvent estre ny plus ny moins estendus que 10 jusqu'au quatrieme Signe, D\*

6. SATURNE EST XXXI MOIS. Si comme Vitruve dit, & comme il est vray, Saturne acheve son cours en 29 ans & 16c. jours, il faut qu'il foit dans chaque Signe 29 ans & 16e. jours, il taut qu'il toit dans chaque Signé 29 mois & 26 jours donnant 30 jours à chaque mois : cat ce temps qui fait 896 jours multiplié par douze, fait 10751 jours, qui sont le nombre des jours de 19 ans 160 jours. Il faut donc lirex x 1x mois & quelques jours, au lieu de xxx1

mois; parce qu'il eft vraisenblable qu'un copite a mis l'a après les trois x, au lieu de le mettre avant le dernier.

7. IL NE LEUR COMMUNIQUE QUE PEU DE LUMIERE, Barbaro examine ferienfement ce raisonnement, & témoigne n'estre pas entierement persuadé que la raison qui fait que les Planetes retardent leur cours quand elles sont retrogrades, se doive prendre de l'incertitude où elles sont du chemin qu'elles doivent tenir à cause de l'observe de l'obse curité de l'endroit par où elles passent lorsqu'elles sont éloi-gnées du Soleil: Mais il ne s'explique point sur les raisons qu'il a de ne demeurer pas d'accord de cette Theorie, & il qu'il y a que les Planetes les plus éloignées comme Satume & Jupiter ne soient pas suffisamment éclairées dans leur che-min, parla raison que ces Aftres estant des estres divins doivent avoir la veue pour le moins aussi bonne que nous qui sommes suffisamment éclairez en nostre chemin par la lumiere du Soleil quelque éloigné qu'il soit de nous.

8. Puisque nous ne laissons pas de la

VOIR. Jelis ut etiam nobis appareat, au lieu de ut etiam no-bis apparet, ainfi qu'il y a dans tous les Exemplaires. 9. C'EST POURQUOY J'AIMEROIS MIEUX DI-RE. Cette opinion de Vittuve fur la station ou retrograda-tion des Planetes est rapportée par Pline qui en parle com-me en estant le premier Auteur, & il l'explique ainsi. Stellae folis radio percussa inhibentur rectum agere cursum, & ignoa vi levantur in sublime.

vi l'evantur in fublime.

10. Jus qu'Au QUATRIEME SIGNE. J'ay crû qu'il falloit lire jusqu'au quatrième, bien qu'il y air ad quintum dans le texte : Ma raison est que dans la doctrine des aspects des Planetes le Sextil est par l'éloignement de deux Signes, le Quadrat parceluy de trois, & le Trine par celuy de quatre, de mesme que l'opposition est par celuy de sir : Et il y a apparence que dans le premier Exemplaire le nombre quatre est est quantum au lieu de ad IV. qu'il y avoit dans l'original. Et on ne peur pas dire que parce que le point qui termine le quatrième Signe est le commencement du cinquiéme, Virtuve a entendu que le Soleil est au cinquiéme. Signe quand il a achevé le quatrième : Carc qui est dir direction : Carc qui est direction. me Signe quand il a achevé le quatrième : Carce qui est dit icy du cinquiéme Signe est pour répondre à ce qui a esté demandé un peu devant; scavoir pourquoy le Soleil par sa chaleur retient plutost les Planeres qui sont dans le Signe dont il s'agit que celles qui sont dans le second ou dans le trossième : Car il est évident que le second & le trossième

A & que si ces rayons, pour faire leur effet, se répandoient en rond par tout le monde, & CHAP. IV. qu'il ne fust pas necessaire qu'ils s'estendissent en droite ligne pour former un triangle, il est certain que les corps seroient plus échauffez à mesure qu'ils seroient plus proche du Soleil : ce qu'Euripide Poëte Grec a bien remarqué lorsqu'il dit dans la Fable de Phaëton \* 11 que ce qui est éloigné du Soleil est beaucoup plus échaussé, & que ce qui en est proche n'a qu'une chaleur moderée.

> De loin sa chaleur est brûlante De prés elle est moins violente,

De sorte que la raison, confirmée par le témoignage de cet ancien Poëte, semble devoir

faire juger que la chose est telle que je l'ay expliquée cy-dessus.

La Planete de Jupiter, qui fait son cours entre Mars & Saturne, le fait plus grand que Mars & moins grand que Saturne : & ainsi generalement les autres Etoiles, plus elles sont éloignées du dernier Ciel & proche de la terre, moins elles semblent employer de temps à achever leur cours : parce que celles qui font leur cours dans un plus petit cercle, devancent & passent par plusieurs fois dessous celles qui sont plus hautes. Car de mesme que si sur une roue de Potier il y avoit sept fourmis dans autant de Canaux creusez autour du centre de la roüe, & tous plus grands l'un que l'autre, en forte que les fourmis fussent contraintes de marcher en rond, pendant que la rouë va d'un mouvement contraire à celuy des fourmis, il est certain qu'elles ne laisseroient pas nonobstant le mouvement contraire de la rouë, de poursuivre leur chemin, & que celle qui marcheroit le plus prés du centre de la rouë, auroit bien plutost achevé son tour que celle qui va dans le dernier canal, quoy que l'une marchast aussi viste que l'autre; parce que l'une à un bien plus grand cercle à par-courir que l'autre: Tout de mesme les Astres qui vont contre le cours universel du Ciel, font chacun leur circuit particulier, mais ce cours universel qui s'acheve en un jour, les rapporte inégalement vers le lieu d'où ils viennent.

Or il y a des Etoiles temperées, d'autres sont chaudes, d'autres froides, & cela vient \* de ce que tout feu pousse sa flame en haut. 12 C'est par cette raison que le Soleil enslame & brûle par ses rayons tout cet espace appellé Æther qu'il a au dessus de luy, & que l'Etoile de Mars qui passe par là, est fort ardente; au lieu que celle de Saturne qui est plus éloignée & qui touche les extremitez du Ciel qui sont gelées, est extremement froide, & que Jupirer qui marche entre l'un & l'autre, estant également éloigné de ces deux causes de la cha-

leur & du froid, ne produit que des effets mediocres.

Aprés avoir icy exposé tout ce qui m'a esté enseigné par mes Maistres touchant le cercle des douze Signes, les sept Planettes, la diversité de leur puissance & de leur mouvement, & par quelles raisons & selon quels nombres en passant d'un Signe en un autre, elles achevent leurs cours; je diray maintenant comment la lumiere de la Lune croist & de-

croift, ainsi que je l'ay appris des anciens.

Berose qui est venu du païs des Chaldéens en Asie & qui y a enseigné cette Science, dit que la Lune est une boule dont une moitié est éclatante de lumiere, & l'autre est de couleur bleuë : Que cela luy arrive lorsque faisant son cours elle se rencontre sous le Globe du Soleil, parcequ'alors elle s'enflamme par l'ardeur de ses rayons & devient éclatante par la proprieté qu'elle a de concevoir de la lumiere par une autre lumiere : Qu'estant attirée au droit du Soleil, cette partie éclatante est tournée vers le haut, & l'autre qui ne l'est pas, En'est point visible, parce qu'elle est semblable à l'air, & ainsi estant perpendiculairement

gne qui sont comparez à celuy dont il s'agit, sont appellez comme les Signes où se sont les autres alpects: Or ayant esté dit que l'aspect trine se fait au cinquième Signe, parce que le Soleil l'a atteint, il faudroit dire aussi que les autres aspects sont faits au troisiéme & au quatrième Signe, & non au second & au troisiéme.

de que la basse qui en est plus éloignée : mais la consequence que l'on tire de cette experience, est fausse, patce que la moyenne region n'est pas froide, à cause de la foiblesse de la chaleur du Soleil, mais parce que les corps qui sont en cer endroit, sont moins capables de recevoir l'impression de se rayons faute de l'opacité necessaire pour cela, & qui agressant les rayons du Soleil, est cause de la chaleur que le Soleil ne produit point dans les corps transparens où se rayons ne sont pointairestez, ainsi qu'ils sont sur la terre.

12. Et c'estpar cettains s'accorde mal ayec ce que l'Auteur à dit sçavoir, que le Soleil échausse dayec ce que l'Auteur à dit sçavoir, que le Soleil échausse dayec ce que l'Auteur à dit sçavoir, que le Soleil échausse dayec ce que l'Auteur à dit sçavoir, que le Soleil échausse dayec ce que l'Auteur à dit sçavoir, que le Soleil échausse dayec ce que l'Auteur à dit sçavoir, que le Soleil échausse dayec ce que

Снар. IV.

fous le Soleil , toute la lumière est retenuë au dessus; & qu'en cet estat elle est appellée pre-A miere Lune: Que lorsque passant plus outre vers l'Orient, elle n'est plus si fortement atti-rée par le Soleil, l'extremité de sa partie éclatante se laisse voir à la terre comme une petite ligne de lumière, auquel temps elle est appellée seconde Lune; & que quelques jours aprés est ant plus éloignée, elle est appellée troisseme & ensin quatriéme Lune: Qu'au septième jour le Soleil estant vers l'Occident, & la Lune entre l'Orient & l'Occident, c'est-à-dire au milieu du Ciel, elle tourne vers la terre la moitié de sa partie éclatante, parce qu'elle est éloignée du Soleil de la moitié du Ciel; mais que lorsqu'il y a entre le Soleil & la Lune tout le plus grand espace du Ciel; & qu'elle a passe à l'Occident lorsque le Soleil regarde l'Orient; alors à cause qu'elle est éloignée du Soleil autant qu'elle le peut estre, elle fait voir sa partie brûlante toute entière, ce qui atrive le quatorzième jour; & qu'ensuite diminuant de jour en jour, elle accomplit le mois Lunaire en s'approchant & se reculant du B Soleil.

Le Mathematicien Aristarque qui estoit natif de Samos a une autre opinion qu'il fonde sur des raisons tres-fortes tirées de la connoissance qu'il avoit de plusieurs sciences ; & voicy quel est son sentiment. Il tient que c'est une chose evidente que la Lune n'a point de lumiere d'elle-melme, mais qu'elle est comme un miroir qui reçoit celle du Soleil: car la Lune qui est celle des sept Planettes qui fait son cours plus prés de la terre & en moins de temps, passant chaque mois sous le Soleil, il arrive que le premier jour avant qu'elle s'en soit separée elle paroist obscurcie, & parcequ'elle est conjointe au Soleil, 13 il n'y a \* que la partie qui regarde le Soleil qui soit éclairée : en cet état elle est appellée nouvelle. Le jour d'après, qui est le second, passant plus avant, & s'éloignant un peu du Soleil, elle laisse voir une petite partie de l'extremité de sa rondeur. Le troisséme jour qu'elle s'éloi- C gne un peu davantage, cette lumiere commenceà croistre, & ainsi s'éloignant tous les jours, lorsqu'au septiéme, quand le Soleil se couche, elle en est éloignée environ de la moitié du Ciel, elle ne fait voir que la moitié de sa partie éclairée. Le quatorzième lorsqu'elle luy est diametralement opposée, elle est pleine, & elle se leve lorsque le Soleil se couche, parceque tout l'espace du Ciel est entre-deux, 14 & qu'elle renvoye toute la splen- \* deur qu'elle reçoit du Soleil. Le dix-septième lorsque le Soleil se leve elle est proche du couchant. Le vingt & uniéme le Soleil estant levé, la Lune est environ au milieu du Ciel, & la partie qui regarde le Soleil est illuminée, le reste ne paroissaut point: & ainsi continuant sa course elle se trouve le vingt-huitième sous le Soleil, & alors elle acheve le

Il me reste à expliquer comment le Soleil passant chaque mois dans un Signe augmen- D te ou diminuë & les jours & les heures.

13. IL N'Y A QUE LA FARTIE QUI REGARDE LE SOLEIL. J'ay remis icy en sa place une ligne que je croy avoir este transposte. Car il y a dans tous les Exemplaires, Iraque quot mensibus (c'est-à-dire, singulis mensibus) sub rotans lostis radiosque primo die antequam praterit latens objeuntaur. & quoniame sis cum Sole, nova vocatur, &c. Quotidie verò discedens cum pervenit ad diem septimum, distans à Sole occidente, circiter medius cali regiones dimidia lucet, &c ejus que ad solem pars speciat es est illuminata. Or ces mots & ejus que ad Solem pars speciat es est illuminata, or com porte point en leur place &c ne signifient rien: C'est pour quo y je les ay mis ainsi enseur ordre. Itaque quot mensibus sub rotam radiosque primo die antequam praterit, latens observatur, & ejus que ad Solem pars speciat, es (tantum) est illuminata; &c quotiam est cum sole, &c.

14. ET QU'ELLE RENVOYE TOUTE L'A SPLENDEUR, CE TEXTE PA POUR EL R. CE TEXTE PA POINT EL RENT E

# Du cours que le Soleil fait dans les douze Signes du Zodiaque.

OR SQUE le Soleil'a passé jusqu'à · la huitième partie du Signe du Belier, il fait l'Equinoxe du Printemps: & alors 2 passant la queuë du Taureau, & ensuite s'avançant vers les Pleïades, au delà desquelles paroist la moitié de devant du Tauteau, ils avance jus-\* qu'au delà de 3 la moitié du Ĉiel en tirant vers le Septentrion. Sortant du Taureau pour \* entrer aux Gemeaux au lever des Pleïades + il s'élève davantage sur la terre, & les jours croissent de plus en plus. Alors s'avançant encore depuis les Gemeaux jusqu'à l'Ecrevisse, qui est celuy des Signes qui occupe le moins d'espace, lorsqu'il est parvenu à sa huitième B partie, il marque le Solftice d'Esté, & continuant son cours il va jusqu'à la teste & jusqu'à la poitrine du Lion, qui sont des parties attribuées à l'Ecrevisse. Depuis la poitrine du L10n & les extremitez de l'Ecrevisse achevant de passer le L10n , il diminuë les jours en diminuant les arcs qu'il fait sur l'Horison, & revient à faire les jours égaux à ceux qu'il faisoit dans les Gemeaux. Ensuite passant du Lion dans la Vierge, & s'avançant jusqu'au reply qui pend de son vestement, il rend encore les arcs qu'il fait sur l'Horison plus petits, & les jours sont pareils à ceux qu'il faisoit estant dans le Taureau. De là passant par le reply du vestement de la Vierge qui occupe le commencement des Balances, & arrivant au huitiéme degré de la Balance , il marque l'Equinoxe d'Automne , faisant des arcs égaux à ceux qu'il faisoit estant dans le signe du Belier. Aprés cela entrant dans le Scorpion lorsque les Pleïades fe couchent , il diminuë les jours en s'approchant des parties Meridiona-Cles & il les rendencore plus petits quand fortant du Scorpion il touche aux cuisses du Sagittaire: Mais lorsqu'ayant commencé aux cuisses du Sagittaire, qui est une partie du Ciel qui appartient aussi au Capricorne, il occupe sa huitième partie, il parcourt l'espace du Ciel qui est le plus petit. Et c'est de cette brieveté des jours que Bruma est appellée. Aprés estre passé du Capricrone dans le Verseau, il fair croistre les jours, les rendant égaux à ceux Sagittaire. Du Verseau entrant aux Poissons, qui est au temps que le vent Favonius souffle, il égale les jours à ceux du Scorpion.

Ainsi le Soleil allonge ou accourcit les jours & les heures en passant par les signes en des temps differens. Il reste à parler des autres constellations qui sont à droit & à gauche du Zodiaque, & qui sont placées & representées aux regions Meridionales ou Septentrio-

nales du Ciel

L. Jusqu'A LA HUITTEME PARTIE DU SIGNE DU BELLIER. Columelle apporte la raison pour laquelle les Sossifices & les Equinoxes parmi les anciens n'estoient pas au commencement des Signes, mais à leur huitième partie, sçavoir que cela se faisoir ains, parce que l'on suivoit les Feltes qui avoient esté mises vers ce temps là de l'année oil Eudoxus, Meton & les autres anciens Astronomes avoient crú qu'estoient les points des Equinoxes & des Sollities, o moinne dans la veriré ils foiers au commence. Solitices; quoique dans la veriré ils foient au commence-ment des Signes, ainfi qu'Hipparchos l'a enfeigné depuis. 2. PASSANT LA QUEUE DU TAUR EAU, Pline met les Pleï des dans la queuë du Taureau, ce qui est contre l'usa-ge des Astronomes qui n'attribuent les jétoiles de la constel-lation du Taureau qu'à la moitié de devant : car quand mes-me on entendroit par la queüe du Taureau l'extremité de la constellation, il n'est point vrai que les Pleïades soient dans cette extremité : mais entre cette extremité & la teste, ainsi que Vitruve le dir.
3. LA MOITIE DU CIEL. C'est à-dire le Cercle E.

quinoctial quidivile le Ciel en deux parties égales, 4. IL s'ELETE DAVANTAGE SUR LA TERRE, C'est à-dire qu'à midi il est plus éloigné de l'Horizon,

### CHAPITRE

CHAP, VI.

# Des : Constellations qui sont au costé du Zodiaque qui est vers le Septentrion.

A Constellation appellée des Grecs Arctos & Helice, qui est située au Septentrion, Ourse. Toura son Gardien prés d'Îlee, non loin duquel est la Vierge, qui a en son épaule droite noyante une etoille fort luisante, que les Latins appellent Provindemiam, & les anciens Grecs Pro- Qui devance les \* trygeton : mais celle qui est dans l'Epi est encore plus éclatane. Il y a à l'opposite une vendanges,

1. DES CONSTELLATIONS. Je traduits Sydus une Confiellation, qui est l'amas de pluseurs Etoiles, suivant Petymologie de Synodevein qui signise marcher ensemble. Les Anciens selon Suidas fassoint cette mesme distinction entre After qui fignifioit une seule Etoile , & Aftron qui signifioit un figne composé de plusieurs Etoiles.

2. MAIS CELLE QUISST DANS L'ESI. Te cotrige cetendroit aprés Philander en lisant Spice au lieu de Species, Il y a une infinité d'autres fautes dans la description de toutes ces constellations, qu'il faut suppléer par la connoissance

CHAP. VI, Etoile qui est au milieu des genoux du Gardien de l'Ourse appelle : Arcturus; & non loin A La quene de de là , au droit de la teste de l'Ourse, le long des piez des Gemeaux, est le Chartier, dont les piez sont au dessus de la corne gauche du Taureau. Cette constellation a une Etoile que l'on nomme la main du Chartier : les Chevreaux & la Chevre sont en son épaule gauche. Au dessus des signes du Belier & du Taureau est scituée la constellation de Persee, dont les étoiles qui sont à droit passent au dessus des Pleïades', & celles qui sont à gauche, au dessus de la teste du Belier. Persée s'appuye de sa main droite sur Cassiopée, tenant de la gauche, qui est au dessus du Chartier, la teste de Gorgone par le sommet, & la posant sous les piez d'Andromede. Les Poissons sont prés d'Andromede, le long de son ventre & du dos du Cheval, au ventre duquel il y a vers l'extremité une étoile fort luisante, qui est aussi l'extremité de la teste d'Andromede. La main droite d'Andromede est au dessus de la constellation de Cassiopée, & la gauche sur le Poisson Septentrional. Le Verseau est B au dessous de la teste du Cheval, \* dont les piez touchent les ailes du Cygne. 5 Cassiopée \* est au milieu; & le Capricorne a dessus luy l'Aigle & le Daufin, qui luy sont dediez! le long de ces constellations la fleche est étenduë, prés de laquelle le Cygne est placé, dont l'aile droite touche la main & le sceptre de Cephée ; l'aile gauche s'étend sur Cassiopée , & sous sa queuë les piez du Cheval sont cachez. Le Serpent est au dessus du Sagittaire, du Scorpion & des Balances; & il touche du bout de sa teste à la Couronne. Le Serpentaire tient en ses mains le Serpent par le milieu, & pose le pié gauche sur la teste du Scorpion. Non loin de la teste du Serpentaire, est celuy que l'on appelle l'Agenotiillé; & il est fort \* aisé de connoistre les deux sommets des testes de ces signes, parceque les étoilles qui les forment ne sont pas obscures. Le pié de l'Agenoüillé s'appuye sur la teste du Serpent qui est entre les Ourses que l'on appelle 7 Septentriones. Le Daufin se courbe, au droit de la te-C ste du petit Cheval ; la Lyre est posée contre le bec du Cygne ; & 🤊 la Couronne est placée \* entre l'épaule du Gardien de l'Ourse, & celle de l'Agenouillé. Les deux Ourses sont placées dans le cercle Arctique, en sorte qu'elles se touchent par

Sept trions.

Oueue de chien. turrnovante.

le dos, ayant le ventre tourné, l'une d'un costé & l'autre de l'autre. La petite est appellée par les Grecs Cynosura, & la grande Helice. Leurs restes sont opposées, & leurs queues s'éloignent aussi : car chaque teste passant outre de chaque costé est au droit de chaque

Parmy les étoilles du Serpent , qui s'étend fort loin , il y en a une nommée Polaire, qui est celle que l'on voit fort lumineuse auprés de 10 la teste de la grande Ourse : car une partie du Serpent, qui est proche le Dragon, tourne autour de sa teste; & une autre autour \* de celle de la petite Ourse, & s'étend encore le long de ses piez, & ses replis se reslechissent D depuis la teste de la petite Ourse jusqu'à la grande, proche de son museau & de sa temple droite. Les piez de Cephée sont au dessus de la queue de la petite Ourse, & non loin de là, au dessus du Belier, se voyent les étoiles qui composent un triangle qui a deux costez égaux. Il y a de plus beaucoup d'étoiles de la petite Ourse & de Cassiopée qui sont messées confusement ensemble.

que l'on a de la chose qui est claire & certaine de soy.

3. Ar c T u R u s. je croy qu'il saut lire Arstophylax au lieu d'Arstorm; parcequ'Arstorms est une Etoille de la conditation appellée Arstophylax, qui est proprement le Gardien de l'Ourse appellé autrement Bootes; Or l'Etoille Arstorms qui signifie la quenë de l'Ourse, est ainsi appellée à cause qu'elle est fort proche de la queue de l'Ourse.

4. Dont les Pill Touchent les rils ailles but Cyone. Il y auroit contradiction au texte si l'on ne le corrigeoit, & si an lieu de Equi ungula attingunt Aquaris cennas, on ne lisoit Equi ungula attingunt Avis pennas; Car

genua, on ne lisoit Equi ungula attingunt Avis pennas: Car il est dit ensuite que les piez du cheval sont sous la queue du Cygne. Cette correction est encore de Philander.

5. CASSIOPE E EST AU MINIU. Pour traduire le texte en l'estar qu'il est, il faudroit dire que l'Etoile du milieu de Cassiopée est dediée au Capricorne, ce qui n'est point vray car le Capricorne est fort éloigné de Cassiopée : C'est pour quoy l'ay crû qu'il fallon changer la ponctuation, & au lieu de Calisopee media, est dedicata Capricorno, suprà in alti-tudine Aguila & Delphinus, l'ay pense qu'il faut lire Cas-sippea media est (seilicer Cephes & Andromeda) dedicate (sup. est) Capricorno suprà in altitudine Aquila, (situt) & Delphinus, parce que l'Aigle & le Dau sin sont au dessus du Capricorne,

6. L'AGENOÜILLE, Higynus dit qu'Hercule est appuyé sur le genotal droir, & qu'il a le pié gauche sur la teste du Serpent.

7. SEPTENTRIONES. Selon Varron Triones fignifie des boufs, quasi teriones à terendo : mais on n'en compte E que trois , parceque les autres Etoiles font le Chariot, D'autres entendent par *Triones* des triangles ; mais ee n'est point une chose particuliere aux Etoiles de la grande Ourse de pouvoir faire destriangles.

8. Audroit de la teste du fetit che Val. Parve per ess fledicur Delphinus. Philander lie Parvi

Equi per os fletitur Delphinus.

9. LA COURONNE EST PLACEE ENTRE L'EPAULE. Tous les exemplaires ont inter humeros custodis & geniculati corona est ornata, je lis ordinata.

10. LA TESTE DE LA GRANDE OURSE. Je tta-

duis ainsi caput majoris Septentrionis.

Aprés

Aprés avoir parlé des Etoiles qui sont en la partie droite de l'Orient entre le Zodiaque CHAP. VII. & les Etoiles Septentrionales, il me reste à traitter de celles qui sont à la partie gauche de l'Orient, & aux regions Meridionales.

#### CHAPITRE VII.

Des Constellations qui sont à costé du Zodiaque vers le Midy.

REMIEREMENT le Poisson Meridional est posé sous le Capricorne, & sa queue est tournée vers le Sagittaire: De là il y a un lieu vuide jusqu'au Sagittaire. L'Autel où l'on brûle l'encens est au dessous de l'éguillon du Scorpion. Proche la Balance & le \* Scorpion se voyent les parties anterieures du Centaure 2 qui tient en ses mains cette con-B stellation que les Astronomes appellent la Beste. Proche de la Vierge, du Lyon & de l'E-crevisse, le Serpent étend une bande d'étoiles, & par les replis qu'il fait il entoure la region de l'Ecrevisse, & éleve sa teste vers le Lion, soûtenant la Tasse sur le milieu de son \* corps, & étendant sous la main de la Vierge sa queuë sur laquelle est le Corbeau. 3 Les E toiles qui sont sur ses épaules sont également luisantes. Le Centaure est placé au droit de la courbure du ventre du Serpent ; & au desfus de sa queuë auprés 🛮 de la Tasse & du Lion, est le Navire nommé Argo, dont la prouë est obscure, mais se mas & les parties qui sont vers le Gouvernail sont plus apparentes. Le Chien est joint par le bout de sa queuë avec le Navire. Le petit Chien qui suit les Gemeaux, est auprés de la teste du Serpent; & le grand \* Chien suit le petit. Orion est en travers fous le Taureau qui le foule d'un pié. Il tient en \*C fa main-gauche une massuë, s qu'il leve vers les Gemeaux: sil a sous luy comme pour ba-\* se le Lieure, qui est suivy de pres par le Chien. La Balene est sous le Belier & sous les Poissons. Il sort de sa creste une suite d'Etoiles rangées par ordre, laquelle est appellée en \*\* Grec & Hermedone; & après s'estre étendue assez loin, elle vient depuis des Poissons se ser- Les delices de rer en un nœud au haud de la creste de la Balene. L'Eridan est comme un flux d'Etoiles, qui a sa source sous le pié-gauche d'Orion. L'Eau qui est versée par Aquarius, passe entre la teste du Poisson Meridional & la queuë de la Balene.

l'ay parlé icy des Constellations dont les figures ont esté formées dans le Ciel par l'esprit Divin qui est auteur de la Nature, ainsi que le Philosophe Democrite les a dessignées; j'entens seulement celles qui se levent & se couchent en nostre Horison. Car tout de mê-D me que celles qui sont au Septentrion, & qui faisant leur cours autour du Pole septentrional, ne se couchent point, & ne passent jamais sous la terre: ainsi il y en a d'autres sous la terre, qui tournent aussi autour du Pole Meridional, demeurant toujours cachées sans se

L. VERS LE SAGITTAIRE. Il y a dans le texte, Candà profipiciens Céphea, Philander lit Cétum au lieu de Céphea, parceque Céphée est trop loin du poisson Meridional; mais il n'est point vray non plus que la queue du poisson Meridional soit tournée vers la Balene, car c'est sa telle 3 & la queue est tournée vers le Sagirtaire, qui est le Centaure Chiron: C'est pourquoy puisqu'il s'agit de mettre un mot au lieu de Céphea, j'ay mieux aimé lire Centaurum que Cetum.

2. Qui tienten ses mains, le cortige cet en-droit qui n'a aucun sens, & aulieu de Centauri priores par-Etes proxima sunt libra, & Scorpionem tenent in manibus Si-mulachram id &c, le lis, Centauri priores pares proxima funt libra & Scorpioni, tenent (seilicet priores he Centauri partes) in manibus Simulachram id &c. Il faut remarquer qu'il ya deux Centaures dans le Ciel, sçavoir le Sagittaire dont il vient d'estre parlé, & l'autre Centaure qui porte le

Loup.

3. Les Estoiles Quisont sur ses epaules dont les . In est paules dont Virtue entend parler, car il n'y a point d'étoiles luisantes aux épaules de la Vierge, qui semblent neanmoins devoir estre celles dont il s'agut dans le texte.

4. Sous le Taureau. J'ai suivi le correction de Philander, qui lit pressur un gula Tauri, au lieu de Centauri, parceque le Centaure est bien loin de là.

5. Qu'il leve ver s les Gemeaux. Je corrige letexte & Jelis, & eam ad Geminos tollens, au lieu de al-teram ad Geminos tollens, parce que la verité eft qu'Otion leve vers les Gemeaux la massue qu'il tient de la main gauche,& non pas de l'autre main.

6. Il A sous Luv. J'ai suivi la correction de Phi-lander qui au lieu de capure sui bassim, &c. Lepus, lit apud esus bassim, &c. Lepus, cest. A dire, le Liore est à l'emorit de sabasse, pour dire le Lieure suy sert de b.sse. 7. Le lieure our "Est suivy De pre es par

LE CHIEN. Il faut entendre que Vitruve veut dire le contraire de ce qu'il dit, car il dit que le chien sert de base contraire de ce qu'il dit, car il dit que le chien lett de bale à Orion; ce qui n'est point vray, parceque c'est le lievre & non pas le chien qui est sous les piez d'Orion; De sorte qu'au lieu de canis parvo intervallo instegnens leporem; je croirois qu'il faudroit lire, cani parvo intervallo assidens lepus; parcequ'outre que le chien n'est point sous Orion, il n'a aussi jamais esté representé dans les Globes comme suivant le lievre, mais affis auprès du lievre.

8. HERMEDON E, C'est avec taison que Philander dit que ce mot qui signifie les delices de Mercure n'appartient point au sujet. Baldus croit qu'il faut lire Harmenode, c'est-à-dire un nœud, qui est la jonction & l'assemblage des liens

qui attachent les poissons.

9. Les poissons. Il ya Serpentium dans le texte au lieu de Pissinm, que Philander a corrigé.

de Menelaus.

les naissances.

CHAP. III. lever sur la terre; ce qui fait que l'on ne sçait point quelle est leur figure ; comme il se A Nom du Pilote prouve par l'Etoile appellée Canopus, que nous ne connoissons que par le rapport des marchands qui ont voyage dans les extremitez de l'Egypte, & jusqu'aux terres qui sont au

bout du monde.

J'ay enseigné exactement quel est le cours des Astres autour de la terre, & quels sont les douze signes du Zodiaque, avec la disposition des Etoiles qui sont vers le Septentrion & vers le Midy, parceque la construction des Analemmes dépend de ce tournoyement du monde, du cours que le Soleil fait dans les Signes du Zodiaque par un mouvement contraire, & des ombres Equinoctiales des Gnomons. Car pour ce qui est du reste, sçavoir quelle est la puissance des douze signes, quelle est celle du Soleil, de la Lune, & des cinq autres Planettes sur la vie des hommes, il s'en faut rapporter à l'Astrologie & aux Chal-Quiraisonne sur déens, qui possedent particulierement cette science Genethiologique, qui rend raison pour-B quoy l'on peut sçavoir par les astres le passé & l'avenir : car les inventions qu'ils nous ont laissées par écrit, font voir quel a esté le sçavoir & l'esprit des grands personnages qui sont sortis de cette nation des Chaldéens; entre lesquels Berose a esté le premier, qui estant venu en l'Isle de Co y enseigna cette science, en laquelle Antipater & ensuite Achinapolus ayant étudié, ont monstré que la Genethliologie doit estre fondée plutôt sur la concep-

tion que sur la naissance.

A l'égard de la connoissance des choses naturelles, des puissances qui gouvernent la Nature, & des causes qui produisent tous les effets qui se voyent au monde, Thales Milesien , Anaxagore Clazomenien , Pythagore Samien , Xenophante Colophonien , & Democrite Abderitain ont laissé par écrit tout ce qu'ils ont inventé; Et suivant leurs opinions Eudoxus, 1º Euchæmon, Calippus, Meto, Philippus, Hipparchus, Aratus, & les C L'usage des in- autres Astrologues, à l'aide de 11 la Parapegnatique ont fait des observations plus exactes \* qu'ils ont laissées à la postersté sur le lever & sur le coucher des Etoiles, & sur les saisons de l'année. Ces sciences à la verité meritent d'étre admirées dans les écrits de ces grands personnages, qui ont tellement travaillé, que 12 les predictions qu'ils ont faites des change- \* mens du temps ont paru venir d'une connoissance plus qu'humaine. Et c'est pourquoy il est raisonnable de s'en rapporter à eux après la peine & le soin qu'ils ont pris à examiner toutes ces choses.

strumens qui ser-vent aux observations Aftro-

to. Euchemon, Callifers, Meto qui font dans les exemplaires imprimez, il lir Euchamon, Callifers, Meto qui font dans les exemplaires imprimez, il lir Euchamon, Calippus, Meto qui font les noms des illustres Astronomes dont Ptolomée. fair

LA PARAPEGMATIQUE. J'aitraduit à la marge Parapegmata, l'usage des instrumens qui servent aux ob-servations Astronomiques, suivant l'opinion commune & contre le sentiment de Saumaise qui croit que Parapegma en cet endroit fignifie une table d'airain surlaquelle estoit gravée la figure du Ciel, le lever & le coucher des Etoiles, & les saisons de l'année. De sorte que Parapegma selon Saumaise est l'effer & la production de la science mesme qui a esté trouvée par les moyens qui sont appellez Parapegmata parceux qui suivent l'opinion vulgaire. Mais cette opinion vulgaire me semble estre plus conforme au texte, pare qu'il est dit que les Astronomes ont trouvé la science des Attres par la Perapegmatique, Siderum occasi et orrus pa-rapegmasum disciplina sinvenerunt. Or Parapegma est un mot grec qui lignifie en general une chose clouée & fichée quelque part, comme sont les lames d'airain dans lesquelles les loix, les declarations des Princes, & les bornes des heritages effoient gravées, & que la langue Françoife exprime affez bien par le mot d'affiche. Mais il fignifie aussi l'assemblage de plusieurs pieces ; ce qui convient bien aux instrumens de Mathematique, qui servent aux Observations Astrono-

12. Les prepietions qu'ils ont faites. L'Argument de Vitruve est bon quantà la forme, mais la principale des propositions est fausse, qui est que les Astro-logues predisent le changement des Saisons, & l'on peut par mesme raisonnement conclure fort bien que les predi-Etions que les Aftrologues font du changement du temps, estant fausses, comme elles sont, celles qu'ils sont de la fortune des hommes le doivent estre encore davantage: parce que la raison du peu de succez de leurs predictions en ce qui regarde la fortune des hommes qui ella liberté de leur vo-lonté, man que à l'égard des Elemens qui n'ayant rien qui resiste aux impressions des Astres, ne devroient jamais man-quer de faire paroitire les effets de ces impressions confor-mes aux predictions des Astrologues, si ces Philosophes avoient la connoissance des causes de ces impressions.

# De la maniere de faire les Cadrans au Soleil, & des ombres des Gnomons au temps des Equinoxes à Rome & en d'autres lieux.

Ous nous contenterons d'expliquer la maniere de décrire les Cadrans, & de connoistre quelle est la grandeur des jours en chaque Signe, & quelle est : la proportion de l'ombre Equinoxiale à son Gnomon au point du Midy. Car le Soleil étant au temps de l'Equinoxe dans le Belier ou dans les Balances, fi la longueur du Gnomon est divilée en neuf-parties , l'ombre en a huit à l'élevation-du Pole de Rome ; Comme-aussi à B Athenes, file Gnomon a quatre parties, l'ombre en a trois; A Rhodes s'il est long de sept, l'ombre est de neuf ; A Tarente s'il l'est de douze , l'ombre l'est de 9 ; A Alexandrie s'il a cinqparties, l'ombre en a trois : & ainsi en differens lieux les ombres Equinoxiales des

Gnomons se trouvent naturellement differentes.

C'est pourquoy lorsque l'on voudra faire des Cadrans en quelque lieu, il faut premierement sçavoir quelle est l'ombre Equinoxiale de ce lieu-là : car si elle est de huit parties le Gnomon en ayant neuf, comme à Rome, il faudra tirer une ligne sur un plan, au milieu de laquelle on en élevera une autre à angles droits, & à l'equerre; cette ligne qui est appellée Gnomon, lera divisée avec le compas en neuf parties, à commencer depuis cette premiere ligne qui a été tirée sur le plan; puis au lieu où est la marque de la neuvième partie, on mettra le centre marqué A, & ayant ouvert le compas de la grandeur qu'il y a depuis C ce centre jusqu'à la ligne du plan où l'on mettra la lettre B, on fera avec le compas un cercle appellé le Meridien. Après cela dans les neuf parties qui sont depuis la ligne du plan \* jusqu'au centre ' qui est l'exercimité du Gnomon, on prendra la grandeur de huit parties que l'on marquera sur la ligne du plan au droit où sera la lettre C; ce qui est l'ombre Equinoxiale du Gnomon. De ce point C, par le centre où est la lettre A, on tirera une ligne

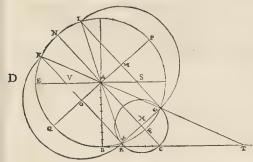

qui est le Rayon du Soleil lors qu'il est à l'Equinoxe. Cela étant fait on ou vrira le compas pour prendre l'espace qu'il y a depuis la ligne du plan jusqu'au centre, & l'on fera deux marques égales sur les extremitez du cercle, l'une à gauche vers E, & l'autre à droit vers I: Puis on tirera par le centre une ligne qui separera le cercle en deux, & qui est appellée Horizon par les Mathematiciens. Ensuite on ouvrira le compas 3 de la quinziéme partie de tout le cercle, & on en mettra une branche sur l'inter-

fection qui est faite par le cercle & par la ligne du rayon Equinoxial où est la lettre F, &

1. LA PROPORTION DE L'OMBRE EQUINO

XIALE. Je traduits ainf ditram depalations: supposant que

E depalatio vient de Palus, un pieu, fait des omnores à middy quison differentes chaque jour. Depalatio est differenment interpreté par Turnebe & par Baldus, qui confessent
l'un & l'autre ne seavoir pas bien precisément ce que Vittuve
e a voulu exprimer par ce mot que l'on ne trouve point
dans les autres auteurs Latins. Turnebe croit que Vittuve
entend par Depalatio, qui est quasit pali removio, cette maniere d'allonger & d'accourcir les jours dontil sera parlé cyaprès, & qui se faisoit dans les Clepsydres par le moyen
d'un coin de bois qui estant tiré ou pousse s'aisoit en moyen
d'un coin de bois qui estant tiré ou pousse s'aisoit ever ou
baisser un cone qui fermant plus ou moins un entonnoir, en
laissoit tomber plus ou moins d'eau, ce qui servoir à allonger ou à accourcir les heures, Baldus qui ne trouve pas à
propos de transferer aux Cadrans au Soleil ce qui appartient propos de transferer aux Cadrans au Soleil ce qui appartient

aux Clepfydres, croit que Depalatio qu'il fair venir du Ver-be Palor, qui fignifie errer & courir çà & là, denote l'iné-galité des ombres qui s'augmentant & fe diminant, fem-blent courir tantoit d'un costé tantost d'un autre. Mais ces deux interpretes conviennent, en ce qu'ils entendent que Depalatio est pour les changemens qui arrivent à la gran-deur des jours, & ils ne sont differens qu'en l'Etymologie,

Je croisayoir exprimé ce sens dans matraduction.
2. Qui est L'ext Remite Du Gnomon. Il y a manifestement faute au texte : caril faut ou Gnomonis ex-tremum, ou circuli centrum ; parceque Gnomonis centrum

n'a point de sens.

3. DE LA QUINZIE'ME PARTIE. Vitruve suppose que la plus grande declinaison du Soleil est de 24 degrez, ce qui n'est pas precisément vray, parcequ'elle n'est que de 31 de grez & mais cette precision n'est pas necessaire dans la confessione de calcular de suppose de l'ancient de calcular de suppose de l'ancient de calcular de l'acceptance de l'accept fection des Cadrans au Soleil.

Esien.

Соприче.

Pour les mois.

CH. VIII. H. Aprés cela on tirera deux lignes par ces points & par le centre jusques sur la ligne du A plan, où on mettra les lettres T, & R; ce qui representera le rayon que le Soleil fait en

Hyver & celuy qu'il fait en Esté.

Or il faut que la lettre I soit à l'opposite de la lettre E, au point où la ligne passant par le centre, coupe le cercle en deux; & que les lettres K & L soient à l'opposite de G & d'H, & qu'ainsi la lettre N, soit à l'opposite de C, & d'F, & d'A: cela estant on tirera deux lignes diametrales, l'une depuis G jusqu'à L, & l'autre depuis H jusqu'à K, celle de dessus sera pour l'Hyver, & celle de dessous pour l'Esté. Ces lignes diametrales seront divisées par le milieu aux points M&O, par lesquels, & par le centre A, on tirera une ligne qui ira d'une extremité du cercle à l'autre, où l'on mettra les lettres P & Q. Cette ligne qui est appellée Axon par les Mathematiciens, sera perpendiculaire à l'Equinoxiale. Ensuite mettant un pie du compas sur chaque centre, & étendant l'autre à l'extremité des lignes B diametrales, on décrira deux demy-cercles, dont l'un sera pour l'Eté, & l'autre pour l'Hyver; puis aux points où les Paralleles coupent la ligne de l'Horison, on mettra la lettre S à droit & la lettre V à gauche: ensuite on tirera une ligne parallele à celle qui est appellée Axon, depuis l'extremité du demy-cercle où est la lettre G, jusqu'à l'autre demy-cercle où est la lettre H: cette ligne parallele est appellée . Lacotomus. Enfin on mettra encore \* une branche du compas sur la section que cette ligne fait avec l'Equinoxial marquée X, & l'autre à l'endroit où le rayon d'Esté coupe le cercle au droit de la lettre H; & sur ce centre qui est en la ligne Equinoxiale, commençant à cet intervalle du rayon d'Esté, on tracera un cercle pour les mois, qui est appelle Manacus. Cela estant fait on aura la figu-\* re de l'Analemme.

On pourra décrire par cet artifice toutes fortes de Cadrans au Soleil en quelque plan que ce puisse estre sur les divisions des lignes des deux Tropaques & de l'Equinoxial, ou mesme des autres Signes, par le moyen de l'Analemme: pourvir qu'en toutes les descriptions on divisse les jours de l'Equinoxe & ceux des deux Tropiques en douze parties égales. Que si je n'ay pas expliqué tout cela par le menu, ce n'est pas tant pour n'en avoir pas voulu prendre la peine, que par la crainte d'estre trop long & ennuyeux, & par l'envie que j'ay de dire quels sont les inventeurs de chaque espece de Cadran. Je ne suis point capable d'en inventer de nouveaux, & il ne seroit pas raisonnable que je m'attribuasse les inventions d'autruy: C'est pourquoy je vais exposer quels sont les inventeurs des Cadrans.

4. LACOTO MUS. Les Grammairiens ne sontpoint assurez de la signisi cation de ce mot qui patois Grece & qui ne se trouve point dans le traité que Ptolomée a fait de l'Analemme, L'opinion la plus commune est qu'il vient du mot Grec lakis, qui signisse une rognure de drap, & du verbe temme, qui signise comprer car cette ligne appellée lacotomas coupe une piece du Meridien.

5. MANAGUS. La pluspart des E-

5. MANACUS. La pluspart des Exemplaires ont Monacus, sans raison, Jocundus lit Manacus, qui signifie appartenant aux mois. L'Etymologie se prend du Grec Man, qui selon la pronon. Tociation commune signifie le mois. Scali

ger croit que le mot Almanach vient de ce mot Manacu. Ce cerele represente la ligne Ecliptique qui est divisée en douze pour les douze fignes qui font les douze mois, & il sett pour marquer sur la ligne du plan B T, les huit signes qui restent outre les quatre qui sont designez dans la sigure de l'Analemme de Vittuve, scavoir aux Solfitices P & B, & ceux des Equinoxes C, ce qui se fait en divisant le cercle Manacus H S G C, en douze parties, & cen

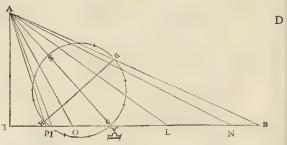

tirant de l'interfection que ces lignes font avec la ligne H G. qui est appellée Lacotomus, la ligne AI, pour les Ge-E meaux & pour le Lyon; la ligne A O, pour le Taureau & pour la Vierge; la ligne A L, pour les Poissons & pour le Scorpion; & la ligne AN, pour le Verseau & pour le Sacritaire

CHAPITRE

De la construction & de l'usage des Horloges, & comment, & par qui elles ont esté inventées.

Hemicycle creusé dans un quarré, & coupé en sorte qu'il soit incliné comme l'Equi-Demi-cercle noxial est à ce qu'on dit de l'invention de Berose Chaldéen. Le Navire ou Hemis-Scaphé, Demi-\* phere est d'Aristarque Samien, comme aussi 4 le Disque posé sur un plan : l'Astrologue slobe. Eudoxus a trouvé 3 l'Araignée. Quelques-uns disent qu'Apollonius à inventé le Plinthe, ou Quarreau, qui mesme a esté posé dans le Cirque de Flaminius. Scopas Syracu-\* sain a fait celuy que l'on appelle 7 Prostahistoremena; Parmenion, le Prospanclima; Theodose dont il est fait B & Andreas Patrocles, \* le Pelecinon; Dionysiodorus, le Cone; Apollonius, le Carquois.

Outre tous ces Auteurs plusieurs autres en ont encore inventé de disserntes sortes, Histoire Pour sous les elle comme ? le Gonarque, l'Engonate, & l'Antiborée. Il y en a eu aussi quelques-uns qui ont fait Angulaire. \*pour ceux qui voyagent des cadrans so portatifs, qu'ils ont décrits dans leurs livres, où Fait en Genonil. chacun peut prendre des modeles pour en faire, pourveu que l'on sçache la description Opposé an Sep-

1. Horloges, Le mot d'horloge en François ne fignifie ordinairement que celles qui sont à contrepoids & qui sonnent, celles qui sont à ressort & portatives s'appellent Montres. celles qui sont pour le Soleil s'appellent Cadrans. Neanmoins le nom d'horloge peut passer pour general, & je l'ay employé en cette signification, parce qu'il est ici necessaire pour comprendre les deux especes de machine à marquer les heures dont il est passer dans ce chapitre, qui sont les Cadrans au Soleil & les Clepsydres.

2. Incling comme L'Equinoxila L'il y a dans le texte, ad enclym s'succissum. Enclyma signific inclinaison ou pente, il y a apparence que le Cadran de Berose estoit un Plinthe incliné comme l'Equitoxial, & que ce Plinthe étoit coupé en Hemicycle ou demicercle concave au bout d'enhaur qui regarde le Septentrion, & qu'il y avoit

au bout d'enhaut qui regarde le Septentrion, & qu'il y avoir un ftyle fortant du milieu de l'Hemicycle dont la pointe ré-pondant au centre de l'Hemicycle reprefentoit le centre de la terre, & fon on bre tombant fur la conçavité de l'Hemicycle, qui representoit l'espace qu'il y a d'un Tropique à l'autre, marquoit non seulement les declinaisons du Soleil, c'està dire les jours de mois, mais aussi les heures de cha-que jour: Car cela se pouvoit faire en divisant la ligne de chaque jour en douze parties égales , ce qui se doit entendre des jours qui sont depuis l'Equinoxe d'Autonne jusqu'à ce-D lui du Printemps , estant necessaire d'augmenter l'Hemicycle au droit des autres jours qui ont plus de douze heures Equinoxiales.

3. LE NAVIRE OU HEMISPHERE, Les deux mots de Scaphé & d'Hemispherium dont Vitruve se ser pour exliquer le Cadran d'Aristarchus, sont à mon avis joints enfemble pour faire entendre que l'Hemisphere estoit spherifemble pour faire entendre que l'Hemisphere eftoit spherique concave, & non point comme quelques Interpretes veulent, pour signifier que ce Cadran estoit en ovale. Martianus Capella dit que les Cadrans appellez Se aphia estoient creusez en rond, ayant un Style élevé au milieu: & il ya raison de croire que l'extremité du Style répondant au centre de l'Hemisphere concave faisoit dans ce Cadran le même effet que dans l'Hemisphere.

4. L z D 1 s q u z. Dises en Grec, signifie un corps rond Es plat, Mon opinion est que le Disque d'Aristarque estoit un Cadran horizontal dont les bords estoient un peu televez pour remedier à l'inconvenient qui a esté ci devant remarqué dans les Cadrans dont le Style est droit & élevent perpendiculairement sur l'horizon: car ces bords ainsi relevez em-

diculairement sur l'horizon: car ses bords ains relevez em-

peschent que les ombres ne s'étendent trop loin. 5. L'A R A 1 0 N E E. Si cette Araignée est celle qui est aux Astrolabes ; ainsi qu'il y a grande apparence, elle est décri-te ci-aprés dans ce mesme chapitre sous le nom d'horloge Anaphorique.

6. Le PLINTHE OU QUARREAU. Je corrige cet en-droit suivant le conseil de Baldus, qui veut qu'on lise Plin-thum sive laterem, au lieu de Plinthum sive lacunar: car Plinthus en Grec & later en Latin fignifient la mesme chose, sçavoir une brique ou quarreau; & lacunar signifie une chose dont la figure est rout à fait contraire à celle d'une brique, lacanar citant une chose creuse, & Flinthus & later une chose pleine & relevée,

une chose pleine & relevée,

7. PROSTAHLSTOREMENA. Les Interpretes ont des opinions differentes fur l'explication de ce Cadran. Baldus croit qu'il est opposé à celui qui est appellé Prosparaclima, c'est-à-dire qui peut servir à tous les climats de la terre, au lieu que celui ci n'est que pour les lieux dont les Historiens & les Geographes ont parlé. Cisaranus croit que ce nom lui a esté donné, parce que les figures des Signes y estoient peintes, suivant ce qui est rapporté dans les fables i mais cela n'est point de l'essence d'un Cadran.

8. Le Pelecinon. Les Cadrans faits en hache sont probablement les Cadrans où les lignes trassevers le milieu & clargies vers les costez, ce qui leur donne la forme d'une hache a deux costez qui est nostre haches deux qui regard. nt l'Ocient ou l'Occident, qui est aut longs & situez obliquement representent un Carquois,

Carquois.

9. LE GONARQUE, L'ENGONATE ET L'ANTIE BORE'E. On ne trouve point ces mots dans les autres Auteurs y Grees, ny Latins. Le Gonatque & l'Engonate femblent estre derivez du Gree, & fignifier des Cadrans faits sur des superfices différentes, dont les unes estant horizonta-les, les autres verticales, les autres obliques font plufieurs angles; ce qui fait appeller ces Cadrans angulaires & pliez à cause que Gony fignifie un angle & un genou, Pour ce qui est de l'Antiborée, Baldus dit que c'est un Cadran Equinoxial tourné vers le Septentrion : mais la verité est qu'un Cadran Equinoxial à deux parties; s'une tournée vers le Septentrion pour le Printemps & pour le l'Esté i l'autre vers le Midy pour l'Automne & pour & l'Hyever. teursny Grecs, ny Latins. Le Gonarque & l'Engonate sem-

ver.

10. PORTATIFS. J'interprete ainsi pensilia quoique borologium p'nsile, ne contienne pas toutes les significations que peut avoir horloge portaiss; parce qu'il y a des cadrans portatifs, dont on ne se fert point en les tenant pendus: mais parce que la pluspart de nos Cadrans portatifs sont faits avec des aiguilles aimantées, dont les anciens n'avoient point l'usage; il y a apparence qu'ils n'avoient point d'autres Cadrans portatifs que ceux dont on se ser ne les tes nant pendus tels que sont les Cylindres & les anneaux Astronomiques. Je n'ai point voulu m'étendre à expliquer plus áu long la maniere de faire les Cadrans au soleil; il faudroit un traité exprés pour cela : je metontenterai d'en de. droit un traité exprés pour cela : je me tontenterai d'en de-crire seulement un qui est de mon invention, parce qu'il est nouveau & fort commode chant portaif universel & sans aiguille aimantée : C'est une espece d'anneau Astronomique. Il est composé d'une borte : d'un style , qui la traverse & d'un cercle qui la suspend. La boete a sa

Cccc

CHAP. IX.

de l'Analemme. Ces mesmes Auteurs ont encore donné la maniere de faire des Horloges A avec l'eau, entre lesquels Ctesibius natif d'Alexandrie est le premier qui a découvert Quisefaitparle la force que le vent a naturellement pour la Pneumatique, & je crois que les curieux seront bien aises de sçavoir comment ces choses ont esté trouvées.

Ctesibius natif d'Alexandrie fut fils d'un Barbier: il nasquit avec un esprit tellement inventif, qu'il excelloit entre tous aux "Mechaniques, pour lesquelles il avoit une forte \* inclination. Un jour ayant envie de pendre un miroir en la boutique de son pere, en telle sorte qu'on peust aisément le hausser & le baisser, par le moyen d'une corde cachée, il executa ainfi cette machine,

Il mit un canal de bois fous la poutre où il avoit attaché des poulies fur lefquelles la corde passoit & faisoit un angle pour descendre dans ce bois qu'il avoit creuse, afin qu'une boule de plomb y peust couler : or il arriva que lorsque cette boule allant & venant dans B ce canal étroit, faisoit sortir par la violence de son mouvement l'air enfermé & épaissi par la compression, & le poussoit contre l'air de dehors, cette rencontre & ce choc rendoit un son assez clair. S'estant donc apperceu que l'air resserré & poussé avec vehemence ren-D'eaux & de doit un son pareil à la voix, il fut le premier qui sur ce principe inventa les machines Hytuyans.

Les choses qui se drauliques, comme aussi tous les Automates qui se sont par l'impulsion des eaux renfermées,

Les choses qui se drauliques, comme aussi tous les Automates qui se sont par l'impulsion des eaux renfermées,

rennuent d'ellesles machines qui sont sontées à sur la force du Cercle, ou sur celle du Levier, & plusieurs \* autres belles & agreables inventions, mais principalement 13 les horloges qui se font par le \* moyen de l'eau.

mesmes. Rotundatio. Porreclum



forme d'un Globe celeste, dont on a coupé de chaque costé tout ce qu'il y a depuis le plan des tropiques jusqu'aux Poles, ce qui fait que cette boette a deux faces planes & paralle-les. Sur l'une de ces faces est le Cadran pour les heures, sur ies, sur une de ces races et le Gautan pour les neutes, fut l'autre, il y a un Calendier où font marquez les jours des fignes & des mois. Le fryle qui traverse la boete & qui represente l'Axe du monde, est mobile, a sin que sa pointe dont l'ombre doit marquer les heures, se puisse sever ou abaisser sur le plan du Cadran des heures, selon les differentes de la companyation tes hauteurs que le Soleil a tous les jours à midy. Cela se fait en adressant le degré du signe qui est matqué dans le Calendrier, au droit d'un Index qui est en travers sur le Calendrier, & qui est immobile estant attaché aux bords de la boette : & le Calandrier estant marqué sur une plaque la boëtte: & le Calandrier estant marqué sur une plaque roude & mobile: Car cette plaque ayant un cercle par derriere & en dedans de la boete qui est coupé, en forte qu'il a une épaisseur disferente selon les hauteurs que le Solcil a chaque jour, il arrive qu'à mesure que l'on tourne la plaque du Calendrier, ce cercle fait lever ou baisser le style, parce que le style a une branche en equetre qui appuye sur le cercle, y estant poussée par un ressort. Le cercle qui suspend la boette represente le Metidien & son quart est divisséen 30 degrez: la boete a deux mouvemens dans ce cercle l'un est pour l'y faire tourner lorsque l'on veut incliner le Cadranselon l'elevation du Pole: l'autre est pour faire que le cercle & la boete soient en un mesme plan, lorsqu'on

Pour voir l'heure qu'il est, il faut mettre le cercle Meridien en l'état qu'il est, il faut mettre le cercle Meridien en l'état qu'il est dans la figure & sur le degré de la latitude du lieu, ce qui se sait et l'état qu'il est dans la figure du lieu de s'état qu'il est de l'état qu'il au degré de l'élevation du Pole, en commençant à comp-terdepuis le zenith, qui est l'endroit par lequel le Cadran est pendu : ensuite aprés avoir mis le degré du signe au droit de l'Index, il faut toutret la machine jusqu'à ce que l'om-bre du ftyle frappe le lymbe de la boete. Car cela estant le cercle sera dans le Meridien du lieu, & l'ombre sera sur l'e l'Heure. Mais il saut à chaque semestre changer la face où est le Cadran la tenant toutnée nhaut & vers le Septentrion depuis! Equinoxe du Printems jusqu'à celui de l'Automne, & la tournant embas & vers le Midy pendant l'autre semestre. A A est la face de la boëte sur laquelle les heu-



res font marquées. D Les heures font dans deux cercles, les unes font pour l'hyver & les autres pour l'esté. B G est l'autre face de la boete qui a en dehorsle Calendrier gravé, & en dedans le cercle DD, dont la partie la plus haute H fait allonger lestyle aux solstices

la plus baffe G, le fait baiffer aux Equinoxes. E H est la branche qui fait un equerre avec le style C C, sur laquelle un ressort presse & la fait baisser lorsqu'en tournant la plaque du Calendrier, on fait approcher la partie G vers E la branche. Les deux faces de la boete sontiey representes se sont proches de la boete fontiey representes se sont parties de la boete sont expresse de la boete sont expressed de la boete so tées separées de la boette qui est entiere dans la figure

qui represente la machine montée.

11. Aux mechaniques. Le mot des mechaniques qui est fort usité en François, contient ce me semble la ve-ritable signification de ces mots rebus artificiosis, qui sont dans le texte, & cj'ay crit que aux choses artificielles auroit esté trop vague.

12. LA FORCE DU CERCLE ET CELLE DU LE-VIER. Il est parlé amplement de ces deux principes des mechaniques, auneuvième chapitre du dixiéme livre, 13. LES HORLOGES QUI SE FONT PAR LE

Pour faire reuffir ces machines il perça une lame d'or ou une pierre precieuse, &il choi- CHAP. IX. sit ces matieres, parce qu'elles ne sont pas capables d'estre usées par le passage continuel de l'eau, ny sujettes à engendrer des ordures qui puissent boucher l'ouverture. Cela estant

\* ainsi, l'eau qui coule également par ce petit trou, fait élever un morceau de liege, 14 ou un Phellos.

\* vaisseau renverse, que les ouvriers appellent Tympanum, sur lequel est une regle & des Tambour. rouës dentelées egalement, en sorte que par le moyen de ces dents dont l'une pousse l'autre, ces rouës tournent fort lentement. Îl se fait encore d'autres regles & d'autres rouës dent clées de la mesme maniere, qui par un seul mouvement en tournant produssent plusieurs esfets, & sont remuer diversement de petites sigures à l'entour de quelques Pyra-\* mides, jettent 16 des pierres en forme d'œufs, font sonner des Trompettes & de telles au-

tres choses qui ne sont point de l'essence de l'horloge.

On en fait aussi en marquant sur des colonnes ou sur des Pilastres, les heures qu'une petite figure montre avec une baguette pendant tout le jour, à mesure qu'elle s'éleve de bas en haut : Or afin que la grandeur des heures, qui est inégale & qui change tous les mois, & mesme tous les jours, soit exactement marquée, l'on ajoûte, ou on oste des coins qui arrestent l'eau & empeschent qu'elle ne coule viste. Pour cela on fait deux cônes dont l'un est creux & l'autre solide, tous deux arondis si juste, qu'entrant l'un dans \* l'autre ils se joignent parsaitement; de sorte que 17 par une mesme regle en les serrant, ou en les lâchant, on peut donner plus ou moins de force au cours de l'eau. Et c'est par de \* semblables artifices que l'on fait des horloges avec de l'eau 18 pour le temps de l'Hyver.

Que si l'on trouve que l'accourcissement ou l'augmentation des jours ne se peut pas faire commodement par le moyen de ces coins, parce qu'il y peut arriver plusieurs incon-

C MOYEN DE L'EAU. Il y a sujet de s'estonner que Vitruwe qui affecte tant d'apporter des noms Grees pour signi-fier des choses qui en ont de Latins, employe ici une cir-conlocution Latine, au lieu de se servir du mot Gree de Clepfydre, dont l'ulage estoit fort commun parmi les Ro-mains. Ces horloges dont il y avoit plusseurs especes, ainsi mains. Ces notloges dont il y avoirpluticurs elpeces, aufi qu'il se voit en ce chapitte, avoient routes cela de commun, que l'eau tomboit insensiblement par un perit trou d'un vaisseau dans un autre, dans lequel en s'élevant peu à peu, elle élevoit un morceau de liege qui faisoit connoîstre les heures en différentes manieres. Elles estoient aussi toutes sujetes à deux inconveniens. Le premier qui est remarqué par Plutarque, est que l'eau s'écouloit avec plus ou avec poins de difficulté seno que l'air estoit plus ou moins épais.

par Plutarque, est que l'eau s'écouloit avec plus ou avec moins de difficulté selon que l'air estoit plus ou moins épais, ou plus foriod ou plus chaud; car cela empeschoit que les heures ne sussent plus chaud; car cela empeschoit que les heures ne sussent plus L'autre est que l'eau s'écouloit plus D promptement au commencement lorsque le vaisseau d'où l'eau tomboit estoit plein, que vers la fin, à cause que la pesanteur de l'eau estoit plus grande au commencement qu'à la sin : Et c'est pour remedier à cet inconvient qu'Oronce a inventé sa Clepsydre, qui est un petit navire qui nage sur l'eau, &c qui le vuide par un Siphon qui est au milieu du navire : car le navire se baisse à mesure que l'eau est vuide par Le Siphon qui la fait sortir toujours d'une messe force, parce qu'il prend toujours l'eau proche de sa superficie. Nous avons substitué aux Clepsydres des anciens nos horloges de sable.

14 UN VAISSEAU RENVERSE, J'ai interpreté Scaphism un vailleau 3& il y a apparence que celui dont on fe lervoit aux Clepfydres effoit fair pour enfermer de l'air chantenverse sur l'eau, asin que cet air le soutint, ce qui faifoit le mesme esser que le Liege qui par sa legereré nage ai-E sement sur l'eau : mais jai crû qui ly a saute au texte & qu'an lieude aqua sublevat Scaphium inversimquad ab ar-tssicibus Phello sive Tympanum dicitur. Il saut lite, Aqua tificibus Phellos five Tympanim dictim. Il taut lite, Aqua fiblevas Phellon aus Scaphium inversium quod ab artificibus Tympanum dictim, n'y ayant point d'apparence qu'un vaisseau renverse puisse estre appellé un liege, mais bien un Tambour; parce que le vaisseau renverse de le tambour nacent sur l'eau par une messiue raison qui est celle de leur figure capable d'enfermer beaucoup d'air qui les souleve : mais ce qui fair nager le liege, est seulement la legereté de su maires. sa matiere.

4. Une regle et des roues dentelees. Cette machine n'est point representée dans nos figures des Clepfydres, parce qu'elle n'a pas befoin de figure pour estre entendué. Ceux qui ont veu la machine appellée cuc, qui est affez commune, n'auront pas de peine à comprendre qu'y ayant une regle dentelée possessir le lege ou Phellos, il faut que l'eau qui fait monter le Phellos fasse aus monter la regle, & que cette regle poussant les dents d'une roile dans les quelles les siennes sont engagées, sasse tourer la roile, m'y avant caus d'aures difference entre cette Clessorie.

lesquelles les siennes sont engagées, sasse tourner la roue, n'y ayant point d'autre disference entre cette Clepsydre & le Cric, sinon qu'au crie le Pignon qui est une espece de roue fait aller la regle, & dans la Clepsydre la regle fait aller la roue; ce qui ne change point la nature de la machine.

16. Des pier re es en for Me e D'oleufs. Presque tous les exemplaires ont tona au lieu d'Ova, que Cisaranus a cortigé & Barbaro aprés lui. On peut douter si ces pierres que ces horloges jettent ne sont point pour marquer les heures en tombant dans un bassin d'airain, & si elles ne tiennent point lieu de la sonnetie de nos horloges. Ce que Vitruve dit au chapitre 14 du 10 livre, des Machines que les anciens faisoient pour messurer les hechem que l'on faisoit en anciens faisoient pour mesurer le chemin que l'on faisoit en

antenna fanorent pour intenter se citerian que l'ortanore en carrolle, donne lieu à cette pensée.

17. PAR UNE MESMEREGLE. Cette regle est appellée coin un peu devant. Elle est representée dans la Planche LV II, Figure I, lettre C, estant plus estroite à un bout au l'écle de la fils handle. qu'à l'autre, afin qu'estant poussée ou tirée elle fasse hausser ou baisser le Cone solide qui est au bout d'une autre regle, à travers laquelle elle passe. Elle a aussi des degrez marquez à un de ses bouts qui font voir combien il faut pousser ou ti-

aun de les bottes guitont voir combien il raut poulier ou tirerla regle chaque jour.

18. Pour le temps de l'Hyver, à cause que les Cadrans au
Soleil ne sont pas d'usage en cette saison. Outre les horloges d'hyver qui sont les Clepfydres, & celles d'Effé qui sont
les Cadrans au Soleil, les Anciens en avoient une troisième
espece que l'on appelloiteds horloges de nuit. Hen est parlé sur le vauvarier et des involutes l'appellier. Mis il s'eur espece que l'on appelloit des horloges de nuit. Hen est par-lé sur le quatorzième chapitre du dixiéme livre. Mais il sur remarquer que les hosloges des Anciens estoient bien plus difficiles que les nostres où les heures sont toujours égales ; car les heures changeoient tous les jours parmy eux, parce qu'ils partageoient toujours le jour, ¿ell-àdire le temps qu'il y adepuis le lever du Soleil jusqu'à son coucher, & la nuit de mesme, en douze heures égales. Il faut encore re-marquer qu'ils se servoient de deux moyens pour faire mar-quer à leurs Clepsydres ces heures differentes. Le premier estoit de changer de Cadran tous les jours & faire par ce moyen que bien que le mouvement de l'Index sust toujours

CHAP. IX. veniens, on pourra faire autrement. 19 On marquera 10 par le moyen de l'Analemme sur A\*\* une petite colonne les differences des heures par des lignes, qui traverseront celles qui marquent les mois, & cette colonne qui sera mobile 11 tournant incessamment fera que le \*

égal, les heures ne laissassent pas d'estre inégales, leurs espaces estant tantost plus grands tantost plus perits. Vitruve apporte deux exemples de cette sorte de Clepsydre, sçavoir la Clepsydre de Cressissen, est et représentée dans la Planche L V I, & la Clepsydre Anaphorique qui est représentée par la seconde figure de la Planche L V I I.

La seconde espece de Clepsydre estoit celle où sans changer de Cadran les heures estoient rantost grandes tantost perites que l'index qui decendoit

tites par l'inégalé du mouvement de l'Index qui dependoit



du temperament que l'on donnoit à l'eau, pour parler comdu temperament que lon donnote i l'eau, pour pater com-me Vittuve. Ce temperament le faifoit en agrandiffant ou appetissant le trou par lequel l'eau fortoit : car cela faisoit qu'aux longs jours où les heures estoient plus grandes, le trou estant appetisse il tomboit peu d'eau en beaucoup de temps, ce qui faisoit que l'eau uontoit lentement & faifoit descendre lentement le contrepoids qui faisoit tourner le pivot auquel l'Index estoit attaché. Vittuve donne aussi deux exemples de cette espece de Clepsydre, sçavoir la

Clepfydre des deux cones, qui est representée par la premiere figure de la Planche LVII; & la Clepfydre a deux tympans, qui est la troisième figure de la mestine Planche.

pans, qui est la troitéme figure de la metime Planche,

19. O N MARQUERA. La figure explique asfez clairement cette machine qui est fort ingenieuse, & qui fait
une chose assez difficile qui est de marquer des heures disferentes chaque jour par la progression d'un mouvement qui
est égal tous les jours, et que est celuy de l'eau qui tombe
toujours egalement. Or cela se fait par le tournoyement
d'une colonne sur laquelle les heures sont marquées, ensorte qu'elles font rencontrer tous les jours des heures dibaguette que la figure d'un enfant tient, & cette figure estant foulevée par l'eau monte insensiblement depuis le bas de la colonne jusqu'au haut, dans l'espace d'un jour & d'un en nuit. Pour cet effet la circonference de la colonne est par l'age de la c tagée de haut en bas en 12 parties égales qui sont pour les douze mois ; la ligne AB, & la ligne CD, qui sont pour douze mois; la ingie AB, & La ingine CD, qui foin pour les jours des Equinoxes, sont partagées en 24 parties égales pour les heures Equinoxíales, dont on prend le nombre des heures que le plus grand jour a, au lieu où le Cadran doir estre posé: Par exemple, pour Paris on prend environ 16 heures Equinoxíales depuis A, jusqu'à R, & fuivant cette mesure on partage les jours des Solstices GH, & EF, en deux parties inegales, & on donne l'espace de 16 heures Equinoxiales I H, au jour du Solstice d'Eté, & celuy des huit autres heures I G, a la nuit, & tout de messime on donne C l'espace de 8 heures Equinoxiales S F, au jour du Solstice d'Hyer E F, & l'espace des 16 heures ES, à la nuit. Cela estant fait on partage tous ces jours & toutes ces nuits cha-cun en douze parties egales, & par ces divisions on tire des lignes qui reglent toutes les heures dans tous les jours, 20. PAR LE MOYEN DE L'ANALEMME. Il faut

chercher par l'Analemme combien le plus long jour ad'heu-res Equinoxiales au païs où cette Clepfydre doit servir ainsi

qu'il a esté dit.

21. TOURNANT INCESSAMMENT. On a supplée dans la figure ce qui manque au texte de Vitruve qui cft la maniere de faire tourner incessamment la colonne : Mais il faut remarquer que l'incessamment ne doit pas estre entendu à la lettre, parce que la colonne ne tourne pas incellam-ment comme la baguette qui monte incessamment : mais incessamment signifie tous les jours, ainsi qu'il est expliqué D dans la figure.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE LVI.

Cette Planche represente la Clepsydre de Ctesibius. La premiere Figure fait voir la machine entiere qui consiste en une colonne qui tourne sur son piedestail faisant son tour en un an. Sur cette colonne il y a des lignes à plomb qui marquent les mois, & des lignes horizontales qui marquent les heures. Aun des costez de la colonne on a mis la Figure d'un enfant qui laisse couler goutte à goutte l'eau de la Clepsydre: cette eau estant tombée au dedans de la machine dans un conduit long & étroit, monte insensiblement dans le conduit à mesure qu'elle l'emplit; & par le moyen d'un morceau de liege qui nage sur l'eau, une autre petite sigure est élevée, qui tient une baguette, avec laquelle à mesure qu'elle

monte, elle montre les heures qui sont marquées sur la colonne. La seconde Figure fait voir le dedans de la machine. A, est le tuyau par où l'eau monte dans la E figure de l'enfant , qui la laisse tomber de ses yeux dans le quarré M , d'où elle passe par le trou qui est auprés d'M, pour aller vers B, tomber dans le conduit quarré long & étroit marqué BCD. Dans ce conduit est le morceau de liege D, qui nageant sur l'eau, & se se haussant à mesure qu'elle monte, leve la petite colonne CD, qui hausse insensiblement l'autre enfant qu'elle soûtient, & qui montre les heures avec une baguette. Lorsque pendant vingt-quatre heures l'eau a rempli le conduit long 🤁 étroit 😝 qu'en montant elle a aussi remply le tuyau F B, qui fait une partie du Siphon F B E , elle se vuide par la partie BE, & tombe sur le moulin K, qui estant composé de six quaisses, fait son tour en six jours. Le pignon N, qui luy est attaché & qui a six dents, fait remuer la rouë I, qui en a soixante, àlaquelle



EXPLICATION DE LA PLANCHE LVI.
à laquelle aussi le pignon H, est attaché, qui a dix dents, pour remuer la rouë GO qui en a soixante & une, & qui fait par consequent son tour en trois cent soixante-six jours. Or cette derniere
rouë GO, par le moyen de son pivot OL, sait tourner la colonne L, sur laquelle les Signes, les mois,
& les heures sont marquez; en sorte que la colonne faisant tous les jours une trois cent soixante & sieme partic de son tour, elle met au droit du bout de la baguette de la petite figure, une des lignes
perpendiculaires qui est divisée en vingt-quatre parties, par des lignes horizontales, suivant les proportions que les heures du jour & de la nuit avoient anciennement les unes à l'égard des autres, ainsi
qu'il a esté expliqué dans les Notes.

Dddd

CHAP. IX. bout de la baguette de la petite figure, qui en s'élevant montre les heures, s'adresser fur A des heures plus grandes ou plus petites, s'elon qu'elles le sont en chaque mois.

Montans.

Il se fait encore d'autres horloges d'Hyver, que l'on appelle " Anaphoriques, en cette \* maniere. On place les heures sur des silets de cuivre " selon la description del'Analemme \* tout autour d'un centre, qui est aussi entouré de cercles disposez selon les mois; derriere ces silets est une rouë sur laquelle le Ciel est peint, & le Zodiaque avec les douze Signes selon leurs espaces inégaux, qui sont définis par des lignes qui partent du centre. Cette rouë est attachée par derriere à son essieu, à qui une petite chaisne de cuivre est entortillée, à

27. À N A P H O R I QUE. Ce mot Grec signifie une chose qui s'éleve & qui monte en haut. Il s'emble que ce nom devroit mieux convenir à l'horloge dont il vient d'estre fait mention, dans laquelle une figure s'éleve insensiblement pour marquer les heures. Baldus croit qu'elle est ains appellée à cause des signes qui y font representez qui s'élevent incesimment sur un horizon les uns aprés les autres. Et en estre cette horloge ainsi qu'il est décrit est sensblable à l'Aragned'un Astrolabe sur laquelle le Zodiaque est representé avec les signes par un cercle excentrique à la circonference de la roue qui represente l'Aragne. Cette roué est marquée B G E, dans la I I. signer de la Planche L VII, où le Zodiaque est un cercle ponctué marqué E G, où il y aune teste de clou marqué G, qui represente le Soleil. Cette roué est mobile de messen que l'Aragne de l'Astrolable, mais elle est dessous les silets de cuivre qui sont immobiles & qui representent la Table on Tympan qui dans l'Astrolabe est sous l'Asagne.

28, SELON LA DESCRIPTION DE L'ANALEM-ME. C'elt-a-dire fuivant la laritude ou l'elevation du Pole du lieu où cetre Clepfydre doit fervir, & qui fe prènd par le moyen de l'Analemme; car cette difpolition de filets de cu



vre qui est dite devoir estre faite selon la descri- B ption de l'A. nalemmeelt differente felon l'elevation Pole quidetermine l'horizon, qui est la ligne C SI, par le moyen de la-quelle toutes les autres

quent les heures font reglées. Car cette ligne coupant le C tropique du Cancre qui est R S T Q, & l'Equinoxial D O B H, & le Tropique du Capticorne G FE A,laisse douze heures audessus pour le jour, & autant au dessous pour la nuit.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE LVII.

Cette Planche contient trois Figures, qui representent trois especes de Clepsydres, ou horloges à eau. La premiere est la Clepsydre à deux cones, qui est la premiere espece de celles qui temperent l'eau. A, est le cone creux, dans lequel il faut concevoir qu'il tombe de l'eau sussissifiamment pour en fournir la quantité qui est necessaire, lorsque le trou qui est à la pointe du cone en laisse plus sortir, es concevoir encore que ce qui est de reste lorsque le mesme trou en laisse moins sortir, s'écoule par un conduit qui empesche qu'elle ne tombe au mesme endroit où tombe celle qui sort par la pointe du cone : ce conduit, non plus que celuy qui apporte l'eau, ne sont point representez, parcequ'ils ne sont point par-D ticuliers à cette Clepsydre. B, est le cone solide qui emplit toute la cavité du cone creux quand il est baissé tout-à-fait, es qui laisse couler plus ou moins d'eau à proportion qu'il est plus ou moins levé. C, est la regle en maniere de coin, qui leve plus ou moins le cone solide, selon qu'elle est plus ou moins poussée selon les marques qu'elle a pour chaque jour.

La seconde Figure represente la seconde espece de Clepsydre, appellée Anaphorique, où l'eau n'est point temperée, & dans laquelle l'inégalité des heures dépend du Cadran. A, est le volet percé en rond, dans lequels sont les filets de cuivre qui marquent les heures. B GE, est le roüe sur laquelle la projection de la sphere celeste est gravée. GE, represente la ligne Ecliptique. Elle est ponctuée, co chaque point est un trou dont la rouë est percée. B, represente le Soleil: il est comme un clou dont on met tous les jours la pointe dans l'un des trous qui sont dans l'Ecliptique. C, est l'axe qui sait tourner la rouë B G E. D, est le contrepoids attaché à un des bouts d'une chaisne, qui à son autre bout a un E

liege d'égale pesanteur avec le contrepoids, & qui estant soulevé fait tourner l'axe C.

La troisséme Figure represente la Clepsydre à Tambour ou Tympan, qui est la premiere espece de celles qui temperent l'eau. A, est le chasteau ou reservoir où l'eau tombe, et au haut duquel il faut concevoir qu'il y a un conduit qui fait écouler l'eau qui est de reste, ainsi qu'il a est é dit qu'il en faut supposer un en la Clepsydre à cones. B, est le tuyau par lequel l'eau passe du chasteau dans le grand Tympan. CNM, est le grand Tympan, qui a vers le haut un trou par lequel l'eau qui vient du tuyau B, entre dans le petit Tympan. ODL, est le petit Tympan tiré hors du grand pour laisser voir la rainure qu'il a, & qui lorsqu'il est emboëté dans le grand Tympan fait comme un canal qui tourne tout à l'entour, & qui estant d'inégale largeur reçoit plus ou moins de l'eau qui luy vient par le trou du grand Tympan, selon que l'étroit ou le large de la rainure est adressé au droit du trou. F, est



### EXPLICATION DE LA PLANCHE LVII.

le tuyau qui reçoit l'eau qui est entrée par la rainure, & qui la porte par le trou G, pour estre versée dans le receptacle H, dans lequel l'eau montant éleve le vase renversé marqué I, auquel est attachée la chaîne qui suspend le contrepoids K, par le moyen duquel l'axe qui fait tourner l'éguille est remué. N, represente la ligne Ecliptique : les points qu'elle asont pour y addresser tous les jours les pointes O, & L. La pointe L, est pour le jour, & la pointe O, est pour la nuit.

CHAP. IX, laquelle pend d'un costé le liege ou tympan, qui est soûtenu par l'eau, & de l'autre un sac A plein de fable du mesme poids que le liege : cela fait qu'à mesure que l'eau leve le liege, le sac que son poids tire en bas, fait tourner l'essieu, & par consequent la rouë; ce qui est cause que tantost : une plus grande partie du Zodiaque, tantost une moindre, marque \* en passant les differences des heures selon les temps. Car dans le Signe de chaque mois on fait justement autant de trous qu'il y a de jours, & dans l'un de ces trous on met comme un clou à teste qui represente le Soleil, & qui marque les heures. Ce clou estant changé d'un trou dans un autre, fait le cours d'un mois: & de mesme que le Soleil en parcourant les espaces des Signes, fait les jours plus grands ou plus petits; ainsi le clou dans ces horloges allant de trou en trou par une progression contraîre à celle de la rouë, lorsqu'il est changé tous les jours, passe en certain temps par des espaces plus larges, & en d'autres par de plus étroits, & represente fort bien la longueur différente que les heures & les jours B

Mais si l'on veut que l'eau tombe par une proportion convenable, 25 pour marquer cet-\* te inégalité de jours & d'heures, on le pourra faire en cette maniere. Derriere la plaque qui est au devant de l'horloge, il faut placer en dedans un vase qui serve de reservoir, dans lequell'eau tombe par un tuyau. Ce vase a par le bas un conduit, au bout duquel est soudé un tambour de cuivre qui est aussi percé, en sorte que l'eau du château peut couler\* par ce trou. Ce tambour en enferme un autre plus petit, & l'un & l'autre sont joints en-semble comme un essieu l'est au moyeu d'une roue. Ces deux parties sont appellées masse & femelle, & font ajustées en forte que le petit tambour tourne dans le grand fort juste & fort doucement, de même que fait un robinet sur le bord du grandtambour tout à l'entour on marque 365 points également distans, & le petit tambour en un endroit de sa circonfe-C rence a une petite pointe qui sert à l'adresser au droit de chacun des points du grand tambour. De plus il y a au petit tambour 27 une ouverture tellement ajustée, qu'elle ne laisse \* fortir l'eau que par une mesure proportionnée; ce qui se fait ainsi. Aprés avoir marqué au-

24. Une plus grande partie du Zodia-Que. Le Zodiaque, ainsi qu'il a esté dir, est divisé en parties inegales dans l'Astrolable & dans les Cadrans Anaphoriques ; Mais ce que Vitruve veut dire icy est à mon avis que selon que le Soleil est en différents endroits du Zodiaque, if air les heures differentes: Car lofqu'il est au Tropique du Cancre, & qu'il décrit le cercle QR ST, les douze heures du jour qui sont dans la portion du cercle R QT, sont fort grandes, & celles de la nuit fort petites, seavoir celles qui sont dans la portion R ST. De mesme lorsqu'il est au Capricorne, & qu'il décrit le cercle A CG FEI, les douze heuresthieure qu'il décrit le cercle A CG FEI, les douze heuresthieure qu'il che constant le cercle A CG FEI, les douze heuresthieure qu'il content le cercle A CG FEI, les douzes heuresthieure qu'il content le cercle A CG FEI, les douzes heuresthieure qu'il content le cercle A CG FEI, les douzes heuresthieure qu'il content le cercle A CG FEI, les douzes heuresthieure qu'il content le cercle A CG FEI, les douzes heuresthieure qu'il content le cercle A CG FEI, les douzes heuresthieures qu'il cercle de la content le cercle A CG FEI, les douzes heuresthieures qu'il cercle de la cercle de ze heures du jour qui font dans la portion CA1, sont fort petites, & celles de la nuit sont fort grandes, scavoir cel-les qui sont dans la portion CF1: & lorsqu'il est dans l'Equinoxe, & qu'il decrit le cercle DOBH, les heures du jour & celles de la nuit sont égales.

La Structure de cet horloge Anaphorique est representée dans la Pianche L V I I. figure I I. & elle est telle que selon que le Soleil marqué G, est différemment placé dans la ligue Ecliptique du Zodiaque qui est ponctuée, il décrit ou le cercle Equinoxial, ou ceux des Tropiques, ou tous ceux qui peuvent estre fais entre ces trois cercles pour tous les mois & pour tous les jours de l'année; & en décrivant ces cercles il passe au droit des filets de cuivre; disposez selon l'Analemme, ainsi qu'il a esté dit, & y marque les heures. Car il saut entendre que la roije BEG, de la II, Figure de la Planche LVII. est tournée par le moyen du sac D, qui fait tourner l'essieu C, auquel la roue est attachée; & que le volet A, qui est percé en rond, & rempli en cet endroit des filets de cuivre, & qui est representé ouvert dans la Figure, doit estre fermé sur la roue BEG. Il fautencore entendre que les heures sont écrites au droit des filets de cuivre, & au tour du rond qui est percé au volet A, & qu'elles sont écrites de l'autre costé, qui est le seul qui soit visible quand

25. Pour MARQUER CETTE INEGALITE'. Ces mots ne sont point dans le texte expressement, mais j'ay crû qu'ils estoient en puissance dans ces mots ad vationem. Car le sens est que l'on peut faire que les heures inégales soient marquées par l'inégalité du cours de l'eau, de mesme que la differente disposition du clou produit cet effet dans

l'horloge Anaphorique, ou par la différente fituation de la colonne dans l'horloge où les heures sont indiquées par le bout d'une baguette.

bout d'une baguette.

25. UN TAMBOUR DE CUIVRE. Le mot de Tympamum fignifie beaucoup de choses différentes, car c'est quelquefois le dedans d'un fronton, quelquefois une roué d'horloge, quelquefois une rouë creuse qui sert à élever de l'eau;
cy-devant dans les Clepsydres de Ctesibius, c'est un vase
renversé qui nage sur l'eau: Ley c'est un cercle de cuivre
large & semblable à un Tambour de Bissaye, & ce tambour
este de deux especes, l'un plus grand que l'on nomme semelle, marqué M, dans la II i gaure de la Planche L V II,
l'autre est plus perit qui s'emboère dans le grand, & qui est l'autre est plus petit qui s'emboete dans le grand, & qui est appellé masse. Il est marqué L D O.

27. UNE OUVERTURE TELLE MENT A JUSTEE. L'ajustement de cette ouverture est que le petit Tympan qui entre dans le grand comme la clef d'un Robinet, a tout qui entre dans le grand comme la clef d'un Robinet, a four à l'entour une rainure qui eft inegale, estant large vers EF, ou vers M, & étroite vers GH, ou vers N, Audedans de cette rainure il y a des trous A, BD, C, par lesquels l'eau qui est dans la truyau I. La maniere dont cela se faitest que le grand Tympan enfermant le petit de messime qu'un Robinet enserme sa Clef, il fait que cette rainure du petit devient un canal fermé tout-à-l'entour, dans lequel l'eau entre par le trou L, qui est au grand Tympan; & que l'eau qui vient du tuyau K, & qui passile par le trou L, se répand dans tout le canal dela rainure, & entre par les trous A, BD, C, dans le tuyau I, & tombe dans le receptacle qui contient l'eau sur laquelle liege nage: Caril arrive qu'a mesure que l'on tourne le le liege nage : Caril arrive qu'à mesure que l'on tourne le petit tympan, la rainure, qui au droit où elle est plus large, laissoit l'ouverture du trou L, toute libre, & donnoit passage à beaucoup d'eau, n'en laisse passer que fort peu, lorsqu'en tournant le petit tympan, la rainure devient plus frances est pouchage une grande ratie du trout compande passage. étroire, & bouchant une grande partie du trou comme en N, ne laife sortie qu'une petite quantité d'eau. Cela estant il tombe en 24 heures soit que le jour soit grand, soit qu'il soit petit, une messine quantité d'eau, qui fait élever le liege toujours à une mesme hauteur quand le jour finit, & par consequent sait faire à l'aiguille deux tours entiers de Car dran, qui sont de douze heures chacun : mais cette mesme

A tour du grand tambour qui est immobile, les Signes du Zodiaque, ensorte que celuy de CHAP. IX.

l'Ecrevisse soit au haut, ayant au bas le Capricorne opposé à plomb, à droit les Balances, & à gauche le Belier, & ainsi les autres Signes comme ils sont dans le Ciel; 28 lorsque le Soleil est au Signe du Capricorne, on place la pointe du petit tambour au droit du Capricorne qui est marqué sur le grand, & ainsi chaque jour on l'addresse à chacun des points de ce Signe; ce qui estant de cette sorte, il arrive que l'eau pressant à plomb sur l'ouverture du petit tambour passe plus viste dans le vaisseau qui la reçoit, lequel estant remply en moins \* de temps, accourcit les heures & les jours. Et ensuite 29 lorsque continuant à faire tourner le petit tambour, on adresse sa pointe au droit du Verseau, sa plus grande ouverture, qui n'est plus au droit de la ligne à plomb, estant un peu descendue, ne laisse plus sortir une si grande quantité d'eau, & ainsi le vaisseau en recevant moins rend les heures plus longues. B De mesme lorsque l'on continuë à faire monter la pointe comme par degrez lelong des

points qui sont au Verseau, & aux Poissons, & que l'on est au droit de la huitieme partie de l'Ecrevisse, 30 l'ouverture du petit tambour, qui par ce moyen poursuit son cours, est encore plus retreffie, & l'eau sortant en moindre quantité & plus lentement, rend les heures telles qu'elles sont dans l'Ecrevisse au solstice d'Eté. Enfin descendant de l'Ecrevisse & passant par le Lion & par la Vierge, jusqu'à la hustième partie des Balances les espaces des heures diminuent par degrez, jusqu'à ce qu'estant au droit des Balances, elles deviennent telles qu'elles doivent estre à l'Equinoxe. De mesme lorsque l'on fait encore descendre davantage la pointe par le Scorpion & par le Sagittaire pour parvenir à la huitiéme partie du Capricorne dont on estoit premierement party, alors par la grande abondance de l'eau qui sort, les heures reviennent à la petitesse qu'elles ont 31 au Solstice d'Hyver.

J'ay traité le mieux qu'il m'a esté possible de la maniere avec laquelle on peut construire des horloges, & j'ay tasché d'en faciliter l'usage. Il me reste de raisonner sur les machines & sur leurs principes, pour achever le corps entier de l'Architecture. C'est ce que je

vais faire dans le livre qui suit.

quantité d'eau est long temps à tomber aux grands jours ; & elle tombe plus promptement aux courts, à caufe que par le moyen de l'Index G, de la I I figure de la Planche LVII, que l on met chaque jour fur le degré du Signe, on fait que la partie la plus large de la rainure se rencontre au droit du trou du tuyau K, aux courts jours comme on voit en M, & que la partie effroite s'y rencontre aux longs, ainfi que l'on voit en N; Et ainfi de mefine à proportion que les jours croiffent ou diminuent, la trainure qui va en croiffant ou en diminuant, laisse passer plus ou moins d'eau, & rend D les jours differens suivant la grandeur ou la petitesse qu'el-



E

28. LOR SQUE LE SOLEIL EST AU SIGNE DU CAPRICORNE, Tousles exemplaires ont conftamment

cette periode, Cum Sol fuerit in Capricorni orbiculo, lingula in majoris Tympani parte & Capricorni, quotidie fingula puntia tangens, ad perpendiculum habet aqua currentis vehemens pondus, celeriter per orbiculi foramen id extrudit ad vas, & c. mais parce qu'elle n'a point de fens, & que l'on vas, &c. mais parce qu'elle n'a point de fens, & que l'on peut luyen donner en changeant peu de chofe. J'ay interpreté comme s'il y avoit. Cun Sol furit in Capricorno, orbiculi (hoe est minoris tympons) lingula in majoris tympons parte, que est Capricorni, quottale singula punita tangens, ad perpendiculum babes aqua currentis vehemens pondus coeleriter per orbiculi foramen, id (hoe est aqua vehemens pondus au nominatif) extrudit ad vas, &c.
29. LORS QUE CONTINUANT DE FAIRE TO URBELLE BELLT TANDONE SER SUIS COUTERFILE

29. L'ONS QUE CONTINUANT DE FAIRE FOUR-NER LE PETIT TA MBOUR. Jay fuivy la correction de Barbaro qui met minoris Tympani, au lieu de majoris & descendis tum foramen à perpendiculo, au lieu de suntia def-cendams foramina perpendiculo.

30. L'OUVERTURE DUPETIT TAMBOUREST

RESSERRÉ. Il a fallu se servir de cette penphrase pour expliquer Orbiculi foramen aqua temperata salienti prestat equinoctiales horas: Car cela signifie que la grande ouverture de la rainure du petit Tambour telle qu'elle est au droit d'M, n'estant plus au droit du trou L, qui apporte l'eau; mais y en ayant une plus petite comme au droit d'N, il est vray de dire que l'impertuosité de l'eau qui vient par le grand Tambour est temperée & arrestée par le reserrement de la rainnre du petit Tambour.

31. Au Solstice o'HYVER. Il manqueà cette horloge de monftrer les heures de la nuit, ce qu'il est aifé de sup-pléer, en metrantau petit Tambour à l'opposite de la poin-te qui se doit addresser au droit des points des signes, & qui est marquée G, à la II sigure de la Planche L V II, une autre pointe qui sera pour la nuir, & qui est marquée O. Car par ce moyen quand les heures du jour seront grandes, cel-les de la nuit seront courtes, & ainsi toujours de mesme au

PREFACE.

PREFACE.

N dit qu'à Ephese, qui est une des plus grandes & des plus celebres villes de la Grece, il y avoit autresois une loy tres-severe, mais tres-juste, par laquelle les Architectes qui entreprenoient un ouvrage public estoient tenus de declarer ce qu'il devoit coûter, de le faire pour le prix qu'ils avoient demandé, & d'y obliger tous leurs biens. Quand B l'ouvrage estoit achevé, ils estoient recompensez & honorez publiquement, si la dépense estoit telle qu'ils avoient dit: si elle n'excedoit que du quart ce qui estoit porté par le marché, le surplus estoit fourny des deniers publics: mais quand elle passoit le quart, l'excedant estoit fourny par les Architectes.

Il seroit à souhaiter que les Romains eussent un semblable reglement pour leurs bâtimens tant publics que particuliers : cela empescheroit qu'une infinité d'ignorans ne se messant publics que particuliers : cela empescheroit qu'une infinité d'ignorans ne se messassent impunément de l'Architecture, & il n'y auroit que d'habiles gens qui en se-roient profession; les particuliers ne se ruineroient pas comme ils sont par des dépenses excessives, & la crainte de la peine introduite par la loy porteroit les Architectes à ne pas dissimuler la dépense qu'ils prevoyent estre necessaire; & par ce moyen on feroit faire les bâtimens pour le prix que l'on se seroit proposé, ou du moins à peu de chose prés. Car ce-C luy qui veut dépenser quatre cens écus à son bâtiment, pourra bien y ajoûter encore cent écus, pour avoir le plaisir de voir achever son ouvrage: mais quand on est trompé de la moitié dans la dépense à laquelle on s'estoit resolu, on perd courage, & bien souvent on est contraint d'abandonner ce que l'on a entrepris.

Et ce n'est pas seulement dans les bâtimens que l'on est trompé de la sorte, la mesme surprisse se fait dans les Jeux publics, soit de Gladiateurs, soit de Comediens, que les Magistrats donnent au peuple: car ces choses ne soussers proint de retardement, & il y a un temps presix dans lequel on doit avoir mis en estat les Amphitheatres, les voiles que \* l'on y étend, les decorations des Theatres & toutes les machines qui se font pour les spectacies, où il est besoin d'une grande conduite & de beaucoup d'application d'esprit; parce que cela ne se sait que par des inventions nouvelles & recherchées. Il seroit donc de la D derniere importance d'ordonner qu'avant que d'entreprendre ces sortes d'ouvrages, on examinast soigneusement tous les moyens que l'on a de les executer. Mais comme il n'y a ny loy, ny ordonnance qui oblige d'en user de la sorte, & que tous les ans les Preteurs & les Ediles sont obligez de preparer des machines pour les Jeux & pour les Spectacles publics, j'ay crû, Seigneur, que je ne ferois pas une chose inutule, aprés avoir écrit des bâtimens dans mes premiers livres, d'expliquer dans le dernier les principes de toutes sortes de machines, & la maniere de les construire.

1. Les amphitheatres. Je tradus ains Sedes spectaculorum: Car quoy qu'il soit constant que les veritables Amphitheatres n'étoient point encore en usage du temps de Virture, & qu'il y a faute dans Pline; oi on lit Pompei Amphitheatri, au lieu de Pompeiani Theatri selon la remarque de Lipse; neanmoins le mot d'Amphitheatre est se commune ne François, & sa signification est si precise pour signifier les sieges qui servent aux Spectacles, que je n'ay pas fait de difficulté de me servir de ce mot. Il me reste neanmoins un scrupule à cause de la pense que je y que les anciens avoient de trois fortes de Theatres, dont les uns estoient entierement de bois, les autres tout de pierre, & les autres moitié pierre & motité bois, tel qu'est celuy de Bordeaux, où les sieges qui n'estoient que de bois estoient

foûtenus sur des murs tournez en rond. Car cela estant Sedes speciaculorum significroit icy seulement la charpenterie dont les sieges estoient formez, & qui se posoit sur la maçonnerie, lorsque l'on devoit donner les Speciacles. Cela parosit avoir quelque vrai-semblance, parce que Vitruve Emet Sedes speciaculorum avec velorum industiones, & que l'on speciaculorum avec velorum industiones, & que l'on speciacules voiles ne se mettoient aux Theatres que dans le temps des Speciacles. Or ces voiles estoient de deux sortes, car les unes servoient à couvrir tout le Theatre, pour empescher que les speciacules ouvrir tout le Theatre, pour empescher que les speciacules se sus servoient à scene pendant que l'on travailloit aux changemens du Theatre, cette dermere sorte de voiles s'appelloit Siparium.

Des Machines, sçavoir ce que c'est, comment elles different des Organes, de leur origine, & de leur necessité.

ACHINE est un assemblage de bois bien joint, par le moyen duquel on peut remuer de tres-loutds fardeaux. 2 L'esset de la Machine dépend de l'Art, 3 & il \* est fondé sur le mouvement circulaire que les Grecs appellent Cycliken kinecin. 4 Le pre-Mouvement circulaire. mier genre de Machine est pour monter, les Grecs l'appellent Acrobaticon. Le second gen-gui monte en re qu'ils nomment Pneumaticon est pour le vent : le troisséeme est pour tirer, qu'ils appel-base. lent Banauson.

La Machine pour monter est celle qui est disposée en sorte, que par le moyen de deux pieces de bois d'une certaine hauteur, & jointes par plusieurs pieces traversantes, on peut \* monter s sans danger pour voir & reconnoistre les travaux des ennemis. La Pneumatique \* est celle qui 6 par l'impulsion de l'air imite 7 le son des instrumens que l'on touche, & mê-

Qui agit par le vent. Qui tire.

I. MACHINE EST UN ASSEMBLAGE DE BOIS. r. MACHINE EST UN ASSEMBLAGE DE BOIS.
La definition que Vitruve apporte icy de ce qu'on appelle
machine, & la division qu'il en fait en trois especes, ne
font pas fort justes: Mais sur tout il me semble que le mot
de materia qu'il fait entrer dans sa definition n'y devoit
point estretear s'il signisse en general quelque matiere que ce
soit, il repugne à la notion de la machine, qui conssiste davantage dans la forme & dans l'art, que dans la mattere; mais în materia fignifie particulierement du bois, ainfi qu'il femble que Vitrave l'entend, cela est encore sans raison, C les metaux, les cordages, la graisse, & plusieurs autres choses estant la matiere des Machines aussi bien que le bois.

A

2. L'EFFET DE LA MACHINE DEFEND DE L'ART. C'est ainsi que je traduis movetur ex arte: car quoy qu'on puisse dire en quelque maniere que la machine est remuée par art, la verité est que c'est le poids qui est remué par l'art, & non la machine qui est proprement remuée par quelque puissance naturelle telle qu'est ou le poids qui emporte les balances, ou le bras qui presse le levier, bien entendu que cette puissance naturelle est employée & conduite par l'Art.

C'ette puillance naturelle ell'employée & conduite par l'Art.
C'elt poutquoy Ariftote dit fort bien que la Mechanique elt
composée de la Phyfique & des Mathematiques,
3. LEST FONDE' SUR LE MOUVEMENT CIRCULAIRE. Ariftote
dit que toute la Mechanique est fondée sur le levier, que le
levier depend de la balance, & que l'effer de la balance doit
estre attribuée à la vertu du cercle. On entend par la vertu du
D cercle la faculté qu'il donne au fardeau que l'on yeur remuer, & à la puissance mouvante, de s'égaler l'un à l'autre, oude le surmonter l'un l'autre quand il sagissent à l'opposite l'un de l'autre : car cela se fait par la necessité dans laquelle ces deux puissances sont de faite décrite des cercles aux differentes parties de l'instrument sur lequel ils agissent , lorsque dulieu où le poids pefe, à celuy fur lequel la puissance mouvante agir, il ya une ligne dont une partie demeure immobile, pendant que toutes les autres sont en mouve-ment : car par certe necessitéele faire des cercles qui sont plus grands, on plus petites, selon que les puissances agistent ou plus prés ou plus loir du point immobile de la ligne droite; il arrive que si les cercles sont inegaux, à cause de la diffe-rente distance dans laquelle les puissances sont du point im-mobile de la ligne droite, le mouvement le sera aussi, se ainst felon la proportion qui est entre les cercles qui font faits E par la puislance mouvante, &c ceux qui sont faits par la puis-fance du poids, la puissance mouvante e galera ou surmon-tera la puissance du poids. Car si la puissance mouvante qui

agit au point D, est egale au poids qui agit au point E, elle n'aura point d'effet, par ce que les cercles que l'u l'autre font décrire, font e-gaux: mais si elle agit au point C, elle emportera le poids gaux: mais helle agit au point C, elle emportera le poids 'E, parce que le cercle CF, qu'elle fait decrire, est plus grand que le cercle AE, que le poids fait decrire; & ainsi le mouvement qu'elle fait dans la portion CF de fon cercle fera plus grand que celiuy que le poids fait dans la portion AE du fien.

Cette demonstration est fort claire, mais son principe ne l'est pas de mesme, & il n'est pas aisé de faire entendre pourquoy la longueur de l'espace dans lequel le mouvement pour quoy la longueur de l'eipace dans lequel le mouvement fe fait, augmente la force de ce qui le cause. Cat rout ce que l'on peut dire est que la force d une puissance mouvante dépend de la proportion qui celt entre son degré de force & celuy de la resistance du corps qu'elle-doit remuer; & que de même que cette resistance vient de deux choses, seavoir de la repugnance que le corps a en luy mesme au mouvement, & de l'espace par leque il il doit estre remué, y ayant plus de difficulté à porter loin une chose pesante qu'à la remuer simplement; on peut dire aussi que la puissance de remuer quiest opposée à la puissance de resister au mouvement, conssiste me deux choses, dont l'une est la puissance, l'autre est la prussance que elle a de faire cette action par un long espace; de sorte que l'on peut dire qu'elle a un moyen de surmonter une des parties de la resistance que elle a de faire cette action par un long espace; de sorte que l'on peut dire qu'elle a un moyen de surmonter une des parties de la resistance que delle a peut seis par un espace beaucoup plus grand que n'est celuy dans lequel la force resistante peut resister. Car supposé que deux posidé égaux soient sur un levier à une égale distance de l'appuy, l'un n'emportera point l'autre, parceque tout y est égal, scavoir la puissance de mouvoir est egale à la puissance de resister au mouvement, & la puissance de mouvoir par certain espace est egalée par une puissance de resister au mouvement par un pareil espace ; mais si l'un des poids est plus eloigné de l'appuy que l'autre, alors comme ce poids est en estat de décrire un plus grand cercle que l'autre, la puissance de resister au mouvement de-vraestre moindre que la puissance de resister au mouvement dele fait, augmente la force de ce qui le cause: Car tout ce que l'on cercle que l'autre, la puissance de resister au mouvement de-vra estre moindre que la puissance qui peur mouvoir; parce que l'une ne peut resister que par un peut espace pendant le mesmetemps que l'autre peut agir par un espace beaucoup

4. LE PREMIER GENRE DE MACHINE. La defi-nition de machine en general selon Vitruve ne convient point à ces especes : Car ny les echelles ny les machines à vent ne sont point faites pour lever de lourds fatdeaux par la verțu du monvement.

5. SANS DANGER, Il est difficile de deviner pourquoy la seureté est mise dans la definition de cette machine vû que la seureté est mise dans la desinicion de cette machine vsi que le contraire est un peu après, lors qu'ilest dir qu'elle est principalement remarquable par la hardiesse de cette machine est refreint affez mal à propos à une seule chose, car outre qu'ane echelle est une machine qui peut servirà autre chose qu'à la guerre, elle peut aussi dans la guerre mesme servir à autre chose qu'à decouvrit ce que sont les ennemis.

6. PAR L'IMPULSION DE L'AIR. Je lis Spirius impussif, ovocs que organicos exprimantur, au lieu de Spirius expressionibles impussifes plage avocs que organicos exprimentur; cela n'ayant point de sens, parce que le mot expressionibles est manifestement inutile, & que l's, tout de mesme est supersipus set supersipus pussions impussifes.

melme est superfludens impulsus.
7. LE SON DESINSTRUMENS QUE L'ON TOU-

CHAP.I.

Scorpiones. Instrumens com

inegaux.

me la voix humaine. La Machine faire pour tirer est celle qui transporte ou qui éleve de A

grands fardeaux.

Pour monter à des lieux élevez on n'a pas tant besoin d'artifice que de hardiesse. Tout l'artifice consiste à assembler des montans & des échelons, en sorte que l'on en compose une machine pliante dont une partie sert de soûtien à l'autre. L'art de faire agir les Ma= chines par le moyen de l'air est tres-ingenieux, & produit des effets merveilleux. Pour ce qui est de l'art de tirer de grands fardeaux, il est tres-utile pour quantité de choses, mais particulierement pour faire de grands & magnifiques ouvrages quand on s'en sert avec prudence & discretion. Toutes ces machines se remuent ou Mechaniquement ou Organiquement : car il semble qu'il y a quelque difference entre Machine & Organe, & que Machine est ce qui fait son esset avec plus d'appareil, & qui a besoin de la force de plusieurs hommes, comme les Ballistes & les Pressoirs: au lieu que les Organes font le leur par B un seul homme qui les conduit avec adresse: les Arbalestes, & les Anisocycles sont de ce \* genre. Mais les Machines & les Organes ont cela de commun, que l'on ne s'en peut composez de cercles modement passer pour les choses ausquelles on les employe.

Or toute la Mechanique est fondée ou sur la nature des choses, ou sur l'étude que l'on afaire des mouvemens circulaires du monde. Car si nous considerons le Soleil & la Lune

e H.E. J'interprete ainfile mot plaga, qui à la lettre figni-fie les comps ou les bare mens 3 c'eft-à-dire les coups d'archet, les comps desdoigts qui pincent les cordes ou les coups de matreau qui font fonner les timbres 3 ce qui comprend tous les instrumens de Musique qui ne sont point à vent. Car toutela Musique estant divisée en Vocale & en Instrumentatoute la Mulique ettant divitée en Vocale & en Inftrumenta-lale, & l'Inftrumentale en Pneumatique, c'eft-à dire qui depend du vent, & en Pfaltique, c'eft-à-dire qui confifte en frappement; la Pfaltique est de deux especes, seavoir cel-le qui frappe les timbres laquelle est presentement en grande vogue dans les villes des Pais-bas, & celle qui frappe les cordes, qui est auffi de deux especes; l'une qui frappe les cordes, qui est auffi de deux especes; l'une qui frappe les cordes en les foutant, aisqu'il se s'in en vive. frappe les cordes en les frottant, ainsi qu'il se fait aux Viotrappe les cordes en les trottant, ainti qui il et ait aux violons avec un archet, aux Violles avec une roie, aux Archiviolles avec une ceinture de cuir avec son poil; l'autre qui frappe les cordes sans les frotter, ce qui se fait encore en deux siçons, car ou la corde ett poussée sans que ce qui la poussée la quitte e imme il se sait aux Manicordions; ou ce qui poussée la corde la quitte, qui est ce que l'on appelle pincer; se ce pincement se fait en deux saçons, s savoir ou avec le doit e course aux blants. avec le doigt comme aux Harpes, aux Luts & aux Guittares, ou avec des sautercaux comme aux Epinettes. La Pneumatique selon Psellus est de deux especes; car les instrumens à vent font des tons differens, ou par l'allongement ou l'accourcissement de l'organe, ou par le renforce-ment ou le relaschement de l'offort qui se fair en poussant le vent : il semble que par cette seconde espece il signifie les cors & les trompettes ; mais il est constant que cen'est pas la seule difference de la force du vent qui fait les differens tons dans le jeu des trompettes : car cela ne vient que de la plus grande ou de la moindre compression des levres de ce-luy qui fonne. J'ayun instrument de Musique dont les Sau-vages de la Gadaloupe ont accoutumé de joiler, qui reprefence affez bien l'effet dont Pfellus parle : ce sont deux flu-tes faites, à ce que l'on peut juger, de la tige d'une ronce vui-dée de sa moelle. Elles sont de la longueur de dix-huit pouces & grosses en dedans seulement de quatre lignes;elles so jointes l'une contre l'autre & accordées à l'unisson. Or les tons de ces flutes sont différens selon que l'on souffle plus ou moins fort; en forte que du plus bas ton on passe imme-diatement à la quinte & delà à l'octave, & ensuite à la di-

diatement à la quinte & delà a l'octave, & entuite a la di-riéme, puis à la douzième, treizième, quatorzième, quin-zième &c., comme dans les Trompettes.

Or ce n'est pas sans raison que Vitruve dit que par le moyen de la Machine Pneumatique, qui est ce que nous ap-pellons les Orgues, on imite tout ce que la voix & les in-strumens que l'on touche ou que l'on frappe peuvent faire; Car les slutes bouchées jointes aux Regales enfermées dans des tuyaux mediocrement longs, imitent la voix humaine 4 Les Regales enformées, dans des tuyant puls longs que l'on les Regales enfermées dans des tuyaux plus longs que l'on appelle Cromornes, imitent les Violons; les petites Flustes qui composent ce que l'on appelle la Fourniture, & celles qui composent les Gymbales jointes aux autres jeux, qui toures en semble sont le plein jeu, imitent le son des cloches & destimbres, à cause de ce tintement aigu qu'elles repre fentent, qui est inseparable & comme le vray caractere du fondes cloches, & qui, parce qu'il se rencontre aussi aigu dans les plus grosses cloches que dans les plus petites, est imité par des tuyaux qui sont presque aussi petits aux plus basses touches qu'aux plus hautes; n'ayant que l'estendue C d'une octave pour tout le clavier qui comprend ordinairement quatre octaves.

S. LES ARBALESTES. Vegere dit que de son temps S. LES ARBATESTES, vegete un que de contemps Scorpiones que je traduis Arbalestes estoient appellez Mammballiste pour les distinguer des grandes Ballistes ou Catapultes qui n'estoient pas portatives, de mesme que nos Arquebuses & Pistolets sont distinguez du Canon. Ces petites Machines estoient appellées Scorpions à cause de leur effet qui estoit de blesser avec de petites seches, de mesme que le Scorpion blesse avec un petit aiguillon; & à cause de la figure de leur arc qui representoit deux bras recourbez

is ngure de leur art qui representat deux bras recournez comme les piez d'un Scorpion.

9. Les Ansocy Cles, On ne fait point ceftainement quel el ter infrument. Budée & Turbeb en efavent que la fignification litterale de fon nom qui fignifie des Certeles inec. Mx. Barbaro dit que les chevux bouclez font les D Anisocycles, ce qui est vray, supposé que les boucles soient inegales comme elles seroient selles estoient formées par un fer chaud fait en cone. Baldus croit que cette machiane qui jette des fleches par le moyen d'un fil d'acier tourné en vis AB, & enfermé dans un canal, est l'Anisocycle ! mais les cercles de ce fil qui est tortillé comme de la cannetille ne sont point inegaux. Il y auroit plus d'apparence que l'Anisocycle seroit cette sorte de ressort qui est fait d'une lame ou d'un fil d'acier C D E F, qui est tourné non en vis, mais en ligne spirale sur un mesme plan comme est le ressort des montres portatives où les cercles du milieu sont plus petits que ceux qui sont vers la derniere sirconference.





A & les cinq autres Planettes, nous remarquerons que leur mouvement qui nous apporte la CHAP.I. lumiere & fait meurir les fruits, est causé par une Machine qui les fait tourner. Et c'est sur ces modeles, que les anciens ont inventé des Machines si utiles & si necessaires à la vie, & qu'ils ont rendu des ouvrages aisez à faire par le moyen des Machines & des Organes qu'ils ont perfectionnez de plus en plus par leur étude & par leur industrie, lorsqu'ils en ont reconnu la necessité.

Ce qui est le plus necessaire, & qui a dû estre inventé avant toutes les autres choses, est le vestement: pour l'inventer il a fallu à l'aide de plusieurs instrumens, trouver moyen d'entrelacer la chaisne avec la treme, & cet entrelacement a produit une chose qui n'est pas seulement necessaire pour couvrir le corps, mais qui luy sert d'un grand ornement. Nous n'aurions aussi jamais eu l'abondance des fruits dont nous sommes nourris, si l'on B n'avoit trouvé l'invention de se servir de bœufs & de charruës: & sans les moulinets & les leviers qui servent aux pressoirs, on ne pourroit faire des huiles claires & des vins agreables comme nous les avons: & tous ces biens ne pourroient estre portez d'un lieu en un autre, si l'on n'avoit inventé les charrettes, les haquets & les batteaux pour les transporter sur la terre & sur l'eau. Les balances & les trebuchets ont aussi esté trouvez, afin de faire sçavoir quel est le poids de chaque chose, & pour empescher les tromperies qui se sont els loix.

Il y a une infinité d'autres Machines, dont il n'est point necessaire de parler presentement, parcequ'elles sont assez connuës, comme sont les roues, les soussiers, \* les carrosses, 'o les chaises roullantes, le tour, & les autres instruments dont on use d'ordinaire. Mais il faut commencer à parler des Machines qui sont plus rares, & les expli-C quer, asin qu'on entende quelle est leur fabrique.

T. LES CHAISES ROULANTES. Les Anciens avoient des caroffes à deux rouës qu'ils appelloient Cifia, dont ils fe servoient pour aller commodement & en grande deligence.

Ciceron les appelle chaises volantes : aujourd'huy nous les appellons chasses roulantes.

# CHAPITRE II.

CHAP. II.

# Des Machines qui sont faites pour tirer, & dont on se sert aux Temples & aux Ouvrages publics.

Cus traiterons en premier lieu des Machines qui sont necessaires pour la construction des Temples & pour les autres ouvrages publics: elles se sont en cette sorte.

Don dresse trois pieces de bois proportionnées à la pesanteur des fardeaux que l'on veut élever; elles sont jointes par enhaut avec une cheville, & écartées pas embas. Le haut qui est attaché & retenu des deux costez par des écharpes, soûtient une mousse, appellée par quelques-uns rechamus, dans laquelle on met deux poulies, qui tournent sur leurs goujons. Le cable qui doit tirer, ayant esté passé sur la poulie d'enhaut, on le fait passer ensuite sur une autre poulie, qui est dans la mousse inférieure; ensuite on le fait revenir passer sur la poulie qui est au bas de la mousse since inférieure; ensuite on le fait revenir passer sur la poulie qui est au bas de la mousse sur l'entre en s'écartent le bout au trou qui est en la mousse inférieure. L'autre bout de la corde descend embas vers l'endroit où les grandes pieces de bois équarries se retirent en arriere en s'écartant, & ausquelles sont attachées les amarres qui reçoivent les deux bouts du Moulinet asin qu'ils y puissent tourner aisément. Le Moulinet vers chacun de ses bouts a E deux trous disposez en sorte que l'on y puisse passer des leviers. On attache à la partie infe-

1. Une moufle. Le mot Trochlea est icy ce que nos ouvriers appellent une Mousse. Ce nom tant en Latin qu'en François est donné à toute la Machine à cause de l'une de ses parties : Car Trochlea en Latin ou Trochalea en Grec signific proprement une poulie qui est appellée dans le texte de Virtuve orbicalus. Or le nom d'Orbicalus aussibien que celuy de Trochlea qui signifie une roué; convient mieux à une pousie qu'à la mousse qui est quarrée & qui enferme les poulies dans des mortasses. Le mot de mousse aussi selon son expresson se renços en convient qui aux poulies dont la mousse est composée, & qui sont appellées mon. sies à cause de la ressemblance qu'elles ont à la bouche

quand les levres sont beaucoup relevées & avancées en dehors, ce que l'on appelle vulgairement en François moufle ou maié.

2. Rechamus, Cemot qui fignifie la mesme chose que Trochlea & mrusse, ne se trouve que dans Vittuve: ¿ cest une des deux parties de la mousse que nes divisées en superieure & inferieure. Ces mousses sont des morteaux de bois dans lesquels il y a des mortaises où les poulies sont enchasses. L'effet de cette machine est que l'une des mousses estant attachée au haut de l'engin, & l'autre au fardeau, la corde qui le doit lever produit son effet en faisant approchet les mousses l'une de l'autre; & elle facilite l'élevation du far-

CHAP. II.

rieure de la moufie des tenailles de fer dont les crochets s'accommodent aux trous que A l'on fait pour cela dans les pierres. L'effet de toute la Machine pour élever & poser en haut les fardeaux, est que l'on attache le bout de la corde au Moulinet, qui estant tourné par les leviers, bande la corde qui est entortillé à-l'entour.

deau par la raison que par les deux replis que la corde sait sur les poulies des moulles, il arrive que la corde qui descend au moulinet, sait le double du chemin qu'une des moustes fait en approchant de l'autre; & par consequent elle n'a besoin que de la moitié de la puissance qui seroit recessaite, si elle ne passoit que sur une poulie, & sci la descente de la corde vers le moulinet estoit ègale à la montée du fardeau. Cette machine elt representée par la première figure de la Planche LLX.

LIX.

3. DES TENAILLES DE FER. Je lis avec Philander Forcipes qui fignifie des tenailles: au lieu de Forfices qui fignifie des cileaux. Ces tenailles de ferdont Vitruve parle icy, font ce que nos ouvriers appellent Lowre, qui eftuninfitument de fer avec lequel on accroche les pierres pour les enlever avec les engins ou avec les grues, Je trouve trois efpeces de Louve, scavoir celledes Anciens, dont Vitruve parleicy, celle dont Philander dit qu'on se serve voit à Rome de son

0

100

parleicy, celle dont Philander dit qu'on fe fervoit à Rome de fon temps , & celle dont mous nous fervons à prefent en France : celle des anciens effoit compofée de deux piecies de fet A D, B C, jointes par un clou au milieu comme des cifeaux ou des tenailles. Ces pieces effoient un peu recourbées par embas pour ferrer la pierre , & elles avoient chacune un anneau par enhaut comme des cifeaux, afin que la corde E, effant paffée dans es anneaux fift approcher en tirant les deux branches d'enhaut & ferrer par confequent les deux branches d'enhaut & ferrer par conf

les deux branches d'embas. Philander croit que ces deux branches d'embas embrasson l'annais le texte de Vittuve qui a Forcipes, quorum dentes in saxa forata accommadantur, fait entendre qu'il y avoit deux trous CD, sur le lit de dessus dans lesquels on mettoir les bouts de la Louve, qui estant tirée par ses anneaux ferroit seulement la partie de la pierre qui estoit entre les deux trous. On voit ces deux trous en chaque pierre dans les anciennes ruines & entr'autres aux Tuteles à Bordeaux, où chaque tambour dont les colonnes sont composes à trois de que tambour dont les colonnes sont composes à trois

trous, sçavoir un au milieu pour une barre de fer qui enfile plusieurs tambours, & deux autres distans de celuy du milieu chacun d'environ six pouces. Il est vray que l'on voit

aussi des pierres en plusieurs autres ruines tres-anciennes qui n'ont qu'un
trou pour la Louve : & il semble qu'il
estoit s'ait pour quelqu'autre sorte de
Louve pareille à celle dont parle Philander.

La seconde espece de Louve dont B Philander parle est plus seure que la premiere qui peut laisser tember la pierre, pour peu que les branches, qui doivent estre longues, & par consequent foibles, viennent à s'écarter en pliant, ou que lecable qui est passe dans les anneaux des branches s'allonated peut arriver lorsque le poids du fatedinaire. Cette autre espece de Louve se met

ge & s'étende: car cela peut arriver lorsque le poids du fardeau est extraordinaire. Cette autre espece de Louve se met dans un seul trou qui doit estre creusé dans la pierre, de sorte qu'il soit plus large par le fond qu'à l'entrée. On met dans ce trou les deux coins AB, dont la partie la plus large est vers le bas. Au milieu de ces coins on en met un troisième C, qui n'est pas plus large en bas qu'en haut, mais qui est fair pour écarter les deux autres, & les serrer contre les costez du trou. Ces trois coins sont percez par en haut & C enssiez avec l'ance ID L, par la cheville IL, qui a une teste L, & une pointe I, arrestée avec une clavette. Ces trois coins ainsi joints ensemble sorment une queue d'irondelle qu'il est impossible de faire sortir de la pierre qu'en ostant le coin C, qui est au milieu.

La troilième espece de Louve, qui est celle dont nous nous servons, est encore plus commode que la seconde; car au lieu des six pieces de ser dont la seconde est composée,

celle-cy n'en a que trois qui sont un ser à queue d'irondelle A, garny d'un anneau B, qui tient lieude l'Anle, & deux coins CD, qui sont égaux & aussi larges à un bout qu'à l'autre. Pour se servirde cette Louve on fait un trou de messine que pour la seconde, lequel a par le haut la largeur du bas de la queue d'Irondelle DA, & qui par embas, outre cette largeur du bas de la queue l'Irondelle a encore la largeur des deux coins. La queue d'Irondelle estant enfoncée, on y met aussilles deux coins l'un d'un costé & l'autre le se la conservation d'un costé de l'autre d'un costé de l'autre d'un costé de l'autre d'un costé de l'autre se la comme d'un d'un costé & l'autre se la serve se se se se se l'autre d'un costé de l'autre d'un costé de l'autre se la serve de l'autre d'un costé de l'autre se la largeur de la costé de l'autre se l'autre de l'autre d'autre de l'a

d'irondelle effant enfoncée, on y met auffiles deux coins l'un d'un costé & l'autre de l'autre, qui font le mesme effer que si la queue d'irondelle estoit élargie comme elle l'est dans la seconde Louve par le coin du milieu: Mais ces deux coins rendent la Machine plus simple & plus commode.



СВ

### CHAPITRE III.

CHAP. III.

Des differens noms de quelques Machines, & comment on les dresse.

A Machine dont nous venons de patler, qui est faite de trois poulies, s'appelle trif- Tirant par trois spastos; quand il y en a deux en la partie inferieure & trois en la superieure, on l'appelle pentaspastos. Que si l'on veut avoir des Machines capables de lever de plus grands far. Tirant par cinq. deaux, il faudra avoir des pieces de bois plus longues & plus grosses, & augmenter à proportion la force des chevilles & des autres liens qui sont en haur, & des moulinets qui

\* B Ces choses estant ainsi preparées ; les cables qui sont en la partie de devant de la machine; Antarii sunes, seront laissez lâches & sans estre tendus, & l'on attachera assez loin de là les écharpes qui Retinacula, tiennent au haut de la machine : ensuite l'on fichera des pieux de travers en terre & on Scapula machi-les y enfoncera bien avant avec des maillets, s'il n'y a point d'autre chose où l'on puisse nationation. attacher fermement une corde. Aprés cela il faut lier la partie superieure de la moufle au haut de toute la machine, & de ce mesme endroit faire conduire un cable vers un pieu auquel la partie inferieure sera attachée, & l'ayant passé par dessus la poulie de cette partie inferieure le faire retourner à la partie superieure, & de là le faire descendre vers le moulinet qui est embas, & l'y attacher. Le moulinet estant bandé par les leviers, la machine s'élevera elle mesme sans aucun danger, à cause que par le moyen des écharpes qui seront disposées deçà & delà, & attachées à des pieux, la Machine sera fortement arrestée: & C alors on se pourra servir de la moufle & du cable, comme il a esté dit cy-dessus.

1. Les cables qui sonten la partie de des cordes qui appuyent la Machine quand elle est dressée, & qui la tiennent, comme les aubans affermissent le mas d'un navire. Ils sont peut estre appellez Antarii, parce qu'ils servent d'arcboutans appellez cy-devant Anta & Antarii et appellez par Vittuve; ou parce qu'ils sont en la partie de de-yant, pour les distinguer de ceux qui sont derriere & qui

font appellez Retinacula. Ils doivent estre tenus làches, par-ce qu'ils ne servent à la Machine que quand elle est levée, & il s'agit icy de la lever. Philander croit neanmoins que Antarii funes sont les cables qui sont passez anno les mou-fles pour lever les fardeaux: Et Baldus veur que ce soient ces cordes que nos Ouvriers appellent vintaines, qui ser-vent à conduire la pierre & à la tirer vers l'endroit où on la veur pose.

#### CHAPITRE

CHAP. IV.

E D'une autre machine semblable à la precedente par le moyen de laque l l on peut avec plus de seureté élever les fardeaux d'une grandeur & d'un poids extraordinaire, le moulinet estant changé en tympan.

S'IL se rencontre dans un ouvrage des fardeaux d'une grandeur & d'un poids énorme, on ne se doit pas sier à un moulinet, mais il faudra passer un essieu dans les amarres, dans lesquelles les deux bouts du moulinet tournent, lequel essieu aura en son milieu un grand Tympan, que quelques-uns appellent roue, les Grecs Amphireucin, ou Peritro.

chon. Il faudra aussi que les mousses soient d'une autre façon; car la superieure de messme que l'inferieure doivent avoir deux rangs de poulies, & il faut que le cable soit passé dans le trou de la mousse inferieure, en sorte que ses deux bouts soient égaux, quand il sera étendu; & que par son milieu qui est dans le trou de la mousse inferieure, il y soit si bien F attaché avec une petite corde, qu'il ne puisse glisser ny d'un costé ny d'autre: cela estant ainsi il faut passer les deux bouts du cable dans la mousse superieure par la partie exterieure, & sur les poulies basses pour redescendre & repasser sous les poulies de la mousle inferieure par sa partie interieure, & ensuite retourner encore à droit & à gauche pour passer sur les poulies qui sont au haut de la mousse superieure, où estant passez par sa partie superieure, ils descendent des deux costez du Tympan s'attacher à son essieu : outre ce cable il y en a un autre, qui du Tympan, autour duquel il est entortillé, va à un vindas qui estant bandé & faisant tourner le Tympan, tire également les cables qui sont autour de son es-

CHAP. IV. ficu, & ainsi leve insensiblement les fardeaux sans danger. Cela se fera encore plus aise- A ment si l'on veut faire le Tympan fort grand, car sans se servir de Vindas on le pourra \* tourner ou 'en faisant marcher des hommes dedans au droit du milieu, ou en les faisant agir vers l'une des extremitez.

I. EN FAISANT MAR CHER DES HOMMES. Pour traduire Calcanies homines aut in medio, aut in una parte exrrema, il a fallu exprimer que les roues qui se mettent au lieu des moulinets pour lever des fardeaux, sont remuées en deux manieres. La premiere est que l'on met des hommes dedans

qui marchent au milieu du plancher de la rouë, L'autre est que l'on fait remuer à bras la roue en la tirant ou poussant par les extremitez des ais qui font le plancher, & par les rayons de la roue qui sont des extremitez à l'égard du milieu du plancher sur lequel les hommes marchent.

#### PLANCHE LVIII. EXPLICATION DE LA

Cette Planche a deux Figures , La premiere represente la premiere espece de machine à élever les fardeaux, estant en estat d'estre élevée de terre par elle-mesme. A, est le pieu siché de travers en terre pour lever la Machine. B, est la mousse d'embas. C, est la mousse d'enhaut. DD, sont les cables appellez antarii funes que l'on laissoit lasches & sans estre tendus, jusqu'à ce que la machine sust élevée, & alors onles attachoit aux pieux E E, pour tenir la machine ferme & arrestée. E E, sont les écharpes qui estant deçà & delà attachées à des pieux, empeschent que la machine ne recule vers le pieu A, lorsqu'elle est tirée par le cable qui passe dans le mousse B. F, est lécharpe appellée retinaculum qui est liée au haut de la machine. Cette machine est décrite au chapitre troisiéme.

La séconde Figure represente la machine appellée Polyspaste, qui est décrite au cinquiéme chapitre. F, est la longue piece de bois arrestée des quatre costez avec des cables. GGGG, sont les quatre cables qui arrestent la longue piece de bois. H, est la mouste superieure qui a trois rangs de C poulies & trois poulies à chaque rang. I, est la mousse inferieure pareille à la superieure. K, est une des amarres qui sont au haut de la longue piece de bois, l'autre estant cachée. L, est la regle qui soutient la moufle superieure. M, est la Louve selon la troisième maniere. N, est la troisième moustle ap-

pellée Artemon & Epagon.



Gggg

#### CHAPITRE V.

D'un autre genre de machine pour élever les fardeaux.

L y a une autre machine assez artificieuse & qui est fort commode pour lever les fardeaux en peu de temps; mais il faut estre bien adroit pour s'en servir. On a une longue piece de bois qui est levée & arrestée des quatre costez avec des cordes. Au haur de cette piece de bois un peu au dessous de l'endroit où ces cordes sont attachées, on cloue deux amarres aufgelles on attache la moufle avec des cordes. On appuye la moufle par une regle longue environ de deux piez, large de six doits & épaisse de quatre. Les mousles ont chacune selon leur largeur trois rangs de poulies, en sorte qu'il y a trois cables qui estant attachez au haut de la machine, viennent passer du dedans au dehors sous les trois poulies B qui sont au haut de la mousse inferieure, & retournant à la mousse superieure passent de dehors en dedans sur les poulies qu'elle a embas : de là descendant à la moufle inferieure, ces cables passent encore de dedans en dehors sous les poulies qui sont au second rang, & retournent à la moufle superieure, pour passer sur les poulies qui sont au second rang, & ensuite retourner à la mousse inferieure, & ensin encore à la superieure; où ayant passé fur les poulies qui sont en haut ils descendent au bas de la machine, à une troisséme moufle que les Grecs appellent Epagon & nous 2 Artemon. Cette moufle qui est attachée au pié de la machine, a trois poulies, sur lesquelles passent les trois cables qui sont tirez par des hommes. Ainsi trois rangs d'hommes peuvent tirer, & élever promptement les fardeaux fans vindas.

Qui tire à soy. Qui est ajoûté.

Oni tire par plujieurs poulis. Cette espece de machine est appellée , Polyspastos, à cause que par le moyen d'un grand C \*

1. On attache la moufle, Au lieu de Sapra chelonia religatur, j'ay crû devoir lire suprà, chelonis religatur, faisant suprà adverbe, & non pas preposition :parce qu'il n'y a point de sens de dire que la mousse doit estre attachée au dessus des Amarres, puisque les Amarres ne servent qu'il Australia mousse outse le codes in en con-

ce qu'il n'y a point de sens de dire que la mouille doit estre attachée au dessus des Amatres, puisque les Amatres ne servent qu'à soustenit la mousse que le poids tire en bas.

2. ARTEMON. Ce mot, à ce que l'on croit, est grec de mesme qu'Epagon; t mais il exprime mieux la chose qu'il doit signifier; car Epagon qui signifier istant à soy, ne convient point à cette mousse qui est attachée au pié de la Machine, vû qu'elle ne tire rien, & n'a point d'autre action que les autres mousses. C'est la-dessus qu'est sonde le la machine, vû qu'elle notes promises. C'est la-dessus qu'est sonde sur se mousse qui croit qu'Artemon est l'Ergata ou Vindas. Et il auroit saison si la chose de soy n'estoit si claire quil est impos-

fible de douter qu' Artemon ne soit icy une troisième mousle, qui est ainsi appellée, à cause qu'en cette machine elle est ajoûtée aux deux autres mousles qui sont ordinairement aux autres machines : Cela se doit entendre, supposé qu' Artemon vienne du Grec Artemoa qui signisse une chose ajoûtée. Quelques-uns par cette raisson veulent que la voile de sigure triangulaire, qui dans les mers de Levant se met au dertière du vaisseau, et que les Levantins appellent la Mesane, soit communement appellée Artimon, parce qu'elle est ajoûtée aux autres, estant d'une autre espece,

qu'elle est ajoûtée aux autres, estant d'une autre espece,
3. Polyspasso, s. Plutarque appelle ainsi la machine
avec laquelle il dit qu'Archimede traisina luy seul sans peine
un grand navire chargé de tout ce qu'il peut porter estant sur
mer. Si Vitruve n'avoit point decrit cette machine assez

### EXPLICATION DE LA PLANCHE LVII.

Cette Planche contient trois Figures. La premiere represente la premiere espece de machine à élever les fardeaux qui est en place (\*) en est at de travailler. A, est la mousse superieure appellée Rechamus. B, est la mousse inferieure. C, est la poulie d'enhaut de la mousse superieure. E, est la poulie qui est au bas de la mousse superieure. G, est le trou ou anneau de la mousse inferieure auquel le cable est ataché. H, est la partie inferieure de la mousse inferieure à laquelle on accroche la tenaille ou Louve. I I I, sont les trois pieces de bois proportionnées aux fardeaux. K, est la cheville qui joint les trois pieces de bois par enhaut. L L L, sont les écharpes qui arrestent les pieces de bois. O O, sont les amarres qui reçoivent les deux bouts du moulines. Cette machine qui est appellée Trispastos est expliquée au second chapitre.

La feconde Figure represente la machine qui est expliquée au quatrième chapitre, (\*) que l'on peut E appeller Trispaste double à petit Tympan, à cause que les poulies sont doubles à chacun des trois rangs, et qu'au lieu d'un moulinet elle a un petit Tympan. AA, est l'esseu qui est à la place du moulinet. BB, est le Tympan appellé Peritrochos. CC, est la mousse superieure qui a quatre poulies, deux à chaque rang. DD, est la mousse inferieure qui adeux poulies de rang. EE, est le trou de la mousse inferieure dans lequel le cable est passé es lié d'une petite corde. EF, est le cable qui est autour du Tympan, et qui est tiré par le vindas. GG, est le vindas.

La troissième Figure represente la machine qui est expliquée à la sin du quatrième chapitre, qui peut estre appellée Trispaste double à grand Tympan. HH, est le grand Tympan, dans lequel on fait marcher des hommes. N, est la Louve de Philander. P, est la Louve de Vitruve.



CHAP. V. nombre de poulies, elle tire avec beaucoup de facilité & de promptitude. Elle a encore A une grande commodité, en ce que n'y ayant qu'une seule piece de bois élevée + on peut la \*

clairement pour en avoir donné une parfaite connoissance, on croitoit que c'est autre chose: car on sçair que ce que le Polyspaste peut faire, est tour à fair eloigné des essers que Plutarque luy attribue. Cela fait voir quelle opinion l'on Pintarque luy attribue. Cela tattvoir queile opinion l'on peut avoir des autres miracles que cer Hiltorien conte des machines d'Archimede; & ce seul exemple peut faire croire que ce qu'il en dit n'est fondé que sur les relations des Romains, lesquels estant peu versez dans les Arts avant le temps de Marcellus, ainsi que Plutarque remarque luy mê me, pouvoient avoir beaucoup exaggeré des choses que leur ignorance leur faisoit paroistre miraculeuses, & qu'ils avoient aussi peut-estre interest de faire passer pour telles.
Car de corire avec Plutarque que la grande Geometrie d'Archimedeluy fist faire avec un Polyspaste ce qui n'a pû estre fair depuis par ceux qui n'estoient pas sisçavans que luy dans les speculations des proprietez des Nombres & des ligures, cela est bien difficile, quand on considere que les esprits qui s'appliquent aux Mechaniques, à la Mussque & aux autres Arts qui son climez dependre des Mathematiques, al a quand que constant que se la constant para constant proportion qu'ils son constant para constant proportion qu'ils son constant para constant para constant para la constant para la constant para co aux autres Arts qui son eltimez dependre des Mathematiques, n'y reuffissen point à proportion qu'ils sont profonds dans la connoissance de la Geometrie & de l'Arithmetique; & que ces nobles sciences que Platon estime estre deshonorées quand on les attache à la matiere, sont semblables aux plantes dont les fleurs les plus belles & les plus doubles, ne produisent que rarement du fruit. Et en estet on ne remarque point que ceux qui ont inventé ou persectionné les Arts ayent jamais excellé en autre chose qu'en la fecondité du genie, qui peut rendre par exemple un Mussicien capable genie, qui peut rendre, par exemple un Musicien capable de composer les plus beaux chants & la plus agreable har-monie par l'arrangement & par le ménage des sons différens en nombres & en intervalles, sans avoir cette parfaite connoissance de toutes les proprietez des nombres des gran-deurs & des figures , qui fait les grands Mathemaciciens qui sçavent fort bien rendre la raison des effets que produisent les machines quand elles sont inventées.

les machines quand elles iont inventees.

4. On PEUT LA FAIRF PANCHER. Les machines à clevet les fardeaux dont il a esté parlécy-devant, n'estoient faites que pour les elever à plomb sur le lieu où ils avoient esté pris : parce qu'elles estoient appuyées sur trois pieces de bois comme sur trois piez. Le Polyspaste qui m'est appuyé que sur un, pouvoit estre incliné de tous les costez, &c par ce moyen poser les fardeaux aux endroits vers lesquels on l'inclinoir, mais il gette rese difficile à manier, ains aux endroits proposer les parles de la comme de l'inclinoir passis l'estre se difficile à manier, ains aux endroits proposer les parles de l'estre de l'étale à manier a sins aux endroits passis l'estre de l'estre de l'étale à manier a sins aux endroits passis l'estre de l l'inclinoit; mais il estoit tres-difficile à manier, ainsi que Vitruve avertit au commencement du chapitre : car pour faire pancher & tourner à droit & à gauche la poutre qui soutenoit le fardeau, il falloit lacher ou bander les aubans

qui la retenoient des quatre costez, & d'ailleurs ces aubans embarassoient beaucoup: Car ensin pout faire agir ces au-bans il estoit necessaire de tirer encore avec plus de force que pour élever le fardeau mesme, parce qu'il falloit lever & le sardeau & la machine: de sorte qu'il auroit esté beson pour tirer chaque auban d'y mettre des mousses pareilles à celles qui sont à la poutre pour elever le fardeau.

Nostre grue est bien plus commode: car après avoir elevé le fardeau par le moyen du treiiil E, autour duquel le calle s'entortille lorique l'on fait marcher les hommes qui font dans la roue F, on le peut aisément pofer où l'on veut par le tournoyement de la partie mobile de la machine, marquée C C B B D, que l'on appelle le Gruau, & qui B est foûtenue sur un seul pivot au haut de la colone A A. Cette partie mobile est composée d'un long arbre C B D, posé obliguement sur le colonne A A. & est fermy par les posé obliquement sur la colonne A A, & affermy par les écharpes que des moises lient & assemblent. Ces moises sont jointes par des boullons & des clavettes de fer, ainsi qu'il se voit dans la moise BB, qui est jointe par quatre boullons à la moise HH, l'une & l'autre moise estant entraillée en plusieurs endroits, tantost en rond, pour former le trou G embrasse le haut de la colonne, tantost en quarré & obli-quement pour embrasser le grand arbre & la grande écharpe.

A l'imitation de la grue j'ay inventédeux machines pour élever les fardeaux : la premiere se fait par le moyen de celuy de tous les organes qui est reputé le plus avantageux data la Mecanique pour faciliter le mouvement, parce qu'il est exempt de l'inconvenient qui se trouve dans tous les autres; qui est ce que nous appellons le frottement des par-tres de la machine, qui rendent son mouvement plus dissi-cile. Cet organe est le Rouleau qu'Atistote prefere à tous les autres organes, parce que tous les autres comme les rouës, les moulinets & les poulies frottent necessairement par quelque endroit. Mais la difficulté estoit d'appliquer le rouleau à une machine qui eleve des fardeaux, son usage n'ayant esté jusqu'à present que pour les faire rouler sur un plan à niveau. La machine que je propose a une basse AAB, à peu prés comme la grué: Cette base a parenhaut des motses B, qui embrassent un arbre CO, qui est posé droit sur ies B, qui embratient un arbre CO, qui en pole utilor fur fon pivot O, sur lequel on fair tourner la machine, de mesme que la Grië quand on veur poser le fardeau. Cet ar-bre soutient par enhaut un travers DD, auquel sont atta-chez les cables EE, qui s'entortillent au tour du Tretiil ou rouleau F, qui a un autre cable G, qui est aussi entortillé à un de ses bouts : ce dernier cable est celuy qui éleve le fardeau. A l'autre bout du Treiiil il y aune grande rouë de bois,





forme Poulie HH, à l'entour de laquelle une longue corde N, est entortillée.

Pour faire agir la machine on tire la longue corde N, qui faisant tourner lagrande Poulie, fair aussi tournerle Treiil F, qui y est attaché. Ce Treiiil en tour nant fait que les cables E'E, s'entortillent; & cet entortillement fait que le Treiil & la grande Poulie montent , &c qu'en mesme temps le cable G, auquel le

A faire pancher en devant ou à costé, à droit & à gauche, afin de poser les fardeaux où l'on CHAP. VI.

Toutes ces machines qui ont esté décrites icy, sont utiles non seulement à ce que nous avons dit, mais mesme à charger ou décharger les navires, & pour s'en servir on les peut dresser, ou les coucher sur des pieces de bois, sur lesquelles on les peut faire glisser, asin de les tourner de tous les costez qu'il sera besoin. On peut aussi sans élever cette piece de bois dont il a esté parlé, tirer les navires hors de l'eau en se servant seulement des cables passez dans les mousses.

fardeau est attaché, s'entortille aussi d'un autre sens sur le Treuil , &cce double entortillement fait monter le fardeau en mesme temps que le Treuil monte. Or il est evident que toute cette élevation se fait san que rien frotte, & que par B consequent toute la puissance qui tire le cable N, est employée sans empeschement; ce qui n'est point aux autres Machines. On peut objecter que la puissance qui agit en N, doit outre le fardeau lever aussi le treuil & la grande poulie, & que leur pesanteur est de ces obstacles qu'Aristote dit se rencontert dans toutes les machines, & qu'il vaut bien le frottement qui est dans les autres machines. Mais la réponse est que le frottement est un obstacle inévitable dans toutes les autres machines & qu'il est aisse d'ariste d'aristot d'apporter et medeaux obstacles qui sont dans celle-cy: ce qui se fait par le moyen du poids M, que l'on rend égal à la pesanteur du treuil & de la grande Poulie, qui sont évez & soitenus par la cotde I I, laquelle passant sur les Poulies L L, est attachée à l'anneau K, qui embrasse le treuil F. Car le treuil & la grande poulie estant contrepelez par ce poids, la puissance de cette machine a constrmé la verité de ce Probleme, lorsque pour l'élevation du fardeau. L'experience qui a cité faite de cette machine a constrmé la verité de cet Probleme, lorsque se estres ont esté comparez avec ceux d'une grue, dans laquelle les proportions de la grosseur du treuil avec la circonference de la roue estoient pareilles à celles de ces mesmes parties dans ma machine: car il s'est trouvé qu'à la grue un poids de sept estoit emporté par le poids d'un, penduà une corde entortillée sur la roue, lorsqu'on y avoit ajouté une demy partie pour le trait : & l'on a trouvé que lorsqu'on augmentoit le poids à élever & celuy qui élevoit à proportion , il falloit une entière à quatotze deux à vingt-huir, quatre à cinquante-sur, & ainsi à proportion, à cause que D la resistance du frottement augment à peu prés par une messe proportion, à mesure pour le trait pour le trait fos

cette machine agit sans aucun frottement.

L'autre machine peut aussi fans frottement & messine sans cordages lever les fardeaux avec une grande facilité. Cette machine a deux montans A A distans l'un de l'autre quarre ou cinq piez : ses montans ont chacun deux raincures B B depuis le haut jusqu'en bas à quatre pouces l'un de l'autre ; entre ces rainures il y a de chaque cosse une cremailliere de fer CD C. Ces cremaillieres sont attachées le leng des montans par des boullons CC, avec des clavettes. Les rainures sans saites pour recevoir deux essieux de ser, dont E on n'a representé icy que les bouts marquez EL: car il sant supposer que le reste de l'essieux sont ainsi engagez dans les rainures par chaque bout, asin qu'ils y puissent couler en montant & en descendant sans vaciller; ils ont vers chaque bout des arcsoutans ED. LD, qui empechent les essieux sont hausser, es arcsoutans essant toûjours contraints d'entrer dans les dents de la cremaillere à messire que les essieux sont hausser, à cause des contrepoids G G qu'iles font engrener dans les dents de la cremaillere lorsque l'essieux est les des hauteur d'une dent.

te-six & des autres : ce qui est une marque evidente que

On pose sur les essissux un poulain N H, sur lequel est le

Pour faire agir la machine, on tire la corde qui est attachée au timon K N, et alors le poulain appuyant sur l'esseue Le & balançant, éleve l'autre esseue L, par le moyen de deux anneaux qui l'attachent au poulain, & qui embrasseur l'esseue deux anneaux qui l'attachent au poulain, & qui embrasseur l'esseue de la hauteur d'ane dent, l'arcboutant s'y acroche pour l'affermit, en sorte que la corde estant laschée, le fardeau qui doit essre mis sur le poulain un peu plus devers H, que devers N, fait balancer le poulain pour suire relever le timon K, & en messeum l'esseue E, qui estant aussi acroché par son arcboutant à une dent plus haute, ser encore d'appuy à son tour, & ainsi le poulain balançant tantost sur un esseue, tantost sur l'autre, s'eleve avec le s'ardeau qu'il porte iusqu'au haut de la machine.

Il n'eft pas difficile de concevoir l'avantage que cette machine a lur les autres, où les leviers ne peuvent agir que par le moyen des treuils, des moulinets, des poulres, des roues dentellées, des pignons, des vis fans fin, des cries, &c. qui font des organes ayant necessairement un frortement qui resiste beaucoup à la puissance qui les remue, & qui conssument qui resiste beaucoup à la puissance qui les remue, &c qui conssument ne se trouve point, en cette machine, qui est un levier qui ne touche son appay qu'en un point, d'où il s'ensuit que toute son action n'estant que de balancer sur ce point, il n'y a rien qui resiste à cette action, que le poids du fardeau. Etc est la lecule chose que l'on doive chercher pour la perfection d'une machine, tout le reste que l'on peut attendre de la Mechanique estant borné & reduit à la necessité de recompenser la disproportion qui est entre une petire force mouvante & un grand fardeau, par la longueur de l'espace par lequel la force mouvante doit agir, pour faire faire au sardeau peu de chemin ; de messme qu'un homme qui ne pourroit faire un pas estant chargé de dix mille livires pelant, peut bien portret une livre par l'espace de dix mille pas, ou dix mille fois par l'espace d'un pas; car ensin tout ce que la Mechanique peut adjouter, n'est que de chois run chemin qui n'ait point d'obstacles capables d'augmenter sans necessité la disficulté du transport du fardeau. Le remede ordinaire est de rendre les patries des organes qui se frottent, plus mobiles & plus glissinets par de l'huile & de la graisse; mais ce moyen estant Physique plutost que Mechanique, il n'oste point l'imperfection de la Machine.

Cette machine a encore l'avantage de n'estre pas sujette à s'user comme les autres, d'ans les quelles le frottement est plus fort, plus les fardeaux sont pesants : car toute son action ne consiste que dans l'appuy qui se sait sur les archoutans lorsqu'ils sont arrestez ; & le frottement qui s'y rencontre n'est que le frottement du bout des arboutans sur le bout des dents de la cremaillere : or ce frottement n'appartient point à l'action que la machine fair pour élevere les facteau, mais seulement à l'action qui se fair pour élever une partie de la machine : en forte que quelque pe santeur que le fardeau puisse avoir, elle n'augmente point le frottement des arcboutans qui n'est caus que per ale contrepoids des essieux dont la pesanteur est toujours la mesme, c'est-à-dire toujours tres-pesit quelque grande que puisse estre la pesanteur du fardeau qui est élevé. Les modeles de ces machines sont dans le cabinet des machines à la Bibliotheque du Roy. On peut voir encore la description des machines dont on s'est serve y pout élever les grandes pierres du nouyeau bastiment du Louvre au chap. 16. de ce Livre.

CHAP. VI.

L ne sera pas hors de propos de rapporter l'invention ingenieuse que Ctesiphon employa pour transporter ses colonnes qui devoient servir au Temple de Diane. Cet Architecte ayant à amener les fusts de ces colonnes depuis les carrières où on les prenoit, jusqu'à Ephese, & n'osant pas se sier à des charrettes, parce qu'il prevoyoit que les chemins estant peu fermes la pesanteur des fardeaux qu'il avoit à conduire, feroit enfoncer les rouës, il assembla quatre pieces de bois de quatre pouces en quarré dont B il y en avoit deux qui estoient jointes en travers avec les deux autres qui estoient plus longues & égales au fust de chaque colonne. Il ficha aux deux bouts de chaque colonne des boulons de fer : faits à queuë d'aronde, & les y scella avec du plomb, ayant \* mis dans les pieces de bois traversantes des anneaux de fer dans lesquels les boulons entroient. De plus il attacha aux deux bouts de la machine des bastons de chesne; en sorte que lorsque les bœufs la tiroient par ces bastons, les boulons qui estoient dans les anneaux de fer y pouvoient tourner assez librement pour faire que les susts des colonnes roulassent aisement sur la terre : & ainsi il sit amener tous les fusts des colonnes. Sur le modele de cette machine Metagenes fils de Ctesiphon en sit une autre pour amener les Architraves. Il fit 2 des rouës de douze piez ou environ, & il enferma les deux bouts \* des architraves dans le milieu des rouës : il y mit aussi des boulons & des anneaux de fer, en sorte que lorsque les bœufs tiroient la machine, les boulons mis dans les an-C neaux de fer faisoient tourner les rouës: & ainsi les architraves qui estoient enfermez

r. Faits a queue d'aronde que par un bout, parce qu'ils devoient estre rous par le bout qui fortoit hors la colonne asin de pouvoir tourner dans l'anneau de ser. Mais ils estoient à queue d'aronde par le bout qui estoit feellé dans la colonne asin de ly faire mieux tenir. Car supposé que les tous dans lesquels on scelloit ces boulons susient plus larges au fond qu'à l'entrée, il est evident que le plomb sondu remplissant cette cavité devoit bien affermir ces boulons dans le matbre, & c'est-là la manière ordinaire de sceller les crampons.

2. DES ROUES DE DOUZE PIEZ. Les Interpretes entendent que pour transporter les grands Architraves que que l'on avoit taillez dans la carriere pour le Temple d'Ephefe, ces roues de douze piez soûtenoient les boulons de
fer de mefine que les roues des chartettes ordinaires soûtiennent les estieux : mais il me senble que le texte ne dit point
cela, & mesme qu'il ne le doit pas dite; parce qu'il n'est pas
possible que l'excessive pesanteur de ces grandes pietres pust
estre soutenue sur deux boulons de fer scellez, aux bouts de
la pierre, c'est-à-dire sur un essieu, s'il saut ainsi dire, fait
detrois pieces soudées avec du plomb bout à bout l'une de
l'autre : car selon cette interpretation la pierre & les deux
boulons ne faisoient que comme un essieu, si et aussi assezvident que le texte dit autre chose que cela; car il y a que
Metagenes employa pour transporter les Architraves, le D

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE LX.

Les trois Figures qui sont dans cette Planche expliquent les moyens que les anciens inventerent pour transporter les pierres qui ne pouvoient estre portées sur des charrettes ny sur des binars. La première Figure represente la machine dont Ctesiphon se servit pour transporter le fust des grosses colonnes qui estoient taillées grossierement dans la carrière. A A A, sont les pièces de bois de quarre pouces en quarré qui formoient un chassis. B, est un des boulons de ser qui servoient d'essien, es qui estoient dans des anneaux de ser qui servoient de moyeux. CC, est le sust de la colonne qui rouloit sur terre comme le Cylindre dont on applanit les allées.

La seconde Figure represente la maniere que Metagenes inventa pour transporter les grandes pierres qui devoient servir d'Architrave au mesme Temple. DD, sont les rouës de douze piez, dans E le milieu desquelles les bouts des Architraves sont enfermez. E, est la pierre qui devoit servir d'Architrave. F, est un des boulons de fer avec son anneau.  $\Phi\Phi$ , sont les bastons de chesne attachez au chasses pour tirer la machine.

La troisième Figure represente la machine que Paconius sit pour transporter la grosse pierre qui devoit servir de base à la statue Colossalle d'Apollon. C, est un des bouts de la pierre. H H, sont les deux rouës de quinze piez dans les quels les bouts de la pierre sont engagez. II, sont les suscaux qui vont d'une rouë à l'autre. K, est le cable entortillé sur les susceptibles parles bœufs.





Ces Figures appartiennent à la page 305. La premiere est celle dont l'explication est dans la note, & cette Figure represente en grand une partie de la seconde; qui dans cette Figure est composée des deux montans AA, une partie d'un desquels est representée dans la I, Figure par ABB. Ces montans ont chacun en dedans les cremailleres, dont on n'a representé aussi qu'une partie dans la I, Figure, Entre ces deux montans est le poulain N N, qui a un timon K N.



CHAP. VI. dans les rouës, comme des essieux, furent traisnez & amenez sur le lieu, de mesme que A \* les fusts des colonnes.

L'invention de cette machine est prise des Cylindres avec lesquels on applanit les allées des Palæstres, & il ne fut pas difficile de la faire reussir à cause du peu de distance qu'il y avoit depuis les carrieres jusqu'au Temple, joint que cette distance n'estant que de huit mille pas, la disposition du lieu estoit favorable, parce que c'est une campagne égale, où

il n'y a ny à monter, ny à descendre.

Il est arrivé de nostre temps que dans le temple d'Apollon la base de la statuë colossale de ce Dieu s'estant trouvée rompuë & gastée par le temps, dans la crainte qu'on eut que la statue ne tombast & ne fust brisée, on sit marché avec Paconius pour tailler dans la carriere une autre base. Elle estoit longue de douze piez, large de huit, & épaisse de six. Paconius s'estant picqué de l'honneur de la faire apporter, \*il ne s'y prit pas comme Meta-B genes, il imita bien en quelque chose la maniere dont il s'estoit servy, mais ce fut par un autre genre de machine. Il fit deux rouës environ de quinze piez, & enchassa les bouts de la pierre dans les rouës, ensuite il sit passer des suseaux de bois de la grosseur de deux pouces d'une rouë à l'autre, en sorte qu'estant disposez en rond & distans l'un de l'autre seulement d'un pie, ils enfermoient la pierre. Au-tour de tous ces fuscaux il entortilla un cable qu'il fit tirer par des bœufs, qui en devidant le cable faisoient tourner les rouës, mais la difficulté estoit de faire marcher cette machine par un chemin droit: car elle se détournoit toujours ou à droit ou à gauche, ce qui faisoit qu'il falloit retourner. Cela sut cause que Paconius sut s si long-temps à tourner & à retoutner sa machine, qu'il ne put \* fournir à la dépense qui estoit necessaire pour cela.

mesme moyen dont son pere Cteliphon s'estoit servy pour transporter les colonnes, qui estoit tel, que le fardeau n'é-toit point soutenu sur des essieux, & que les boulons de fer sol les anneaux ne servoient que pour titer & non pas pour porter. Orcette maniese particuliere de transporter des colonnes & des Architraves, que Vitruve compare à la maniere de traisser les Cylindres avec lesquels on applanit les Delestres avec lesquels on applanit les Palestres, estoit que l'on faisoit rouler ces grandes pierres, & qu'elles servoient elles-mesmes de rouës : Car on peut aisémententendre que les Architraves qui ne pouvoient pas rouler comme les colonnes à cause de leur forme quarrée, avoient esté arondis avec de la Charpenterie que l'on avoit appliquée vers les deux bouts, qui est ce que Vittuve appliquée vers de douze piez, Rusconi dans ses figures de Vitruve a esté dans la mesme opinion touchant cette forme & cet usage des roues de Metagenes.

3. COMME DES ESSIEUX. Les esseux sont enfermez dans les roues en pluseurs manieres: Car ou ils sont enfermez dans les moyeux des roues pour y laisser tourner la roue à l'ordinaire; ou pour y estre seulement passez, sans que la roue y tourne, comme aux brouettes où l'efficu qui que la roue y tourne, comme aux brouettes où l'esseu qui traverse la roue ne tourne point. Si l'on explique le texte suivant la premiere maniere qui à la veritéest la plus commune & la plus naturelle, on peut croire que Vitruve a entendu que les Architraves de Metagenes estoient portez sur les boulons qui servoient d'esseux : car il y a Episphia inclusa uni axes in rosis. Mais la suite & le reste du texte doit faire croire que Vitruve l'a entendu suivant la seconde maniere qui est plus probable & plus commode, pourveu que les pierres sussentients qui ses en sorte que leur centre de graviles pierres fussent ajustées en sorte que leur centre de gravi-

té fust exactement au centre des roues.

4. IL NE S'Y PRIT PAS COMME MET AGENES La maniere dont Paconius voulut transporter la base de la Statue d'Apollon estoit semblable à celle dont Metagenes s'estoit servy: Car il est dit de Metagenes que Fecit rotas circiter pedum duadenum & Episyliorum capita in medias rotas circiter pedum duadenum ou Episyliorum capita in medias rotas inclusit; & de Paconius que rotas circiter pedum quindecim fecit, & bis rotis capita lapidum inclusit. De sorte que la machine de Paconius n'estoit asse fonctione de celle de Metagenes qu'en ce qu'il ne tiroit pas sa machine par les deux

bouts avec les boulons & les anneaux de fer, mais à l'aide d'une seule corde entortillée sur les fuseaux, ce qui tiroit avec beaucoup plus de force, mais moins droit que celle de

AVEZ DE CAUCHUPISAC FORE, MARSHOMS AND SPECIAL SE METAGERS.

J. FUT SI LONG TEMPS A TOURNER ET A RETOURNER LA MACHINE. Il est bien difficile de comprendre que Paconius eust eu assez d'éspei i pour invener sa machine, & qu'il ne pust trouver d'expedient pour empescher qu'elle ne tournaît & retournaît, ainsi que Viture dir qu'elle faisoir. S'il cult mis deux cables, au lieu d'un forte dir qu'elle faisoir. S'il cult mis deux cables, au lieu d'un forte de la des Merguess avoir sa machine auroit reussi comme celle de Metagenes avoit fait pour les Architraves du Temple de Diane : Car elle n'estoit differente de celle de Metagenes qu'en ce qu'elle estoit tirée inegalement, & tantost par un costé, tantost par un autre selon qu'il arrivoit que le cable en se devidant se trouvoit estre entortillé sur des endroits plus proches ou plus éloignez du milieu. Au lieu que la machine de Meta-D genes eftoit roujours tirée également de chaque costé. Mais la machine de Paconius avoit cet avantage sur celle de Me-tagenes qu'elle eftoit plus facile à remuer ; Parce que le cable tirant vers le haut de la machine au droit de K, a bien plus de force pour surmonter la resistance qu'elle a au mouvement que lorsque l'on tire par le milieu comme à la ma-chine de Metagenes qui est tirée au droit de F: cat la resi-stance que ces sortes de machines sont au mouvement, ne venant que des inégalitez qui se rencontrent au Plan sur lequel elles doivent estre remuées, & qu'elles doivent sur-monter en s'elevant sur cette eminence; il est certain que la putsance doit avoir plus de force, plus l'endroit où elle agit eff éloigné de ces eminences ; parce qu'elles font comme l'appuy ou Hypomochlion fur lequel tout le poids de la machine doit eftre elevé ; & que l'endroit ou le cable tire, E eftant comme le bout du levier , ce levier a plus de puissance plus son bout est eloigné de l'appuy. Il y a encore une rai-son qui rend la machine de Paconius plus puissante que celle de Meragenes, qui est que les bœufs qui la traînoient faisant beaucoup plus de chemin que la machine, il s'en-suir qu'ils la remuoient avec plus de facilité que ceux qui traînoient celle de Meragenes, laquelle avançoit autant que les bœufs.

#### CHAPITRE VII.

# Comment la Carriere des pierres dont on a construit le Temple de Diane d'Ephese a esté trouvée.

JE ne puis m'empescher de faire icy une petite digression pour dire comment les Carrie-res d'Ephese ont esté trouvées. Il y avoit un Berger nommé Pixodorus qui menoit souvent ses troupeaux aux environs d'Ephese, dans le temps que les Ephesiens se proposoient defaire venir de Paros, de Proconese, d'Heraclée, ou de Thasus, les marbres dont ils vouloient construire le Temple de Diane. Un jour qu'il estoit avec son troupeau en ce mê-B me lieu, il arriva que deux Beliers qui couroient pour se choquer, passerent l'un d'un costé & l'autre de l'autre sans se toucher, de sorte que l'un alla donner de ses cornes contre un rocher dont il rompit un éclat qui luy parut d'une blancheur si vive, qu'à l'heure-mesme laissant ses moutons dans la montagne, il courut porter cet éclat à Ephese, où l'on estoit en grande peine pour le transport des marbres; & l'on dit qu'à l'instant on luy decerna de grands honneurs: car son nom de Pixodorus sut changé en celuy d'Evangelus, & à present porteur de bon. encore le Magistrat de la Ville va tous les mois sur le lieu pour luy sacrisser, & s'il y man-nes nouvelle.

1. On le condamne a l'amende, Cette parti-cularité est, ce me semble, remarquable pour faire voir quelle estime les Anciens avoient pour les choses qui ap-partiennent aux beaux Arts, & principalement à l'Archite-cture, comme ils s'en faisoient une affaire d'importance, & cture, comme its s'en failorent une affaire d'importance, & juiqu'où pouvoient aller les recompenses qu'ils donnoient aux excellens Architectes; du moins si l'on peut juger de la reconnoissance qu'ils pouvoient avoir pour le travail & pour l'industrie des gens d'esprit, parl'honneur qu'ils ont fait à un Berger pour avoir par hazard découvert une Carriere. Cela doit aussi faire connoistre que si les Ouvrages de nostre seels surpassement par ceur et l'entre de la consensation de la con fent, ceux qui les produisent sont beaucoup inferieurs aux

Auteurs des Ouvrages de l'antiquité, en ce qui regarde le destr & la passion que l'on a de faire quelque chose d'excellent, & de n'épargner pour cela ny soin, ny travail, ny temps, ny dépense : Car l'impatience que nous avons de voir les Ouvrages achevez, & le peu de soin que nous avons accoutumé d'apporter pour les rendre durables fait que nons ne croyons qu'à peine ce que les Historiens rapportent de la patience & de l'exactitude des Anciens, quand nous lisons que le Temple d'Ephese a esté quatrecens ans à bastir, que l'on y a employé les richesses de toute l'Asie, & que l'on a esté quatre ans à laisser sechen la colle dont les pieces de bois des portes du Temple estoient jointes ensemble.

#### CHAPITRE VIII.

CH. VIII.

## De la force que la ligne droite & la circulaire ont dans les machines pour lever des fardeaux.

J'Ay écrit en peu de mots ce que j'ay crû estre necessaire pour l'intelligence des machines qui sont faites pour tirer, dans lesquelles il faut considerer deux mouvemens ou puisfances, qui sont des choses differentes & dissemblables, mais qui conviennent & qui con-\* courent à estre les principes : de deux actions: l'une de ces puissances est la force de la ligne droite appellée Eutheia par les Grecs, l'autre la force de la ligne circulaire appellée Cyclotes. Neanmoins la verité est que le droit n'agit point sans le citculaire, ny le circulaire sans le droit dans l'elevation des fardeaux qui se fait en tournant les machines.

Pour entendre cela il faut se figurer que dans les moufles les poulies ont des pivots qui E les traversent comme des centres, & que la corde qui passe sur les poulies, & 2 qui va droit au moulinet, fait que les fardeaux sont élevez lorsque l'on bande avec les leviers ; que les deux bouts du moulinet qui est étendu d'une amarre à l'autre, sont aussi comme des cen-

I. DE DEUX ACTIONS. Tous les Exemplaires ont ad duos perfeilus, il m'a semblé qu'il n'estoit pas difficile de voir qu'il fant lire ad duos esse les lus.

2. Qui va droit au moulinet. L'exemple qui est icy apporté pour confirmer ce qui a esté dit, sçavoir que toute la Mechanique est fondée sur le droit & sur le courdue fonte la Metallangue en l'explique pas bien; l'ort-qu'il femble faire entendre que le pivorde la poulie eftantle centre du cercle dont la vertu agit dans les effets des mou-fles, la corde qui va de la poulie au mouliner eft le droit qui avecle circulaire de la circonference de la poulie, concourt avecle circulaire de la circonference ne na poune, à l'effet de la machine : cat la corde ne tient lieu que d'une

puissance externe dont il n'est point question icy, où il s'ae gir seulement des dispositions internes de la machine qui consistent dans la ligne qui va du centre de la poulie à sa circonference, & cette ligne est proprement le droit dont il s'agir, de messe que la ligne courbe est celle que l'extremiet de la lignedroite decrir l'orsque la poulie tourne; ces deux lignes ayant toujours une relation & une proportion pareille, & la grandeur de l'une dependant de la grandeur de l'une tre; parce que l'estère de la machine est necessairement proportionné à ces deux lignes. Cela est mieux expliqué dans la redustion de la comparation du moulust. reduction de la comparaison du moulinet.

CH. VIII, tres dans les trous des amarres, & que les extremitez des leviers décrivent un cercle, lors-A que le moulinet tourne en levant les fardeaux. Ainsi un feul homme par le moyen d'une pince peut lever un fardeau que plusieurs hommes ne sçauroient remuer, si lorsqu'il appuye sur le manche de la pince, 'elle est posée comme sur un centre que les Grecs appellent \* \* Hypomochlion, son 5 bec estant sous le fardeau. La raison de cela est que la partie de la pin- \* \* ce qui est depuis le centre qu'elle presse, jusqu'au fardeau qu'elle leve, est la moindre, & que la plus grande partie estant depuis le centre jusqu'à l'autre bout, ° lorsqu'on la fait al- \* ler par cet espace, on peut par la vertu du mouvement circulaire en pressant d'une scule main / rendre la force de cette main égale à la pesanteur d'un tres-grand fardeau. Mais si \* l'on met le bec de la pince sous le fardeau, & qu'au lieu de poser sur son autre bout, au contraire on le leve ; le bec appuyant sur la terre, agira contre la terre comme il faisoit auparavant contre le fardeau, & la pince pressera l'angle du fardeau qu'elle leve, de même qu'elle pressoit l'Hypomochlion; & & bien qu'elle ne leve pas si aisément le fardeau, el-\* le ne lassfera pas pour tant d'avoir beaucoup de force pour surmonter sa pesanteur. Aussi B lorique la Pince estant posée sur l'Hypomochlion, il arrive que son bec passe si avant sous le fardeau, que l'autre endroit, sur lequel on presse, se trouve estre trop proche du centre sur lequel la pince appuye, elle ne pourra lever le fardeau; si ce n'est, comme il a esté dit, qu'appuyant sur l'extremité du manche & non pas prés du fardeau, on air rencontré cette égalité qui doit estre entre la pesanteur du fardeau & la puissance qui le leve.

Celase peut aisément voir en cette sorte de balance que l'on appelle Statere : car l'anse qui est , comme le centre du fleau, estant attachée, comme elle est, proche de l'extremité \* à laquelle le bassin est pendu, plus le poids qui coule le long de l'autre extremité du sleau est poussé avant sur les points qui y sont marquez, plus il aura la force d'égaler une grande pesanteur, selon que le poids estant éloigné du centre, aura mis le sleau en equilibre : & ainsi le poids qui estoit foible, lorsqu'il estoit trop pres du centre, peut acquerir en un C moment une grande force, & élever en haut sans beaucoup de peine un tres - lourd

fardeau. Par cette mesme raison de la force qui agit loin du centre, les vaisseaux chargez de marchandise sont remuez en un moment par la main du pilote qui tient 10 la barre du gou-\* vernail que les Grecs appellent Oiax: & c'est pour cela aussi que les voiles qui ne sont hausfées que jusqu'à la moitié du mats, ne font pas aller le vaisseau si viste, que lorsque l'on a élevé les antennes jusqu'au haut : parce que les voiles n'estant pas prés du pié du mats, qui est comme le centre, mais en estant éloignées, elles sont poussées par le vent avec plus de force : Car de mesme que si l'on appuye sur le milieu d'un levier on a beaucoup de peine à remuer le fardeau qu'il leve, & que cela se fait sans peine lorsqu'on le prend par l'extre- D mité du manche : aussi lorsque les voiles sont attachées au milieu du mats, elles ont beaucoup moins de force, que quand elles sont en haut, parce qu'estant plus éloignées du cen-

<sup>3.</sup> ELLEEST POSEE COMMESURUN CENTRE.

Il ya Suppofissati centro dans tous les Exemplaires, mais le sens veut qu'il y ait impossite: Car il est evident que c'est le bec dela pince appelle lingula, qui est subbita ou suppossite comme il est dit incontinent après, & que le centre, qui est l'Hypomochion, soutient la pince quand on presse de Hypomochion est appelle en François appus,

5. Son B E c. Vittuve designe deux parties dans l'organe que l'on appelle Pince en François, l'une est appellé capus qui est le manche, & l'autre lingula que j'incerprete le bec, quoy qu'à parter proprement inquia foit la partie du levier que l'on appelle La pince. Mais pour eviter l'ambiguité s'agissant de donner le nom de pince à s'eneux vestis ou la lingula; j'ay crû qu'il falloit suivre plutost l'usage vulgaire qui appelle la pince rour l'organe entier qui est appellé par Vittuve ferreux vestis, que de suivreun usage peu connu qui autoit obligé d'appellet levier de fer, l'instrument que tout le monde appelle pince, e equi autoit caus s'en l'autre de la confusion de l'appelle le pince, e equi autoit caus de la confusion de l'appelle le pince, e equi autoit caus de la confusion de l'appelle le pince, e equi autoit caus de la confusion de l'appelle le pince, e equi autoit caus de la confusion de l'appelle l'appelle le l'appelle le pince, e equi autoit caus de la confusion de l'appelle l'appelle le pince, equi autoit caus de la confusion de l'appelle l'appel le monde appelle pince, ce qui auroit causé de la confusion & de l'ambiguité.

<sup>6.</sup> Lorsqu'on le fait aller far cet es-face. Pour donner du sens à cet endroit qui est fort cor-tompu, je mets spatium au lieu de saciundo, & c'oste la vir-gule qui est après dus iur pour la mettre devant motus 3 & je lis caput vestis per id cum ducitur spatium, motus circinatio.

nis cogit pressionibus examinare paucis manibus oneris mavimi pondus, au lieu de caput vectis per id cum ducitur, faciundo motus circinationis, &c.

<sup>7.</sup> RENDRES A FORCE EGALE. J'ay crû devoir ain-fi interpreter examin are pondus, qui fignifie mettre en equi-libre; parce que examen en Latin fignifie la partie de la balance qui fait connoistre l'égalité des poids & que l'on appelle la languerte en François.

<sup>8.</sup> QUOY QU'ELLE NE LEVE PAS SI AISEMEN 8. QUOY QUELLE NELLE B PAS SI AISEMENT. Ce n'est point par une raison mechanique que l'on a plus de force en appuyant sur un levier, que lorsqu'on le leve, mais par une raison physique, qui est que la pesanteur du Ecorps fait une grande partie de l'esse de la compression; au lieu que dans l'elevation, toute la force se prend dans l'action des muscles qui levent les bras, & qui affermissent le sede du corps. reste du corps.

<sup>9.</sup> COMME LE CENTRE DU FLEAU. Cest à dire le centre du mouvement du fleau qui est proprement ce qui est appellé l'Hypomochlion ou l'appuy.

<sup>10.</sup> LA BARRE DU GOUVERNAIL. On appelle ainfile manche du gouvernail, & le gouvernail est proprement la parcie large & mince qui est dans l'eau, que l'on appel-le en Grec Pieryx, à cause qu'elle ressemble à l'aile d'un oi-

A\* tre, quoyque le vent ne soit pas plus fort, "l'impulsion qui se fait au sommet, force le CH. V III. vaisseau à aller plus viste. Par la mesme raison les rames qui sont attachées à leurs chevil-

les avec des cordes, lorsqu'elles sont plongées & ramenées à force de bras, poussent le vais-\* seau avec beaucoup d'impetuosité, & luy sont sendre les vagues plus aisément, in si leur \* extremité s'avance bien loin depuis le centre 13 qui est au droit de la cheville, jusqu'à la

Lorsque les 14 Portefaix six à six 3 ou quatre à quatre veulent soulever de lourds fardeaux, Phalangarii ils mesurent les bastons dont ils se servent pour cela, & sont en sorte que le centre qui doit bexaphori, ità porter, soit au milieu, asin de partager la charge également sur les épaules de chacun. Pour cet effet il y a des chevilles de ser au milieu de leurs bastons, pour empescher que les courroyes qui portent le fardeau ne glissent d'un costé ou d'autre. Or quand le fardeau B s'éloigne du centre, il pese sur celuy des porteurs vers lequel il a coulé, de mesme que \* lorsque l'on fait aller le poids & 15 l'anneau d'une Romaine vers son extremité. Ainsi 16 les bœufs ont également à tirer, si la courroye qui soûtient le timon pend justement du milieu de leur joug: mais s'il arrive que les bœurs n'estant pas d'égale force, l'un fasse trop travailler l'autre l'on passe d'ordinaire la courroye, en sorte qu'il y ait un des costez du joug plus long que l'autre, afin de soulager le bœuf qui est le plus soible. Il en est de méme des bastons à porter, que des jougs, lorsque les courroyes ne sont pas au milieu, & qu'il y a une partie du baston plus longue & une autre plus courte, sçavoir celle vers la-

quelle la courroye a coulé : car cela estant ainsi , si l'on fait tourner le baston sur l'endroit

où est la courroye qui est le centre, la partie la plus longue decrira par son extremité un C plus grand cercle, & la plus courte un plus petit: & ainsi de mesme que 17 les petites rosies II. L'IMPULSION QUI SE FAIT AU SOM.
MET. Quoyque cecy soit conforme à ce que dit Afritote, il n'y a guere d'apparence que la hauteur du mats puisse fervir à faire aller le vaiileau plus viste, parune autre raison que patce que le vent est plus s'ort en haut qu'embas; car on ne demeure pas d'accord que le mas remué le vaiiseau comme un levier remué le fardeau qu'il leve, estant vray que dans l'action du vent sur le navire par l'entremise du mats, il n'y a point de centre ou point immobile, sur lequel on faise tourner les deux cercles inegaux dans lesquels consiste, ainsi qu'il aesté dit, la force du levier. Car toutes les partues du mats & le vaiiseau messime, se remuent d'un les parties du mats & le vaisseau mesme, se remuent d'un pareil mouvement; qui font des chofes contraires à ce qui arrive au levier dont les parties font remuées de mouve.

D mens différens & inegaux: De forte que si l'on considere les inens differens or inegaux; De forte que in ou connacte les effets que le mats ou plus court ou plus long peut faire com-me tel, & non comme estant poussé par un vent plus ou moins fort; il se trouvera que la hauteur du mats nuit plus qu'elle ne sert à la vitesse du mouvement du vaisseau, par la raison que plus il est haut, & plus il a de force à faire plongerla proue, ce qui luy fait rencontret une plus grande quantité d'eau qui luy refite. Cest pourquoy on est contraint de mettre au devant une voile appellèe la Civadiere qui sert à empescher-que la prouë ne plonge trop dans la met: & les vailleaux qui se tirent dans les tivieres avec un cable arreché un hauve most corre au lien de l'indirecte. mer: & les valueaux qui le tirent dans les tivières avec un cable attaché au haut du mats, ont au lieu de Civadière une corde qui foûtient la prouë, & qui l'empefche de plonger : & lorfque les batteaux font engravez par la prouë, on ne les tire pas par la corde qui eft attachée au haut du mats, mais feulement par celle qui eft à la prouë,

12. SILEUR EXTREMITS S'AVANCE. Bien que les rames à l'égard de la Galter qu'elles fontremuer, foient en cuelque facon un levier tenverfé à qui la mer fett comme

qu'à la mer, ferve à les faire que elles fontremuer, foient en quelque façon un levier renversé à qui la mer ser comme d'appuy; il n'est pas vray neanmoins que la longueur que les rames ont depuis la cheville où elles sont attachées jusqu'à la mer, serve à les faire agit avec plus de force par la raison du levier; car par la raison du levier le contraire devotitatriyet; patre que plus la narriedu lavier qui où le vroit arriver; parce que plus la partie du levier qui est depuis l'appuy jusqu'à la puissance qui remue, est longue, & plus elle a de force. Anistote rend la veritable raison de l'effet de elle ade force. Antote rend la vertiable antoni de refreue-cettelongueur de la rame, scavoir que cette longueur est ne-cessar afin que l'eau estant frappée avec plus de vitesse, comme elle l'est plus la tame est longue, l'eau resiste davan-tage; car si l'eau n'obesisoir point, il est certain que plus la rame seroit courte depuis la cheville jusqu'à la mer, &c. plus les rameurs auroient de force pour remuer le vaisseau,

&cen ce cas il feroit meilleur, pour remuer le vaisseau avec plus de puissance, que la plus grande longueur de la rame fust depuis les chevilles jusqu'à la main du rameur. C'est pour-

depuis les chevilles jusqu'à la main du rameur. C'est pourquoy Aristote dit que les rameurs qui sont au milieu du Mavire, ont plus de force que ceux qui sont aux extremitez 3 parce qui le vaisseau qui est courbé. & qui sorme un ventre par le milieu sait qu'il y a en cet endroit une plus grande portion de la rame depuis le bots jusqu'aux rameurs.

13. Q BI EST AU DROIT DE LA CHEVILLE. J'ay corrigèle texte qui a dans l'edition de Jocundus, à centro parmis, & je lis à centro foalmis, parce que sealmus signifie la cheville à laquela le chaque rame est attaché: & il est vray que cette cheville est le centre des cercles que la rame décrit par son bout dans la mer quand on la fait agir.

le est le centre des cercles que la rame décrit par fon bout dans la mer quand on la fait agir,

14. LES PORTE FEATEX. Le mot Phalangarii signifie ceux qui portoient les fardeaux sur leurs épaules avec des bastons appellez Phalanges. Le mot Gree Phalanz signifie proprement un rouleau debois, par metaphore c'estoit un batailon parmy les Grees, peut-estre parce qu'il avoit la figure d'un rouleau debois, peut-estre parce qu'il avoit la y a aussi apparence que c'est par la messen capet ce de cette que les os des doits sont appellez Phalanges par Galien, & long-temps avant luy par Aristophane au rapport de Pollux.

15. L'ANNEAU D'UNE ROMAINE, Bien qu'exameu, it proprement la languette de la balance; je ne crois pas qu'il y air rien à la Romaine qui puisse ette a parante; je ne crois pas qu'il y air rien à la Romaine qui puisse ette appellé exame que l'anneau auquel le poids ett attaché; parce que le fleau fe leve ou se panche selon que cer anneau s'avance ou se recule, de mesme que la languette suit toujours l'inclination du seau des balances. C'est pourquoy j'ay crû que je devois traduire xamen. L'arment. traduire examen, l'anneau.

16. Les Bours. Iumentum signifie toutes sortes d'ani-16. Les Boules, immenium ignine toutes iottes a un maux de fervice, je l'explique par le boulf, parce que nous n'avons point de coûtume de mettre des jougs aux chevaux, ou fi l'on s'en fert comme aux chartettes appellées Fourgons, ils ne font point mis fur la tefte des chevaux, mais ils pendent à leur coi felon la maniere que les Anciens avoient d'atteler les chevaux à leurs chariots.

17. LES PETITES ROUES ONT PLUS DE PEI-NE A ROULER. La resistance que les roues apportent au roulement vient de deux choses : la premiere est l'inégalité du plan, qui fait que pour rouler dessus, il faut que la puis sance qui les fait rouler, les eleve sur chacune des eminences qui font cette inégalité. L'autre chose qui fait cette resiCH. VIII. ontplus de peine à rouler, les bastons & les jougs pesent davantage du costé où est l'inter- A valle le plus court depuis le centre jusqu'à l'extremité, & au contraire ils soulagent d'autant ceux qui les portent, qu'il y a un plus long espace depuis le centre jusqu'à l'extre-

Ces exemples font voir que c'est par la mesme raison de la distance du centre & du mouvement circulaire, que toutes choses sont remuées, & que les charrettes, les carosses, les pignons, les roues, les vis, les arballestes, les ballistes, les presses, & toutes les autres machines font les effets pour lesquels elles sont faites, par la force de la ligne droite, du cent re & de la ligne circulaire.

stance est le frottement que l'esseu & le moyen de la rouë font l'un contre l'autre. À l'égard de la premiere resistance, il est vray qu'elle est plus aisement surmontée, plus la roue est grande; parce que pour s'élever sur les eminences du plan, elle agir par un levier qui décrit une plus grande portion de cercle, le bout du manche du levier estant reputé estre à l'endroit où l'effieu touche au moyeu de la roue, & l'hypomochlion êtant reputé estre à l'endroit où l'eminence du plan touche la citconference de la roue. Mais pour ce qui est de la feconde resistance, il n'est point vray qu'une petite roue la surmonte plus difficilement qu'une grande, si ce n'est que son essieur sustante austre de la grande de la grosseur de l'essieur sustante la grande de grande avecaurant de facilité que la grande. La raison de cela est qu'il faut concevoir, que le centre de l'efficu estant celuy de la roue, il doit estre pris pour l'hypomochlion, que la li

gne qui va de cecentre à la circonference de la roue qui est son demi diametre, est la partie du levier qui est la plus grande; 3c que celle qui va de ce même centre à l'endron B où l'essieu touche au moyeu lorsque le frottement se fair, laqueile est aussi le demi-diametre de l'esseu, est la plus perite partie du levier; & que l'endroit où le frottement se fait, est celuy où le bec du levier agit pour remuer le fardeau. Or celaestant il s'ensuir que le demi-diametre d'une petite roue celaeltantil senium que le demi-diametre d'une petite roue doit avoir autant de force pour furmonter la refitance du demi-diametre d'un periteffieu, que le demi-diametre d'un negrande roue en a pour furmonter la refitance du demi-diametre d'un grand efficu; de mefine qu'un petit levier a autant de force pour remuer un fardeau qui elt prés de fon hypomochlion, qu'un grand levieren a pour le lever quand il elt loin de fon hypomochlion, fuppofé que la proportion foir pareille. soit pareille,

#### CHAPITRE IX.

# De diverses machines pour élever l'eau, & en premier lieu du Tympan.

L faut parler maintenant des machines qui ont esté inventées pour tirer l'eau: Je com-CHAP. IX. I mence par le Tympan. Cette machine n'éleve pas l'eau fort haut, mais elle en éleve une grande quantité en peu de temps. On fait un essieu arondy au tour ou au compas, & \* ferré par les deux bouts, qui traverse un Tympan fait avec des ais joints ensemble : & le tout est posé sur deux pieux qui ont des lames de fer aux bouts, pour soûtenir les extremitez de l'essieu. Dans la cavité du Tympan on met huit planches en travers, depuis la circonference jusqu'à l'essieu, lesquelles divisent le Tympan en espaces égaux : on ferme le D devant avec d'autres ais, ausquels on fait des ouvertures de demy-pié pour laisser entrer l'eau dedans. De plus le long de l'effieu on creuse des canaux au droit de chaque espace, \* qui vont le long d'un des costez de l'essieu. Tout cela ayant esté poissé de mesme que le font les navires, on fait tourner la machine par des hommes; qui la font aller avec les piez, & alors elle puise l'eau par les ouvertures qui sont à l'extremité du Tympan, & la rend par \* les conduits des canaux qui sont le long de l'essieu. L'eau qui est reçue dans un auge de bois, coule en grande quantité par un tuyau qui luy est joint, & est conduite dans les jardins que l'on veut arroser, ou dans les salines où l'on fait le sel.

Columbaria.

r. LETYMPAN. Il a esté dit que Tympanum signifie un Tambour, & que ce mot s'applique à plusteurs choses, com-me au dedans d'un fronton, à des rouës dentelées, à des rouës en maniere de Robiner pour une espece de Clepsydre, roues emmanter de Robine pour une espece de Cerpyur, & e à des roues dont on se sert aux grues dans lesquelles on fait marcher des hommes : mais il n'y a pas une de routes ces choses qui ressemble si bien à un tambour que la machine qui est icy expliquée : carelle est ronde tout à l'entour de elle a deux tonds l'un d'un costé & l'autre de l'autre, de mê-

me que les tambours y ont des peaux.

2. Des can Aux. Je traduis aint rolumbaria. Vitruve s'ettléja fervy de ce mot pour fignifier les tross qui demurent dans les murailles après que l on en a ofté les boulins ou folives qui fervent aux échafauts des maçons: Car il faut concevoir que ces trous forment comme un canal qui tra-verse le mur d'un costé à l'autre. Le mot Latin vient de columba, à cause que les pigeons font leurs nids dans de femblables trous. Il y a apparence que Cælius Rhodigynus qui a ctu qu'il venoit du Grec colymbar, qui fignifie plonger dans l'eau, ne se souvenoit pas que Victuve s'est servy E dece mot en d'autres endroits où il ne s'agissoit pas comme en ce chapitre, de plonger dans l'eau. Saumaise y a regaté de plus prés; il dit, tignorum cubilia Latinis columbaria dicuntur teste Victuoio.

3. QUI LA FONT ALLER AVEC LES PIEZ, J Martin traduit, bominibus calcantibus versatur, Par le mou-vement d'aucuns hommes qui cheminent ded ans. Mais cette interpretation ne sçauroit convenir à la chose, si l'on ne l'explique autrement, parce que ce dedans s'entend du Tympan qui puise l'eau , dans lequel des hommes ne scaurcient chemine: ; & ainsi il faut supposer qu'il y a une autre roue jointe au Tympan , dans laquelle des hommes marchent comme dans celle d'une grue, ainsi qu'il est representé dans la première figure de la Planche L'X I.

C

Sil'on veut élever l'eau plus haut que l'effieu du Tympan, il y a peu de chose à chan- CHAP. IX. ger à la machine : il faut faire autour de l'essieu une roue assez grande pour atteindre à la \* hauteur où l'on veut élever l'eau, & au tour de la circonference de la rouë attacher + des quaisses de bois enduites de poix & de cire, afin que quand la rouë tournera, les quaisses qui seront emplies & ensuite élevées, puissent verser d'elles-mesmes en retournant en bas dans un reservoir, ce qu'elles auront porté en haut.

Que si l'on a besoin d'élever l'eau encore plus haur, sil n'y a qu'à mettre sur l'esseu d'une rouë une chaîne de fer qui descende jusques dans l'eau, & attacher à cette chaîne des vases de cuivre de cinq pintes : car lorsque la rouë tournera, la chaîne qui est sur l'essieu éle-gides. vera les vases de cuivre, lesquels en passant sur cet essieu, seront contraints de se renver-

ser, & de jetter dans le reservoir l'eau qu'ils ont portée en haut.

4. Des quaisses de Bois. Le mot de modiolis n'est pas moins ambigu que celuy de Tympanum; car il signifie des corps de pompe dans la machine hydraulique, & dans la pompe de Ctesibius, des barillets; dans le chapiteau de la catapulre & sey re sont de perites quaisses. On pourroit leur donner un nom qui conviendroit à tous ces usages en les appellant des boistes, comme a fait Heron, qui appelle Pyxida, les corps de pompe. Le mot Quadrats que Virture a ajoût è modoloi, n'a determiné à leur donner le nom de quaisse, qui dans le plus commun usage est une espece de costre quarté, quoyque quelquefois la quaisse loir ronde comme dans les Tambours de guerre.

5. ÎL N'Y A QU'A METTRE SUR L'ESSIEU D'UNE
C ROUR, Il n'est point vray qu'un chapelet mis sur l'efficu
d'une roue, éleve l'eau plus haut que les quaisses qui sont
au tout de la circonference de la roue; de forte qu'il faut entendre que ce chapelet est sur l'essieu d'une roue elevéesort haut, & que l'on fait aller à bras, ainsi qu'il est representé

dans la troisième figure de la Planche L. XI; ou avec un che-

val, & non pas avec le courant de l'eau, 6. Sur l'essieu d'une roüe. Pour traduire à la la lettre, il auroit fallu dire qu'il faut sur l'essieu une double be. Inte qui y soit entertillée, ce qui n'auroit point eu de sense parce que cela auroit signifié que cette chaîne doit estre entertillée de mesme que la corde l'est autour du moulinet; & la verité est que cette chaine n'est point entortilée; mais seulement posée sur l'essien, ainsi que la corde l'est sur la poulie d'un puits; il saut seulement remarquer qu'il est necessitare que cettes seulement remarquer qu'il est necessitare que cettes seulement remarquer qu'il est necessitare que cettes seulement tenarquer qu'il est necessitare que cettes seulement de l'essient par la company de l'essien de l'essien de l'essien de l'essient par le seulement de l'essien de l'essi

7. De cinq pintes, Je traduis ainsi le mot de con-gialis, parceque le congins des anciens estoit une mesure qui contenoit sus sextiers, le sextier deux hemines, & l'hemine dix onces, ce qui faisoit les six vingts onces qu'il faut pour

CHAPITRE X.

CHAP. X

# Des roues & des Tympans qui servent à moudre la farine.

Es roues dont nous venons de parler servent aussi à élever l'eau des rivieres. On attache à la circonference de la roue, des ailerons, qui estant poussez par le cours de D l'eau font tourner la roue, en sorte que sans qu'il soit besoin d'hommes pour faire aller la machine, les quaisses puisent l'eau & la portent en haut.

Les moulins à eau sont presque faits de la mesme maniere. Il y a cette difference que l'une Hydromyle, \* des extremitez de l'essieu : passe au travers d'une roue à dents, qui est posée à plomb &

en coûteau, & qui tourne avec la grande roue. Joignant cette roue en coûteau, il y en a \* une autre plus petite, 3 dentelée aussi & située horizontalement, dont l'essieu en son ex-

\* tremité d'enhaut a un fer 4 en forme de hache, qui l'affermit dans la meule : cela estant ainsi, les dents de cette roue traversée par l'essieu de la grande qui est dans l'eau, en poussant les dents de l'autre roue qui est située horizontalement, fait tourner la meule sur laquelle est penduë la tremie, qui fournit le grain aux meules dont le tournoyement broye E & fair la farine.

1. LES MOULINS A EAU. J'ay cotrigé cet endroit fe-lon Turnebe & Saumaife, qui lifent Hydromyle, qui figni-fic des meules que l'eau fait aller, au lieu de hydraule, qui fignifie simplement des machines faites avec des tuyaux qui conduisent l'eau.

2. Passe au travers d'une roue. Il y aautexte, Axis habens tympanum inclusum, pout dite Tympanum habens axem inclusum. La chose est trop claire pour pou-voir douter qu'il ne faille ainstraduire cet endroit. 3. Dentelle a La roue de nos moulins qui

est située horizontalement, & que l'on appelle la lanter-ne, n'est point dentelée, mais composée de fuseaux qui joi-gnent ensemble deux madriers que l'arbre de fer qui sosgnene entenior et et un mariera que mais el faut fup-pofer que Vitruve a décrit ces roues un peu negligemment en ne diftinguant pas la roue à dents appellée herillon d'a-

vec le pignon ou lanterne, & comprenant sous le nom de dent tout ce qui acroche comme les veritables dents, ou qui est acroché comme les fuseaux des lanternes ou des pignons: est acroché comme les suseaux des lanternes ou des pignonsi il est aisé de comprendre que cela ne peur estre precisement & à la lettre, ainsi que Vitruve le dir, parce que desroues dentelées ne se peuvent saire remuer l'une l'autre commodement. Il n'y a pas d'apparence non plus que cette seconderoue ou lanterne soit plus grande que celle qui la fait aller : carsi cela estoit la meule tourneroit plus sentement que la roue quiest en l'eau, ce qui ne doit pas estre. C'est pourquoy il y a apparence qu'il faut lire minus item dentatum planum est collocatum au lieu de majus.

4. En seus me De Hache, Il faut entendre une ha-

4. EN FORME DE HACHE, Il faut entendre une ha-che à deux tranchans. C'est ainsi que j appelle subsendem fer-ream. Il est amplement parlé des tenons en forme de hache

fur le chapitre 7 du 4 livre. Kĸĸĸ CHAP. X.

Cette Planche contient quatre Figures. La premiere est celle du Tympan pour élever l'eau en grande quantité & peu haut. A E, est l'essieu dont les extremitez sont ferrées. B B, est le Tympan fait d'ais joints ensemble, qui a huit separations en dedans. C C, sont les pieux avec les lames de ser qui soûtiennent l'essieu. D D, sont les ouvertures de demy-pié pour laisser entrer l'eau dans le Tympan. E, sont les ouvertures des canaux qui sont creusez dans l'essieu. F, est l'auge de bois qui reçoit l'eau. G, est le canal qui porte l'eau dans les jardins.

La feconde Figure represente une roue qui éleve l'eau plus haut. A A, sont les quaisses de bois qui sont autour de la circonference de la grande roue. Il faut supposer que chaque quaisse a une ouverture B au costé qui regarde le reservoir B; que par cette ouverture l'eau entre dans la quaisse, lorsqu'estant au bas de la roue elle plonge, of que par la mesme ouverture elle verse l'eau dans le reservoir B, lorsqu'estant élevée au haut de la roue elle se renverse. B, est le reservoir où les quaisses versent

La troisième Figure represente une autre machine qui éleve l'eau encore plus haut. A est l'essieu sur lequel les chaines de fer sont posées. On l'a fait plus large (1) à pans à l'endroit où les chaisnes sont posées, asin qu'elles ne puissent glisser. BB, sont les vases de cuivre qui sont attachez à la chaisne. On leur a donné la forme qui est la plus commode pour porter l'eau en haut, & pour la verser dans l'auge sans rien répandre, qui est de les faire larges par le bas, & de mettre leur ouverture à costé avec un col. C, est le reservoir dans lequel l'eau est versée.

La quatrième Figure represente un Moulin à blé, qui n'est en rien different de nos Moulins à eau. C A, est la roue dentelée que l'on appelle herisson. Elle est posée verticalement & en coûteau, & elle tourne avec la grande roue BB; lune & l'autre estant dans un mesme essieu. C, est l'autre roue plus petite scituée horizontalement, appellée vulgairement la lanterne. D, est la tremie.



L y a 'une maniere de Limace qui puife beaucoup d'eau , mais qui ne l'éleve pas si haut \* que la roûe : Elle se fait ainsi. On prend une piece de bois 2 qui a autant de doits d'é- \* paisseur qu'elle a de pieds de long. Aprés l'avoir bien arondie on divise le cercle qui est à chaque bout, en quatre parties égales ou en huit, & par ces divisions on trace autant de lignes, en sorte que la piece de bois estant levée debout, les extremitez de toutes les lignes se répondent à plomb. De ces extremitez on tire tout le long de la piece de bois, d'autres lignes distantes l'une de l'autre de la huitième partie de la circonference de la pie-B ce de bois. Aprés cela on marque tout le long de l'une de ces lignes des espaces égaux à ceux de leur distance l'une de l'autre, & ayant tiré par les extremitez de ces espaces des lignes qui traversent toutes celles qui sont selon la longueur, on marque des points aux endroits où les lignes s'entrecroisent. Cela estant ainsi fait avec exactitude, on prendune petite tringle de bois de saule ou 3 d'ozier, laquelle estant frottée de poix liquide est appli-\* quée sur le premier point, & ensuite allant obliquement, est conduite sur tous les autres points que les lignes traversantes marquent dans celles qui sont selon la longueur; & ainsi en tournant, aprés avoir traversé les huit distances, & passé par les huit points qui sont selon la longueur, on va jusqu'à la mesme ligne par laquelle on avoit commencé. 4 De la mesme maniere on attache d'autres tringles obliquement, sur toutes les autres intersections qui sont faires ensuite jusqu'au bout par les lignes droites & traversantes, & sui-C vant la division qui a esté faite en huit parties, on forme des canaux entortillez & rout-àfait semblables à ceux que l'on voit dans les coquilles des limaçons. Sur les premieres tringles qui servent comme de fondement, on en applique d'autres frottées aussi de poix liquide, jusqu'à ce qu'estant assisses unes sur les autres, elles fassent que la grosseur de la limace soit tout au plus la huitiéme partie de sa longueur. Au tour des circonvolutions des tringles, on attache des ais que l'on frotte encore de poix liquide, & que l'on bande aussi avec du fer, afin que la pesanteur de l'eau ne rompe rien. Les deux bouts de la piece de bois sont ferrez avec des viroles qui y sont clouées, où l'on fiche des boulons. Ensuite à droit & à gauche de chacun des bouts de la machine on plante des pieux qui sont liez ensemble par d'autres pieux mis en travers, où il y a des viroles de fer enchassées, dans les-

I. UNE MANIERE DE LIMACE. Ce que Vituve nome icy Cochtea s'appelle vulgairement la vis d'Archimede. Il paroit qu'elle n'estoit pas encore attribuée à Archimede du temps de Vittuve, bien que Diodore Sicilien, qui a écrit presqu'en mesme temps que Vittuve, l'en sasse l'inventeur: mais l'afage celebre que cet Auteur donne à cette machine dans son histoire, qui est d'avoir servy à rendre l'Egypte habitable, en épussant les eaux dont elle estoit autresois inondée, peut faire douter qu'elle ne sust beaucoup plus ancienne qu'Archimede.

2. Qui A AUTANT DE DOITS D'EPAIS SEUR. C'està-dire qui ad elong seize sois son épaisseur, parceque le pié des anciens avoit seize doits.

3. D'OSIER. Vitex, ainsi qu'il a déja esté remarqué,

le pie des anciens avoit letze doits.

3. D'osien. Vitex, ainfi qu'il a déja esté remarqué, n'est pas proprement l'oser; mais on appelle oser en François une plante semblable au saule, dont les rameaux flexibles sont propres à lier; & vitex n'a point de nom pro-

pre en François.

4. DE LA MESMEMANIER E. On se fert encore à present de la vis d'Archimede aux bâtimens qui se sont dans l'eau; mais la maniere dont on fait les separations du dedans, est bien plus facile que n'est ce collement de tringles d'ofier avec de la poix : on se sert bien d'ozier & de poix, a one ravec de la pois, ion le lett onen d'ozier & de pois, mais c'eft autrement. On perce la piece de bois arondie, de trous fort prés à prés, & fuivant les lignes fpirales qui y ont effé marquées par la methode que Vittuve prescrit, & dans ces trous on fiche des bastons qui ont la longueur que l'on yeut donner au dedans de la coquille. Dans ces bastons on entrelasse de l'ozier, comme pour faire un pannier,

ou plutost une hotte à vin , en battant & serrant les oziers D les uns contre les autres. Après cela on poisse ces planchers d'ozier dessus & dessous, & on couche des ais tout le long par dessus comme des douves de tonneau, que l'on bande de cercles de fer. Il y a encore une autre maniere de faire cette vis, qui est de ne la point couvrir d'ais, mais de faire feulement un canal en demi-rond avec ces ais qui demeute immobile & feitué selon la pente que l'on veut donner à la vis: car cette vis tournant dans le canal auquel sa rondeut est ajustée, pousse l'eau en haut de mesme que la vis d'Archi-mede, quoyqu'il s'en échappe quelque peu par les jointu-res entre la vis & le canal: mais elle est plus aisée à remuer, & plus facileà construire.

& plus facile a confituire.

5. TO UT-A-FAIT SEMBLABLES A CEUX QUE
L'ON VOIT DANS LES COQUILLES DES LIMAÇONS. Le texte a faciunt juffam cochlea naturalem - que
imutationem; mais ces canaux ne font femblables à ceux E
descoquilles des limaçons qu'en cequ'il s'ont en vis; & ils
eu fout differens, en ce qu'il y en a plusieurs, s'çavoir jufqu'à huit dans la vis que Vitrute décrit, au lieu que le caraldes limaçons estrusique. Outeluse-sups estimate, que la al des linageons effunique. Quelques-uns estiment que la vis d'Archimedene doit avoit en esse qu'un canal. Cardan veut qu'elle en ait rois; chacune de ces manieres a ses avantages il a vis de Virtuve qui a huit canaux est pour élever une grande quantité d'eau; mais elle ne sçauroit l'élever si haut que celle qui n'en a qu'un; parce que cette derniere peut avoir son canal replié si prés-à-prés, que son obliquité per-mer d'élever la vis beaucoup plus haut, que lorsque la mul-titude des canaux rend leur position plus droite.

quelles

A

A quelles les boulons entrent : là dessus la limace tourne, quand des hommes la font aller en CHAP. XI.

la foulant avec les piez.

La mesure de l'élevation suivant laquelle la limace doit estre inclinée, se prend sur la description du triangle rectangle de Pythagore, qui se fait en divisant la longueur de la limace en cinq parties, dont on donne trois à l'elevation d'un des bouts, en sorte qu'il y en ait quatre depuis les ouvertures qui sont au bas jusqu'à la ligne perpendiculaire de l'é-

La figure qui est à la fin du livre, fait aisément entendre comme il faut que cela soit fait. J'ay aussi dessiné le plus nettement qu'il m'a esté possible les machines qui se font avec du bois, pour élever les eaux, & j'ay tasché de faire comprendre toutes les manieres par lesquelles les rouës peuvent en tournant donner des commoditez presqu'infinies,

#### CHAPITRE

CHAP.XII.

### De la machine de Ctesibius qui éleve l'eau tres-haut.

\* L'faut maintenant parler de la machine de Ctesibius qui éleve l'eau fort haut. On met deux Barillets de cuivre assez prés l'un de l'autre, au bas de la machine. De ces Baril- Modioli, lets sortent des tuyaux qui font une fourche en se joignant pour entrer dans un petit bassin Catinus. \* placé au milieu, dans lequel on met 2 des soupapes appliquées bien juste sur le haut de l'ou-Axes. \* verture du tuyau, pour empescher que ce qui a esté poussé à force dans le bassin ; par le \* moyen de l'air, ne retourne. Sur le bassin il y a une + chappe en maniere d'entonnoir ren\_ Penala. C verse, qui est jointe fort juste & attachée avec des clavettes, qui passent dans des pissons, de Cunei. Fibule. \* crainte qu'elle ne soit enlevée par la force de l'eau lorsqu'elle est puissamment poussée.

pitre qui suit parlant des soupapes qui sont aux machines hydrauliques des orgues, y met des soupapes qu'il appelle axes ex termo subattes, donnant à ce mot une signification bien differente. Mais je croy que quand on dit simplement exes, ou que l'on se service de conservation de l'experiment exes pour que l'on se service de conservation de l'experiment exes pour que l'on se service propriet en la conservation de l'experiment exes pour de l'experiment exes pour de l'experiment exes que l'experiment exes pour de l'experiment exes pour de l'experiment exes pour de l'experiment exes pour le l'experiment exes pour le conservation de l'experiment exes pour le l'experiment exes pour le conservation de l'exercise de l'experiment exes pour le conservation de l'experiment exes pour le conservation de l'exercise de l'experiment exes pour le conservation de l'experiment exes pour le conservation de l'exercise tendre celle qui est platte comme un ais, appellée el apet, & non celles qui font rondes & en pointe, comme un focet ou cone, telles que sont celles qui font presentement le plus en usage, & comme sont celles dont il sea parlé cy-aprés dans la machine hydraulique, & qui ne sont appellées axes, que parce qu'elles font le mesme effet que les veritables soupapes qui lont plates comme un ais.

3. PARLEMOYEN DE L'AIR. Tont ce que Vitruve diticy pour expliquer les effets de la pompe de Ctefibius, est fort obscur, & est y a apparence que cet endroit est core. E rompu, soit parla faute des copistes, soit par celle de l'auteur mesme, qui peut-estre n'a pas bien entendu la Philosophie de Ctesibius. Car il parosit que le texte de Vitruve veut faire entendre une chose qui est tourà fait sans raison, sçavoir que l'eau monte dans le petit bassin GH, de la seconde sigure de la Planche LXII, y estant poussée par l'air, comme s'il estoit necessaire qu'il y cust de l'airentre le piston qui presse, & l'eau qui est pressée; & comme si le spiston de l'airentre le piston qui presse, & l'eau qui est pressée; & comme si le spiston poussée par l'air fait penser que Ctesibius peut avoir entendu la chose autrement, & que la conspression que l'air fait fur l'eau pour la faire monter dans sa machine, sedoit entendre de la compression que l'air fair par la pesanter sur la surface de 3. PAR LE MOYEN DE L'AIR. Tout ce que Vitruve compression que l'air fait par sa pesanteur sur la surface de toute l'eau qui est dans tout le monde, & qui l'oblige de monter dans les espaces qui sont rendus vuides par quelque moyen que ce soit, en sorte que de messine que l'air qui en-

tre dans un sousset, lorsqu'on l'ouvre, y entre parce qu'il y est poussé par la pesanteur de l'autre air qui le presse; l'eaut entre aussi dans le corps d'une pompe, à cause de la pesanteur de l'air qui l'y poussé & qui l'y fait entrer, lorsque le piston qui occupoir l'espace du bas de la pompe, quitre ce lieu estant tiré en en-haur. C'est pourquoy j'ay traduit, i d'quod spirits in catinum surier expressem, ce qui a spir poussé dans le peit bassin à l'air a contribué seulement quelque chose à cettre expression, squ'oir d'avoir faut entrer l'eau dans le batillet, od estant enfertmée elle est exprinée par le pston, & non pas que l'air soit la cause immediate de cette expression; & j'ay cut que cela se pouvoit entendre de la messime maniere que l'on pourroit dire que l'eau est exprimée à s'aid de la soupape qui estau sond du barillet, & non pas que cette soupape exprime l'eau, parce que c'est le piston qui l'exprime, & que la soupape exprime l'eau, parce que c'est le piston qui l'exprime, & que la soupape exprime l'eau, parce que c'est le piston qui l'exprime, & que la soupape exprime l'eau, parce que c'est le piston qui l'exprime, de monter.

fonpape empeschant l'eau de descendre, elle oblige seulement de monter.

4. UNE CHAPPE, Parmy les Romains penula estoit proprement un justaurops: Car les robes des Romains, qui estoient amples & larges, ne sustitut pas à les dessendre du froid lorsqu'ils estoient au Theatre, on inventa cette sorte de vestement, qui estoit plus estroit & plus serrésur le corps, comme remarque Bartholus Bartholinus dans son traité de penula. Ce mot est misicy generalement pour signifier une couverture. Les Distillateurs se servent de la metime metaphore, quandils appellent chappe le dessus de l'Alambic, qui est tout-à-fait semblable à cette partie de la machine de Cressibius, que vitruve appelle penula.

5. Puissamment pousse le. Il nest pas croyable combien il fant de force aux pissons pour pousser le son, si l'on ne

5. Putssamment robessé E. Il nest pas croyable combien il fant de force aux pissons pour pousser l'eau, si l'on ne prend-garde que le tuyau qui la potte ausieu où on la veur élever, ne soit de mesme grosseur que les corps de pompe; car s'il est plus estroit, comme il faut que l'eau monte dans le tuyau avec une vitesle plus grande que n'est celle avec laquelle est est pousse dans le corps de pompe, il faut agit avec beaucoup de force dans les corps de pompe pour obliger l'eau à avoir cette vitesse dans le cuyau; par la mesme raisson qui fait qu'il staur plus de force pour remer un des bras d'une balance quand il est plus court que l'autre, à proaportion qu'il est plus court, parce qu'il oblige l'extremité du grand bras à se remuer avec une plus grande via teile.

L 111

CHAP. XII. Au dessus on soude avec la chappe, un autre tuyau qui est dresse à plomb & que l'on nom-A me la trompe.

Au dessous de l'entrée des tuyaux qui sont au bas des barillets, il y a des soupapes, qui ferment les trous que les barillets ont en leur fond. De plus on fait entrer par le haut des Emboli masculi. Barillets; des pissons polis au tour & frottez d'huile, lesquels estant ainsi enfermez dans les \* barillets, & estant haussez & baissez par un mouvement frequent, à l'aide des barres & des leviers, pressent tantost l'air qui est à l'entour, + tantost l'eau qui est enfermée par les soupapes qui bouchent les ouvertures par lesquelles elle est entrée dans les barillets, & ainsi par leur compression ils forcent l'eau d'aller dans le petit bassin par les tuyaux qui y aboutissent, où chant rencontrée par la chappe, qui est dessus, elle est exprimée & envoyée en \*

6. DES PISTONS. On appelleains en François la par tie des pompes ou seringues qui entre dans le tuyau ou corps de pompe, & qui estant levée ou poussée, attite ou pousse l'eau ou l'air. Ils sont appellez emboli masculi, parla mesme raison que dans une des Clepsydres qui sont décrites au 9 chapitre du glivre, le petit Tympan qui entre dans le grand est appelle Tympanum masculum. Les pistons sont appellez au chapitre qui suit funduli ambulatiles.

7. TANTOT L'EAU. En confequence de l'explication qui a esté donnée au texte, & suivant la supposition que l'on fait que Virruve & Ctessibius entendent que la compression de l'air dont îl est icy parlé, est celle que l'air fait par sa pesanteur, il a fallu corriger quelque chose au texte pour luy donner un sens raisonnable: car au lieu de Emboli qui luy donnet un fens raisonnable: car au lieu de Emboli qui ultro citroque frequenti motu prementes aerem qui erit ibi cum aqua axibus obturantibus foramina, eogunte & extrudunt inflando pressionibus per sistuarum nares aquam in catinum. Il faut lire, Emboli, qui ultrò citroque frequenti motu promentes aërem qui erit ibi, tum aquam (au lieu de cum aqua) axibus obturantibus foramina, cogunt & extrudunt, &c. Car la verité est que lorsque les pistons sont haussez dans les corps de pompe, ils pressentent l'air qui est à l'entour en s'élevant, &c que lorsqu'ils sont baissez ils pressent l'eau qui est entrée par la force de la compression que les pistons for a propre pesanteur, que par la compression que les pistons sa propre pesanteur, que par la compression que les pistons sont sur l'airen se haussant.

8. Qui est dessus. Je corrige encore cet endroit qui n'a point de sens, & au lieu de è quo recipiens penula spi-rirus exprimit, &c. Je lis quam (scilicet aquam) recipiens penula superposita (au lieu de spiritus) exprimit, &c. Si cette explication & cette correction ne plaisent pas, il est libre explication & cette correction ne plaisent pas, il est libre au lecteur de retenir le texte qui, traduit à la lettre, est tel, De plus par le baut des brislles on fait entrer des pissons polis au tour & frottez, d'buile; lesquels estant ainsi ensermez, dans les bavillets sont baussiz. & baissex par un mouvement frequent à l'aide des barres & des leveres, qui pressent l'air qui est là avec l'eau, & les ouvertures essant bouchées par les sontpapes, l'eau est contrainte par la compression & sorte d'entrer par les tuyaux dans le petit bassin, d'où la force de l'air qui la pousse contre la chappe, l'exprime, & la fait passer en baut par la trompe. L'explication que Barbaro donne d'ectensfoit, a beaucoup servy à me faire croire que Vitru-suive le piston lorsqu'il est levé. De sorte que voyant que ny Barbaro, ny la raison ne veulent point que l'air ensermé dans la machine de Cresibius serve à comprimer l'eau qu'eldans a matime de le fait monter; il m'a femblé que les mots de compression & d'airestant dans le texte il y avoit apparence que Ctesibius a entendu que cette compression de l'air estoit celle qu'il fair par sa pesanteur sur l'eau, & que cette compression de l'eau estila cause qui la fait entrer dans le corps de pompe; nean-moins si l'on ne veur rien changer au texte on peut entendre que la machine de Ctesibius estoit pareille à celle qui est au Cabinet de la Bibliotheque du Roy, & laquelle sert à lancer de l'eau fort haut dans les incendies : ce que cette

machine a de particulier, & qui n'est point dans les autres de cette espece, dont la description se voit dans le livre des forces mouvantes de Salomon de Caux, estant qu'avec un feul piston par le moyen de l'air, l'eau est poussée de manie-re qu'elle a un cours continu, & qui n'est point interrompu lorsque le piston attire l'eau : car dans cette machine l'eau lorsque le piston attire l'eau 1 car dans cette machine l'eau est poussée d'un corps de pompe A, par un piston B, dans un eatinus ou pot FG, dans lequel l'air qui remplit sa cavité ne peut avoir d'issue pour peu qu'il y ait d'eau; parce que le tuyau appellé tuba EF, descend presque jusqu'au fond du pot; & il arrive que l'eau qui est poussée par le tuyau D, du corps de pompe A, tombant au sond serme le bas de la trompe marqué F, & cempesche que l'air n'y passée; de sorte que lorsque le piston poussée de nouvelle eau dans le por avec violence, cette eau qui le trouve plein, moitié d'eau par le bas, & moitié d'air par le haut, s'ait effort sur l'un & par le bas, & moitié d'air par le haut, fait effort sur l'un & sur l'autre de ces elemens, & il arrive que l'eau ne pouvant fortir par la trompe avec autant de vitesse que le est pousse C par le tuyaud to corps de pompe, parce que l'extremité E de la trompe qui lance l'eau en dehors, est percée d'un trou beaucoup plus estroit que n'est celuy par lequel le tuyau D du corps de pompe la reçoir; cette eau pour trouver place dans le pot, comprime l'air, qui pour retourner ensuire à son premier estat presse l'eau à son tour, & fait que pendant que le piston est haussé pour faire entrer l'eau dans le corps de pompe, auquel temps il ne pouffe point d'eau dans le port, l'eau ne laisse pas de jallir par le petit bout de la trom-pe à cause de l'action de l'air comprimé qui la pousse. Mais pour faire que cette maniere de lancer l'eau se trouve dans le texte de Vittuve, il faut lie spirina au lieu de spirina, en sorte qu'aulieu de lice extrudunt aquam in catir recipiens penula spiritus , exprimis per sistulas in altitudinem, on lise, è quo recipiens penula (selices aquam) spiritu (eam) exprimis per sissulas in altitudinem, Cavil n'ya point de caison de dire ny que penula spiritus recipit è catino, ny que penula spiritus exprimit; mais bien que penula spiritus exprimit. Neanmoins il y a apparence qu'il ne s'agit point de tout cela dans la machine de Ctesibius: dans laquelle il n'est point necessaire d'enfermer de l'air, parce que l'esset de l'air en-fermé dans la machine des incendies, n'est que pour donner un cours continua l'eau, qui n'est point necessaire dans la machine de Ctessbius, laquelle amasse l'eau dans un teservoir d'où elle peut couler d'un cours continu où l'on veut.



E

A haut par la trompe : & par ce moyen une eau qui est basse peut estre élevée dans un reser- CH. XII. voir, d'où elle peut faire des jets.

Mais cette machine n'est pas la seule que Ctesibius a inventée : Il y en a beaucoup d'autres de differentes sortes, qui sont voir que les liqueurs estant pressées sont beaucoup d'effets par le moyen de l'air, tels que sont les chants des oiseaux que l'on imite par ces sortes \*\* de mouvemens, & les petites figures que l'on fait courir dans des vases de verre, 7 par le moyen de l'eau que ces vases ont receuë; & plusieurs autres machines qui sont faites pour le plaisir de la veue & de l'ouie. De toutes ces machines j'ay choisi celles qui peuvent estre de quelque utilité, & j'en ay parlé dans le livre precedent, lorsque j'ay traité des horloges; de mesme qu'en celuy-cy j'ay décrit celles qui se font par l'impulsion de l'eau. Ceux

Aprés avoir expliqué ce que Vitruve rapporte des ma-B chines dont les anciens se servoient pour élever l'eau, j'ay crit qu'il ne seroit pas hors de propos d'en ajoûter une qui fait elle seule soules effets qui ne se trouvent que separement dans celles dont Vitruve parle; car si ces marhines élevent beaucoup d'eau comme le Tympan & la Limace, elles nel'élevent gueres haux, ou si elles s'élevent aussi haux dur l'en veut comme le les pressers de la part faire par le pouve des que l'on veut, comme on le peut faire par le moyen des chaifnes ou chapelets, elles ont besoin d'une puilsance exterieure pour les faire agir, qui foir proportionnée à la quari-tité de l'eau, & à la hauteur à laquelle on la veut faire moin-ter, enforte qu'il y faut employer ou le coutant d'une eau fort rapide & fort abondante, ou les forces de plusieurs ani-maux. Mais celle-cy peut élever fort haut & incessamment une grande quantité d'eau, sans qu'il soit necessaire d'employer aucune force exterieure.

Ce probleme qui patoift fi surprenant estant ainsi propo-ce se general, n'a rien qui pusse faire douter de sa verité, après que l'on a veule détail de la construction de la machine, qui mesme est tres-simple & aisée à executer, ainsi que l'on l'a experimenté dans le Jardin de la Bibliotheque du Roy à Paris, où M. Franchini Gentilhomme François, originaire de Florence, qui en est l'inventeut, l'a fait construi-re il y a environ deux ans: car depuis ce temps elle fait jallir une fontaine dont l'eau n'est que la décharge d'une autre fontaine qui se perdoit dans un puits.

Cette machine consiste en deux chapelets ou chaînes

Cette machine consiste en deux chapelets ou chânes possées sur un mesme tambour, qui fait que les deux chapelets se remient ensemble. Le la forme & la disposition des godets qui sont différens dans ces deux chapelets, fait que l'un remue la machine, & l'autre potte l'eau en haut. Le chapelet qui fait le mouvement est composé de godets de cuivre plus larges par le haut que par le fonds. Celuy qui obte elevau, est composé de godets aussi de cuivre, qui sont au contraire des autres, larges par le fonds & plus estroits vers le goulet qui est detourné à costé & vers l'endoit où ils doivent verse l'eau. los fourchant parvenus en haut sils. ils doivent verser l'eau, lotsqu'essant parvenus en haut ils se renversent en tournant sur le Tambour. Le chapelet qui fait le mouvement est plus long & descend plus bas que l'autre, qui ne va que jusques dans une cuvette qui est un peu au dessous du rez de chausse, a fin que l'eau courante y puisse entrer, & de la estre en partie élevée par le petit chapelet, & en partie se répandre par un tuyau dans l'autre chapelet, pour faire mouvoir to te la machine.

premierement conduite par un ruyau dans le bassin dans le-quel on a intention de faire jallir l'eau qui aura esté élevée par la machine; & de ce bassin elle est conduite dans la cu-E vette, dans laquelle le plus petit chapelet trempe par em-bas. Cette cuvette estant pleine se dégorge par un tuyau dans celuy des goders du grand chapelet qui est à sa hau-teur, & qui estant remply s'en va par dessus, & laisse tom-ber l'eau qu'il a de reste dans le goder qu'il à dessous soy; celuy là estant emply de cette eau qui est de reste, il la laisse tout de mesme couler dans celuy qui est sous luy, & ainsi jusqu'au bas, & autant qu'il est necessaire pour faire que cetjulqu'au bas, & autant qu'ilcit necellaire pour faire que cet-tee au dont les godets s'emplissent les uns aprés les autres, air assez de pesanteur pour faire remuer la machine en ti-tant le chapelet embas. Or ce chapelet à mesure qu'il des-cend presente toujours des godets vuides au tuyau qui verse le au de la cuverte, & ces godets s'emplissant ainsi successi-vement, entretiennent le mouvement de la machine, par le moyen duquel le second chapeler qui puise dans la cuver-

L'ordre que cette cau tient pour ces effets est tel : elle est

te où ses godets s'emplissent, porte l'eau en haut dans une autre cuvette, & de là l'eau est portée par un tuyau dans le bassin où elle jallit, & où estant messée avec l'eau courante, elle est rapportée dans la cuvette d'embas pour soursite. au tuyau qui emplit les goders du grand chapelet qui fait le mouvement. & à ceux du petit qui portent l'eau en haut. De sorte que par le moyen de cette circulation, une petite quantité d'eau courante éleve incessamment beaucoup d'ean & fort haut, selon la proportion qu'il y a entre les chapelets; car si le chapelet qui remue la machine, est bien grand &c descend bien bas au dessous de la cuvette d'embas, il pour ra élever par sa pesanteur une grande quantité d'eau, & il l'élever a aussi haur que le puis dans lequel le grand chapelet doit descendre, sera creux : & cette mesme quantité d'eau qui aura esté une sois élevée; revenant toujours au mesme lieu où elle a esté prise, sera mcessamment élevée, & entretiendra en cet estat un cours perpetuel.

6: LES PETITES FIGURES, J'ay interpreté Angibata des vales, Quelques Interpretes tournent autrement ce mot, cflimant qu'il soit derivé d'Engys, qui en Grec si-gnifie prés, comme sices sigures estoient si petites qu'il les fallust regarder de prés, D'autres croyent qu'il vient d'Engeioniqui signifie fait de terre. Mais cela m'a semblé mal fondé, & j'ay mieux aimé suivre Baldus qui lit Angibata, & le fait venit d'Angeion, qui lignifie un vase; sa conjecture elt prife du l'yre des Pneumatiques de Heron, où cet Au-teur déctit une machine qui est un vase transparent, dans lequel de petites sigures se remuent; & ce vase, ce me semle cetta de perties guis le font par les émailleurs, où de pe-tires figures d'émail sont enfermées avec de l'eau, & soûte-nues sur l'eau par de petites bouteilles de verre; ces vases estant scellez hermetiquement.

Mais cet effet surprenant du mouvement que l'on fait avoir à de petites figures d'email qui nagent dans l'eau se voit encore mieux dans l'Angibate qui a ellé inventé depuis peu, dans lequel une petite figure monte, descend, routne, & s'arreste comme l'on veut. Cela se fait en serrant & comprimant l'eau plus ou moins avec le pouce dont en appuye fur le bout d'un long tuyau de verre remply d'eau, L'artifice est que la petite figure d'email qui est creuse a une pesanteur tellement proportionnée à son volume qu'elle nage sur l'eau, en sorte neanmoins que pour peu que l'on ajoûte quelque chose à sa pesanteur, elle descend au fond, ce qui se fait en pressant sorte de l'eau est l'eau estant incapable comme elle est de compression, elle entre dans le vuide de la petite figure par un petit tron qu'elle a , & diminue ce vuide en comprimant l'air, dont ee vuide est remply. Or ce vuide estant ainsi diminué la petite figure devient plus pesante & descend au fond de l'eau, doù elle remonte aussi-tost que le pouce cessant de presser l'eau, celle qui estoit entrée

après avoir bû, c'est-à-dire reçu l'eau, font remuer les fi-gures. On pourroit croire que la machine est un vaisseur rond, dans lequel l'eau entrant obliquement par un endroit & sottant à l'opposite par un autre, sait tourner & courir les unes aprés les autres de petites figures qui nagent sur l'eau.

CHAP. XII. qui seront curieux des machines qui ne sont pas tant pour l'utilité que pour le plaisir, les A pourront trouver dans les livres que Ctessibius en a écrits.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE LXII.

Cette Planche contient trois Figures. La première represente ce qui appartient à la vis d'Archimede, & elle explique premièrement par un simple trait, la maniere de tracer sur une piece de bois arondie, dont on fait le noyau de la Limace, les lignes spirales qui doivent servir de fondement aux planchers qui font le dedans de la vis. AA, est le cercle du bout de la piece arondie, divisée en quatre. BB, est le cercle divisée en huit. CC, sont les lignes tirées en long sur la piece de bois, lesquelles repondent aux divisions des bouts. DD, sont les lignes traversantes. DE, sont les lignes obliques tirées sur les intersections qui se font par les droites & par les traversantes. Cette mesme Figure sait B encore voir la vis entiere & parfaite. EE, sont les aix qui couvrent & enferment les circonvolutions de la Limace, & qui sont bandez de fer. GG, sont les pieux sichez à droit & à gauche, & liez par un traversant dans lequel est la virole de fer qui reçoit le bout du boulon. Il faut entendre qu'il y a une virole ou crapaudine à l'autre bout qui soutient le boulon qui yest, & que cette virole est cachée sous l'eau.

La seconde Figure est pour la pompe de Ctesibius, elle en explique la structure par le simple trait & par une sigure ombrée. A A, sont les deux barillets. B, est un piston levépour laisser entrer l'eau dans le barillet. C, est l'autre piston baissé pour pousser l'eau dans le Catinus. D, est l'ouverture qui est au fond des barillets. E, est la soupape qui est faite pour boucher l'ouverture du fond des barillets, es qui est levée pour laisser entrer l'eau. F, est l'autre soupape qui est baissée. GH, est le petit bassinappellé Catinus. G, est une des soupapes du petit bassinqui est baissée. H, est l'autre soupape qui est le-C vée. II, sont les deux tuyaux qui sortent du fond des barillets, es qui se joignent pour entrer dans le petit bassin. K, est la chappe en maniere d'entonnoir renversé. L, est la trompe. La Figure ombrée est pour faire entendre que le treüil N, en tournant avec la rouë sais baisser le bout des leviers qui sont enfoncer les pistons dans les barillets, lorsque les pallettes M, levent les bouts qui sont opposez à ceux qui ensoncent les pistons, & que ces bouts aprés avoir esté levez par les pallettes retombent d'euxmesmes, à cause de la pesanteur du poids dont ils sont chargez, et qu'en tombant ils levent les

pistons.

La troisséme Figure represente la machine qui éleve l'eau qui fait le jet de la fontaine du jardin de la Bibliotheque du Roy. A, est le bassin dans lequel l'eau courante est premierement receuë. B, est la suvette de dessous, dans laquelle l'eau du bassin A, se décharge de ce qu'il a de reste quand il est plein. C, est le bout du tuyau par lequel l'eau du bassin A se décharge dans la cuvette B. D. D., sont D les godets du petit chapelet qui montent. EE, sont les mesmes godets qui versent l'eau dans la cuvette de dessous se f F, sont les godets du mesme chapelet qui descendent. G, est le tuyau par lequel la cuvette de dessous se décharge dans le godet H, qui est à sa hauteur. H, est le godet, qui estant plein s'en va par dessous se décharge dans le godet qui est au droit d'I, & deceluy-cy dans tous les autres qui ne se voyent point, & qu'il faut supposer descendre jusqu'en bas. K K sont les godets du grand chapelet qui montent vuides & renversez. L L, sont les godets du grand chapelet qui descendent & qui sont vuides aussi jusqu'à H. M, est la cuvette de dessus. N, est le tuyau qui porte l'eau de la cuvette de dessus dans le bassin A, pour y faire le jet. O, est un delay composé d'une rouë, d'un pignon & d'un balancier, qui servent à entretenir toute la machine dans un mouvement égal. P P, est le tambour qui porte les deux chapelets.



Mmmm

JE ne veux pas obmettre d'expliquer icy avec le moins de paroles & le mieux qu'il me fera possible, par quel artifice on fait des Orgues qui joüent par le moyen de l'eau. On \*, met un coffre de cuivre sur une base faite avec du bois, & on éleve sur cette base deux regles à droit, & deux à gauche, qui sont jointes ensemble en forme d'echelle: en-Funduli ambu- tre ces regles on enferme des Barillets de cuivre avec, de petits fonds qui se haussent & qui se baissent clant parfaitement bien arondis au tour & attachez à des barres de fer coudées \* par des charnieres qui les joignent à des leviers + enveloppez de peaux qui ont encore leur Samme plani- laine. Il y a des trous de la largeur d'environ trois doits à la plaque qui couvre le haut des Ba-B rillets, auprés desquels sont 5 des Daufins d'airain attachez aussi avec des charnieres ; & ces \*

Tatiles. Ferreiancones. Verticuli.

> L'EAU.
>
> J'ay crûdevoir interpreter ainsi le mot de hydraulica, qui
> en Grec est composé de deux autres qui signifient eau & canal ou fluste; car il faut entendre que ce qu'on appelle Ma-chine Hydraulique, dans une signification generale & moins propre, comprend toutes les machines qui ont mouvement par le moyen de l'eau, comme sont les moulins, & dans une lignification plus propse ne se prend que pour cel-les qui conduitent & élevent l'eau par des tuyaux, ou dans lesquelles l'eau fait jouer des slustes : en sorte que les Or-Ietquelles l'eau fait joiler des fluites : en forte que les Or-gues dont nous parlons , font la Machine qui comprend en foy toute l'ellence de l'hydraulique : parce ql'il y a & des Canaux & des fluifes dans lesquelles l'eau fait les effets dont la machine est capable. Athenée dit que Ctesibius a esté l'in-venteur de cette machine, ou du moins qu'il l'a perfection-née, parce que la premiere invention en est deuë à Platon, qui inventa l'Horlose noillurae, estit à dire une Classique. qui inventa l'Horloge noëlurne, c'est-à-dire une Clepsydre qui faisoit jouer des flustes, pour faire entendre les heures au temps où on ne les peut voir.

au temps od on ne les peut voir.

2. DE PETITS FONDS. Ce que Vittuve appelle icy fundul sambulantes fant, à ce que j'ay pû juger, les pittons qui font appellez embols majculs au chapitre precedent; ils font appellez ambulasites, c'ett-à-dire mobiles, pour les diffinguer des fonds immobiles qui fernment les barillets parenhaut & parembas. Il appelle aussi en ce mésme chapitre penulam, ce qui est appelle icy pnigeus qui est un entonnoit résvetse.

noir renverfé.

3. DES BARRES DE FER COUDE'ES CHARNIERES. C'est ainsi que j'ay crû qu'il falloit enten-dre ferreos ancones in verticulis cum vectibus conjunctos : car ancon signifie en Grec une chose pliée en maniere de coude : mais cette figure auroit esté mal propre à faire enfonce: & à mais cette figure autoritente mai propre a raire enfoncer & a retirer les petits fonds, qui fervent de piltons aux barillets, fi ces coudes de fer n'avoient effé pliables par des charmières à l'endroit où ils font coudez : de forte qu'il faut entendre que ce fer plié avec des charmières eff foude par un bout perpendiculairement sur le perit fond, & que l'autre bout est pendiculairement fur le petit fond, & que l'autre bout est emmanché d'un levier, qui balançant sur un pivot qui le traverse, faithausser à bailler le petit fond quand on le hausse à quand on le baisse. Il faut encore entendre, comme il sera expliqué dans la suite. Il faut encore entendre, comme il se voir dans la squre, que ce n'est pas sans ratison qu'il y a in veriteulis, c'est-à dire par plusieurs charnieres: cat si la barre de set qui est jointe avec les petits fonds, n'avoit esté brisée en son milieu par le moyen d'une autre charniere, il seroit impossible de lever, ny debaisser les petits sonds, à cause du cercle que le bout du levier doit décrire, ce qu'il n'auroit pû faires i la barre de set qu'il richon n'avoit esté pliable par le milieu.

4. ÊNYELOPPEZ DE PEAUX QUI ONT ENCORE LEUR LA INE. Il est dissicile de débroisiller cetendroit. Car il faut deviner à quoy servent ces peaux avec la

RELBURIAINE. Il elt difficile de débroüiller cet en-droit. Caril faut deviner à quoy fervent ces peaux avec la laine dont il faut envelopper les ancones, c'est à direles bar-res de fer qui font le manche des pillons, comme il y a grande apparence, Barbaro qui ne s'est point mis en peine de la construction du texte, croit que ces peaux faisoient le mesme effet aux pistons que les étoupes sont à nos serin-gues: le Pere Kirker qui a eu plus d'épard à la construction gues : le Pere Kirker qui acu plus d'égard à la construction, mais qui n'a pas tant pris garde au sens, estant de la mesme opinion que Barbaro sur l'usage de la laine, a cru que ferres

ancones eltoient les piltons, à cause qu'il est dit que ferrei aneones pellibus lanatis sun involuti. Quelques-uns croyent
avec plus de vray-semblance que ces peaux avec la laine
sont pour diminuer le bruit que toute machine sait necessairement, à equ'il est bien important d'empescher dans cellecy, qui estant destinée à produire un bruit agreable par le
moyen des stures qu'elle fait sonner, n'en peut exciter d'autre moyen des flutes qu'elle fait fonner, n'en peut exciter d'autre qui ne foit tres-importun. Il est pourtant vray qu'il n'est pas si difficile d'empescher le bruit quand les machines, come icy, sont de metail, que quand elles sont de bois; parce que c'est assez la smachines de metail que les pieces soient justes & jointes fermement, ce qui n'est pas difficile; mais il est impossible qu'une machine de bois quelque precaution qu'on y puisse apporter, a'est company certain que mais il est impossible qu'une machine de bois quelque pre-caution qu'on y puisse apporter, n'ait comme un certain ge-missement causé par le froissement des parties, principale-ment quand elle agit avec la force qui est necessaire à élever les pouls des sousses ou ce qui tient lieu de sousses. J'appossible sous ce qui tient lieu de sousses constitues de sousses de la comme de la constitue de sousses de la constitue de la co éprouvé cette difficulté dans une machine que j'ay fait faire, par le moyen de laquelle en jouant on éleve facilement avec les piez les soufflets d'une orgue dont il est parlé dans la derneire notte fur ce chapitre; car rien ne m'a donné plus de peine que ce gemillement, que j'ay reconnu estre composé du froissement general que toutes les parties non seulement de la machine, mais aussi du cabiner &c. de son pié souffrent necessairement quand la machine agit: & il m'a fallu prendre d'aurres precautions contre ces in-conveniens que celles des peaux avec la laine, dontVirtuve

5. DES DAUFINS D'AIR AIN. L'usage de ces Dau- D fins, & les Daufins mesmes, sont des choses aussi peu con-nuès l'une que l'autre; ce qui rend cer endroit un des plus difficiles de tout ce Chapitre: Car on ne peut pas esperer icy que, comme il artive assez fouvent, la connoissance que l'on a de la chose dont on entend parler, fasse deviner la fignification des termes inconnus. La machine Hydraulique ingnincation des termes incolnius. La macinne rivotratudue n'a jamais efté décrite le exactement que par Virtuve: mais le peu de foin qu'il a eu d'expliquer le mot de Delphimu: , a bien donné à penfer aux Interpretes qui ne trouvent dans l'antiquité, qu'une chofe qu'il fignific figurement , encore ne voit- on pas bien le fondement de cette metaphore. On trouve que les anciens ont parié d'un navire porte-dauphin, &c on croit que ce Daufin estoit une masse de plomb ainsi appellée, à cusse que le Dausin ett le plus mrssifié de tous les pois-sons : cettemasse plus mrssifié de tous les pois-sons : cettemasse plus plus plus plus plus pois-tomber dans les navires des eunemis pour les ensoncer. De là par une autre metaphore on appelloir Daussins tout ce qui fervoit de contrepois. Mais le sens du reste du discours de Virgure descapele que la Daussi, chi que en facciones de Virruve, demande que le Daufin soit autre chose qu'un con-trepoids. Barbaro croit avec plus de raison qu'il doit signifier quelque chose de courbé, parce qu'anciennement on peignoit toujours un Daufin en cette figure. Mais il n'a pas bien expliqué l'usage de cet airain recourbé, quand il le fait fervir à foutenir & a pendre les leviers qui haussent & qui baissent els petriss fonds ou pittons. Cela se pronve clairement parce qu'il est dit que ces Dausins tiennent les cymbales pendués à des chaisnes, & Barbaro pend les leviers à ces chaisnes. Il est encore dit que quand on hausseles leviers les petits sonds s'abaissent; ce qui ne se peut faire dans la disposition que Barbaro donne à ces Dausins, dont la teste estant levée

\*\* A Daufins soûtiennent par des chaisnes 6 des Cymbales pendues à leur gueule. 7 Un peu plus CH. XIII. bas sont les trous par lesquels les Barillets 8 ont communication avec le cossre de cuivre.

\* 9 dans loquel l'eau est suspenduë.

Dans ce coffre on met le 10 Pnigeus qui est comme une maniere d'entonnoir renversé, Suffoquant,

leve les leviers qui levent aussi les petits sonds. De plus les leviers, comme Barbaro les entend, an sont ont proprement des leviers mais des tringles qui ne sont point l'office de leviers comme ceux qui sont representez dans nostre figure, qui estant postez sur un appuy élevent les pistons par un de leurs bouts, lorsque l'on appuye sur l'autre. Le texte ditencère que ces Dausins ont des charaieres & couplets, & ceux de Barbaro n'en peuvent avoir qu'un pour les deux: Ensin Vittuve met les Dausins tout auprès des trous qui sont des charaieres de toure la longueur de se bausins cout auprès des trous qui sont des charaieres des Dausins. De sorte qu'il me semble qu'il y a plus de vraysemblance que ces Dausins qui sont des tipendre les cymbales, sont des cipeces de balances qui portent par un de leurs bouts les soupapes des Barillets saites en cone; car ces balances ont la forme recourbée du Dausin, & elles servent en quelque façon de contrepoids, lorsqu'elles aidentà faire remonter les cymbales aprés que l'impulsion de l'air qui les avoir poussées embas en entrant dans les Barillets , a cesse.

6. D ES CYMBALES. De mesme que j'ay étu pouvoir prendre le Dausin pour quelque chose qui avoir ressemble ce à la figure que les anciens donnoient a cet animal, je prensaussi la liberté d'expliquer le mot de Cymbale, en le prenant pour un Cone qui a la base embas, & qui est pendu par C un anneau attache à la pointe, dautant que cela ressemble à l'instrument de Musique appellé Cymbale. Ma pensée est que ces cones servoient de soupapes pour boucher les trous qui étoient au haut des Barilless, dans les fquels sorsque l'air estoit contraint d'entrer par la descente des petits fonds ou pistons, ces cones qui estoient subard ses pour boucher les trous present de la contraire quand les petits fonds ou pistons, ces cones qui estoient suspendas par l'air qui entroit , & ainsi ils luy donnoient passage: Et qu'au contraire quand les petits fonds estoient retirez en haut, l'air faisoit elever les Cymbales ou cones qui bouchoient les trous incontinent & exactement, n'y ayant rien qui par fa figure foit si propre à boucher un trou rond qu'un cone.

7. Un peu plus bas sont les trous, setta-

7. UN PEU PLUS BAS SONT LES TROUS, Jettaduis le mot infrà comme estant un adverbe: je mets un point après Cymbala ex ore, & je lis pendentia habent catenis cymbala, au lieu de habentes ; pour saire entendre qu'outre les trous quisont au sond d'enhaut du Barillet pour donner entrée à l'air quand on abaisse les petits sonds, il y en a un autre un peu plus bas dans le haut du corps du Barillet, par lequel quand on releve le petit sond, l'air est pousse par un uyau dans le col du Pnigeus, comme il est ditaprès dans le texte. Je lis donc, in summa planitia (sunt) foramina circiter digitorum termam, quibus foraminas proximé in verticulis collocats arei Delphini, pendentia habent catenis cymbala ex ore. Infrà, soramina: (sunt) modiolorum chalata intra arcam, qui loci aguas s'issenturs, suppleant les deux sum quison entermez dans les parentheses.

8. Ont communication avec le coffer e de la color e la

julqu'au canon moulicos, & qu'ainli il est vray de dire que les Barillets ont communication avec le coffre par les trous qui sont le commencement des tuyaux qui le traversent.

9. DANS LEQUEL L'EAU EST SUSPENDUS.
Cest une chose assezia crange qu'il n'y ait que le seul mot de sustainer dans toute la description d'une machine hydraulique, qui puisse faire deviner à quoy l'eau y sert : car le vent attiré dans les Barillers, & de-là poussé dans le coste fre, semble estre suffisian pour faire agir la machine, sans qu'il soit besoin d'eau : mais il est certain que l'impulsion violente & intercompué que l'air reçoit par l'action des pissons ou petits fonds, feroit un fort mauvais estre s'ans l'eau parce que le son que cette impulsion d'air produitoit dans les slustes, seroit inegal & interrompu; et enesse le Pere Kirker n'a point comptis que l'eau servist à autre chose dans les Machine hydraulique, qu'à faire ce que le tremblant fair dans nos Orgues. Cependant il se trouve que c'est tout le contraire, & que l'usage de l'eau dans cette espece d'orgue, n'est point autre que d'empescher que l'impulsion des deux pissons in sture est est respect d'orgue, n'est point autre que d'empescher que l'impulsion des deux pissons n'aitun este inegal & interrompu comme le tremblant. De sorte qu'il faut concevoir qu'il estoit necessaire qu'il y eust quelque chose qui obessisant à cette impulsion quand elle est trop forte & trop foudaine, ou suppleant à son desaut quand elle celle, entretint une impulsion avec la continuité & l'égaliré qui est necessaire au son que l'instrument doit rendre; ce que l'eau est capable de faire, estant comme il est dit, suspenda est est capable de faire, estant comme il est dit, suspenda est est capable de faire, estant comme il est dit, suspenda est est capable de faire, estant comme il est dit, suspenda est est non que l'instrument doit rendre; ce que l'eau est capable de faire, estant comme il est dit, suspenda est est de capable de faire, estant comme il est dit, suspenda est est de capable de faire, estant comme il est dit, suspenda est est de capable de faire, estant comme il est dit, suspenda est est de capable de faire, estant comme il est dit, suspenda est est de capable

10. Le PNIGUS. Il y a raute dans tous les exemplaires qui ont intelt in id genus mis infundibulum inversium, au lieu de intelt Pnigeus. La faute n'ettoit pas difficile à découvrir parce qu'une ligne après il eft parlède ce Pnigeus: il est vray qu'il est encore mal écrit dans tous les exemplaires où il ya Phigeos; aulieu de Pnigeos: Or ce mot vient du Grec Pnix, qui lignifie suffocation, & c'est proprement un instrument fait pour étenindre le seu ou un stambeau en l'étoustant, rel qu'est celuy avec lequel on étein les cierges: il signifie aussi une cheminée, L'instrument dont il s'agit, est ainsi appellé à cause qu'il étousse exempleche l'air de s'évaporer. Sa figure aussi qui ya en étrecissant ressemble à la hotte d'une cheminée, & à ce ce schapiteaux dont on esteint les cierges. Cette figure luy est necessaire pour rendre plus égale. la pefanteur dont l'eau suspendant dans le costre presse l'air qui est dans le Pnigeus: Car la pesanteur de l'eau qui monte hors du Pnigeus dans l'espace BB, ou dans l'espace CC, lorsque l'air qui est envoyé des Barillets dans le Pnigeus. A, ou dans le Pnigeus D, l'y pousse, est plus grande plus elle monte haut; se il est certain qu'elle monteroit plus haut, si l'est certain qu'elle monteroit plus haut, s'il est c





Ces precautions neanmoins ne tendent point l'impulsion; de l'air si egalle qu'elle l'est par le moyen des soussilets des or

Regle musicale.

Tetracordes.Hea acordes. Octo. cordes

Tuble

Coffes:

Choragia.

Pinne.

CH.XIII. fous lequel sont des billots de l'épaisseur d'environ trois doits, qui soûtiennent son bord A d'embas à une égale distance du fond du coffre. Le haut qui va en s'étrecissant & qui fait comme un col, est joint à un petit coffre qui soûtient la partie superieure de toute la machine: cette partie s'appelle Canon musicos, & elle a des canaux creusez tout du long "au nombre de quatre, si l'instrument est à quatre jeux ; ou de six , s'il est à six ; ou de huit , s'il est à huit. Chacun de ces canaux a un robinet, dont la clef est de fer; par le moyen de cette clef, lorsqu'on la tourne, on ouvre chaque conduit par où l'air qui clt dans le coffre passe dans les canaux; le long de ces conduits il y a une rangée de trous qui répondent à d'autres qui font à la table qui est dessus, appellée en Grec Pinax. Entre cette Table & le Canon on met des regles : 2 percées ensemble, qui sont huilées, afin qu'elles soient aisément \* poussées, & qu'elles puissent aussi facilement revenir; on les appelle Pleuritides, & elles sont B faites pour boucher & pour ouvrir les trous qui sont le long des canaux lorsqu'elles vont & qu'elles viennent. Il y a 13 des ressorts de fer qui sont clouez à ces regles & qui sont joints \* aussi avec les marches, lesquelles estant touchées font remuer les regles. Sur la Table il y a

> gues qui se sont à present; car bien que le poids qui charge un soufflet pese davantage vers la fin lorsqu'il baisse, qu'au commencement lorsqu'il est levé; l'estre de la pesanteur ne commencement orfqu'il et leve; l'efter de la pelanteur ne laisse pas d'estre toujours pareil, parce que la quantité d'air dont le sousset et le leve; rendant l'air capable d'estre plus fottement com rimé & ressert l'air capable d'estre plus fortement com rimé & ressert l'air nessert que cette disposition plus fotte; en forte qu'à mesure que cette disposition dimnué par l'abbaissement du sousset l'estre point en l'estre par l'air par

pensation qui rend l'effet toujours égal.

peniation qui tena terret toujoursegat.

II. Au No MERE DE QUATRE. Le Pere Kirker s'est
encorettompé icy, à mon avis, lorsqu'il a estimé que Vitruve appelle la Machine hydraulique, tetrachorde, hexachorde, ouo cochorde, parce qu'elle avoit ou quatre, ou six,
ou huittuyaux & aurant de marches: & il faut pour conceinternational de la commentation de voir cette pensée avoir eu bien peu d'attention au texte de Vittuve, qui fait entendre si clairement que le nombre des cordes, qui font mises ici pour les tuyaux, ne signifie point le nombre des tuyaux qui répondent à pareil nombre de marches, mais le nombre des differentes rangées dont cha-cune répond à toutes les marches, qui est ce que nous appel-lons les differens jeux : car il est dit que ces canaux qui estant au nombre de quatre, de six ou de huit, font appeller l'Orgue au nombre de quatre, de fix on de huit, font appeller l'Orgue terrachorde, hexachorde ou octochorde, font en long in longit long trent au droit de ceux qui sont aux canaux, & de ceux qui font à la table qui porte les tuyaux; car lorsque la marche en se relevant laisse revenir la regle, ses trous n'estant plus au droit de ceux des canaux; & de ceux de la table des tuyaux, le chemin est bouché au vent. De sorte qu'il y a ap-parence que ces Robincts essoient comme des Registres des-

quels on le fervoit ou pour avoir des jeux differens ou pour accorder plus facilement les differens tuyaux qui elloient fur une meline marche: & il est éconnant que cela n'ait temps depuis ? car nous avons encore des Orgues qui ont esté faites long-temps depuis ? car nous avons encore des Orgues qui font faites il n'y a gueres plus de 200, ans , comme celle de Nostre-Dante de Paris, & de Nostre-Dame de Reims, qui n'ont qu'un jeu composé de vingt tuyaux sur chaque marche sans aucuns resistres. Cela doir faite ression que les Consus en actures registres. Cela doit fane croire que les Orgues ont este inventées en ces païs-ci par des Ouvriers qui n'avoient point de connoissance de celles qui sont décrites par Heron ,par C Vitrave & par les autres auteurs de l'antiquité.

12. PERCÉES ENSEMBLE, Je traduis ainst ad eumdem modum forasa pour signifier que les regles & le canon
sont percez au droit l'un de l'autre; afin que quand les regles sont pousses par les marches, leurs trous se rencontrent avec ceux du caron; de mesme que dans nos Orgues les trous des regles qui font les Registres, se rencontrent au droit des trous qui sont à la seconde chappe du sommier

qui porte les tuyaux.

13. DES RESSORTS DE FER. Je "l'ay pû fuivre l'opi-nion de Turnebe & de Baldus, qui au l'eu de Choragia lifent Enodacia qui font des boulons de fer, parce que des boulons E maacas qui tont des ponions de tet, parce que des ponions de fer ne font point propres, estant attachez aux regles, à faite ce qui est necellaire au jeu de ces regles, qui ont besoin d'un ressort qui les fasse revenir quand elles ontesté poussèes par les marches du clavier: car cela me semble pouvoir estre suit asserber de la fait asserber de la commodement par du fil de fer servant de ressort de la commodement par du fil de fer servant de ressort de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement par du fil de fer servant de la commodement de la commod restort. Heron dans ses Preumatiques dit qu'on se servoir de cordes à boyau pour faire relever les marches aprés qu'elles avoient esté baissées : Mais l'action des ressorts de fer de Vittuve est bien exprimée par le mot de Choragium qui est mis pour Choragus qui signise celuy qui fait danser; parce que ce ressort fait sauter les marches du clavier, lorsqu'il fait revenir promptement les regles aprés qu'elles ont esté poussées par ces marches. Ce mot de Choragia pour Choragi a esté mis de mesme qu'icy au 9 chapitre du cin me livre, où il est parlé de ceux qui ont la conduite des Balets.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE LXIII.

Cette Planche represente la machine Hydraulique qui estoit l'Orgue des anciens. A, est le coffre de cuivre qui est sur la base B. C.C., sont les regles élevées à droit et) à gauche qui sont jointes ensemble en forme d'échelle. EE, sont les Barillets de cuivre ensermez entre les regles. FF, sont les petits fonds qui se haussent & qui se baissent par le moyen des barres de fer GG, qui sont coudées par des charnieres & jointes à des leviers HH. II, sont les plaques qui couvrent le haut des Barillets : ces plaques sont percées par des trous , auprés desquels sont les Daufins. KK, qui soutiennent par des chaisnes les Cymbales ou soupapes en forme de cone marquées L. Au droit d'MN, sont les trous par lesquels les Barillets ont communica-tion avec le coffre de cuivre. N, est le Pnigeus. O, est le petit coffre qui soûtient le Canon musicos a a QQ. P, est une des cless des Robinets qui laissent entrer le vent dans le Ca-

E



# EXPLICATION DE LA PLANCHE LXIII.

non musicos, & qui servent de Registres aux disferens jeux. QQ, sont les trous des Robinets. RR, est la table appellée Pinax, que les facteurs d'Orgues appellent Sommiet. S, est une des Regles appellées Plcuritides qui sont entre le Canon musicos et le Pinax, en qui sont percées d'autant de trous qu'il y a de tuyaux sur chaque marche. T, est un des ressorts appellez Chotagia, qui sont revenir les Regles aprés qu'elles ont esté poussées par les marches. V, est une des marches, qui estant abbatué poussée la Regle en dedans, par le moyen de l'équerre X. YY, sont les conduits qui vont au coldu Pnigeus. CH. XIII. des trous qui répondent à ceux des canaux pour la fortie du vent, & il y a encore 14 d'au- A

Lingula omnium tres regles qui ont des trous qui tiennent les piez de tous les tuyaux.

Il y a 13 des conduits depuis les Barillets 16 jusqu'au col du Pnigeus 17 qui vont si avant \*\* \* qu'ils ont leur ouverture dans le petit coffre: en cet endroit ces conduits ont des 18 socets \* faits au tour qui servent pour boucher leur extremité, & empescher que le vent qui est entré dans le petit cosser pour boucher leur extremité, & empescher que le vent qui est entré dans le petit cosser pour les plus ressorts par la la De sorte que 19 lorsqu'on leve le bout \* des leviers, les barres de ser coudées sont descendre les petits sonds jusqu'au bas des Barillets; 20 ce qui fait que les Dausins qui se remuent par des charnieres, laissant descendre \* les cymbales qui pendent à leur gueule, donnent entrée à l'air dans la cavité des Barillets. Ensuite lorsque les barres de ser, par leurs mouvemens reïterez sont remonter les petits sonds, ces Dausins sont que 21 les trous qui sont au dessus des Cymbales en sont bouchez, \* & que l'air qui est enfermé dans les Barillets est pressé par le petit sond, & sorcé d'entrer B dans 12 les conduits qui le portent 23 au Pnigeus, & de là par son col dans le petit cosser. De sorte que l'air estant ainsi pressé par les frequentes impulsions, entre par les ouvertures des Robinets & emplit les canaux.

Lors donc qu'en touchant les marches on pousse les regles qui reviennent incontinent,

14. D'AUTRES REGLES. Je lis regulis aliss sunt annuli, ajoitant aliss que le sens du discours demande: car il n'y
a point d'apparence que les regles qui sont entre les canaux
du sommier & le canon, puissent avoir des trous dans lesquels les bouts des tuyaux soient mis, parce que ces regles
ont un mouvement continuel, & que les tuyaux doivent
estre immobiles. C'est pourquoi je croi qu'il y avoit d'autres regles qui faisoient l'office de ce que dans nos Orgues
on appelle le saux sommier, qui est un ais percè de messime que
la chappe du sommier, mais dont les trous sont dela grosse
ur du corps du tuyau, au lieu que ceux de la chappe ne sont
que de la grosseur de l'embouchure du tuyau. Car il est dit
que ces regles ont des anneaux, c'est-à-dire des trous, qui
tiennent & affermissent les piez de tous les tuyaux, les embrassant par le haur, un peu au dessons de la bouche du
tuyau. On appelle embouchure aux tuyaux des Orgues la
partie par laquelle ils reçoivent le vent; & la bouche, celle
par laquelle ils sonnent.

15. DES CONDUETS, J'Ay crune devoir pas traduire en cet endroit le morfifule par celui de tuyaux, à caufe de l'equivoque qu'il y auroit eu, par la taifon que l'on appelle ordinairement tuyaux, les organes qui fonnent, & non pas ceux qui portent le vent qui fait fonner, & que pour cette raifon les ouvriers appellent portevents, Je n'ay pas cru auffi devoir employer le mot de portevent, parce qu'il eft trop particulier, pour pouvoir rendre celui de fifula, qui eft tresgeneral: C'eft pour quoi j'ai choifi le terme de conduit.

16. Ju squ'a u coi, du pu par eus, ll eft, ce me fem-

16. Jusqu'a u col du Pnigenus, il est, ce me semble, evident qu'il y a faute dans tous les Exemplaires, où on lit lignis exervicibus; ce qui n'a point de sens, parce qu'il n'a point esté parlé d'aucun col de bois. C'est pour quoi je lis

Enisei cervicibus.

17. QUI VONT SI AVANT QU'ILS ONT LEUR OUVERTURE DANS LE PETIT COFFRE. Il faut entendre que les conduits qui portent l'air des Barillets dans le col du Prigens se recourbent en haut aussi. Tost qu'ils y sont entrez, & que cela les fait monter dans le petit coffre. La raison de cette courbure est la facilité qu'elle donne à l'action des soupapes en maniere de focets ou cones, qui estant mis dans les bouts de ces tuyaux ains recourbez, y demeurent par leut pesanteux qui n'empesche point que l'air ne les leve pour entrer, sorsqu'il est poussée par les pissons des barillets; mais cette pesanteur aide à les faire joindre aux ouvertures pour les bouchet, lorsque les barillets cessant de pousser en contraire; car les cymbales aux barillets; mais c'est d'aune façon contraire; car les cymbales aux barillets; mais c'est d'aune façon contraire; car les cymbales ont la base du cone vers le bas, & en s'elevant ferment le trou qu'elles doivent boucher; & les ses au contraire ont leur pointe en embas; C'est pourquoyils n'ont point en besoin de chaisnes ni de Danfins pour les suspender, estant soûtenus par le tuyau messen qu'ils bouchent.

18. Des focets. Je traduis ainsi axes ex torno suballi. C'està-dire, des morceaux de bois arondis au tour, qui sont proprement des socets. Orces socets, ainsi qu'il a ctté dit, font le mesme esset à l'extremité des tuyaux qui portent l'air, des batillets au col du Pnigeus, que les cymbales sont aux trous qui sont au fond d'enhaut des batillets, qui est de laisse entrer l'air & de l'empescher de sortir. L'invention des soupapes qui sont à present en usage dans les Compess, à esté prise sur le modele de ces socets. Elles sont faites d'une portion de globe qui a une queuë qui sort perpendiculairement du milieu de la convexité, asin que cette queuë par sa pesanteur tienne toujours la convexité en estate boucher un trou rond par lequel l'eau entre, lorsque le piston estant levé elle poussels des cymbales des batillets le quelles tirent les cymbales en haut, de mesme que cette queue fait le mesme effet que les chasses des cymbales des batillets lequelles tirent les cymbales en haut, de mesme que cette queue rire les soupapes des pompes embas.

19. LORSQU'ON LEVE LEBOUT DES LEVIERS. Cela prouve bien la verité de la maniere dont nous avons dit que les leviers sont attachez aux petits fonds des baril-

lets', contre le sentiment de Barbaro.

20. CE QUI FAIT QUE LES DAUFINS. VITTUVE Attribuë ici aux Daufins ce qui dépend auffi des cymbales qui font les soupapes en cone que ces Daufins soutiennent par des chaînes. Car quand on leve le bout par lequel on prend D les leviers, l'autre bout descend & pousse le spetits fonds en bas. Cela fair que l'air entrant dans les barillets par les trous qui sont en la plaque du dessu, pousse en bas les cymbales, lesquelles en descendant tirent ces Dauphins, qui ensuite par leur pesanteur retirent les cymbales & ferment les trous par où l'air est entré, & le contraignent en messine temps de passer dans le Progess.

21. LES TROUS QUI SONT AUDESSUS DES CYMBALES, Les trous qui sont au fond d'enhaut des barillets, sont dits eftre au desso ses cymbales, c'est-à-dire au dessus de la partie des cymbales qui est dedans le barillet. Car les cymbales sont moitié dedans & moitié dehors le barillet, ains qu'il est représenté dans la Plenche I XII.

carliet, ainsi qu'il est representé dans la Planche I. XIII,

22. LES CONDUITS QUI LE FORTENT AU
PNIGEUS. Il semble que cela foit contraire à ce qui a esté dit ci devant, scavoir que les tuyaux des barillets aboutis. É sent aucol du Pnigeus; au lieu qu'il est dit ici que le vent est porté dans le corps du Pnigeus. Mais cela est dit ainsi pour faire entendre que l'air qui est pousse avec violence, descend sur l'eau qui est au fond du Pnigeus, a prés estre entré par son col.

23. A u Prigeus. Je corrige encore cet endroit, & au lieu de in lignea je lis in pnigea par la mesine raison que jay sit ci-devant pnigei erroicibus au lieu de ligneis cervicibus «& Pnigeus au lieu de in id genus. Il n'est pas étrange que le mot de Pnigeus ethant aussi peu usit é qu'ill'est, ait donné lieu aux copistes de faire des fautes dans le texte, toutes les sois qu'ils l'y ont rencontré.

A enforte que les trous sont tantost ouverts & tantost fermez; si celuy qui touche sçait jouer CH. XIII de cette sorte d'instrument, il se forme un chant par la varieté des sons que l'instrument

produit.

D

J'ay fait ce que j'ay pû pour expliquer clairement une chose qui de soy est assez obscure; & ne peut estre aisement entendue que par ceux qui s'y estant appliquez en ont la connoissance: mais je suis assuré que ceux à qui ce que j'en ay écrit n'aura pû faire comprendre l'artifice de cette machine, seront contraints d'admirer la curieuse subtilité avec la-\* quelle tout y est fait, 24 lorsqu'ils la verront executée.

24: LORSQU'ILS LA VERRONT EXECUTE'E. J'ai cui qu'outre les raifons que j'ai apportées de la vrai-femblance que jerrouve dans les interpretations que j'ai données au texte de Virtuve, je poutrois bien ajoûter, comme blui, la preuve de l'experience qui en a afté faite en l'execu-tion de la machine qui a efté mife dans la Bibliotheque du Roy avec les autres modeles qui y font de toutes les ma-chines tant anciennes que modernes. Celle-tieft une des plus curieuses, non pas tant à cause de la reputation que l'amour que Neron avoir pour elle, lui a donnée, qu'à cause qu'el-le sert à faire voir quelle estoit la Musque des anciens en comparaison de la nostre. La machine que j'ai fair execu-ter exacement comme elle est decrite dans ma tradiction & dans la figure qui en est ici, a 16 marches pour les 16 Phronges; & il y a quarte tuyaux sin chaque marche pour representer une hydraulique tetrachorde, cesta-dire à quatre jeux. Trois deces jeux sont accordez selon les trois genres de chant, qui sont le Diatonique, le Chromatique; se l'Enarmonique.

l'Enarmonique.

L'orgue qui et appellée inftrument par excellence à caufe qu'il est reputé avoir lui seul toutes les persections qui
se rencontrent dans les autres instruments de Musique, estoit
au temps de Vitruve peu de cl.ose, ainsi qu'il parois, sion
le veut comparer à ce qu'il est à present. Il est poutrant
vrai que toutes les persections qui lui ont esté adjoûtées,
nelui ont pû donner non plus qua Uclavessin, celle qui se
trouve dans tous les autres instrumens, qui est de pouvoir
pousser des sons distrens en force pour imiter les accens
de la voix, & le fort, & le soible que le maniement de
l'archet, le pincement des doigts & la varieté du soussel,
produit dans les violons, dans les sluths, dans les stutes &

dans les haur bois : parce que les marches d'un clavier, soit qu'on les touche doucement, soit qu'on les frappe tudequi on les touche doucement, soit qu'on les frappetudement ne font point avoir aux tuyaux un son ni plus fort ni plus soible : & c'est ce qu'on n'avoit point encore ul a penfec d'essays, & que s'ay trouvé moyen de faire depuis peu, adjoûtant une seconde laye ou coffre à celui qui est d'ordnaire dans les Orgues, & faisant qu'un mesme clavier passe sous layes, asin que chaque marche balançant sur une ringle comme au clavessin, puisse tier la soupape de la laye de devant par un crochet lorsqu'on la touche & qu'elle baisse, & que le bour de derriere qui se leve es même temps, ouvre la soupape de la laye, el derriere par le moyen d'une pilotte qui la fait basseuler, patre que la queus par laquelle cette soupape est attachée au sommer estant coupée en chansfain, cetre queus qui est possible contre le sommier par la pilotte, fait que l'autre bout s'en clois gne & ouvre la lumiere par où le vent entre dans les rainures du sommier. Et il faut entendre que tout depend de la longueur des pilottes qui doit estre telle que la touche estant peu baisse, ouvre seulement la soupape de la laye de devant, & m'ouvre celle de derriere que lorsqu'on ensonce davantage, & de maniere que la pilotte touche à la queue de la soupape de la laye de derriere; car par ce moyen lorsqu'on nessonce davantage de devant qui sonnent, & story que les tuyaux de la laye de devant qui sonnent, & lorsqu'on ensonce davantage les tuyaux de la laye de devant qui sonnent, & lorsqu'on ensonce davantage les tuyaux de la laye de devant qui sonnent, & lorsqu'on ensonce davantage les tuyaux de la laye de devant qui sonnent, & lorsqu'on ensonce davantage les tuyaux de la laye de devant qui sonnent, & lorsqu'on ensonce davantage les tuyaux de la laye de devant qui sonnent, & lorsqu'on ensonce davantage les tuyaux de la laye de devant qui sonnent, & lorsqu'on ensonce davantage les tuyaux de la laye de devant qui sonnent aussi la laye de devant qui sonnent aus ment ne font point avoir aux tuyaux un son ni plus fort ni qu'on enfonce davantage les tuyaux de la laye de derriere sonnent aussi; & estant ainsi jointes avec ceux de la layer de devant qui seur sont accordez à l'unisson, ils doublent la force du son : ce qui fait un fort bel effet, quand une main legere est habituée à bien menager ce fort & ce foible,

#### CHAPITRE XIV.

CH.XIV.

Par quel moyen on peut sçavoir allant en carosse ou dans un batteau combien on a fait de chemin.

D'ASSONS maintenant à une autre matiere qui peut estre de quelque utilité, & qui est une des choses des plus ingenieuses que nous tenions des anciens. C'est un moyen de sçavoir combien on a fait de mille estant en carrosse, ou allant sur l'eau.

 Les rouës du carrosse doivent avoir de diametre: quatre piez, asin qu'ayant marqué un endroit à la rouë par lequel elle commence à rouler fur la terre, on foit affeuré qu'elle au-\* ra fait un certain espace qui est environ ' de douze piez & demy, quand en continuant à rouler elle fera revenuë à cette mesme marque, par laquelle elle a commencé. Au moyeu \* de la rouë il faut attacher fermement 3 un Tympan qui ait une petite dent qui excede la

1. Quatre en et exte qui porte que la roue est large péE dun quaternum & sextantis, c'est-àdire de quatre piez deux
pouces, asin qu'en achevant son tout elle fasse l'éspace de
12 piez: Car pour cela elle ne doit avoir que 47 poutes &
huit onziémes, & il est certain qu'elle en fera plus de treize,
si elle est de la grandeur que Vitruve lui donne. Il n'est pas
vrai aussi qu'il soit inecessaire que cette roue n'avance
que de donze piez en achevant son tout; parce qu'il est die ensuite que 400 touts d'une roue de 12 piez ne sont que 4800 piez, & all est
certain que 400 touts d'une roue de 12 piez ne sont que 4800 piez; & carconsequent el et evident qu'il saut oster
& sextantis, & lire seulement pedum quaternum ! & qu'aux
douze piez que le tout d'une roue de quatre piez sait saite,
il faut ajoûter un demi, asin que les 400 tours fassent les

jooo piez. Outre cela la verité est qu'une roile de quatre piez de diametre a de tout environ douze piez & demi. Bat-baro a passeasse getement sur cet endroit dont il n'a cor-tigé que la moitté, laissant les deux pouces avec les quatre piez au diametre de la roue, qui doit avoir douze piez & de-pris de tour.

2. DED OUZE PIEZ. Je lis , pedum duodenum , & j'a-joûte cum semisse, pour les raisons qui viennent d'estre el-

4. Un Түйрөн, Bien que Тутранит, ainsi qu'il doit être entendu ici s'appelle en François une roue, j'ai cruque je ne devois pas lui donner ce nom à cause de l'Equivoque qu'il y auroit eu entre les roues du carrosse de les roues dentelées de la machine, & j'ai crû qu'avec cet avertissement le dis-cours seroit plus clair & moins embrouillé;

CH. XIV. circonference; & placer dans le corps du carrosse, une boëte qui soit aussi fermement ar-A restée, ayant un autre Tympan, mais qui soit mobile & placé en couteau & traversé d'un essieu. Ce Tympan doit estre egalement divisé + en quatre cent dents, qui se rapportent \* à la petite dent du premier Tympan. Il faut de plus que ce second Tympan ait une petite dent à costé qui s'avance au delà de celles qu'il a à sa circonference. Il faut encore un troisième Tympan placé sur le champ, & divisé en autant de dents que le second, & enfermé dans une autre boëte, en sorte que ses dents se rapportent à la petite dent qui est à costé du second Tympan. Dans ce troissème Tympan on fera autant de trous à peu prés que le carrosse peut faire de milles par jour, & on mettra dans chaque trou un petit caillou rond qui pourra tomber, lorsqu'il sera arrivé au droit d'un autre trou qui sera à la boëte dans laquelle ce dernier Tympan sera enfermé comme dans un étuy; & ce caillou coulera par un canal dans un vaisseau d'airain qui sera au fond du carrosse. Cela estant ainsi, lorsque B la rouë du carrosse emportera avec soy le premier Tympan dont la petite dent pousse à chaque tour une dent du second, il arrivera que 400 tours du premier Tympan seront faire un tour au second, & que la petite dent qu'il a à costé ne fera avancer le troisiéme Tympan que d'une dent, & ainsi le premier Tympan en 400 tours n'en faisant faire qu'un au second, on aura fait 5000 piez, qui sont mille pas, quand le second Tympan saura \* achevé son tour; & par le bruit que chaque caillou fera en tombant, on sera averty que l'on a fait un mille, & chaque jour l'on sçaura par le nombre des caillous qui se trouveront au fond du vase combien on aura fait de milles.

En changeant peu de chose on pourra faire le mesme 6 en allant sur l'eau. On fait tra-\* verser le navire d'un costé à l'autre par un essieu dont les deux bouts sortent dehors, aus-C quels sont attachées des rouës qui ont quatre piez de diametre & des ailerons tout autour qui touchent à l'eau. Cet essieu vers le milieu du navire traverse un Tympan qui a une petite dent qui excede un peu sa circonference; en cet endroit on place une boëte, dans laquelle il y a un second Tympan divisé également en quatre cent dents proportionnées à la petite dent du premier Tympan que l'essieu traverse, & qui a aussi une petite dent qui avance par delà sa circonference. Ensuite on joint une autre boëte qui enferme un Tympan posé sur le champ & dentelé comme l'autre, en sorte que la petite dent qui est à coîté du Tympan posé en coûteau fasse tourner le Tympan qui est posé sur le champ, en poussant à chaque tour une de ses dents. De plus ce Tympan sur le champ a aussi des trous où sont des cailloux ronds; & la boëte ou étuy qui l'enferme, a une ouverture & un canal D par lequel le caillou n'estant plus arresté par l'étuy qui le retenoit, tombe & fait sonner le vase d'airain. Ainsi lorsque le navire sera poussé par l'agitation du vent ou des rames, il arrivera que les rouës du vaisseau tourneront, parce que l'eau rencontrant les ailerons les poussera en arriere avec beaucoup de force. De telle sorte que les rouës venant à tourner, l'essieu qui tournera, fera aussi tourner le Tympan, dont la petite dent à chaque tour poussant une dent du second Tympan, le fera tourner mediocrement viste: & aprés que les ailerons auront fait faire quatre cent tours aux rouës du vaisseau, ils n'auront fait faire qu'un tour 7 au Tympan qui est en coûteau par l'impulsion de la dent qui est au premier \*

4. En 400 DENTS. Cette machine qui est tres ingenieuse ne scauroit estre executée de la maniere que Vitruva la propose: Car une roue qui a 400 dents, doit avoir pout In propole: Car une roue qui a 400 dents, doit avoir pout le moins deux piez de diametre, pour faire que chaque dent ait une ligne de largeur, qui est le moins qu'elle puisse avoir. Or les dents d'une roue de deux piez de diametre ne seur roient donne prisé de la sixiéme partie d'une ligne, à une autre dent, qui toutne ains que Vitruve l'entend. La machine que nous appellons Conte-pas, qui n'est rien autre chose que celle que Vitruve decrit ici renouvellée & perfectionnée, fair par des moyens différens le messine effet, marquant les dispases au renous des rours des roues d'es caues d'in

ctionnee, sat par des moyens directers to melinie chet, marquant les diffances par le nombre des tours des roues d'in carroffe: Mais il n'y a point de Conte-pas où les roues de la machine ayent un fi grand nombre de dents, 6. Aura Achevs's sont oun. C'est ainsi que j'ai crudevoir interpreter progressam Tympani superioris, quoique le mot de progressas les singilies que le cours simplement, & non pas le cours entier d'une revolution, Mais la notorieté de la chofe m'a semblé pouvoir autoriser cette licence, qui étoit absolument paces l'aire pour rendre le dis Consis intelliuble. absolument nocessaire pour rendre le discours intelligible.

6. EN ALLANT SUR L'EAU. Cela n'est pas vray, parce que les roues qui vont par l'impulsion de l'eau tournent plus vifte à proportion, quand levaifieau va vifte, que quand il va lentement, puilqu'il est vray que le vaisseu va vifte, que quand il va lentement que les roues ne seroient point du tout remées : parce que course verale. du tout remuées : parce que pour peu que la machine appor-taft de resistance, le mouvement du vaisseau ne seroit pas capable de la furmonter; dautant que l'eau obeiroit & ce-deroit à cette resistance; Ce qui n'est pas de mesme sur terre où les rousses sestant pous dées par le poids du carrosse, sont roujours leurs revolutions d'une mesme maniere; soit que le carrosse aille viste, soit qu'il aille lentement.

7. Au Tympan qui est en couteau, Je cor-rige encore cet endroit où il ya fans doute une faute : car ou il faut lise centies & sexagies millies au lieu de quater centies, celt-à dire 16000, a li teu de 400, ou au lieu de Junpa-num planum, lire Tympanum in cultro, ainsi que j'ai fair. J'ai chois cette derniere maniere de correction, parce qu'el-le rend le texte conforme à ce qui a esté dir ci-dessus en par-lant de la maniere de messure le chemin que l'on fair sur

Tyinpan.

A Tympan. Cependant à mesure que le Tympan qui est sur le champ, fera son tour, & qu'il CH. XIV. amenera les cailloux au droit du trou qui est à son étuy, ils tomberont par le conduit & \* feront entendre par le son qu'ils rendront, le nombre des milles que l'on aura faits sur

Les machines dont j'ay parlé, jusqu'à present sont celles dont en temps de paix on peut tirer quelque utilité, & qui servent pour le plaisir : Et il me semble que j'ay expliqué assez clairement de quelle maniere elles doivent estre construites.

terre, sçavoir quele Tympan en couteau fait un tour pen-dant que les roues du carrolle en font 400:

8. ET FERONT ENTENDRE PAR LE SON QU'ILS
RENDRONT. Pancirole dans fon livre des anciennes &
des nouvelles inventions, dit que l'invention de nos horB loges est prise sur certe machine 1 & en effet les roues & les B loges eftprife fur cette machine : & en effer les roues & les pignons qui font dans l'une & dans l'autre deces machines font les melmes effets, qui font de mesurer le chemin dans les unes & le temps dans les autres, par la proportion des progressions que les roues & les pignons ont les unes aux autres, & qui est oujours certaine à causse de l'engagement que les dents d'une roue ont dans celles d'un pignon : car cet engagement fait, par exemple, qu'un pignon qui a dix dents fait necessairement faire cinq tours à la roue, au pivot de laquelle il est attaché, quand il est remué par une roue qui a go dents. Il est encoie vray que cette roue qui a des trous pour mettre de petites pierres, est le modele sur lequela esté prise l'invention de la roue de conte des horloges sonantes: & il y a apparence que les anciens auroient appliqué aux horloges ces inventions dont ils ne se servoient eue pour mesurer le chemin; si leurs heures avoient esté egales commeles rooftes. Car l'inegalité de leurs heures dans les horloges dependoit d'une disposition particuliere du Cadran, laquelle il falloit avoir soin de changer tous les jours pour fairre que les heures fussent inegales, quoique le mouvement de l'horloge fut toujours egal , ainfi qu'il a effé expliqué cfadevant dans les Clepfydres; & il auroit faluchanger auffit tous les jours la difpolition de la roite de conte, qui contient les cailloux; ce qui auroit effé fort difficile. Il y a neanmoins fujet de croire que les anciens avoient quelque chofe dans leurs horloges qui donnoit moyen à l'oreille auffibien qu'à l'œil de connoiftre l'heure, tant par ce qui a effé dit ci-devant au neuviéme chapitre du neuvième livre, fçavoir que leurs horloges jettoient des cailloux peur faire du bruit en tombant dans un baffin d'airain; que dece qui eft termarquépar Athenée, que Platon inventa une horloge pour la en comoant dans un bailin d'airain; que dece qui eft remarquépar Athenée; que Platon inventa une horloge pour la muis; car il femble que ce n'estoit rien autre chose qu'une horloge qui faisoit connoistre à l'oreille ce que l'obscurité de la nuit ne permet pas d'estre connu des yeux. Et il est din au prépar adjoit, que certa machine d'aira d'ai au mesme endroit que cerre machine estoit composée de plusieurs fluste

Aimoin parle d'une horloge à peu prés de cette maniere, qui fut envoyée à Charlemagne par le Roy de Perse : il dir que c'estoit une Clepsydre qui faisant tomber de temps en temps des boules de cuivre dans un bassin du mesme metail, sonnoit les heures : mais le nombre des heures n'estoit point marqué par cette sonnerie, comme dans nos horloges son-nantes: car il est dit que les boules de cuivre n'estoient qu'au nombre de douze, & il faut 78 coups pour sonner douze

# CHAPITRE XV.

# Des Catapultes & des Scorpions.

L faut maintenant traiter des proportions qu'il est necessaire d'observer pour la con-\* I struction des machines de guerre, & dont on a besoin pour se desendre, sçavoir des \* Scorpions, 2 des Catapultes & des Ballistes. Et en premier sieu des Catapultes & des Scor-

La regle de la proportion de ces machines se prend sur la longueur du dard qui est jetté, dont on prend la neuvième partie pour determiner la grandeur des trous de la Catapulte par lesquels on bande les cordes faites de boyau qui attachent les bras des Catapultes. Or afin que les chapiteaux où sont les trous, ayent une largeur & une épaisseur convenable, on les fait en cette maniere.

Les pieces de bois que l'on appelle paralleles, & qui composent le haut & le bas du cha. piteau, doivent avoir d'épaisseur le diametre d'un des trous; leur largeur doit estre d'un diametre & de trois quarts d'un diametre, en sorte que vers l'extremité elles n'ayent que \* la largeur : d'un diametre & demy. Les poteaux qui sont à droit & à gauche doivent

I. DES SCORFIONS, Il aesté dit sur le premier chapitre de ce livre, quelle machine c'est que le Scorpion, pourquoi il est ainsi appellé, & en quoi il distere de la Catapulte, qui selon la plus commune opinion est un grand Scorpion, de messine que le Scorpion est une petite catapulte. C'est pourquoi bien que ce chapitre soit intitulé des Catapultes & des Scorpions, il ne traite que des Catapultes. Cataputres e es Scorpions, il ne trate que des Cataputres, à caufe que ces deux machines effoient peu differentes l'une de l'autre. De la maniere qu'Ammian Marcellin décrit le Scorpion il le fait ressembler à une Balliste plutost qu'à une Catapulte : car il dit que le Scorpion estoit fait pout jetter des pierres par le moyen d'un morceau de bois peut l'audit de la le service suit de l'autre de conder de point jetter des pierres pair e indyent dem notectate ous qu'il appelle style, & qui estoit engagé dans des cordes at-tachées à deux branches de bois coutbées comme elles sont à une sein cite, en sorte que le style estant tiré parquatre hom-mes & ensuite lasché, il jettoit la pierre qui estoit dans une fronde attachée au bout dustyle. Mais il saut considerer que

les machines des anciens, quoi que de mesme nom & de mesme genre, n'estoient pas toujours de mesme structure, & qu'en disterent temps elles ont esté fort disterentes.

& qu'en differens temps elles ont esté fort differentes.

2. Les CATAPULTES. Pellé qui communement signifie en Grec un petit bouclier rond, signifie quelques ois un javelot, au rapport d'Hespchius d'où il y a apparence que la Catapulte qui lance des javelots, a pris son nom.

3. D'un DIAMETRE ET DEMY. Dans ce chapitre & dans ceux qui suivent, je traduis foramens, diametre, parce que la larqueur d'un trou & son diametre son la messime chose. Or les caracteres qui sont dans le texte Latin, & qui signissent les nombres de la mesure des parties des machines sont la ubles trèue pur expliquez, par locustus & contant de la contant de la mesure des parties des machines sont la ublest diversement expliquez, par locustus & contant de la contant de la contant de la mesure des parties des machines sont la ublest diversement expliquez, par locustus & contant de la contant de la mesure des parties des machines sont la ublest diversement en la contant de la mesure de la mesure de parties des machines sont la ublest de la mesure de font la plufpart diverfement expliquez par Jocundus & par Meibomius, j'ai fuivi l'opinion tantoît de l'un, tantoît de l'autre, felon qu'elle m'a patu plus probable, ne faifant pas grand ferupule de me mettre au hazard de me trompet dans le choix que jeferois, non seulement parce qu'on ne scau-0000

CHAP. XV.

CHAP. XV. outre les tenons, avoir la hauteur de quatre diametres & la largeur de cinq, les tenons A doivent estre de trois quarts de diametre; & de mesme depuis le trou jusqu'au poteau du milieu il doit y avoir trois quarts de diametre. La largeur du poteau du milieu doit estre d'un diametre & d'un quart de diametre; & son épaisseur, d'un diametre. L'intervalle qui est dans le poteau du milieu, au droit duquel on place le javelot, doit estre de la quatrié. me partie d'un diametre. Il faut que les quatre angles qui sont tant aux costez qu'au devant, soient garnis de bandes de fer attachées avec des cloux de cuivre ou de fer. La longueur du petit canal qui est appellé Syrinx en Grec, doit estre de dix-neuf diametres. Les tringles appellées par quelques-uns buccula, qui sont attachées à droit & à gauche pour former le petit canal, doivent aussi estre longues de dix-neuf diametres, & il faut que leur épaisseur & leur largeur soit de la grandeur d'un diametre. On ajoûte en cet endroit deux \* regles dans lesquelles est passé un moulinet long de trois diametres & gros de la moitié B d'un diametre. L'épaisseur dus buccula quis'y attache, ost appellée " Scamillum par quel- \* ques uns & loculamentum par d'autres. Ce buccula est joint par des tenons à queue d'iron-\* delle longs de la grandeur d'un diametre, & larges d'un demidiametre. La longueur du moulinet est de neuf diametres & de la neuvième partie d'un diametre. 7 Le gros rouleau \* est de neuf diametres. La longueur de l'Epitoxis est d'un demidiametre & d'un huitiéme, & son épaisseur d'un huitieme de diametre. Le chelo qui s'appelle aussi manucla est long \* de trois diametres. Son épaisseur est d'un demidiametre & d'un huitième. La longueur du canal qui est embas, est de seize diametres. L'épaisseur est de la neuvième partie d'un diametre & la largeur d'un demidiametre & d'un huitième. La petite colonne avec sa base qui est prés de terre, a huit diametres; & au droit du Plinthe qui est sur la petite colonne, elle a un demidiametre & un huitième. L'épaisseur est d'un douzième & d'un huitiéme de diametre. La longueur de la petite colonne jusqu'au tenon a douze neuvièmes de C diametre: la largeur est d'un demidiamettre, & d'un hustième. L'épaisseur est du tiers de cette largeur; les trois liens de la petite colonne ont de longueur neuf diametres, de largeur un demidiametre & un neuvième, & d'épaisseur un huitième. Le tenon est long de la neuvième partie d'un diametre. La longueur de la teste de la petite colonne est d'un diametre & demi & d'un quart de diametre. La largeur de la piece de bois qui est plantée devant, est d'un diametre & demy & de la neuvième partie d'un diametre y joignant un neuvième de neuvième : l'épaisseur est d'un diametre. La plus petite colonne qui est derriere, & qui est appellée en Grec Antibasis, a huit diametres: sa largeur est d'un diametre & demy, son épaisseur d'un douzième & d'un huitième de diametre. Le chevalet a douze diametres de largeur; son épaisseur est égale à la grosseur de la plus petite colonne. 9 Le Che-\* lonium ou oreiller qui est au dessus de la plus petite colonne, a deux diametres & demy & D

Canal Tes leures.

Petit banc. Etur.

Qui est sur le dard, Tortun, Petite mvin.

Archoutant.

Tortuë.

roit gueres faillir en suivant de si grands personnages, qu'à cause du peu de secouts que je croy que le Lecteur recevroit pour l'intelligence de ces machines, quand mesme toutes les proportions & les mesures de leurs parties seroient don-nées bien au juste, leur sigure & leur usage estant d'ailleurs

se que les tringles qui composent le Buccula tenoient le ja-velot comme entre deux levres.

SCAMILLUM. Baldus corrige le mot de Camillum qui est dans tous les Exemplaires; parce qu'il ne signi-fioie autre chose parmi les anciens que ce que nous appellons un Enfant de cœur, ce qui n'a aucun rapport avec la chofe dont il s'agit: mais le mot de Catillum qu'il per à la place, us conmet à la place, ne con-

vient gueres mieux ; & il me semble que Scamillum qui est un petit banc est fort bien representé par cette tringle qui a esté appellée Buculla, de laquelle sortent des cless de bois à queue d'. rondelle, qui sont comme les piez du banc; ainsi qu'il se voit par la sigure.

7. LE GROS ROULEAU. Saumaile avertit que four 7. LE GRO'S ROLLEAU, Saumaire avertit que jen-tula en cet endroit n'est pas dit à feuti figura comme Turne-be a estimé, mais du mot Grec feytale qui fignisse entra autres choses un baston rond; d'où vient qu'on appelle feutula; les rouleaux que l'on met sous les navires pour les faire aller en mer. C'est pourquoi j'ai interpteté soutula le gros Rouleau, dont il sera parle dans la suite.

8. MANUCLA. Ce mot est mis pour Manicula, qui peut fignifier une petite main. Quelques Interpretes veu-lent qu'elle soit comme la noix de l'Arbaleste. L'usage qui lui est donné dans la description qui est ci-après, a quelque rapport à celui de la noix de l'Arbaleste, qui est de servir à

9. Le Chelonium ou oreiller. Ammian Marcellin dans la machine qu'il appelle Onager, qui avoit quelque rapport avec la Catapulle, met ingens cilicium paleis confarêtum: ce qui servoir pour atrester le coup & amor. tir la force des arbres ou bras, après qu'ils avoient pousséle javelot. Les mots de *Chelonium & de Pulvinus* qui sont dans le texte, s'expliquent l'un l'autre, parce qu'un oreiller bien plein & bien garni ressemble à une tortue,

A un neuvième de long, & autant de haut; sa largeur est d'un demidiametre & d'une huitième CHAP. XV. \* partie. 10 Les mortaises du moulinet ont deux diametres & demy & un neuvième. Leur profondeur est de deux diametres & demy & d'un neuvième : la largeur, d'un diametre & demy. Les traversans avec les tenons ont dix diametres & un neuvième de long, un diametre & demy & un neuvième de large, & dix d'épais. La longueur des bras est de huir diametres & demy, leur épaisseur "vers le bas est d'une douzième partie de diametre & d'une huitième; vers le haut " d'une troisième partie de diametre & d'une huitième; \* 13 Leur courbure est de huit diametres. Il faut ainsi proportionner ces bras, & faire ensorte, que si le chapiteau 4 est plus haut que la longueur des bras ne requiert, ce qui le fait appeller 15 Anatonum, on les accourcisse, afin que cette elevation ou hauteur du chapi- Qui bande vers teau, qui est cause que les bras sont moins tendus, estant recompensée par l'accourcisse- le haur.

to. Les Mortaises. Presque tous les Exemplaires ont Carchéi, qui est un mot barbare qui ne se trouve nulle part. Barbaro met Tracheli, qui signifie les cous, & il entend que ce sont les bouts du moulinet qui toutreent dans tend que ce sont es bouts un monner qui toutinent anns les amarres ; Laëtmer l'archefia qui fignifie des gobelets, & illes prend pour les mortailes où l'on paffe les leviers ; j'entens que ces mortaifes font non feulement celles dans lefquelles on paffe les leviers du Moulinet, mais auffi la mortaife du gros Roulleau d'embas, dans laquelle on paffe le leviers du gros Roulleau d'embas, dans laquelle on paffe le leviers du gros de la company de le levier de la company de la c vier qui ferrà egaler la tension des deux arbres. Au reste je croy qu'il faut entendre que la mesure qui est donnée simple-ment pour ces mortaises, doit appartenir à leur longueur, parce que leurs deux autres dimensions, sçavoir la largeur & la prosondeur sont specifiées.

Je ne fais point d'excufe au Lecteur de ce que j'abusé de C fa patience en m'arrestant à éplucher avec un si grand lossit toutes ces choses; parce que je ne croy pas qu'il se rencontre personne à qui j'aye besoin de me justifier l'àdessus; estant assert que ceux qui ne sont point touchez de cet amour de la connoissance de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop formplesses et con except la seche de character de la connoissance de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop formplesses et con except la seche de la connoissance de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop formplesses et con except la seche de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop formplesses et con except la seche de la connoissance de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop formplesses et con except la seche de la connoissance de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop formples de la connoissance de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop formples de la connoissance de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop de la connoissance de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop formples de la connoissance de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop formples de la connoissance de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop formples de la connoissance de l'antiquité qui ne sait jamais trouver trop de l'antiquité qui ne sait jamais de l'antiquité qui ne sait jamais de l'antiqui

la connoillance de l'antiquiré qui ne tait jamais, trouver trop ferupuleuse & trop exacte la recherche des choses de cette nature, n'en viendront jamais jusqu'à lire cet endroit.

11. Vers le bass, C'est ainsi que j'explique in radice, de mesme que je mets vers le haut pout in summe. Et c'est sur cet endroit que je sonde la conjecture que j'à que les arbres ou bras de la Catapulte & de la Balliste estoient joints l'un contre l'autre & desse de de la Balliste estoient joints l'un contre l'autre & desse de de un calice. Pun contre l'autre & drellez debout, afin d aller frapper enfemble le bout du javelot : parce que ces mots de in radice

or in fummo ne legauroient fignifier autre chose, & ne peuvent convenir à des bras tendus à droit & à gauche, ainsi

D que tous les Interpretes l'ont entendu. Joint que la longueur de 11 piez que Vitruve leur donne, n'oblige point
à faire l'arbre de deux pieces, puisqu'il est plus facile de recouvrer un arbre de 18 piez dont cet arc auroit esté fait,
que de faire que des arbres tendus avec la force que ceuxci doivent avoit ne rompissent point la corde de l'arc par le
grand effort qu'ils devoient faire en leur detente, Il n'y a pas
non plus d'apoarence que Vitruve qui a donné fci la messigrand effort qu'ils devoient raire en ieur actente, in 19 apris non plus d'apparence que Vitruve qui a donné ici la mesure de quantité de choses laquelle ne sçauroit estre que de peu d'importance, eust oublié de parler de la grosseur de la corde de cet arc, duquel messme il ne fait aucune mention. La verité neanmoin, sest que le mort de bras semble designer une retité nearmonns et que le mot de bras temple deugnet un-fituation dans ces arbres qui a quelque rapport à un arc; parce que les deux parties de l'arc d'une Arbalelte font com-me ses bras estendus. Mais on peut dire que ces parties qui E estoient appellées avec raison bras dans les Arbaleltes, ont retenu le mesme nom dans les Catapultes qui ont peut-estre 

nos, c'elt-à-dire à mon avis, que resta tenditur, ou brachis erestits, & non pas brachis restits, parce que cela n'auroit point de sens, les bras d'un arc n'estant jamais droits, mais toûjours courbez. 12. VERS LE HAUT D'UNE TROISIE'ME PARTIE. Cette proportion de la grosseur des bras fait beaucoup pour consirmer l'opinion que j'ai que les arbres frappoient le javelot par leur bout d'enhaut; car cette grosseur du bout d'en. haut qui est presque double de celle du bout d'embas, la faifoit estre comme une massie dont le coup estoit fort, non seulement à proportion de la tension & de la roideur de l'arbre, mais aussi à proportion de la pesanteur du bout qui

13. LEUR COURBURE. J'entens par la courbure des bras, l'espace qui est depuis le chapiteau A, ou B, jusqu'à l'endroit C C, où eloit l'oreiller sit l'equel je suppose que les bras descendoient & venoient fraper lorsqu ils estoient detendus, & d'où on les tiroit pour les faire approcher du chapiteauen les courbant.

14. EST PLUS HAUT QUE LA LONGUEUR DES BRAS N'E REQUIERT. Bien que je ne me fois pas pro-pofé de trouver du fens dans tout ce qui est dit ici pour l'explication de la Catapulte, il y a neanmoins quelques en-droits où il semble que l'on y en entrevoit. Cet endroit peut devenir un des plus raisonnables, pourveu que l'on y cor-rige peu de chose. Il y a, nam se capitula altiora quam eris Latitudo, falla suerint; Ce qui n'a point de sens; car on ne peut deviner à quoy se apporte latitudo. Je crois qu'il saut lire, nam si capitula attiora quam fert longitudo (bot ess brachiorum) fatta fuerint. Ce qui me fait faire cette correction, est qu'il s'agit de la longueur des bras, & non pas de leur

15. A N A TO N UM. C'est ici à mon avis l'endroit de tout le chapitre qui est le plus intelligible, & qui donne lieu à entrevoir quelque chose dans le reste : les Interpretes ne l'ont pourtant point expliqué, ils estiment tous que Anatona & Catatona fignifient le ton haut ou bas que les cordes



cett-a-dite bandant vers le bas, par catatonsm; le chapuers le bast, quand il est plus cloigné du mouliner & plus
proche des arbres, ou bandant vers le bas, quand il est au
contraire; ce qui fait que les arbres souffent une plus
grande, ou une moindre tension, comme il se peut vois

CHAP. XV. ment des bras, la machine puisse frapper avec assez de force; & au contraire si le chapi-Qui bande vers teau est moins hausse, ce qui le fait appeller Caratonum, les bras doivent estre plus tendus; c'est pourquoy on les allonge, afin qu'ils puissent estre courbez aisement jusqu'où il faut. Car de mesme qu'un levier qui estant de quatre piez est suffisant pour faire 16 que quatre \* hommes puissent remuer un fardeau, fera que le mesme fardeau sera remué par deux, s'il est long de huit piez: 17 ainsi plus les bras de la catapulte seront longs, & plus il y aura de \* facilité à les bander; de mesme qu'il y aura plus de difficulté, plus ils seront courts.

> dans la figure qui explique assez clairement le raisonnement que Vitruve sait sur la proportion des arbres, à la hauteur du chapticau, laquelle ne se peut entendre de la difference du ton; parce que soit que le chapiteau soit Catatonum, c'est-à dire abaisse de bandant vers le bas, comme en A, ou c'est-à dire abaisse & bandant vers le bas, comme en A, ou anatonum, c'est-à-dire élevé & bandant vers le haus, comme en B, & cela à l'égard des arbres C C; il donneta toujours un mesme en on aux cordes; parce que l'auteur veut que par cette proportion qu'il present, la longueur des bras qui les rend plus stexibles, recompense l'abaissement du chapiteau qui fair une plus grande tension; ou que leur accourcissement supplée à ce qui manque à la rension que les chapiteaux donnent quand ils sont fituez plus haur; & qu'ainst la machine ait toujours une pareille force pour frapper, & que l'on trouve aussi une mesme facilité à la bander; ce qui fera necessaire un mesme ton dans les cordes. Aprés tout il faut demeurer d'accord que l'afcordes. Après tout il faut demeurer d'accord que l'af-fectation que l'on feait eltre ordinaire à Vitruve de se fervir de mots Grees sans necessité & mesme d'en forger de nouveaux, peur fonder les conjectures que l'on est souvent

obligé de prendre où l'on peut pour deviner ce qu'il vent dire, & de supposer que dans la composition des mots Grecs qu'il a forgez, il n'a pas toujours esté fort exact à observer les Analogies & les usages établis dans les Auteurs de cette

16. QUE QUATRE HOMMES PUISSENT RE-B MUER UN FARDEAU. J'Ay crù qu'il y avoit faute au texte, qu'un copifea mis un point de trop, & que ce mauvais exemplaire, sur lequel ceux que nous avons ont esté copiez, a fait écrire, onus quod à quinque hominibus extol. litur, au lieu de quod à quantor; car il n'y a point d'apparante de la Jone. rence que Vitruve ignorast que le doublement de la longueur du levier depuis l'hypomoclion ou appuy, double auf-li sa force, & par consequent que ce que quatre hommes font avec un levier de quatre piez, est fait par deux hom-mes avec un levier de huit piez.

17. AINS I. Ce qui appartient à la structure & à l'usage des Catapultes est plus amplement expliqué dans les deux chapitres qui suivent.

CH. XVI.

#### CHAPITRE XVI.

# Des Ballistes.

A y traité des parties dont la Catapulte est composée & de leurs proportions. Pour ce \*
qui est des Ballistes elles se font de diverses manieres, qui ne sont toutes ois que pour un mesme effet. Ily en a que l'on bande avec des moulinets & des leviers, d'autres avec des moufles, d'autres avec des vindas, & d'autres avec des rouës à dents. Mais la grandeur de toutes doit estre proportionnée à la pesanteur de la pierre qu'elles jettent : & il n'est pas aisé de concevoir quelles doivent estre ces proportions, si l'on n'est bien exercé dans l'Arithmetique, & principalement dans la multiplication.

On fait au chapiteau de la Balliste des trous par où l'on passe des cables faits de cheveux D de femme, ou de boyau; ces cables doivent estre gros à proportion de la pesanteur de la pierre que la Balliste jette, de mesme que dans les Catapultes les proportions se prennent de la grandeur des javelots.

I. J'AY TRAITE'. La description de la Catapulte n'a estécntendué de personne, quoique quantité de grands personnes s'y soient employez avec beaucoup de loin, comme Lupse remarque. Les descriptions qu'Athenée le Mathematicien, Ammian Marcellin, Vegece, Jocundus & Robertus Valturius en ont données, les deux figures qui sont dans lelivre anonyme, intitulé Notitia imperis, celle que Guil, du Choul dit avoirtirée d'un ancien marbre, celle qui se voit dans l'Arsenal de Bruxelle, ny celles qui sont representées dans la colonne Trajane, n'ont aucun tapport avec la description de Vitruve; Cæsar Cistaenus qui est le premier qui après Jocundus a fait les figures de Vitruve avec beaucoup d'exactitude, n'en a point sait de la Catapulte, non plus que Barbaro; & mesme après avoir traduit & commenté Vitruve jusqu'à cet endroit, il abandonna l'ouvrage qui fut achevé par Benedetto Jovio, & par Bono Mauro, Jocundus declare en proposant sa figure, que ce n'est point pour expliquer le texte de Vitruve auquel elle ne convient point, & il avonté qu'il ne comprend rien ny à sa figure ny au texte de Vitruve. Mais il ne faut pas trouver étrange qu'une machine dont il est fort difficile de faire comprendre la structure par écrit, particulièrement lorsque l'on en les descripts fenue, en controlle per ne de l'entre de l'entre de l'entre per de crit particulièrement lorsque l'on l'en description de l'entre par écrit, particulièrement lorsque l'on l'en derenancier la fructure par écrit , particulièrement lorsque l'on l'en description de l'entre de l'entre qu'une machine dont il etrori anicile de trafe comprehere la firudure par écrit, particulierement lorsque l'on n'en donne point la figure, ne soit point entendue quand la des-cription en est aussi negligée qu'est celle qui nous est donnée par Virruve, qui ne s'est arresté qu'aux proportions des par-

ties qui la composent, sans décrire ny la figure ny les usages de ces parties.

Ce que l'on sçait en general des Catapultes est qu'elles effoient faites pour jetter des javelots, de mefine que les Ballfiles servoient à jetter les pierres, quoique cette diffin-étion n'ait pas efté faite par les derniers Auteurs Latins, qui ont toujours exprimé l'une & l'autre machine par le mot de Balliste; Que les Carapultes lançoient leurs javelots avec bainte; une si grande sorce qu'ils perçoient pluseurs hommes les uns aprés les autres au rapport de Lucain; qu'elles portoient d'un bord du Danube à l'autre selon l'auteur du livre E toient d'un bord du Danube à l'autre selon l'auteur du livre initiulé Notitia imperii ; Et enfin qu'il y en avoit qui pouffoient des javelots de la grandeur de nos chevrons. Athenée en décrit qui avoientdouze coudées, & ce qui est de plus incroyable il dit qu'Agessistants avoit fait une Catapulte qui n'estant longue que de trois palmes portoit jusques à plus de trois stades, c'est-à-dire environ 300 toises.

La description de Virtuve sait sculement entendre que la Carapulte avoit deux bases qua fette pas qua fette de pieces.

Catapulte avoit deux bras ou arbres, c'est à dire des pieces de bois que l'on faisoit plier en les artirant avec des cor-des qui se bandoient par des moulinets: mais personne n'a expliqué comment ces bras frappoient le javelot, comment ils eftoient arreftez avant la détente, & comment la déten-te fe faifoit, ny à quoy fervoit cette egalité de tenfion qui se connoissoit par l'égalité des tons que les cordes rendoient;

2 Or

Or afin que ceux qui ne sçavent pas les regles de la Geometrie & de l'Arithmetique, se puissent instruire de ces choses, & que dans les perils de la guerre ils ne soient pas en peine des'en embarasser l'esprit; je veux mettre icy par écrit ce que j'en ay apristant de mes maistres, que par ma propre experience, à quoy j'ajoûteray le calcul que j'ay fait pour reduire à nos poids, ceux qui sont en usage parmy les Grecs.

onne scait point non plus quel estoit le mystere de toutes ces proportions qui se prenoient sur les trous, par lesquels les cables estoient passez. La Catapulte d'Ammian Marcellin & celle de Guillaume

du Choul n'avoient qu'un bras élevé droit de haut en bas, au Choul n'avoient qu'un bras eleve droit de haut en Das, qui stappoir le javelot : celle de Jocundus qu'il a prise dans Athence où elle est fort mal dessinée, & celle de Lipse, à B ce que l'on peut comprendre, frappoient le javelot avec une corde tenduc en manière d'arc, mais de telle sotte, que ce n'estoient point les bras, qui estant pliez & contraints sissement de l'estat pour le remetre en leur estat naturel, comme il atrive ordinairement aux arcs; mais ces bras estoient des attive ordinairement aux arcs; mais ces bras elfoient des leviers, qui fans plier, forçoient des cordages dans lefquels ils eltoient engagez de s'allonger, &c ces mesmes cordages en se remettant en leur estat naturel, forçoient à leur tour les leviers qui troient la corde de l'arc, & produssioner l'effet de la machine, qui estoit semblable à celuy d'une Arbaleste; ce qui n'est pas aiss à comprendre. Il y a apparence, quoy qu'en disent tous les interpretes, que la Catapulte de Vitruve agistoit selon la première matière, s'est de dire, que la bras qu'abres s'enqueint incre.

niere, c'est-à-dire que les bras ou arbres frappoient immeniere, cett-a-dire que les bras ou arbres frappoient immediatement le javelor, parce que la grande force avec laquelleelle frappoir, auroit rompu cette machine si sa corde avoit.

C esté tendue comme un arc : & pour dire hardiment ce que
je me suis imaginé decette machine, puisque sa description
est tellement gastée que tous les seavans s'ont abandonnée
comme insentable ; je croy que les deux bras de la Catapulte estoient deux arbres joints & mis coste à coste, plantez
debout, & arrestez au bas de la machine comme le masd'un
vaisseu a sin que les beurs d'enhaut qui se rapportaient vaisseau, asin que les beuts d'enhaut qui se rapportoient aux trous du Chapiteau, quand ils estoient tirez par les cables que l'on passioit par ces trous, alsassent ensemble en se detendant stapper d'un messence que la machine euit plus d'esfer, & qu'on les pust bander aisement l'un aprés l'autre. L'observation du ton de la corde, servoit à faite connoistre que les deux arbres estoient tendus également, ce qui estoit absolument necessaire, autrement le bras qui autoit été le moins tendu, n'auroit servy de tien, parceque D l'autre auroit déja poussée la javelot avant qu'il le pust toucher, Or voicy comment je conçois que ce bandage se faivaisseau, afin que les beuts d'enhaut qui se rapportoient l'autre autoit déja poussé le javelot avant qu'il le pust toucher. Or voicy comment je conçois que ce bandage se fais
for. Il y avoit au haut de chaque arbre, un piton de set qui
estout percé de deux trous ou anneaux : on accrochoit le cable au dernier trou marqué = dans la Planche LX IV,
aprés l'avoir passé dans le chapiteau TT, AA, par un des
trous qui y sont pour passer les cables, & l'on bandoit ce
cable avec le moulinet, jusqu'à ce que le premier trou du
piton marqué r, fust au droit du trou du Barillet de cuivre
T, qui traversoit le chapiteau. Alors le maistre de la Catapulte faisoit sonner la corde, & ayant retenu le ton, il passoit
la cheville de fet V, dans le barillet, laquelle traversant le
premier anneau r, tenoit l'arbre en artes; ensiste avant
passé le mesme cable dans l'autre trou, il accrochoit l'aupremer anneau i repoit i afore a arteti entirte ayant paffé le mefme cablé dans l'autre trou ; il accrochoit l'autre arbre & le bandoit de mefme que le premier ; & quand le premier anneau du piton éfloit audroit du trou de l'autre barillet ; il fonnoit la corde , & fi elle rendoit le mefme ton E qu'elle avoit que phandait le premier arbre ; il mettoit l'au

qu'elle avoir eu en bandant le premier apre, il mettoit au tre cheville de fordons le Barillet pour l'arcelher. Mais fi le ton eltoit different, seavoir lorsqu'il se rencontroit que l'un des arbres estoit plus fort que l'autre, il faisoit tourner le gros rouleau H, asin que par son moyen il augment à tou diminuât la tension de ce dernier arbre, selon qu'il en estoit befoin. L'usage du gros rouleau estoit de hausser ou baisser la noin. L'usage au gros routeau enoit de nautier ou bailler la queue de l'arbre, marquée o par le moyen de la piece eccentrique «, selon que l'on tournoit de rouleau en avant ou en artiere par le moyen du levier §; ce qui augmentoit ou diminuoit la tension.

Quand less deux chevilles de fer VV, avoient arresté les deux arbres, on passoit la cheville de fer 3, au travers des anneaux des chevilles VV, & du mannela K, qui estoit au

milieu, & dont le bout 4, paffoit & fortoit au dessous du chapiteau. Pour faire la detente, le maistre donnoit un coup de marteau au bout 4 du manuela, qui par le moyen de la cheville; , enlevoit les deux chevilles VV, par lesquelles les arbres estoient artestez; en sorte qu'ils alloient ensemble

pousser le javelot.

pouner le javeior.

2. O R A FIN QUE CEUX QUI NE SÇA VENT P A S. Vitruve auroit obligé davantage la posterité, si au lieu de ces proportions il cust expliqué & décrit assez écement quelle estoit la figure & quels estoient les usages des parties doit il donne les proportions : il auroit esté plus aisse de suppléer ces proportions, que de deviner le reste. Car on ne sçait rien autre chose de cette machine, sinon que des cables d'une rassilent prasiquement passignement des troust ailles. ne sçait rien autre chose de cette machine, sinon que des ca-bles d'une grosseu prodigieuse passionent par des trous taillez suivant un trait fort particulier; mais il n'est point dit ce que ces cables tiroient, sy quelle estoit la partie qui poussoir la pietre: il n'y a rien aussi qui puisse faire comprendre com-ment des cables de plus de huit pouces de diametre & faits de cheveux, rendoient un son qui cuist des tons que l'on pust distinguer. Neanmoins si l'on s'en rapporte à ce qui est dit cy-aprés au 18 chapitre, il semble que les Ballistes & les Ca-tapultes n'estoient disseruers qu'en ce que les unes jettoient des pietres. & les autres des iavelots: comme si de messine des pierres, & les autres des javelots; comme si de messe qu'il y avoit des bras ourarbres, qui dans la Catapulte frap-poient le javelot posé dans le canal qui le condussoit, il y eust eu aussi des bras dans la Balthe qui lançoient de grof-ses pierres qui leur estoient attachées; & que cela se faisoit ses pierres qui leur estoient attachées; & que cela se faisoir à peu prés de la messeme manière qu'aux Arbalestes, dont il y en a qui ont rapport 'aux Catapultes, parcequ'elles lancent des sectes de d'autres qui sont semblables aux Ballistes, parcequ'elles jettent des balles, les unes n'estant d'ailleurs diffèrentes des autres qu'en ce que celles qui lancent les siecens nont qu'une corde simple qui pousse la fleche, au lieu que les autres ont deux cordes qui forment au milieu comme le resau d'une fronde, dans lequel on met la balle.

Quoique nostre Arullesse fasse de bien plus grands effets que les Ballistes des anciens ne pouvoient soite même pour les bombes que nous jettons avec des especes de Canons appellez Mortiers, qui ont un usage pareil à celuy des Ballistes, en ce qu'elles ne servoient pas pour la batterie comme nos Canons, au lieu desquels ils employoient les Beliers, mais pour nuire aux ennemis en faisant tome

terie comme nos Canons, au lieu ociqueis ils empioyoient les Beliers, mais pour nuire aux ennemis en faifant tomber de groffes pierres fur eux: il est pourtant vray que des machines pateilles à celles des Ballistes pourroient estre dune grande utilité pour le jet des Bombes. Cassimir Siemienouschi Polonois dans un traitté qu'il a fait du grand art de l'Artillerie promet de donner dans la seconde partie de son parage. la déscription des machines qu'il di avantée. art de l'Artillerie promet de donner dans la seconde partie de son ouvrage, la description des machines qu'il dit avoit inventées pour cet usage; mais cette seconde partie n'a point esté imprimée. M. Blondel qui a fait imprimercette année son livre du jet des Bombes a donné la Figure de quelques-unes des machines de cette espèce qui se trouvent dans differens livres, entre lesquelles il a mis celle qui suit qui est de mon invention, & que je mets icy au lieu de celle de Vitruve, que j'aurois peut-estre pû donner de même que j'ay fait celle de la Catapulte, si je n'avois craint d'abuser de la licence, que j'ay prise de deviner, & dont je n'ay esté que trop contraint de me servir dans cèt ouvrage.

Ce que cette machine a de particulier est la certitude de

Ce que cette machine a de particulier est la certitude de fon est qu'elle jette les Bombes à l'endroit où l'on veut; ce que les Mortiers ne squiroient faire i precisement a cause que l'esse de poudre peut estre beaucoup différent selon des circonstances différentes de la force differente de la poudre dont on ne scauroit jamais estre assiré, ce qui n'est pas dans les Ballisses qui agissent par le moyen d'un contrepoids dont la pesanteur est tou-jours la mesme. La mienne outre cet avantage a encore celuy quiest particulier aux Mottiers, sçavoir de pouvoir par les differentes inclinaisons estre pointée & determinée à jetter la Bombe justement aux endroits où l'experience a CH. XVI.

Cette Planche represente la Catapulte entiere dans le lointain, & demontée dans le prochè. Pour comprendre l'usage de cette machine, il faut se figurer qu'elle roule sur quatre rouës, dont les tleux de derrière tiennent à un assemblage de bois qui soûtient le reste de la Catapulte, 🔗 que cet assemblage est posé pardevant sur l'essieu des deux rouës de devant auquel est joint un timon, qui est attaché à l'affemblage par une cheville ouvriere , afin que la machine puisse estre traînée où l'on veut comme un chariot. Le reste de la machine qui est posé sur l'assemblage, y est attaché au milieu seulement par une autre che ville ou vriere, afin que l'on puisse tourner & braquer la Catapulte à l'aide d'un autre timon qui est manié dans la Figure par trois soldats, qui peuvent faire aller la machine seulement à droit & à gauche. Elle est haussée lorsque ceux qui sont sur l'échaffaut la font mouvoir sur les pivots \ \O.

Pour expliquer le reste des particularitez , on a mistout au long tant en Latin qu'en François les

undroits du texte, qui ont quelque chose d'intelligible.

A A Tabula in Jummo & in non capituli. BB. Paraflate dexirà ac finifrà, C.C. Anguli quatuor qui funt circà in
lareribus & frontibus, lamini, ferreis & clavis confixi,
D.D. Canliculus, Syrinx dellus,
EE, Regula due in quas inditur fucula, Elles font appelfless au chapitre 18 tigna longistudine ampliffimà,
FE. Chelonie que, funci signa feuntur evi in quibus in-

FF, Chelonie que supra tignassiguntur, & in quibus in-cludentur sucule, cap, B, G, Bucula, Scamillam vocata, se-curiclatis cardinibus sixa, H, Scutula, I, Epitoxis, K, Chelo, sive manucla, L, Canalis fundi, M, Columella & L. C. S. C. S. S. C. L. C. C. S. C

basis in solo. N. Subjectio, Eschara dicta, cap. 17.

O, Chelonium, sive pulvinus, quod est supra minorem co-tumnam qua Gracé antibasis dicitur, 6, Subjectio, crassitu-dinis ejus dem cujus minor columna.

†, Posterior minor columna, que Grace antibasis dicitur, Jupra quam chelonium, sive pulvinus.

P, Forma qua per media spatia tignorum infectorum inci-duntur, in quibus excisionibus includuntur capitula catapultarum cap. 13.

Q, Sucula, R, Brachii radix, S, Brachii fummum, TT, Modioli aenei qui in capitula includuntur, cap. 18. VV, Cuneoli ferri Epifchides disti, cap. 18. X, Anfaruelentis que inditur per foramen capituli & in alterampariem trajicitur, deinde in fuculam conjicitur, involviturque vecti-bus uti per eam extentus rudens cum manibus tactus fuerit, equalem sonitus habeat responsum. Tum autem cuneo V, ad foramen concluditur; & ita trajectus in alteram partem, eadem ratione vestibus per suculam extenditur, donec aqu ter sonent, cap, 18. brachia enim que in eac tentiones includun-sur , cum extenduntur aqualiter & pariter utraque plagam emittere debent quod si non homotona fuerint impedient dire-

Etam telorum miffionem. cap.1, lib. 1.

5. Carchefia.

A A ,les pieces de bois qui font au haut & au bas du chapiteau. BB, les poteaux qui sont à droit & à gauche. CC, les quatre angles qui sont à l'entour, tant aux costez qu'au dequi et appellé Syrinx, EE, les deux regles dans letquelles un moulinet est passé. Elles sont appellées au chapitre 18 de longues pieces de bois. FF, les amarres que l'on attache sur les Jongues pieces de bois, & dans lesquelles on passe des mon-linets, chap.18. G, la levre appellée Seamillum jointe par des tenons à queue d'itondelle. H, le gros rouleau, l, l'Epitoxis. K, le életé ou manuela. L, le canal qui est embas. M, la pe-K, le clefo ou manuela, L, le canal qui est embas, M, la pettre colonne & sa base qui est proche de la terre. N, le chevaler appellé la grille, chap. 17.0, le chelonium ou oreiller qui est au dessus de la petite colonne appellée anubasis en Grec. C 6. le chevalet dont l'épaisseur et égale à celle de la plus petite colonne. †, la plus petite colonne qui est detriere appellée antibasis en Grec : elle soustient le chelonium, ou oreiller. Il sautestre averty que cette petite colonne ne se voir point dans la sigure, et que la marque † dessus ses suite l'endroit où elle est, estant cachée par la piece de bois sir laquelle la marque est gravée, P, les entailles qui sont saites au milieu de chaque piece de bois ; dans les squelles entailles on enserme le chapiteau de la Catapulte, chap. 18. Q, le moulinet. R, le bas de l'abre. S, le haut de l'arbre. TT, les Barillers de cui-vre que l'on enchasse dans le chapiteau, VV, les chevilles de fer appellées Epischides, chap. 18. X, le bout du cable que l'on passe par le trou du chapiteau & que l'on attache au mou-linet, au tour duquel il s'entortille, lorsque l'on le fait tourner avec les leviers, & on le bande jusqu'à ce qu'en le frap-pant avec la main, on connoisse qu'il est au mesime ton : car D alors on fair l'arrest au trou du chapiteau avec la cheville V, afin que rien ne lasche. Et de la mesme maniere le cableayant esté passé à l'autre costé on le bande avecles leviers & le moulinet, jusqu'à ce qu'il soit au mesme ton que l'autre. chap. 18. Parce que les bras que l'on arreste après les avoir bandez

doivent frapper d'une égale force, ce qu'ils ne feront point

s'ils ne sont tendus également, chap. 1. du 1. livre.

5. Les mortaifes, Outre toutes ces parties qui sont dans le texte de Vitruve, j'ay esté obligé d'en suppléer quelques autres, # d'expliquer celles qui sont dans le texte, par des conjectures probables, & par rapport avec les Catapultes qui sont décrites par d'autres auteurs, en sorte neanmoins qu'elles n'ayent rien qui repugne au texte. F Z, est un piton de fer qui est attaché au haut de l'arbre, & qui y peut joüer dans une mortaise, dans laquelle il est arresté par un bout avec une cheville au droit d'Y. Ce piton par l'au-E tre bout a un double anneau dont l'un est necessaire pour attacher le cable à l'arbre qu'ilfauttirer, l'autre pour arrester l'arbre dans le barillet T , par le moyen de la cheville Epischis V. 0, est le marteau par le moyen duquel se faisoit la detente, ainsi qu'il est décrit dans Ammian Marcellin, 🗚, sont des pivots sur lesquels une partie de la Catapulte se pouvoit hausser & baisser pour tirer en haut ou embas, comme ilest rapporté dans le livre intitulé Notitia imperii. A, est une piece eccentrique, par le moyen de laquelle le gros rouleau, lorsqu'il est tourné, fait hausser ou baisser le bout d'embas de l'arbre marqué 🏚 🛆 , pour le lâcher ou le bander quand il en est besoin : car je compose les arbres ou bras de la Catapulte chacun de deux pieces , sçavoir de la piece SR, & de la piece A \oplus; me fondant fur ce que Heron dit, que les anciens les appelloient ancones, ce qui signifie qu'ils estoient coudez, &



EXPLICATION DE LA PLANCHE LXIVA

à mon avis composez de deux pieces qui faisoient un angle en 0, auquel endroit ils estoient sermement attachez ensemble, & encore affermis par une esseliere R .

Par le moyen de cette construction, la partie RS, & la partie AA, ne faisoient que comme un arc, & il arrivoit que l'angle de chaque bras estant fermement attaché au bas de la Catapulte vers l'endroit 0, lorsque le bout S'estoit tiré vers le chapiteau par le moyen du cable , le bout & estant appuyé sur le gros rouleau H, il se faisoit une flexion commune des deux bras, en sorte que lorsque le bout o estoitlevé ou baissé par le moyen de la piece eccentrique. A qui est au gros rouleau, la tension de l'arbre estoit augmentée ou diminuée. Le gros rouleau H, estoit tourné par le moyen du levier 3 H. F ay mus des roües au chevalet N, bien qu'il n'en foit point parlé dans le texte, & que mesme il soit con-stant qu'il y avoit des Catapultes sans roües, telles qu'estoient celles que l'on mettoit dans les tours de bois dont il est parlé cy-après. Mais les Catapultes anciennes, dont nous avons des figures, en ont toutes telles que sont celles qui sont dans la colonne Trajane. Dans le Cabinet des machines qui est à la Bibliotheque du Roy, il y a un modele de cette machine, qui fait mieux comprendre l'effet de toutes ces differentes parties, que la figure ny l'explication ne peu vent faire.

CH. XVI. fait connoîstre que suivant certain degré de l'inclinaison de la machine, une Bombe d'un certain poids peut-estre jettée : cat il n'y a point de raison qui pusse faire qu'elle jette plus ou moins loin en un temps qu'en un autre. La verité A est qu'une machine de cette nature ne sçauroit jetter des

CH. XVII.

#### CHAPITRE XVII.

# De la proportion des pierres avec les trous de la Balliste qui les jette.

A Baliste qui jette une pierre de deux livres, doit avoir le trou de son chapiteau de la largeur de cinq doits : si la pierre est de quatre livres, il doit estre de six à sept doits : si elle est de dix livres, il sera de huit doits : si elle est de vingr livres, il sera de dix doits: si elle est de quarante livres, i il sera de douze doits & trois quarts. Si elle est de soixante livres, il sera de treize doits & d'une huitiéme partie : si elle est de quatre-vingt livres, il fera de quinze doits : si elle est de six vingt livres, il fera d'un pié & demy & d'un B demy doit : si elle est de cent soixante livres, il sera de deux piez : si elle est de cent quatrevingt livres, il sera de deux piez & cinq doits: si elle est de deux cent livres, il sera de deux piez & fix doits: fi elle est de deux cent dix livres, il fera de deux piez & fept doigts. Si elle est de deux cent cinquante livres, il sera de deux piez & onze doits & demy.

Percetout à l'en-Schiula.

Aprés avoir reglé la grandeur de ce trou, qui est appellé en Grec 2 peritretos, il faut chercher les proportions du gros rouleau. Sa longueur doit estre de deux diametres du trou avec une douzième & une huitième partie de ce diametre; sa largeur, de deux diametres & un

I. IL SERA DE DOUZE DOITS ET TROIS QUARTS. Dans le peu d'esperance que les sçavans ont de pouvoir restituer ce qui manque dans les descriptions des Catapultes, & principalement des Ballisles, Buteo s'est travaillé à corriger ce qui s'est rencontré de manissement faux dans les proportions du trou de la Balliste avec le poids de la pierre ; ce qu'il a fait avec l'exactitude Geometrique & Arisbascina que Vitanue dis estre pesses l'exactitus en la vitanue de la proposition de la principa que Vitanue dis estre pesses l'exactitus. Arithmetique que Vitruve dit estre necessaire, & qu'il semble n'avoir pas suivie; mais parce que ces corrections changent beaucoup le texte, sans éclaireir autrement la chose; je n'ay pas jugé qu'il fust à propos de les suivre; j'ay tra-duit seulement le texte tel qu'il est à la lettre. Et il faut remarquer en pallant, que Buteo, qui pour prouver que Vi-truve s'est trompé lorsqu'il a pretendu qu'il falloit aug-menter le trou à proportion de l'augmentation du poids de la pierre en doublant le diametre du trou lorsque le poids est doublé, apporte l'abfurdité de la groffeur de la corde, qui deviendroit enorme dans les grandes Balliftes, tombe luy-meſmedans une pareille abſurdité, à cauſe de la fauſſe ſup-poſſtion qu'iſ fait que les cordes eſſtoient de la grofſeur du trou : car de là il s'enſſuic que pout bander une Balliſte qui jette une pierre de dix livres qui est un poids assez medio-cre, il salloit un cable de dix doits de diametre, c'est-à-dire environ de six pouces de Roy, & selon sa suppuration il y auroit eu des Ballistes dont les cables auroient eu plus de trois piez de diametre; car il y en avoit qui jettoient des pier-

res encore bien plus pesantes que ne sont celles que jettoient les Ballistes dont il est parlé dans ce chapitre, qui ne vont qu'à deux cent cinquante livres; celles dont il est fait men-tion au dernier chapitre de ce livre; allant jusqu'à trois cent soixante. Or il n'est pas concevable qu'un cable de troispiez

tion audernier chapture de ce livre, allant julqu'a trois cent Corxante. Or il n'eft pas concevable qu'un cable de trois piez de diametre puisse servir à une Balliste, parce que ce cable doir estre entorrillé autour d'un moulinet.

2. Per stretos. Il a esté parsé de Periretes au 2 chapitre du premier livre, auquel lieu ce mot est mis pour letrou de la Balliste: icy c'est la partie appellée seusta en Latin. Philander croit qu'il faut suivre la premiere explication que Vittuve a faite de ce mot, & qu'il doir estre pris pour le trou de la Balliste, c'est pourquoy il cortige cet endroit en lisant, cum ergo foraminis, quod Graed perireton appellatur, magnitudo suevi instituta, describatur seusta, des printentes qu'il n'y avoit point de raison que seusta, qui est une chose inconnue, fust appellée periretos, c'est-à-dire, percée tout à l'entour; & qu'il y a quelque apparence que le trou de la Balliste peu estre appellé ainsi: car le mot periretos se peut prendre en deux façons, & signifier ou une chose qui est percée de plusieurs trous tout à l'entour, ou quia un trou que l'on a agrandy tout à l'entour par plusieurs coups de ciseau, qui font que ce trou va en s'elargissant, par exemple, comme un entonnoir, ou comme le pavillon d'une trompette. Or cette derniere maniere peut fort bien convenirau trou de la Balliste, niere maniere peut fort bien convenir au trou de la Balliste,

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE

Dans la premiere Figure ABCMM. est un affust qui a des roues. D, le bras de la Balliste qui jette la Bombe. E, la Bombe retenüe par une main composée de trois branches qui comme des doigts serrent la Bombe. F.G., deux poulies tirées par les contrepoids HI. KKLL, l'assemblage qui porte les poulies. L.L., les soutiens de l'assemblage qui servent à hausser & à baisser l'assemblage pour E pointer la Balliste. MM, les cremailleres où sont arrestez les soutiens. NN, l'essieu de l'assemblage qui sext aussi d'arrest contre lequel le bras vient frapper. OO, une grande roue à laquelle les pou-lies FG, sont attachées qui sert à monter les contrepoids. P, un cable qui estant sur la grande roue comme sur une poulie monte les contrepoids lorsqu'elle est tirée par le moulinet, OC.

La II. figure represente les differens pointemens de la Balliste, suivant les differens degrez d'inclinaison qu'on luy donne. RS, est la machine pointée pour jetter la Bombe à plomb de bas en haut, qui est lorsque l'assemblage est couché & sur le premier degré. Dans TV. elle est pointée pour jetter horizontalement lorsque l'assemblage est élevé droit au 90 degré. Dans XY, elle est pointée au degré 45. Il est aisé de concevoir qu'estant pointée aux autres degrez elle produira des effets moyens entre les extremitez.



CH. XVII. sixième: mais il faut diviser la moitié de la ligne qui a esté décrite, & aprés cela resserrer A \*

son extremité en telle sorte qu'estant tournée obliquement, elle ait de longueur une sixième partie & un quart de largeur vers l'endroit où elle commence à tournet, & un sixiéme à l'endroit où est la plus grande courbure, qui est où les points des angles se rencontrent, & où les trous & le retrecissement de la largeur tendent. Ce trou doit estre un peu Qui eff sur le plus long que large, & proportionné à l'épaisseur de l'Epizygis: aprés en avoir tracé la circonference + il en faut polir l'extremité en la courbant doucement: son épaisseur est s d'un \* \* diametre & un sixième. Il faut que les barillets ayent onze huitièmes de diametre : leur largeur doit estre d'un diametre & trois quarts; leur épaisseur, d'un demidiametre, sans ce qui se met dans le trou; & leur largeur par l'extremité doit estre d'un diametre & un sixième. Les poteaux autont de longueur cinq diametres & demy & un seizième; de tour, un demidiametre; d'épaisseur, un tiers & un neuvième de diametre. Il faut ajoûter à la B moitié de leur largeur autant que l'on a fait auprés du trou, lorsque l'on en a tracé la largeur & l'épaisseur, sçavoir cinq diametres, & leur donner un quart de diametre de hauteur. La regle qui est à la table doit avoir huit diametres de long; sa largeur & son épaisfeur doit estre d'un demidiametre ; l'épaisseur du tenon de deux diametres & un huitième ; la courbure de la regle d'un seizième & cinq quarts de seizième : la largeur & l'épaisseur de la regle exterieure doit estre pareille. La longueur que donnera sa courbure, avec la largeur du poteau & sa courbure, sera d'un quart de diametre. Mais il faudra que les regles superieures soient égales aux inferieures. Les travers de la table seront de deux tiers & un douzième de diametre. Le fust du Climakis doit estre long de treize neuvièmes de diametre, & épais de trois quarts. L'intervalle du milieu doit estre large d'un diametre & un quart, & épais d'un huitième & un quart de huitième. Toute la longueur de la partie C du Climaxis superieur, laquelle est proche des bras, & jointe à la table, se doit diviser en cinq parties, dont deux seront données à la partie appellée Chelone, qui sera large d'un quart de diametre, épaisse d'un seizième & longue de trois diametres & demy & un huitiéme ; les parties qui s'avancent hors du Chelo, auront un demidiametre ; la faillie du 6 Pterigoma sera de la douziéme partie d'un diametre & d'un 7 sicilique. Mais ce qui est \* \* La facequi tra- vers l'essieu qui est appellé frons transversarius, doit estre long de trois diametres & un neuvième, & les regles de dedans doivent estre longues d'un neuvième, & épaisses d'un douzième & un quart de douzième. Le rebord du Chelo qui sert de couverture à la queuë \* d'irondelle, doit estre long d'un quart de diametre; la largeur des montans du Climakis doit estre d'un huitième, & la grosseur d'un douzième & un quart de douzième. L'épaisfeur du carré qui est au Climakis doit estre, d'un douzième & d'une huitième partie de D douzième, & vers l'extremité, d'un quart de douzième: mais le diametre de l'essieu rond fera égal au Chelo, & vers les clavicules il fera plus petit de la moitié & d'une seiziéme partie. La longueur des Archoutans sera d'une douzième partie & de trois quarts de douzième. La largeur en bas, d'une treiziéme partie de diametre; l'épaisseur au haut, d'un huitiéme

& d'un quart de huitième. La base qui est appellée Eschara aura de longueur une neuvié-

me partie de diametre. La piece qui est au devant de la base aura quatre diametres & un neu-

Petite Echelle.

Tortue.

Aile.

zerfe. Rep. wm.

Anterides.

Grille. Antibalis.

qui doit estre élargy & adoucy par les bords, afin de ne pas user le cable qui y doit passer, ainsi qu'il est dit cy-

après.
3. MAIS IL FAUT DIVISER. J'aytraduit tout cet endroit mot à mot à la lettre sans y rien comprendre autre chose, sinon que je croy qu'il contient la description de la ligne qui trace le trou appelle periretes.

4. LEN FAUT POLIR L'EXTREMITÉ. Je lis avec Turnebe, foramen cum desormatum surrit, circum levisentur extrema, au lieu de circum dividatur extremam; le sens estant qu'il faut adoucir l'entrée de ce trou, en abatant la carne qu'il a tout à l'entour, laquelle sans cela coutant la carne qu'il a tout à-l'entour, laquelle sans cela couperoit ou écorcheroit le cable : & cet adoucissement fait à coups de ciseau & avec la rape, est à mon avis ce qui fait ap-

peller ce trou, peritretos, ainsi qu'il a esté dit.

5. D'un DIAMETRE, Je continue à traduire foramen, diametre pour les raisons qui ont esté dites cy-devant sur le quinziéme chapitre.

6. P TERIGO M A. Ce mot fe trouve bien diversement écrit dans les exemplaires. Les uns mettent Plentigonatos.

Les autres Plintigomates, Baldus & Turnebe ont plus de raifon de choisir Pterigomatos, parce que toute cette machine est appellée par Cthesibius Pteryx qui signifie une aile, parce qu'elle s'avance en forme d'aile.

7. SICILIQUE. Sicilieus est icy pris par Jocundus pour la quarrième partie du tout precedent. Communement il signifie deux dracmes, qui font le quart de l'once.

8. LE REBORD. Le mot de replum qui est en plusieurs

endroits de Vittuve, n'est pas expliqué d'une mesme façon par les Interpretes. Turnebeconfesse qu'il ne l'entend point par les Interpretes, Turneve contene qu'il nei entena point & crois qu'il le faut cotriger pour mettre Peplum. Baldus estime qu'il est dit à replendo, parce qu'il occupe dans la menuilerie l'espace qui est entre deux panneaux, suivant la conjecture qu'il rite du sixième chapitredu 4. livre, où il est parlè de la menuiserie des portes, Saumaise pense qu'il est dit au lieu de replicatum, comme duplum au lieu de dapticatum, Suivant cette opinion j'ay mis icy rebord, à cause qu'il est ditensuite qu'il sett de couverture, & c'est par cette raison que Turnebe a cru qu'il falloit lire peplum qui signifie un manteau.

A viéme de diametre. L'épaisseur & la largeur de l'une & de l'autre sera d'une neuvième de Ch. XVII. diametre. La demy colonne aura de hauteur un quart de diametre, & de largeur & d'épaisseur un demidiametre:pour ce qui est de sa hauteur, il n'est point necessaire qu'elle soit proportionnée au diametre, mais à l'usage auquel elle est destinée; sa longueur sera de six neuviémes de diametre; son épaisseur, vers le bas, d'un demidiametre, & à son extremité du douzième d'un diametre.

Aprés avoir donné les proportions des Ballistes & des Catapultes que j'ay jugée les plus convenables, je veux expliquer le plus clairement que je pourray comment il faut regler

leur bandage, qui se fait avec des cordes de boyau ou de cheveux.

#### CHAPITRE XVIII.

CH. XVIII.

## De la maniere de bander les Catapultes & les Ballistes, avec la justesse qui est necessaire.

L faut avoir deux longues picces de bois fur lesquelles on attache des amarres pour pas-fer des moulinets. Au milieu de chacune de ces pieces de bois on fait une entaille, où \* l'on met le 1 chapiteau de la Catapulte, qui y est affermy avec des chevilles, afin que l'effort du bandage ne le puisse arracher. Après cela on enchasse dans ce chapiteau des Barillets de cuivre, dans lesquels on met des chevilles de fer, que les Grecs appellent EpisModioli. chidas. Ensuite on passe par l'un des trous qui sont au travers du chapiteau, le bout du cable, que l'on attache au moulinet, autour duquel il s'entortille lorsqu'on le fait tourner avec les leviers, & on le bande jusqu'à ce qu'estant frappé avec la main, on connossse qu'il C sonne le ton qu'il doit avoir. Alors on met la cheville au trou du chapiteau pour servir d'arrest, & empescher que rien ne lasche: & ayant passé le cable à l'autre costé de la même maniere, on le bande avec les leviers & le moulinet, jusqu'à ce qu'il sonne le mesme ton que l'autre: & c'est par cet arrest fait avec des chevilles de fer, que l'on tend la Catapulte avec la justesse necessaire, + observant le ton que sonnent les cables.

1. LE CHAPITEAU DE LA CATAPULTE. Quoy que le Latin ait capitula au plurier, j'ay crû que je pouvois l'interpreter au singulier, parce que la Catapulte n'avoit qu'un chapiteau, comme il se voit au chapitre 15, & qu'il y a apparence que Virtuue a dit les chapiteaux des Catapultes, comme il auroit dit les testes des hommes, & comme il dit aussi en ce mesme chapitre les moulinets, bien que chaque Catapulte n'eust qu'un moulinet. J'ay pris la mesme liberté dans le reste du chapitre de rendre les pluriers par les singuliers, parce que la chose est ainsi plus clairement expliquée. On a déja esté obligé d'en user ainsi en plusieurs endroits.

droits.

2. De s'e mey illes. J'ay interpreté le mot Latin cunoolus, & le Gree spisshis, une cheville, & non pas un petit coin à fendre. Quoy que cette explication fust absolument
plus propre, j'ay crû qu'il m'estoit permis de domner la signification qui est la plus convenable à mon sujer, & qu'un
coin à fendre, qui est fait pour diviser, ne scauroit convenir en cet endroit, puisqu'il s'agit de lier & d'arrester. Aussi
les Latins employoient le nom de cuneus pour signifier non
seulement ce qui sert à diviser, mais encore ce qui sert à
arrester & à joindre: car ils disent cuneare, pour cuneis sirmare, c'est-à-dire arrester avec des chevilles ou clavertes.

3. On MET LA CHEVILLE. Il est evident qu'il manque quelque chose au texte, & qu'aprés cuneis ad foramina concluduntur, il faut ajoûter, brachia catapultarum, parce que ce ne sont pas les cables qui sont arreftez, mais Javier e de ce ne tont pas les canies qui tont arrettez, mais les bras ou arbres. C'est pourquoy j'ay interpreté concluduntur, simplement on fait l'arrest, ne pouvant trouver dans le texte quelle est la chose qui est arrestée & affermie, quoiqu'il n'y air point de doute que ce sont les bras de la Carpoules.

4. OBSERVANT LETON. Cette observation de la tension des cables, soit par le ton du son qu'ils rendent quand on les frappe, soit par la roideur que l'on y temarque en les touchant, peut avoir d'autres usages & qui appartiennent davantage à l'Architecture que celuy qu'elle a

dans les Catapultes, dont Vittuve apporte l'exemple aut, chap, du 1. livre : pour faire entendre qu'un Architeste doit chap. du r. livre : pour faire entendre qu'un Architecte doit eftre Musicien, asin qu'il puisse retenir le tem que produit la tensson d'un des bras de la Catapule, & le s'avoir comparer au ton que produit la tensson de l'autre bras. J'apporteray icy un exemple de l'usage que peut avoir la connoullance decette tensson des cables, laquelle a ellé necessaire pour faire agit la machine employée à clever les grandes pierres dont on a couvert le fronton qui est sur la principalle entrée du Louvre. Ces pierres qui pesoient chacune plus de quatrevingt milires, n'estoient pas tant difficiles à clever à cause de leur pesanteur, que par la raison de leur figure qui les rendoit faciles à cêtre rompués si elles n'avoient pas esté soutemus s'également : sea ayant cinquante deux piez de long sus huit de large, elles n'avoient tout au plus que dix-huit pouces d'épaisseur.

Pour empelcher que certe fracture ne leur arrivaît foit dans leur transport de la carriere qui est sur la montagne de Meudon à deux lieues de Paris; soit dans leur élevation & leur polement qui estoit à près de vingt toiles du rez de chausse. Les presentaines que l'an a annotrées ent esté que Metudon a deux incues de l'aris, i oit dans teur cievation de leur polément qui choit à prés de vingt toifes du rez de chausse; les precautions que l'on a apportées ont esté, que l'on a fait un assemble de charpenterie de la longueur de la pierre composé de grosse pieces de bois pour le rendre le plus serme & le moins capable de plier qu'il seroit possible carl a pierre y estant ensemée & suspende par huit endroits de chaque costé par des cables, elle ne pouvoir pier quel, que estort que son enorme pesanteur pust faire si l'assemblage qui la tenoit suspendie, à & par le moyen duquel on la remuoir suspendiere, & pour la poser, comme on ne pouvoir pas se servir d'assemblage de poutres qui avoir esté estevé le long de la face du Louvre & jusqu'à la hauteur de plus de vingt toises pour servir d'echassem, sur lequel on fit un plancher composé de six poutres, entre lesquelles les cables qui devoient élever la pierre pouvoient passer. Ce plancher en soûrenoit un second, fair lequel il y avoit huit treüils on gros rouleaux qui par

La I. Figure represente la machine qui a servy à amener la pierre. A A A B B, un grand assemblage de charpenterie de la longueur de la pierre. CC, la pierre enfermée dans l'assemblage & suspendue par les huit endroits marque Z A A A A A  $\triangle$   $\triangle$ , un plancher sur l'assemblage, au dessures du quel il y avoit huit moulinets bande Z avec des leviers.  $\Gamma$   $\Gamma$   $\Gamma$  un poulain fait de pourres de la longueur de la pierre sur lequel elle estoit posee. Ce poulain avoit à chacun des huit endroits, par lesquels il estoit suspendu deux mortaises où estoient logées des poulies. Dans le haut de l'assemblage vers les endroits marquez A, il y avoit aussi des mortaises, dans chacune desquelles estoit logée une polie. Prez de chacune de ces poulies, le cable estoit attaché, qui aprés avoir esté descendu & avoir pasé sous la premicre poulie du poulain remontoit pour passer sur la poulie du haut de l'assemblage (t) descendoit encore pour passer sous la seconde poulie du poulain pour ensuite remonter, & passant au travers du plancher B s'attacher au moulinets. Tous les detours de ce cable tant de fois redoublé servoit à donner plus de force au cable pour tirer, & à faire qu'il ne tirast pas avec trop de roideur, mais en obeissant, à cause de la longueur que ce cable ainsi redouble avoit dans un petit espace. DD, les bouts de deux essieux sur lesquels l'assemblage posoit. EE, les faces de deux petits assemblages sur lesquels posoient les essieux & qui servoient de rouës. FGF, un des essieux va separement & renversé le dessus dessous. FF, deux entailles arondies dans l'esseu par lesquelles il posoit sur le petit assemblage. HIKIH, une des faces de petit assemblable veue separement. II, deux mortaises pour recevoir les tenons des pieces qui avec les pieces de face faisoient le petit assemblage. K, une moise pour recevoir l'entaille avondie de l'essieu. HH, deux autres moises par le moyen desquelles le petit assemblage posoit sur des rouleaux marquez NN. LML, un des rouleaux vu separement. LL, des entailles dans lesquelles les meises HH, estoient affermics sur les rouleaux. Il faut rémarquer que ces rouleaux estoient bande? avec des virolles de fer attachées avec des clous dont les testes estoient à pointe de diamant, pour empescher que ces rouleaux ne glissassent sur des dosses qui faisoient un plancher le long du chemin, depuis les batteaux jufqu'au pié du mur; Que pour faire avancer la machine outre plusieurs vindas chacun de huit hommes qui la tiroient, il y avoit de chaque costé quatre grands leviers, dont les bouts dembas estoient passez dans des trous au bout des rouleaux, & les bouts d'enhaut avoient chacunune poulie dans laquelle une corde astachée au bas du grand assemblage passoit, & estoit tirée par deux ou trois hommes ; Que les rouleaux que les testes des clous empeschoient de glisser sur les dosses , ne pou-

voient estre remuez qu'ils ne fissent avancer la machine. La II. Figure represente la machine qui a servy à élever & à poser la pierre. A A A, la pierre. BB, le mesme poulain sur lequel elle estois posée dans la premiere machine ; mais qui est icy sur la pierre qui luy est attachée en huit endroits par des cordes. CCCC, un autre poulain qui répond à la partie superieure du grand assemblage de la premiere machine marqué AAA, & qui a de mesme des mortai. ses & des poulies, & a qui les cables sont attachez pour passer & repasser sur les poulies du poulain d'embas & retourner s'attacher aux moulinets qui sont außi au poulain d'enhaut, sur un plancher comme à la premiere machine. DDDD, les bouts de quatre poutres qui portoient le poulain d'enhaut. EE, des rouleaux qui soutenoient ces poutres. FFF, d'autres poutres sur lesquelles les rouleaux pou voient rouler. Il faut remarquer que la pierre estant élevée un peu plus haut que l'endroit où elle devoit estre posée, on faisoit tourner avec des leviers ces rouleaux vers l'endroit où il faloit faire aller le pierre, ce qui faifoit que tout le plancher qui soûtenoit les moulinets, & par consequent la pierre qui y estoit penduë, s'evançoit sur l'endroit où elle devoit estre posée, et où on la descendoit laschant les moulinets; Que pour peser la pierre on avoit écendu une couche de mortier un peu plus épaisse que n'étoit la grosseur des cordes dont la pierre estoit attachée au poulin, asin qu'estant soutenue par le mortier elle donnast le moyen d'oster les cordes ; aprés quoy la pierre s'affaissa insensiblement, & sit sorière E

qu'il y avoit de trop de mortier jusqu'à n'avoir que l'épaisseur ordinaire du joint.

qu'il y avoit de trop de mortier jusqu'a n'avoir que l'épaisseur ordinaire du joint.

La sil. Figure represente l'autre machine qui sui proposée. AA, est sa pierre BCDCDCDB, un assemblage en manière de toit dont la poutre CDCDCDCDB, avoir est comme le s'aissage. Il saut entendre que le caste attaché au crampon A, va passer sur la première poutre qui est suit le saistre emagnée ce. Que le messe cable descend pour passer suit la poutre F. Que de la l'remonte pour passer si la poutre passer passer suit la première poutre qui est suit le soit de se contre qui sont corampounées à la pierre, sil la tient suspendée de attachée au sussage de manière qu'il est simpossible que la pierre soit tirée plus fort par un endroit que par l'autre, parce qu'en que qu'elle soit tirée, le cable impossible que la pierre soit tirée plus fort par un endroit que par l'autre, parce qu'en que qu'elle soit triée, le cable cable qui ne sont attaché, de sorte qu'il n'obessife, gestsant sous les contres du cable qui ne sont point immediatement tirées. Par la messer raisoit le cable IK, qui est pour élever l'assemblage qui porte la pierve, quorqu'il semble ne la tirer qu'a ut droit des poulies FF, ne la sife pas de teir é galement toutes les pouties, allunt des poulies s'en pous le sir é cable accur qu'en que la facilité qu'elles ont de tourner suit que toute la traition se distribue également à toutes ster poulies : la ressistance qu'elles peuvent faire n'éstant que comme rien à courparaison de la grandeur dies au causer dies au toutes les poulies et a ressistant peu de la grandeur dies suites des les poules et a ressistant pur le la grandeur dies au toutes les poules et a ressistant peu le la grandeur dies suites de la pour peu sont et la traition s'edificie de le pour peutre n'estant que comme vien à courparaison de la grandeur dies au causer la soute de la grandeur dies au toutes les poutes de la grandeur dies au courparaison de la les soulies : laresistance qu'elles peuvent faire n'estant que comme rien a comparaison de la grandeur diefar. cau.



CH.XVIII.

le moyen des leviers qu'on passoit à chacun de leurs bouts bandoient les cables qui devoient élever la pierre, laquelle estant élevée un peu plus haut que l'endroit où elle devoir estre posée, fut poussée avec toute la machine au desur de ce endroit, ce qui se sit en faisant avancer le second plancher qui couloit sur d'autres rouleaux posez entre les

deux planchers.

Or la difficulté estoit de faire que les cables qui élevoient Or la difficulté ettoit de faire que les causes qui etxevient la pierre fuifent coûjours également bandez, car onne pouvoit pas estre asseuré qu'il y eust asseu dégalité dans la grosseur des tretilis ny dans celle des cables pour faire que bien qu'on tournast tous les tretilis ensemble, il suit certain que les cables tirasseur les courses de que consein que les cables tirasseur les courses de que consein que les cables tirasseur les courses de consein que les cables de cables que les cables qu tain que les cables tiraffent totijours tous également, & que les uns ne fuffent pas quelquefois lafches pendant que les autres eftoient bandez; joint que des cables d'une mesme grosseur peuvent presser & s'alonger l'un plus que l'autre. Pour remedier à cet inconvenient, le Maistre estoit sur la pierre pendant qu'elle montoit, & il y marchoit comme dans une gallerie pour toucher tous les cables l'un après l'autre, afin que connoissant par là celuy qui estoit plus bandit de que les peuves, il cabracte que le treuil qui bandoit ce dé que les autres, il ordonnast que le treuil qui bandoit ce cable, cessast d'agir pendant que les autres continuoient à estre bandez. Pour cet esser les treuils avoient chacun leur nom, & il y avoit ordre d'observer un grand silence, asin que les commandemens peussent estre entendus. On auroit peut-estre puobmettre quelqu'une de ces precautions, mais on crur qu'en une chose de cette importance on ne pouvoit prendre assez de seuretez.

Dans cette veue & dans la crainte qu'on pouvoit avoir de ne pas connoître assez exactement les distrientes tensions des cables & de manquer à y remedier, j'avois proposé une maniere qui sur jugée tout. à fait infaillable, & suivant la quelle il estou impossible qu'un endroit de la pierre suit sou levé qu'elle ne le fust également par tous les autres. J'en sis faire un modele qui est au Cabiner des machines de la Bibliotheque du Roy; car le modelle de cette machine est et que quoyqu'on fasse plier l'assemblage de charpenterie qui soutient la pierre en appuyant, soit par lemilieu, soit par les bouts, la pierre qui y est suspendie en douze endroits ne peut plier, parce qu'elle ne sçauroit estre tirée & soutenite en un endroit plus qu'en un autre, ainsi qu'elle autoit esté dans l'autre machine si quelque effort avoit fair plier l'assemblage de charpenterie; de sorte que dans ma machine il n'autoit point esté necessaire de se mettre en peine d'obferver les differentes tensions des cables, parce qu'ils se fetoient toujours entretenus d'eux-messes dans une égale tension. Pour faire voir par experience que cela estoit. ne pas connoistre assez exactement les différentes tensions feroient toujours entretenus d'eux-melmes dans une ega-le tension. Pour faire voir par experience que cela estoit ains, je sis que le modele de la pierre estoit disposé de forte que quand hors de la machine, on le sourenoit par les deux bouts ou seulement par le milieu, il se plioit en arc par son propre poids, ce qui ne suy arrivoit pas quand il estoit dans la machine, quoyqu'on sist plier la machine: ce qui faisoit voir que quand quelque accident auroit fait plier

la machine, la pierre seroit toujours demeurée droite & A n'auroit point plié.

Cette machine estoit comme l'autre un assemblage de charpenterie qui formoit comme un toit. La pierre qui estoit sous ce toit avoit six crampons de chaque coste, à chacun desquels estoit attachée une poulie, & sur le faiste a chacun del quels eltoit attache une poune, or intre tance de l'affemblage il y avoit auffi des poulies au forit de l'entredeux des crampons. Un cable attaché au premier crampon à colfé d'un des bouts de la pierre, pallant fur la premiere poulie du faife, alloit paffer fous la premiere poulie attachée au fecond crampon de l'autre cofté, & remontant fur la feconde poulie du faife alloit paffer fous le fecond crampon de l'autre colté, auquel la premiere poulie de ce costé là estoir attachée, & passant ensuire sur la troissème poulie du faiste descendoir comme la premiere sois pour pas-fer sous la seconde poulie de l'autre; & ainsi le mesme cable continuoit à aller d'un costé à l'autre passant sur les poumaniere que les poules d'un des costez de la pierre jusqu'au bout; de B maniere que les poules d'un des costez de la pierre estoient attachées à celles de l'autre, comme les cellets d'un des costez d'une veste sont attachées à celles de l'autre conte d'un veste sont attachées à celles de l'autre costé par le mouern d'un leare coste s'acte d'un veste s'acte d'un des costes d'un leare d'un les costes de la pierre estoient attachées à celles de l'autre comme les celles de la pierre estoient attachées à celles de l'autre comme les celles de l'autre coste d'un les costes d'un des costes d'un les tonez a une vente tont attuncez aux cinests de saute con-par le moyen d'un lacer. Cela effant ains, il effoit impolsi-ble qu'aucune des poulies attachées à la pierre fustritée plus fortement qu'une autre, le cable glissant par leur moyen; ce que l'experience demontroit lors qu'on faisoit plier le mo-dele de la machine par quelque effort ; car alors le modele dele de la machine par queique effort ; dat alors le modele de la pierre ne plioit point, & on voyoit feulement tourner les poulies à cause que le cable qui s'élevoit vers la partie de la machine qu'on avoit fait élever par l'effort, au lieu d'élever la poulie sous laquelle il passoit, y couloit seulement, & ensuite coulant dans toutes les autres poulies, faisoit que le tirement se distribuant à toutes les poulies, son effort

agissoit également sur toute la pierre.

Pour élever toute la machine à laquelle la pierre estoit attachée j'employois encore le mesme principe mettant des poulies dans la poutre qui faisoit le faistage & d'autres dans une autre poutre posée au dessus, de sorte qu'un mè-me cable estant passé dans toutes ces poultes, on pouvoir avec peu de force élever la machine sans qu'elle fust en danger d'estre tirée à un endroit plus qu'à un autre, de la mesme maniere que la machine ne pouvoit titer la pierre melme maniere que la macinne ne pouvoir tier la pierre par un entroit plus fortement que par un autre. Et parce qu'il auroit elté difficile d'avoir un cable affez long & affez fort pour faire l'élevation tout d'un coup, je fuppolois qu'on partageroit toute l'élevation, & qu'on la feroit à plufieurs reprifes, foûtenant la pierre & la tenant arreflée fur des poutres qu'on auroit miles deflous, pendant qu'on auroit porté la poutre d'audeffus à un étage plus haut. Toutes les chofes qui concernent ces deux machines font rendues D intelligibles par les fouves de la plance presentent dans intelligibles par les figures de la planche precedente, dans l'explication de laquelle on trouve beaucoup de particula-ritez qui n'ont point esté mises dans cette Notte pour evi-

ter les redites inutiles.

CH.XIX.

#### CHAPITRE XIX.

De ce qui sert à battre ou à désendre une place, & en premier lieu de l'invention du Belier, & en quoy consiste cette machine.

PRE's avoir traité de ces choses le mieux qu'il m'a esté possible, il me reste à expliquer par quelles machines on peut prendre ou défendre une ville. Le Belier, à ce E

que l'on dit, fut premierement inventé en cette maniere.

Lorsque les Carthaginois mirent le siege devant Gades, ils jugerent à propos de démolir promptement un chasteau qui avoit esté pris: mais n'ayant point d'outils propres pour cela, ils se servirent d'une poutre, que plusieurs hommes soûtenoient de leurs mains, & du bout de cette pourre frappant le haut de la muraille par des coups redoublez, ils faisoient tomber les pierres qui estoient aux rangs d'enhaut : ainsi allant d'assisse en assise, ils abbatirent toutes les fortifications. Aprés cela un Charpentier de la ville de Tyr, nommé Pephasmenos, instruit par cette premiere experience, planta un mas, auquel il en pendit un autre comme une balance, avec lequel par la force des grands coups que le mas donnoit allant & venant, il abatit le mur de la ville de Gades.

Cetras Chalcedonien fut le premier qui sit une base de Charpenterie portée sur des CH. XIX. rouës. Sur cette base il éleva : un assemblage de montans & de traversans dont il sit; une Arrestaria. Juhutte, dans laquelle il suspendit un Belier, & il le couvrit de peaux de bouf, afin de mei-ga. Vara tre en seureté ceux qui travailloient à battre la muraille. Depuis ce temps-là on appella \* cette hutte une Tortuë à Belier, 1 à cause qu'elle n'avançoit que 5 fort lentement. Ces fortes de machines ayant eu ainsi leurs premiers commencemens, Polydus Thessalien leur donna la derniere perfection, au siege que le Roy Philippe sils d'Amyntas mit devant Bifance, & il en inventa de plusieurs autres sortes dont on se servoit avec beaucoup de facilité. Il eut pour disciples Diades & Chereas qui servirent sous le grand Alexandre. Diades a laissé quelques écrits dans lesquels il pretend estre l'inventeur des tours roulantes, & il dit qu'il les faisoit porter démontées quand l'armée marchoit. Il ajoûte que c'est 3 luy qui a aussi inventé la Tarriere & une machine Montante, par le moyen de laquelle on passoit de plain pié sur la muraille, comme aussi le Corbeau demolisseur, que l'on appelle aussi Gruë. Il se servoit du Belier posé sur des rouës, dont il a expliqué la

Il dit que la plus petite tour qui se fasse, ne doit pas avoir moins de soixante coudées de hauteur, & dix-sept de largeur; & qu'il faut qu'elle aille en étressissant, de sorte que le haut n'ait de largeur que la cinquiéme partie de l'empatement. Il veut que les montans

1. CETRAS CHALCEDONIEN. Athenée dans son livre des machines, dit que l'inventeur de la base de cette machine estoit Geras Carthaginois, il dit aussi que cet Ar-chitecte ne fit pas son Belier suspendu, comme Vittuve l'explique, mais qu'il effori porté par pluficurs hommes qui le fori porté par pluficurs hommes qui le fori porté par pluficurs hommes qui le , poulloient. Il dit encore que quelques autres le failoient conter fur des rouleaux. Au refle j'estime que Turnebe a raitón de croire que Virtuve a pris d'Athenée la plus grande
partie de ce qu'il rapporte icy des machines de guerre;
quoyque Cafaibon tienne qu'Athenée a vécu long-temps
dennis Virtuye. Je fondant sur ce que Treballins Dellies depuis Vitruve , le fondant far ce que Trebellius Pollio rapporte que l'Empereur Gallien fit fortifier plufieurs villes par deux Architectes Byfantins , dont l'un s'appelloit Cleo-damus & l'autre Athenée. Voffius fuir l'opinion de Turnebe, parce que le livre d'Athenée est dedié à Marcellus, qui vivoit avant Vitruve.

2. UN ASSEMBLAGE DE MONTANS ET DE TRAVERSANS. Ce que Vitruve appelle Arrectaria, Actrenée l'appelle Scole, c'est-à-dire l'ambes. Il y a apparence que le mot Scala estdetivé de ce mot Grec, parce que l'echelle est composée de deux montans comme de deux jambes. Se de alusieurs échelons en travers.

bes , & de plusieurs échelons en travers.

bes, & de pinnents echemisen travers,

3. UNE HUTTE, E toutre ainfi le mot vara, fuivant
Popinion de Baldus, qui croit que vara vient de varus qui
fignifie courbé; & Saumaife dit que c'eft de là qu'eft derivé
le mot François se garrer, comme qui diroit guarare au lieu
de varure; ainfi que Guespe est dit du Latin vespa, C'est pourquoy il m'a semblé qu'une couverture courbée, sous la-

quelle on se garre, pouvoit estre appellée une hutte.

4. À CAUSE QU'ELLE N'AVAN COLT SA BESO
6 N E. Vitruve a pris la raison du nom de Tortue dans Athenée. Vegece en donne une autre, qui est la ressemblance
que cette machine a avec l'animal dont elle potte le nom, qui avance la teste hors de son écaille, & qui la retire de-dans de mesme que le bout du Belier s'avance & se retire hors de la machine. On peut dire aussi que son usage luy a fait donner ce nom, parce qu'elle sert de couverture & de défenfe tres-forte & tres-puillante contre ce qui peut tom-bet d'enhaut, & qu'elle met en feureté ceux qui font de-dans, de mefine que la Tortue l'est dans son écaille.

5. FORT LENTEMENT, Plutarque dit que l'Helepole de Demetrius estoit un mois à faire un stade, c'est à dire

prés de deux ans à faire une lieue.

prés de deux ans à faire une lieue.

6. LE CORBEAU DEMOLTSSEUR QUE L'ON APPELLE AUSSI GRUE, Il ne paroiît point par les deferiptions que nous trouvons dans les anciens de la machine appellée Corbeau, qu'elle puit fervir à démolir. J. Pollux & Polybe parlent d'une machine que l'on appelle Grue, & d'une autre que l'on appelle Corbeau, dont la structure & les ufages en general femblent eftre pareils, l'une & l'autre estant faite pour acctocher, attirer, & enlever: car la Grue de Pollux servoit aux Theatres pour faire les enleve-

mens, & c'estoit avec cette machine, par exemple, que l'Aurore enlevoit Tithon. Le Corbeau de Polybe, effoit pour accrocher les navires des ennemis. La defcription que pour accrocher les navires des ennemis. La description que cette Historien en fait, est assez obscure, & ce que l'on y peut entendre, est qu'il y avoit une colonne sur laquelle une échelle tournoit, & qu'au bout de l'échelle estoit une poulie qui soûtenoit une corde, à laquelle estoit attaché un crochet de fert tes-pesant, & que l'on laissoit tomber dans le navire ennemy. Il est dit que la machine se pouvoit tourner aisement de tous les costez sur la colonne, que des moises embrassoient par le milieu, à ce que l'on peut juger, pour l'empescher de vaciller. La Grue dont on se sert en France pour enlever les sardeaux, & les poser aisement où l'on veut, & qui a esté décrite cy-devant au chapitre cinquième de ce livre, semble estre quelque chose de semblable quiéme de ce livre, semble estre quelque chose de semblable à cette machine; car il ya au milieu une colonne A A, sur laquelle est une maniere d'échelle, car les trous qui sont dans la piece CBD, sont faits pour mettre des chevilles qui ser-vent d'echelons pour monter & aller porter un cable à la poulie qui est au haut de la machine. Cette échelle est aussi affer. mie par des imoises BB, CC, qui embrassent la colonne par le milieu, estant échancrées comme il se voit au droit de G, & jointes ensemble pardes boullons & des clavettes.



Circuitiones.

CH.XIX, ayent par embas les trois quarts d'un pié, & 7 demi-pié par le haut. Il luy donne dix éta- A ges \* qui ont tous des fenestres. Il fait la plus grande tour de six-vingt coudées de haut, \* & de vingt trois coudées & demy de large : le retrecissement du haut est aussi de la cin-\* quiéme partie : les montans sont de la grosseur d'un pié par embas & de demy pié par enhaut. Il faisoit à cette grande tour vingt étages qui avoient chacun 10 leurs parapets de \* trois coudées, & il la couvroit de peaux nouvellement écorchées, pour la défendre de coute sorte de coups.

> 7. DEMI-PIE PAR LE HAUT. Le demi-pié des an-tiens avoit huit doits. Athenée ne donne que six ou sept doits au haut du montant.

8. Qui ont tous des fenestres. Athenée ne parle point de fenestres, mais il dit que chaque étage doit ne parle point de tenetités mais il dit que chaque étage doit eltre Periptere, ¿ est. à dite que ce doit estre une galerie EF. FG, GH, HE, qui tourne tour à l'entour: & il y a apparence que le milieu estoit pour un escalier par lequel on montoit dans les galleries, dans lesquelles les foldats êtoient logez. Saumaife dans son commentaire sur Solin ne peut comprendre pourquoy Vitruve a expliqué le Peripte. 1911 d'Athenée par fones par le conque d'Athenée par jones par le conque fase qui estoit pui flois sourque sur la vient de la conque s'are qui estoit pour les sir par le conque s'are qui estoit pour les sir parences. du que chaque étage qui estoit soutenu sur six poteaux A A, ou que chaque crage qui ettoit soutent ut ux poteaux A A, à chaque face, representoit un Periptere, c'est-à-dire un lieu entouté de colonnes; & que Vitruve a trouvé que les intervalles d'entre ces poteaux estant garnis par embas du Parapet B B, C C, les intervalles D D, du haut estoient comme des fenestres, dont le parapet faisoit les appuis.

de ces tours de bois n'est guere moins étonnante, & il n'est pas aisé de comprendre comment ayant un si petit empate-ment, elles n'estoient point renversées par le vent; comment on les pouvoit faire marcher; & quel devoir eftre le foin qu'il falloir apporter pour applanir les lieux où elles de-voient passer. Ces raisons peuvent faire douter qu'il n'y air faire au texte, yeu que dans la suite il est parlé d'une tour faure au texte, veu que dans la suite il est parlé d'une tour que Demetrius Poliorcetes sit faire au siege de Rhodes, qui avoit un empatement bien plus grand que celles dont Athenée & Vittuve ont donné les proportions : Plutarque dit qu'elle avoit 43 coudées de large sur 66 de haut, 10. Leurs pararets. Ce que Vittuve appelle cir-

cuisionem, est nommé peridrome par Athenée. Stevéchius fait entendre par la figure qu'il a mise dans son Commen. taire sur Vegece, qu'il croit que ce persaromé estoit un Cor-ridor saillant à chaque étage en maniere de Machecoulis : mais Philander estime que circuitio n'est rien autre chose

que ce que les anciens appelloient Peribalon & Lorica, qui
est interpreté Parapet par d'Ablancour
dans Carlar, J'ay suivy cette interpretation, parce que les Corridors de Stevechius qui sont en maniere de Machecoulis, me semblent inutiles; ces C Machecoulis n'estant bons qu'à empêcher que l'on n'approche du pié d'un mur, qui est une chose dont il ne s'agir point icy : joint que le mot Peridromé dont Athenée s'est fervy, ne fignise pointparticulierement un Corridor hors d'œuvre, mais seulement quelque cho-se qui tourne tout à l'entour & qui sait une enceinte, ainsi que l'explique Pollux, qui dit que Persaromé est l'appuy des plattesormes qui sont sur le haut des maisons. Car quand Athenée dit





COUDE'ES ET 9. DE VINT-TROIS Cette largeur du bas de la grande tour est pareille dans tous les exemplaires tant de Vittuve que d'Athenée : il semble neanmoins que 23 coudées & demy d'empatement, qui ne font pas six toiles, sont bien peu de chose pour la hauteur ront pas in conser, sont bene peu de Caro pour la indictir de 120 coudées qui font trente roifes; & il n'ya point de raison d'avoir donnéàla petite tour un plus grand empatement à proportion qu'à la grande, si ce n'est que la grande auroit esté trop pesante pour pouvoir estre remuée, si elle avoit eu la meime proportion que la petite; & qu'on luy air retranché quelque chose de sa largeur, parce que l'on avoit besoin de sa hauteur pour égaler celle des murs des villes qui alloient quelquesois jusqu'à trente cinq toises, si ce que Pline dit des murs de Babylone est croyable : car c'est une chose bien étrange qu'une ville fust enfermée & comme étousée par des murs auss fust de des montagnes; ce qui avoit obligé, au rapport de Q. Curse, de laisser un grand espace entre les murs & les maisons, Mais la haureur que ce Peridromé devoit avoit trois coudées pour empefcher le feu, cela fait voir, ce me semble, qu'il devoit fervir de parapet & de mantelet, parce qu'il couvroit plus de la moitié de chaque étage; & que ces trois coudées ne sont point pour la saillie des Cortidors, laquelle n'auroit rien fait contre les incendies, & auroit rendu l'affierte & l'empatement de la tour moindre du quart que le corps mesme de la tour, qui par le moyen de ces saillies au-toit esté de six coudées plus large que l'empatement. En cet endroit Athenée met la hauteur de tous les éta-

ges que Vitruve a obmise, & il donne sept coudées & demy au premier, cinq au fecond, au; ", 4", & 5, & 6 quarte & demy au sixiéme, 7; 8", 9, 5' o, 11", 12, 13; 14; 15, 16", 17", 18", 19, & 20; mais je cros qu'il y a faute au texte Grec, car toutes ces hauteurs d'étages ne font que 95 condées : si ce n'est qu'Athenée n'ait pas compris l'epaisseur des planchers; mais elle auroit esté trop grande, estant à chacun d'une cou-dée & d'un quart, c'est-à-dire vingt-deux pouces, qui est la

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE LX V.

La I. Figure represente la grande Tour de bois à vingt étages , ayant son Escalier au milieu. La II. represente la Tortue dans laquelle estoit le Belier ou la Tariere , dont on ne voit que les deux

La III. represente la Tariere estant encore sur la terre comme pour essayer si elle va bien , avant que de la placer dans la Tortuë. A A, sont les montans. BB, est le canal pareil à celuy des Catapultes. C, est le moulinet mis au travers du canal. DD, sont les poulies par le moyen desquelles on faisoit remuer la poutre ferrée par le bout marqué E E.

II



CH. XIX.

Il bâtissoit la Tortuë à Belier, à peu prés de la mesine maniere. Elle estoit " large de A trente coudées, & haute de quinze, fans le toit qui en avoit sept depuis 12 la plate-forme \* jusqu'au haut : Outre cette hauteur elle avoit encore une petite tour qui s'élevoit sur le milieu de son toit : cette petite tour estoit large pour le moins de douze coudées, & elle comprenoit quatre étages, dans le dernier desquels on plaçoit les Scorpions & les Catapultes, & dans les étages d'embas on amassoit grande quantité d'eau pour éteindre le feu qui pouvoit estre jetté. On plaçoit dans cette Tortuë la machine à Belier, qui est appellée en Grec 13 Criodoché, dans laquelle on mettoit un rouleau arondy parfaitement au tour, 14 fur \* \* Machine à Belequel le Belier estant posé il alloit & venoit estanttiré par des cables, & faisoit de tresgrands effets. Le Belier estoit couvert de cuirs fraischement écorchez de mesme que la

Orthostate.

Pour ce qui est de la Tarriere voicy comme il l'a décrite. Elle estoit en plusieurs choses B semblable à la Tortuë. Il y avoit au milieu de la machine sur des montans, un canal pareil à celuy 15 des Catapultes & des Balistes qui avoit cinquante coudées de long & une coudée de large; au travers de ce canal on metroit 's un moulinet : en devant à droit & à \* gauche il y avoit des poulies, par le moyen desquelles on faisoit remuer une poutre ferrée par le bout, laquelle estoit passée dans le canal, & sous cette poutre 7 il y avoit des rouleaux, qui servoient à faire qu'elle fust poussée avec beaucoup de force & de promptitude. Au dessus de la poutre on faisoit comme une voute qui la couvroit & qui soutenoit les peaux fraischement écorchées dont la machine estoit couverte. A l'égard du Corbeau il n'a pas crû en devoir rien écrire, parce qu'il avoit reconnu que 18 cette machine n'avoit \*

Corax ]

moitié plus qu'il ne faut pour un plancher de bois.

II. LARGE DE TRENTE COUDE'ES. Vitruve n'a sint suiuy icy les mesures qu'Arhenée donne à la Tortuë à Polit i dest viay qu'il parle d'une grande & d'une petite Tottue, & qu'il ne donne les mesures que de la grande, qu'il fait longue de cinquante coudées, large de quarante, & haute de treize & demy, sans le toit qui en avoit seize. La petite Tour qui s'élevoit au dessus du toit, avoit trois La petite 1 our qui s cievoit au dellus du toit, avoit trois étages, il faur croire que les mesures que Vittuve donne, font de la petite tortue; mais les proportions des parties ne se rapportent point avec celles de la grande d'Athenée,

12. LA FLATTE-FORME, J'ay crû devoir interpreter ainsi le mot straum, Carla Platte-forme en termes de Characterie et un assente de la companyation de la companya

ainti le mot litation. Cat la Platte-forme en termes de Charpenterie est un assemblage de deux fablieres possées sir les
extremitez du mur, sur lesquelles les chevrons qui font le
toit, sont posez, seavoir, le bout du maistre chevron, sur
la sabliere qui est en dehors; & le bout du petit chevron ou
jambette, sur l'autre sabliere qui est en dedans.

3. CRIODOGE. Dans tous les exemplaires de Vi-

13. CR 10 DO CHE. Dans tous les exemplaires de Vi-truve ce mot Grec eft écit avec un «, & les Interpretes qui croyent qu'il est composé de crios qui fignific un Belier, & de docos qui fignific une poutre, l'ont interpreté trabem arietariam: mais je croy qu'il doit estre écrit avec un 3, ainfi qu'il l'est dans Athènée, qu'il n'est point composé du nom docos, mais du verbe dechomai, & qu'il fignifie la machine qui reçoit & q.i enferme le Belier; car cela est suivant le texte, où il y a arietaria machina qua Grace criodoche diciur. La raison de cela est que la poutre qui sert de Belier, & la machine à Belier sont deux choses différentes, ainsi que le texte fait voir clairement.

14. SUR LEQUEL LE BELIER. Ce Belier est different de celuy qui est decrit cy-aprés au chapitre 21, & qui estoit pen-du à des cordes : car celuy-cy roule dans un canal, son moudu a des cordes : cat cenny-cy route dans un canal, fon mou-vement effant pareil à celuy de la Tarriere qui eft décrite enfuite. Il est encore différent de celuy de Cetras , qui estoit porté sur les bras de pluseurs hommes : d'où il resul-te qu'il y avoit trois sortes de B-hers, les unsessant suspendus à des cordes , les autres coulant sur des rouleaux , & les autres estant soûtenus sur les bras.

16. DES CATAPULTES ET DES BALTISTES. Il 15. DES CATAPULTES ET DES DATISTES, Il faut qu'en cet endroit les noms de Catapulte & de Balifte foient mis comme synonymes par un abus que l'usage commençoit deja dutemps de Vitruve à introduire dans la langue Latine, comme il se voit dans les Commentaires de Cafar, où il est parlé des javelots qui estoient lancez par les Balistes; car il n'y a aucune apparence que des Balistes, qui proprement sont faites pour jetter des pierres, eussent

un canal comme les Catapultes ; parce que ce canal n'estoit propre qu'à conduire le javelor qui effoit droit & égal, & non pas pour conduire une pierre qui ne pouvoit pas elite affez ronde pour couler dans un canal de bois.

16. UN MOULIN ET, Il n'est pas aise de deviner à quoi

fervoir ce mouliner, fi ce n'est pour tirer la pourte en ar-riere, aprés qu'elle avoir est étriée en devant, pour frapper son coup à l'aide des cordages qui estoient passés sur des poulies, en sorte qu'aprés que les hommes quitravailloient à faire agir cette machine avoient tiré les cables pour faire couler la poutre sur des rouleaux en avant, il y en avoit d'autres qui la retiroient en arriere avec un moulinet; ce qui se faisoit ainsi, parce que l'effet d'un moulinet est de titer avec force mais lentement, ce qui pouvoit suffire à ce retour de la pourre, qui pouvoir quelquefois engager son fer pointuentre les pierres, ou mesme dans celles qu'elles perçoient; & il n'eltot pas necessaire que ce retour sus si soudain que le mouvement qui se faisoiren avant pour frapper. Or pour achever de deviner les usages de la jediray que je croy qu'elle fervoit à commencer la bréche; parce que le Belier auroit ellé trop long-temps à compre une pierre avec da tefte groffe & ronde; e e que la Tarriere qui effoit un Belier pointu, faifoit aifement; & lorfqu'il y avoit une pierre ostée par le moyen de la Tarrière qui la couppoit en pièces, le Belier emportoit aisément les autres, en les poussant vers l'endroit qui estoit vuide, & où il n'y avoit rien qui soûtint la pierre qui y estoit poussée.
17. ILY AVOIT DES ROULEAUX. J'ay crû qu'il

falloit corriger cet endroit, suivant Athenée, qui dit qu'il y avoit des cylindres dans le canal sous la pourre à Tarriere, qui servoient à la faire couler avec plus de facilité. C'est our devoient à la raine council expète ferrai o tignum, sub eo autem isso canali inclust tuti. Je lis sub eo autem isso (sup ple tigno) in canali inclust tuti. Je lis sub eo autem isso (sup leams, parce qu'il a esté parlé cy-devant d'un rouleau qui est appellé torus persellus torno. Cette remarque est de

18. CETTE MACHINE N'AVOIT PAS GRAND EFFET. Elle fut cause neanmoins de la premiere victoire que les Romains remporterent sur les Carthaginois en une bataille navalle selon Polybe. Et les grands effets que l'on raconte des machines d'Archimede pour la defense de Syra. raconte des machines à Alchineac pour la déreine de coyra-cule, sont attribuez par Plutarque principalement à ce Cor-beau, Polybe & Jul. Frontinus difent que le Conful C. Duel-lius qui commandoir l'armée navale des Romains, fut l'in-venteur de cette machine; quoyque Quinte-Caufe en ar-tribue l'invention aux Tyriens lorsque leur ville fut assegée \*A pas grand effet. 19 Il avoit promis d'expliquer la structure de 10 la machine montante, qui est CH. XIX. \* appellé Epibathra, & des 21 machines navales avec lesquelles on peut entrer dans les navires: mais j'apprens avec regret qu'il n'a pas executé sa promesse.

Aprés avoir parlé de la structure des machines dont Diades a écrit, il me reste à dire ce que j'en ay appris de mes maistres, & à quoy elles peuvent estre utiles.

par Alexandre; carl'autorité de ce dernier Historien, ne le doit pas emporter sur les deux autres.

19. Le Avoit Promis. Athenée fait la mesme plainte contre Diades; ce qui peut saire croire, ainsi qu'il a esté dir, que Vitruve a traduit d'Athenée ce qu'il rapporte de Diades, & qu'il n'a point lû le livre de Diades. 20. LA MACHINE MONTANTE. Je corrige le mot accessus que je ctoy avoir esté mis au lieu d'ascensus; y ayant apparence que cette machine est la mesme que Vitruve a appellée au commencement de ce chapitre ascendentem ma-

21. DES MACHINES NAVALES. Il y a apparence que ces machines font celles-là mesmes dont Polybe a fait

#### CHAPITRE

### Comme se fait la Tortuë par le moyen de laquelle on comble les fossez.

С н. Х Х.

A Tortuë dont on se sert pour remplir les fossez & pour approcher des murailles à couvert, se bastit en cette maniere. On fait une base quarrée appellée en Grec Ef-\* chara, dont ' chaque costé est de vingt-cinq piez : ces costez sont joints par quatre traversans qui sont arrestez par deux autres épais d'une dix-huitième partie de leur longueur, & larges de la moitié de leur épaisseur : ces traversans doivent estre distans l'un de l'autre \*\* C environ d'un pié & demy , & 2 dans chaque intervalle , il faut mettre par dessous 3 de petits arbres appellez en Grec amaxapodes, dans lesquels tournent les essieux des roues qui Piez de charios sont affermis avec des lames de fer. Les petits arbres sont ajustez en sorte, que parle moyen de leur pivot & des trous dans lesquels sont passez des leviers, on adresse les roues au droit du chemin que l'on veut tenir, soit qu'il faille aller à droit, ou à gauche, ou de \* travers. De plus on pose sur la base une poutre de chaque costé, 4 qui a six piez de saillie,

r. CHAQUECOSTE, Jentens que ces costez sont \* quatre poutres AABB, qui font un chassis quarré; que les quatre traversans sont BBBB; que les deux autres trates quatre travertans sont BBBB; que les deux autres travertans font CC; & que cela composela premiere basequi est un double chassis; que la poutre qui est mise de chaque costé sur la premiere base est la poutre D; qui a six piez de faille; & que les deux autres qui sont mises sur ces premieres avec sept piez de faille; sont EE; qui jointes avec les poutres FF; sont une seconde base ou chassis sur lequel les noteaux par selver. Cela est six ains a fait que les consecutions sur selvere. Cela est six ains a fait que les consecutions sur selvere. poteaux sont élevez. Cela est fait ainsi, afin que les rouës

METTRE PAR DESSOUS, Cela fignifie, ce me femble, que chaque petit arbre AB, soûtient deux traversans CD; que le petit arbre par le haut A, a une grosseur pareille à la distance des traversans CD; & quil et plus large par le bas B, a sin de soûtenir les traversans, & de pouvoir embrasser les roues & la lame de fer EF, qui revest en dedans la mortaise du petit arbre à l'endroit où il embrasse la roile, pour forts se respectation. roue, pour fortifier cette mortaile.

3. DES PETITS ARBRES. J'entens que ces petits arbres estoient des pie-

ces de bois cylindriques AB, dont la moitié d'enhaut, A, estoit plus menue pour former un pivot qui traversoit les quatre coins de la premiere base AA, BB, CC; que le gros bout B, qui estoit celuy d'embas, estoit fendu par une mortaise dans laquelle la roue estoit avec son effieu; & que pour plus grande seurcté cette mordelames de fer EF. Ces petits arbres sont appellez Amaxapo-des, c'est-à-dire piez

de chariot.



4. QUI A SIX PIEZ DE SAILLIE, Je ctois que cette fuillue étoit pour faire que les roues fussent à couvert & hors du danger d'estre endommagées par les Ballistes des ennemis. Au siege d'Ostende un Ingenieur sit construire une machine à l'imitation de la Tortue des anciens, qui faute d'une telle precaution fut d'abord rendue inutile par un coup



appellées Amaxapodes foient couvertes par la faillie du grand chassis E E, F F, qui est la seconde base de la Tortuë, posée sur le double chassis, ou premiere base A A, BB, CC, dans les coins duquel sont les Amaxapodes.

2. DANS CHAQUE INTERVALLE IL FAUT

CH.XX. Postes compattidinate. Capreoli.

Lateraria

Algai

& sur cette faillie au devant & au derriere, on met deux autres poutres qui ont sept piez A de saillie, & qui sont de l'épaisseur & de la largeur du bois dont la base est faite. Sur cet assemblage on éleve s des poteaux assemblez, qui ont neuf piez sans les tenons, & qui en \* Trabes intercar- tout sens sont épais d'un pié & d'un palme, & distans l'un de l'autre d'un pié & demy ; ils sont joints en haut par des sablieres qui ont des tenons : sur ces sablieres sont placées les con. rrefiches, qui sont attachées l'une à l'autre par des tenons, & qui s'élevent de neuf piez. \* Sur chaque contresiche il doit y avoir une piece de bois quarrée avec laquelle elle soit assemblée: elles doivent encore estre arrestées par e des chevrons en travers qu'il faut cheviller \* sur les pieces de bois quarrées & recouvrir d'ais de bois de palmier, ou de quelqu'autre bois fort, tel que l'on voudra, pourveu que ce ne soit ny pin, ny aune, parce que ces bois sont aisez à rompre & à brûler. Il faut couvrir ° les costez de clayes faites d'osser vert en- \* trelacé & fort serré, & recouvrir de peaux fraichement écorchées que l'on doublera d'au-B tres peaux semblables, mettant entre deux de l'herbe marine ou de la paille trempée dans du vinaigre, afin que cette couverture soit à l'épreuve des Ballistes & du feu.

de canon qui en rompit une roue.

de canon qui en rompit une roue.

5. Des poterux assemble e. Z. J'interprete ainsi Posses esompassies. Et j'entens que cela signifie que ces poteaux AA, sont assemblez par en haut avec une s'abliere BB, de messeme qu'ils le sont par embas avec les poutres EE, FF, qui sont le second chassis posé sur la poutre DD.

6. Des sablitares qui ont des s'ablieres sont entailées à queue d'aronde pour recevoir les bouts des poteaux; mais je ne vois pas quelle est la necessité de ces queues d'aronde; car l'assemblage par mortaise & par tenons à l'ordinaire est plus naturel, & le mot intercardinate que j'ay interpreté, qui sont éts etnons, signise autant l'un que l'autet. Rusconi fair encore entendre que ces s'abheres sont les tie. Rusconi fair encore entendre que ces sabheres sont les

fablieres BB, qui assemblent tous les poteaux d'un costé, & qui répondent à la poutre FF, sur laquelle les poteaux sont posez : mais cela ne peut estre; & il faut, selon mon sens, supposer que les poteaux sont déja assemblez, ainsi qu'il a esté dit, parla sabliere BB, qui les fait estre comp d'iltes; que la sabliere dont il s'agit, marquée HH, qui est appellée intercardinata, c'est à dire qui a des tenons, vade chacun des poteaux qui sont à un des costez, à l'autre poteau qui luy est opposé de l'autre costé de la machine; que chaque sabliere qui a des tenons, sert d'entrait, sur lequel sont posées les contresiches CC, qui soditennent les forces EE, appellées ligna quadrata; & que ces forces por-

tent les pieces II, appellées lateraria, qui sont scituées comme les pannes: car il ne faut point trouver étrange qu'il y ait autant de forces que de poteaux, qui avec les con-trefiches font autant de Fermes, parce qu'il faut se souve-nir que tout l'usage de la Tortue conssiste dans la force de nir que tout l'ulage de la Tortue confutori dans la force de facouverture, cette machine estant faire pour sostient et acoup des grosses pierres que l'on jettoit du haut des murailles, & non pas pour la couvrir de la pluye, ainsi que dir celuy qui a fait l'explication des figures de Rusconi.

7. Qui I SONT ATTACHESS L'UNE A L'AUTRE PAR DES TENONS, Il est dissiple autremple pur consequence de concevoir com-

ment des contrefiches tiennent ensemble autrement que par le moyen du poinçon auquel elles sont attachées. Cet en. C te moyen du poinçoi auqui nois sont entactes. L'hi-droir est obscur & est peut-estre corrompu, si ce n'est que l'on entende qu'il y a un poinçon DD, sur chaque entrait HH, auquel les contresiches CC, sont attachées, une de chaque

costé, ainsi qu'il a esté dit.

8. DES CHEVRONS EN TRAVERS. Le mot lateraria qui ne se trouve en aucun autre auteur, m'a semblé ne pouvoir estre interpreté que par conjecture, les commenne pouvoir estreinterprete que par confector, les conincitateurs de Virtuve n'en ayant rien dit; & j'ay crû que les pannes qui sont mises en travers sur les forces pourtoient estre ces pieces appellées lateraria; veu que dans le chapitre suivant, où il est encore parlè de ces lateraria, il est dit qu'ils sont in transpurs, Cette conjecture m'a esté construée par tont in transport. Octe de Jocundus, où dans les notes qui font écrites à la marge, il y a que lateraria sont la mesme chose que templa qui sont les pannes. Neanmoins je croy qu'il faut entendre que ces pannes ne sont point de la gros. D'seur des pannes ordinaires qui sont faites pour porter les chevrons, mais qu'elles ne peuvent estre appellées pannes qu'à cause de leur situation, qui est d'estre en travers sur les forces, en sorte que les pieces que Vitruve appelle icy lateraria, estoient des chevtons posez en travers immedia-tement sur les forces, de mesme que les pannes ont accostumé d'estre, & qui estant fort prés à prés , ainsi qu'il a esté dit, n'avoient point besoin de pannes qui soûtinssent des che-vrons; mais que posant les chevrons en travers sur les forces, les clayes qui estoient mises sur ces chevrons tenoient lieu de cheyrons ordinaires qui vont droit de haut en bas.

9. LES COSTEZ. J'interprete ainsi tabulata qui est icy employé improprement, parce que tabulata, qui fignifie plusieurs planchers, ne convient point à une Tortue, qui m'en avoit point du tout ; car il y a apparence que les hom-mes qui estoient sous la Tortue, marchoient sur terre, asin de la pouser par dedans pour la faire aller. De sorte qu'il faut croire que quand Vitruve dit qu'il faut couvrir la Torraut croire que quand virtuve ait qu'il rait couvrir la Tor-tue au tour des planchers, il parlé de la Tortue comme il auroit fait d'une tour de bois qui avoit plusseurs planchers & disferens étages; & qu'an tour des planchers ne signisse point autre chose qu'aux costen. de la machine.

## D'autres sortes de Tortuës.

Ly a une espece de Tortué qui a toutes les parties qui sont en celle qui vient d'estre décrite, à la reserve des contresiches, mais elle a de plus un parapet tout alentour, & des Pluteus. creneaux faits avec des ais, & pardessus des auvents qui pendent de la couverture, laquelle Pinna est faite de planches & de cuirs attachez fermement ensemble c on met de l'argile paitrie avec du crin sur cette couverture, & l'on fait cet enduit si épais que le feu ne puisse endommager la machine. Ces Tortuës peuvent estre soûtenuës sur huit rouës, selon que la disposition du lieu le demande.

Celles qui servent à couvrir les pionniers qui travaillent aux mines, s'appellent ! Oryges Pionnieres, B en Grec, & ne sont en rien differentes de celles qui viennent d'estre décrites : on les fait en triangle pardevant, afin que ce qui est jetté de dessus la muraille, ne les frappe pas à plain, mais que recevant les coups par le costé, elles couvrent plus seurement les pion-

niers qui travaillent dessous.

Il me semble qu'il ne sera pas hors de propos de parler des proportions de la Tortuë qui \* fut faite par Agetor Bisantin. Sa base avoit soixante piez de long 2 & dix-huit de large. Les quatre montans qui estoient posez sur l'assemblage, estoient faits chacun de deux poutres de trente-six piez de hauteur, sur un pié & un palme d'épaisseur, & un pié & demy de largeur. Cette base rouloit sur huit rouës hautes de cinq piez & trois quarts, & épaisses de trois piez, qui estoient faites de trois pieces de bois jointes ensemble par des tenons à queuë d'aronde & bandées de fer battu à froid. Elles estoient aussi enchassées dans ces C pivots appellez amaxapodes fur lesquels elles tournoient. Il y avoit encore sur l'assemblage de pourres qui estoit sur la base, des montans élevez qui avoient dix-huit piez & un quart de longueur, trois quarts de pié de largeur, & un douzième avec un huitième d'épaisseur, & qui estoient distants l'un de l'autre d'un pié & demy, & d'un neuvième. Sur ces montans il y avoit d'autres poutres qui leur estoient jointes, & qui affermissoient tout cet assemblage; elles estoient larges d'un pié d'un neuvième & d'un demy-pié & d'un neuvieme. Au dessus de cela s'élevoient les contresiches de la hauteur de douze piez; & elles avoient au dessus une piece de bois avec laquelle elles estoient jointes. Il y avoit aussi des Chevrons en travers qui estoient chevillez; & pardessus, un plancher tout à l'entour, Laieraria. qui couvroit le bas. Il y avoit encore au milieu un autre plancher posé sur des soliveaux sur lequel êtoient des Scorpions & des Catapultes.

\* D , Outre tout cela on élevoit deux forts montans longs de trente-cinq piez, épais d'un pié & demy, larges de deux piez, liez en haut par une piece traversante qui avoit des tenons, & par une autre piece qui lioit encore les montans ensemble par le moyen \* des tenons; le tout bandé de lames de fer. Entre ces montans & 5 le traversant il y \* \* avoit deçà & delà 6 des dosses attachées fermement avec 7 des équerres & percées Ancones.

1. ORYGES. Oryx en Grec est un pic, une hoüe & toutes sortes d'outils à souler & à labourer la terre.

2. ETDIX-HUIT DE LARGE. Cette grande dispro-2. ETDIX-HUIT DE LARGE. Cette grande diproportion qui fait que cette Tortuë effoit trois fois plus longue que large, n'eftoit pas fans raifon, parce que la machine eftant faite pour un beliet, qui eft une poutre fort longue, cette forme longue & cétroite effoit propre à cou-E vir le Belier & les hommes qui travailloient à le remuer en le tirant par les gros cables qui luy effoient attachez felon fa longueur, ainsi qu'il est expliqué à la fin du Chapitre.

pitre.

7. OUTRE TOUT CEL A ON ELEVOIT. Ce qui suit de la description du Belier n'est pas moins obscur que ce qui a csté dit des tours des Tortués & de la Tarriere, & se continué à prendre la liberté de dite mes pentées sur l'explication, que je crois que l'on peut donner à toutes ces choses sparce que personne que je seache, ne les ayant expliquées, j'ay lieu de croite qu'il n'y a rien jusqu'à present demeilleur sur ce sujer. Je devine donc que les deux montans A B, estoient pour soutenir le Belier qui estoir pendu par des cables B B, aux chevilles de bois, C, que ces chevilles estoient mises dans les trous des dosses DC B, pour hausser plus ou moins le Belier ; & que cela se faisoit en

changeant les chevilles d'un trouà l'autre, 4. DEUX FORTS MONTANS, Je croy que le mot compacla nesignifie point icy autre chose que la force & la fermeté de la matiere.

4. LE TRAVERSANT. Je croy qu'il y a faute, & qu'au lieu de inter seapos et transserfarium, il faut lire in ter seapos et transserfarium, il faut lire in point de sens : car suppossé que les montans AB, & les traversans GF, fissent un chassis, comme il y a grande apparence qu'ils le doivent faire, il n'est pas possible de rien mettre entre les montans un traversant, & il faut necessirement et se suppossé que la segun traversant, & il faut necessirement et se suppossé que se suppossé par la faute cestirements et se suppossé par la segun traversant, & il faut necessirement et se suppossé par la segun traversant et se suppossé par la segun de la segun d sairement que ce qui y est, soit entre les montans & les traverfans,

6. Des dosses, l'interprete ainsi le mot materies qui ne signise generalement que du bois, mais qui semble ici estre autre chose que du bois de poutres, de s'ablietes ou de solives, s'avoir du bois resendu, large, & asse des épais pour estre propre à estre percé alternis cheloniss, aunsi qu'il sera expliqué cy-après.

7. DES, EQUERRES. J'entens que ancones qui sont des fers pliez & coudez, estoient icy pour attacher les dosses D C B B L, contre les montans A & B: les equerres sont marquez D en haut, & L embas.

Tttt

8 de deux rangs de trous alternativement pout servir d'amarres. Dans ces dosses il y avoit A \* deux chevilles faites au tour, aufquelles s'attachoient les cordes qui tenoient le Belier suf-CH. XXI.

Tluteus\_

Il y avoit au dessus de ceux qui travailloient au Belier, une guerite en forme de Tourelle, où deux soldars estoient logez à couvert, pour découvrir & faire sçavoir tout ce que les ennemis entreprenoient.

Le Belier estoit long de cent six piez, gros d'un pié & d'un palme, & épais d'un pié par le bas. Il alloit en étreflissant depuis la teste jusqu'à un pié sur sa largeur, & jusqu'à un demy-pie & un neuvième sur son épaisseur. Sa teste estoit armée de fer comme le sont les longs vaisseaux, & de cette teste partoient quatre bandes de fer longues 9 environ de qua-\* tre piez, par lesquelles elle estoit attachée au bois. Depuis la teste jusqu'à l'autre bout de la poutre il y avoit quatre cables étendus, de la grosseur de huit doits, qui y estoient atta-B chez de mesme que le mas d'un navire l'est 10 à la poupe & à la prouë, & ces cables estoient \* serez contre le Belier par " des cordes mises en travers comme des ceintures, distantes \*

8. DE DEUX RANGS DE TROUS ALTERNA-TIVEMENT. Je crois que les dosses étoient ainsi percées, afin que les degrez de hauteur à laquelle on vouloir élever le Belier, fussent plus petits. Cela se pratique dans les mé-tiers des Brodeurs, où les tringles qui passent dans les rou-leaux, ausquels la besogne est atrachée, sont percées de deux ou trois rangs de trous, asin que les chevilles, qui estant passées dans l'un de ces trous arrestent les rouleaux, & tiennent la besogne tendus, le puissent faire tant & si peu, qu'il est necessaire par le moyen de la disposition de peu, qu'il est necessaire par le moyen de la disposition de ces trous, qui seroient trop prés les uns des autres pour faire cet effet s'ils estoient tous d'un rang, & s'ils n'estoient disposez alternativement, c'est-à-dire en maniere d'Echi-

Mais il n'est pasaisé de deviner quel estoit l'usage de ees trous, & pourquoy il falloit que le Belier frappalt tantoft haut, tantoft bas. Appian Alexandrin dit que ceux d'Uti-que empeschoient l'effet des Beliers dont Scipien faisoit battre leurs murs, en descendant des poutres pendues à des des Beliers. On peut dire que par le moyen des Chevilles que l'on mettoit dans les trous dont il s'agit, on pouvoit faire que le Beliers.

lier frappast plus haut ou plus bas; fi au moment qu'il estoit retiré en arriere, on mettoit deux chevilles dans les trous qui êtoient derrière & au deslous des che villes qui fuf-pendoient le Belier : parce que lorsque le Be-lier cstant poussé pour frapper retournoit en a. vant, les cables rencontrant ces chevilles , faifoient un angle qui les rendoir qui estoit cause

que le Belier frappoit plus haut. Ces mesmes trous pou-voient aussi servit à mettre plus haut ou plus bas les chevilles ausquelles les cables estoient attachez

9. ENVIRON DE QUATRE PIEZ. Le texte porte quatror circitr pedam XV. Il est, ce me semble, évident que le nombre X V est mal ajoûté: parce qu'il ne peut signifier que les quinze parties d'un pié, & qu'il seroit superstude dire environ quatre piez & la quinzième partie d'un pié, d'autant que quatre piez & la quinziéme partie d'un pié font la mesme chose qu environ quatre piez. De sorte que j'ay crû qu'il falloit s arrester, comme j'ay fait, à l'une ou à l'autre de ces expressions.

10. À LA FOUPPE ET A LA PROÜE. Toutes ces machines sont expliquées si obscurement, qu'il semble estre inutile de se donner la prine d'y voujoir tien comprendre: mais ce qui en doit principalement faire perdre l'espe-rance, est le soupçon que l'on a sujet d'avoir, que Virtuse mesme n'a pas bien compris les choses qu'il décrivoit, lotsmeline na pas bien compus res cibres qui naccuvore, torte-qu'ellos ne luy efforent connues que par les livres, telles qu'efforent la pluspart de celles qu'il décrit icy; caril y a ap-parence que les Beliers qui efforent en usage de son temps efforent differens de ceux qu'il décrit. De sorte que mon inion est, à l'égard de la comparaison qu'il fair des cas bles qui attachoient le Belier dont il parle, avec ceux du mas d'un navire, qu'elle est mal expliquée; parce que cette explication contient des choles qui se contredifent; estant impossible que les cables qui vont le long du Belier, soient serrez contre le Belier par des cordes mises en travers, ainsi puil est dit, & qu'ils l'arrestent de la mesme façon qu'un mas est attaché a la proile & à la pouppe : cat les cables qui attachent ainsi un mas, en sont sort éloignez; au contraire des a bans qui l'attachent aux deux bords vossins, & qui representent assez bien les cables qui attachoient le Belier d'Agetor, à cause des cordes qu'il avoit en travers pour servir conime d'anses que l'on prenoit pour le remuer ; de même qu'il y en a aussi au travers des aubans qui servent pour monter à la hune. C'est pourquoy ma pensée est que Vitruve s'est mépris quand il a voulu specifier les cables dont Agetor n'a parlé qu'en general, en disant seusement que le Belier avoit des cables tendus comme ceux qui arressent le mas d'un vaisseau, auquel Josephe compare aussi le Belier qu'il décrit,

II. DES CORDES MISES EN TRAVERS. Ces E cordes MM, ne fervoient pas feulement à attacher les gros cables II, mais elles failoient comme des anfes, par le moyen defquelles on manioir le Belier; & estant entorrillées & passées sous les gros cables, elles empeschoient



A l'une de l'autre d'un pié & d'un palme. Tout leBelier estoit couvert de peaux fraischement CH. XX h. \* écorchées. 11 A l'endroit où la teste du Belier estoit attachée aux cables, il y avoit quatre

\* chaisnes de ser 13 recouvertes aussi de peaux fraischement écorchées. Il y avoit de plus sur la saillie de la machine, un coffre lié de grosses cordes bien tenduës, asin que leur aspreté sist que l'on pust marcher dessus sans danger de glisser, quand on vouloit aller jusqu'à la muraille.

\* Cette machine se remuoit en trois saçons, sçavoit ou en la faisant avancer en ligne droite, ou en la faisant détourner à droit ou à gauche, ou en la faisant hausser ou baisser, \* On l'élevoit pour battre la muraille, jusqu'à prés si de cent piez, & de mesme à droit & à gauche elle ne s'avançoit pas moins de cent piez. Elle estoit gouvernée par cent hommes, & elle pesoit quatre mille talens, c'est-à-dire quatre cent quatre-vingt mille livres.

qu'ils ne fussent collez au Belier, & donnoient lieu de les

empoigner.

12. A L'ENDROIT OÙ LA TESTE DU BELIER ESTOITATTA CHE'E. Les termes Latins dutexte font, Ex quibus autem junibus pendebant eorum capita, fuerant ex ferro quadruplices catena, ce qui ell fort equivoque: car il femble que ces cables & ces chaifines foient celles qui fuf pendent le Belier, à cause du mot pendebant; & il vient aifement dans l'espris que ces cables estoient ainsi alongez par les assines, ann den'estre pas en danger d'estre coupez par les assines, ann den'estre pas en danger d'estre coupez qu'els assines, ann den'estre pas en danger d'estre coupez que contra d'esparte, qui alloient d'un bout du Belier à l'autre, & qui servoient alle manier, à le tirer, & à le pousser l'autre, & qui servoient alle manier, à le tirer, & à le pousser l'autre, & qui servoient alle manier, à le tirer, & à le pousser l'estre qu'ils estoient plus en danger d'estre coupez, que ceux qui suspendient le Belier, qui ne sortoient jamais de dessons les Tortues, quelque loin que l'on pust pousser le Belier : car pout ce qui est du mot, pendebant, il ne fignisse les les car pout ce qui est du mot, pendebant, il ne fignisse rien autre choie que continebant, alis abant à & les mots de cerum capita, sont voir clairement que ces cables ne suspendient point le Belier; parce qu'il n'estoit point suspendient point le Belier; parce qu'il n'estoit point suspendient pour le bout, mais parle milieu.

13. Re COU VER TES DE PEAUX. Il faut entendre que les peaux qui eftoient fur les bouts effoient pour courrir abfolument & fimplement les bouts du Belier qui fortoient hors de la Tortue, & non pas couvrir les chaifnes qui n'estoient point en danger d'estre endommagées par la Eu.

14. CETTE MACHINE. Il est difficile de sçavoir certainement ce que Vittuve entend icy par machina, sçavoir si c'est la poutre Beliere, ou toute la machine, c'est-à-dire la Tortue avec la poutre Beliere qu'elle porte. Il semble que ce ne doit pas estre toute la machine, parce qu'elle ne peut avoir les mouvemens qui luy sont icy attribuez, n'estant pas possible, ny mesme necessaire, qu'elle sortélevée en haut & embas, ces mouvemens estant part culiers à la pourre, Mais il y a une autre difficulté qui empesche de croire que ce qui est dit de la machine se puisse est machina sex modis movebatur, cest-à dire en avant, en arrière, à droit, à gaux che, en haut & en bas; & si est certain que la poutre ne frappoit point en arrière. Cette raison m'a fait croire qu'il faut corriger le texte & line 11 «modis movebatur", au lieu de l'1 modis. Il a esté aise à un Copiste de prendre ces chiffres les uns pour les autres, ainsi qu'il a esté remarqué cy-devant.

15. DE CENT FIEZ. Je ne puis croire qu'il n'y ait encore faute en cet endroit, la hauteur de cent piez, chang
exotditante, non feulement patce que la Tottue fous laquelle le Belier effoit, n'avoit pas de hauteur le tiers de cette mesure, mais parce que quand mesme le Belier auroit pâ
frapper cent piez loin, le coup n'auroit eu aucune force à
cause de son obliquité, ainsi qu'il est remarqué dans le chapitre suivant, où il est dit que les habitans de Marseille
estant a silegez renditent les Beliers des afficepans inutiles,
ayant trouvé moyen d'attirer la teste des Beliers en haut avec
des cordes qu'ils descenditent: mais d'ailleurs il n'est point
necessitée de frappera ul paut d'une muraille pour y faite bre,
che, & cette hauteur de cent piez toute exorbitante qu'els
est, n'auroit pas encore esté sussissant pour atteindre au haut
de la pluspart des muts des anciennes villes, qui avoient
accoultumé d'estre si hauts, que ceux de Babylone, au rapport de Pline avoient deux cent piez Babyloniens, qui faisoient plus de trente-cinq toisses.

#### CHAPITRE XXII.

CH. XXII

## Conclusion de tout l'Ouvrage.

J'Ay rapporté tout ce qui meritoit d'estre sçeu touchant les Scorpions, les Catapust es, les Ballistes, les Tottues & les Tours; j'ay dit quels ont esté les inventeurs de ces machines, & comment elles doivent estre faites. Pour ce qui est des échelles & des guindages, je n'ay pas jugé qu'il fust necessaire d'en rien écrire, parce que tout cela est fort aisé, & se fait ordinairement par les soldats mesmes: outre que ces sortes de choses ne seroient pas E propres en tous lieux, si elles estoient toutes d'une mesme manière. La diversité qui se rena contre dans les fortisications & dans le courage des peuples différens, fait que l'on doit avoir d'autres machines pour attaquer ceux qui sont hardis & temeraires, d'autres pour

I. DES GUIND AGES, J'ay forgéce nom qui n'est point en usage, mais qui vient de guinder, c'est. à dire elever en haut par le moyen d'une machine. Carchessum, que je traduis gundage, signisse en Gree le haut d'un mas, il se prend aussi, comme il a esté dirau quinzième chapitre, pour des mortaises; parce qu'il y avoit au haut des mas, des mortaises pour passer es acables. Cette machine est disferente de celle dont le nom est aussi detivé du mot de guinder. & que l'on appelle Guindoule dans quelques ports de France, & en

Hollande Gerane, du mot Gree geranos qui fignifie une Grue, parce qu'elle fertà enlever les marchandifes qui font dans les vailfeaux pour les pofer fur terre: car le carebeflum effoit une machine conposée d'un mas plantéen etrer; au haut duquel il y avoit comme une antenne qui effoit pendue en forme de balance: On s'en fervoit pour élever des foldats jusques fur les muralles des places que l'on affiegeoit. Vegece les appelle Tollenones.

CB. XXII, ceux qui sont vigilans, & d'autres pour ceux qui sont timides. Mais je crois que si l'on A suit les preceptes que j'ay donnez, & que l'on sçache bien choisir ce qui est propre parmy la diversité des choses dont j'ay traité, on ne manquera jamais de trouver les expediens dont on pourra avoir besoin selon la nature des lieux pour toutes les choses que l'on vou-

dra entreprendre.

Quant à ce qui appartient aux moyens que les assiegez peuvent avoir pour se défendre, cela ne se peut pas écrire, parce que les ennemis ne suivront peut-estre pas nos écrits quand ils entreprendront quelques travaux pour un siege; & il est arrivé assez souvent que les machines des ennemis ont esté renversées sans machines, par des moyens que la presence d'esprit des Ingenieurs ont trouvé sur le champ, ainsi qu'il arriva autrefois aux Rhodiens. On dit qu'il y avoit un Architecte Rhodien nommé Diognetus, à qui la Republique faisoit tous les ans une pension fort honorable à cause de son merite : un autre Architecte B nommé Callias estant venu d'Arado à Rhodes, & ayant demandé au peuple d'estre entendu, proposa un modele où estoit un rempart, sur lequel il avoit posé une machine, qui estoit ce Guindage qui se tourne aisément, avec quoy il prit & enleva une Helepole qu'il avoit sait approcher de la muraille, & la transporta au dedans du rempart. Les Rhodiens voyant l'effet de ce modele avec admiration, osterent à Diognetus la pension qui luy avoit esté accordée, & la donnerent à Callias. Quelque temps aprés le Roy Deme-Fuineur de vil- trius, qui fut appelle Poliorcetes à cause de l'opiniatrete avec laquelle il avoit accoustumé \* de s'attacher à tout ce qu'il entreprenoit, declara la guerre aux Rhodiens. Ce Roy avoit en son armée un excellent Architecte Athenien nominé Epimachus, à qui il sit bastir une Helepole avec une dépense & un travail tout-à-fait extraordinaire : car elle avoit cent vingt-cinq piez de haut & s foixante de large, elle estoit couverte de tissus de poil & de C cuirs nouvellement écorchez, de maniere qu'elle estoit à l'épreuve d'une balliste qui eust jetté une pierre de trois cent soixante livres, & la machine pesoit trois cent soixante mille. Les Rhodiens ayant demandé à Callias qu'il mist sa machine en œuvre, & qu'il enlevast l'Helepole & la transportast au delà du rempart, comme il avoit promis de faire, il leur declara qu'il ne le pouvoit, dautant que toutes choses ne se font pas d'une mesme maniere, & qu'il y a des machines qui reuffissent aussi-bien en grand qu'elles ont fait en petit, d'autres qui sont de nature à ne pouvoir estre representées par des modeles, mais qui se comprennent mieux d'elles-mesmes, & d'autres qui semblent devoir avoir un fore bel effet en modele, mais qui ne reuflissent pas quand on les veut executer en grand. Il est aisé d'estre convaincu de cette verité, si l'on considere qu'on fait assez aisément avec une tarriere un trou de la grandeur d'un demy-doit, d'un doit, ou d'un doit & demy; mais qu'il n'en est pas de mesme si l'on en vouloit faire un d'un palme; & qu'enfin d'en percer un d'un demy pié ou davantage, cela ne se peut pas mesme imaginer; qu'ainsi quoyque ce qui a esté fait en petit semble pouvoir estre executé en un mediocre volume, il n'y a pourtant aucune apparence que la mesme chose puisse reussir en grand.

Les Rhodiens s'appercevant que faute d'avoir pensé à ces raisons, ils avoient mal-àpropos offense Diognetus; & voyant cependant l'ennemy s'opiniâtrer à la prise de la place par le moyen de cettemachine, ils craignirent d'estre reduits en captivité, & de voir bien-tost ruiner leur ville, & la peur les contraignit de venir prier Diognetus de vouloir ses courir sa patrie : il les refusa d'abord; mais lorsqu'il vit que les Prestres & les enfans des plus

2. L'OPINIASTRETE A VEC LA QUELLE. Le nom de Polioreres qui fut donné à Demetrius Roy de Manom de Poliorettes qui fut donné à Demetrius Roy de Macedoine, ne fignifie point l'opinialtreté; & ce n'essoit point aussi par une longue perseverance qu'il prenoit les villes; car les Historiens remarquent qu'il prit la plus grande partie des plus fortes & des plus puissantes villes de la Grece, comme Athenes, Megate, Sicyone, Heraclée, Corinthe, & Salamine, le messine jour qu'elles avoient esté assignées. Poliorette signific celuy qui prend & ruine des villes, a. SOIXANTHOR LARGE, LA PROPOSITION de cette tour est bien différente de celle qu'avoient les tours de bois qu'Athenée & Vittuve ont décrites cy-devant, & elles me semblent les unes & les autres mal proportionées, celles d'Athenée & de Vitruve estant trop étroires,

nées, celles d'Athenée & de Vittuve estant trop étroites, & n'ayant pas affez d'emparement pour leur hauteur; & celle-cy estant trop large. Cela me fait croire qu'il y a fau-te au texte, & qu'au lieu de latitudo pedum sexaginta, il saut lire icy quadraginta pedum, & que cela vient de la trapsolitie qu'il qu'il de la trapsolitie qu'il qu' transpolition qui a esté faite des deux characteres qui composent ces nombres, le Copiste ayant mis L X au lieu de X 1. Il faut aussi supposer qu'il y a faute dans Plutarque, qui faitl'Helepole de Demetrius trop large pour sa hauteur, luy donnant quarante-huit coudées de large sur soixante six de haut : car il y a apparence qu'il faut lire vingt-trois coudes au lieu de quarante-huit, & que l'on a pris dans le Gree le chifte \(\mu\_2\), au lieu de \(\mu\_1\): car par ce moyen l'Helepole de Demetrius, fera d'une messime proportion selon Plutarque & selon Vittuwe. la largeur de l'une & de l'autre essant peu prés le tiers de leur hauteur.

nobles

A nobles de la ville, le vinrent prier, il leur promit de faire ce qu'ils demandoient, à con- CH. XXII. dition que la machine seroit à luy s'il la pouvoit prendre. Cela luy ayant esté accordé, il fit percer le mur de la ville au droit du lieu où la machine s'avançoit, & ordonna que chacun apportait en cet endroit ce qu'il pourroit d'eau, de fumiers, & de boües, pour les faire couler par des canaux au travers de cette ouverture, & les répandre au devant du mur. Cela ayant esté executé la nuit, il arriva que le lendemain lorsque l'on voulut faire avancer l'Helepole, avant qu'elle fust approchée de la muraille, elle s'enfonça dans la terre qui avoit esté abbreuvée, en sorte qu'il fut impossible de la faire aller plus avant, ny de la faire reculer; & Demetrius se voyant frustré de son esperance par la sagesse de Diognetus; leva le siege & remonta surses vaisseaux. Alors les Rhodiens delivrez par l'industrie de Diognetus assemblerent la ville pour le remercier, & luy accorderent tous les privileges & B tous les honneurs par lesquels ils pouvoient témoigner leur reconnoissance : & Diognetus fit entrer l'Helepole dans la ville, & la mit en la place publique avec cette inscription: DIOGNETUS A FAIT CE PRESENT AU PEUPLE, DE LA DEPOÜILLE DES ENNEMIS. Ainsi il paroist que pour la défense des places, l'esprit & l'industrie peut autant que les machines.

La mesme chose arriva aux habitans de la ville de Chio, lorsqu'on les vint assieger avec \* des machines appellées ; Sambuques, posées sur des vaisseaux : car ceux de la ville ayant jetté pendant la nuit quantité de terre, de sable, & de pierres dans la mer qui battoit leurs murailles, lorsque les ennemis penserent approcher le lendemain, leurs navires échoüerent fur ces bancs, & s'y engraverent tellement qu'il leur fut impossible d'aller plus avant, ny \* de se retirer, en sorte que les assegez ayant attaché + des brulots à ces machines ils les consu- Malleoli,

C merent & mirent en cendre.

La ville d'Apollonie estant aussi assiegée, & les ennemis ayant creusé une mine à dessein d'entrer dans la ville sans qu'on s'en apperceust, les assiegez qui furent avertis de ce dessein, furent fortépouvantez ne sçachant ny en quel temps ny par quel endroit les ennemis devoient entrer dans leur ville. Cette incertitude leur faisoit perdre courage, lorsque Tryphon Architecte Alexandrin, qui estoit avec eux, s'avisa de faire plusieurs contremines, qui passoient par dessous les rempars environ la longueur d'un traît d'arc, & de pendre des vases d'airain dans tous ces conduits soûterrains. Il arriva que dans le conduit qui estoit le plus proche de celuy où les ennemis travailloient, les vases fremissoient à chaque coup de pic que l'on donnoit; & par là on connut quel estoit l'endroit vers lequel les pionniers s'avançoient pour percer jusqu'au dedans de la ville : ce qui ayant esté preci-D sément marqué, Tryphon sit apprester de grandes chaudieres pleines d'eau bouillante & depoix, avec du sable rougi au feu, au dessus de l'endroit où les ennemis travailloient; & ayant fait la nuit plusieurs ouvertures dans leur mine, il y sit jetter tout d'un coup toutes ces choses, dont ceux qui travailloient furent tuez.

Au siege de Marseille les habitans estant avertis qu'il y avoit plus de trente conduits que les ennemis fouilloient, resolurent de creuser tout autour de la place, si avant que toutes ces mines fussent ouvertes dans leur fossé; & au droit des lieux qu'ils ne purent creuser, ils firent en dedans un grand fossé en maniere de vivier, qu'ils emplirent des eaux qu'ils tirerent des puits & du port, en sorte que cette eau venant à entrer tout à coup dans les mines, en abatit les étayes, & étoussa tous ceux qui s'y rencontrerent, tant par la E quantité de l'eau, que par la chûte des terres. De plus les assiegeans ayant élevé comme un autre rempart au droit de la muraille avec plusieurs arbres coupez & entassez les uns sur les autres, les habitans brûlerent tout ce travail en y jettant avec des Ballistes plusieurs

3. Sambu que s. Cette machine est ainsi appellée d'un mot Grec qui signise un instrument de musique triangulaire en forme d'une harpe, ce triangle estant composé des cordes qui sont un de ses costez, & du corps de l'instrument qui fait les deux autres. La machine de guerre dece nomestoir ce que nous appellons un pont-levis: ce pont de la Sambuque s'abattoit estant soutent avec des cordes, & servoit aux assiegans pour passer de leurs tours de boss sur les most des safsieges. Il falloit que l'on trouvast que ces cordes, qui faisoient un triangle avec le pont & les poteaux qui soûtenoient les cordes, avoient quelque ressemblance avec leur

instrument de musique. Il en est parlé au 1. chap. du 6. livre, y lettant avec des frondes des boulets de terre que l'on avoit Vuuu

VITRUVE LIVRE X.

354

CH. XXII. barres de fer rougies: Lorsque la Tortue s'approcha pour battre la muraille, ils descendirent une corde avec un nœud coulant, dans lequel ils prirent le Belier, & luy leverent la teste si haut par le moyen d'une rouë appliquée à un engin, qu'ils empescherent qu'il ne pût frapper la muraille & enfin à coups de Brulots & de Ballistes ils ruinerent toute la machine. Ainsi l'on voit comme ces villes se désendirent puissamment, bien moins avec des machines, que par l'adresse que les Architectes eurent à rendre les machines inutiles.

Voila ce que j'avois à dire dans ce livre de toutes les machines qui peuvent estre necessaires tant en paix qu'en guerre, aprés avoir parlé dans les neuf autres livres precedens des choses qui appartiennent en particulier à mon sujet ; de maniere que j'ay compris en

dix livres tous les membres qui composent le corps entier de l'Architecture.

FIN.

# DE CE QUI EST CONTENU DANS LE TEXTE

# ET DANS LES NOTES.

La lettre p. fignifie la premiere colonne des Notes. La lettre f. fignifie la seconde.

A Bacus, Tailloir, Page 92.B.238.D.
Abaton, Edifice basti à Rhodes par la Reine Artemife, 43. A.
Abderitains flupides, 243. f. E.
Abest, espece de Sapin, 14. f. D.
Academie, 192. p. D.
Aconthe Cette plante ayant esté vue sur le tombeau d'une jeune fille Corinthienne, donna occasion à l'inven-tion du Chapiteau Corinthien, 108. A. Acanthe est de deux especes, sçavoir celle qui n'est point épineuse em-ployée dans les ornemens d'Archi-tecture par les Grecs, & celle qui est épineuse employée par les Gots, ib.p. C. Depuis Vitruve l'Acanthe a este appropriée à l'Ordre Compo-Accord, voyez Confonance. Comment

on accorde les Orgues, 66. f. D.
les choses Acides peuvent dissoudre ce
qui est le plus endurcy, 260. A.
Acoudoir, Podism, 96. f. D. Acouplement des colonnes, Acoutumance, 12. B. L'Acoûtumance est un des principaux fondemens du goust de l'Architecture, 166. C. Acrobatique, genre de Machine, 295. A. Acrolitos, Colosse en la ville d'Hali carnaffe, 47. B.

Camate; To., A.
Acrotere; To., A.
Acrotere; To., A.
Allus, espacede 120 piez, 266. s. D.
Æbilpyle pour souffler le seu, 23. B.
Pour chasser la sumée; 223-p. D.
Æreole, sixième partie de l'obole, 58. f. D.

\*\*\*LD.

\*\*Erica, espece de couleur, 248. D.

\*\*\*Erica, espece du Ciel qui est au deffus du Soleil, 277. C.

\*\*Aggerare, corroyer de la terre grasse,

\*\*Ag

Agnus castus, plante, Ailes dans les Temples, Ailes dans les Vestibules, 66. f. B. 212. B. l'Air parson épaisseur empesche de ju-ger de la grandeur des choses, Si.s. D. 100, A. Sa pelanteur est caule de l'é-levation de l'eau par les pompes, 317. p. E. le grand Air, selon Vitruve, mange les colonnes & les fait pa-

81. A. roistre plus menues , Ais, 110.22.
Alabandins stupides, 243, S.E.
Albarium opus, Stuc, 155, D. 190, B.
236, P. C, 240, P.E.
Albale, caux minerales prés de Tivo-

Alcamene & Phidias d'opinions differentes pour les proportions d'une flatuë de Minerve, 205, p. E. Algu herbe de marais, 199, p. B. 34%. B. Alveus, canal, 190, p.D. les eaux Alumineuses guerissent la pe-284. p. E. ralysie,

A Amaxapodes, piez de chariot, ou de Amaxapodes, piez de chariot, ou ce la machine appellée Tortué, 47. C.
Ambrices, les lattes, in. p. D.
l'Amertume qui est dans le Cedre empesche qu'il ne se corrompe, 52. C.
Amphiprostyle, 66. A. Cette manière de Temple estoir particuliera aux
Pavens. Amphireucis, la rouë d'une Gruë, 299.E. Ampnitheatre, 294. p E. Anusium, table à niveau, 24. A. Analemme pour avoir les hauteurs du Soleil, Analogie, ou comparation, 56. C. horloge Anaphorique, 29 . A.

Anatonum & catatonum, quelle ettla
fignification de ces mots dans la Catapulte, les Anciens ne sont point inimitables,

79.f. B. Ancones, les centres des quartiers de la volute Ionique, 94. p. B. Ancones si-gnisse quelquesois les branches qui font un coude par leur rer contre, 102. s. D. quelquefois des Consoles,

132. p. D.

Andronitides, les appartemens des Anarominas, les appartemens des hommes chez les Grecs, 2,6, A. Angibata, petite figure d'émail qui nage dans leau, groupe d'émail qui nage dans leau, groupe des lignes vifuelles, les chofes paroifient plus grandes ou plus petites, 102. D. aux Angles des portiques il faut groffir les colonnes, 81. A. Animes expulse des trules rois des cere

les Colonnes , 81. A.

Animata tegula , des tuyles rondes ou creuses, 240 E. Anisocycle, 296. s. D. Anneau Astronomique d'une nouvelle invention,

craye Annulaire, 250. A.

Antarii funes, les écharpes qui sont
au devant d'une machine pour l'arrester, 29). A.
Anta, Pillastres, 10, B.
Antechyndes, des lieux resonans, 82.B.
Anteopagmentum, Chambranle, 127.B.
Anterides, Arcboutans, 219, A. partie

Antes d'où sont dites, 25, A. partite de la Carapulte, 35,0. D.

Antes d'où sont dites, 62, f. C. Temple à Antes, ibid. A. les Antes doivent ettre de la largeur des colonnes, 12, B. quand il y a des Antes & des Colonnes sur une mes ne ligne, l'Architra. ve qui porte sur les unes & sur les autres doit porter à faux sur les co-

lonnes, 124. s. E.
Anthrax, espece de sable, 245. C.
Antibasis, Archoutant dans la Catapulte, 330. C. 338. D. Antiborée, espece de Cadran au Soleil, Antichambre, 285. B.

Antithalamus, antichambre, ibid.
l'Apennin, 5 B.
Apoditerium, l'endroit des bains où l'on se deshabilloir, 164. s. D. Apophygis, congé, 169. p. B. 138. A. Apophygis, naidlance ou congé, 138. p. B. A. othefis, congé, 109. A. Aportomé; portion de ton, 170. f. D. Appattements pour les Etrangers dans les maifons des Grees, 216. A. Aqueducs & leur pente, 265. D. Ils doivent quelquefois percer les montagnes, 164. A. & eftre fodtenus für de la maçonnerie, 161d. C. Ils doivent avoir des puits qui leur fervent avoir des puits qui leur fervent avoir des puits qui leur fer-

vent avoir des puits qui leur fer-vent de foupiraux, ibsd. f. D.

vent avoir des puiss qui teur revented foupiraux, ibsd. f. D.
Arahia Nunida-um, l'Arabie qui est la plus proche de l'Afrique, 237. f. E.
Aræotyle, 76. A. Il ne foustre point d'Architrave de pierre, 76. A.
Aræofystyle, sixième maniere de disposition de colonnes, 79. p. C. 80. A.
Araignée, espece de Cadran au Soleil, 28c. A.

Arbaleste,

les Arbres ont de deux fortes d humidité, qui sont cause de la bonté & des vices du bois, 49, p. D. Ce qu'il faut faire avant que de les couper, 56, D. En quel remps de la Lune il faut les abattre, 49, p. E. La force des Arbres ne s'estime pas par leur gran-deur.

deur, 54. f. E.

19'. p C. 209. A. 212. B.
Archoutans, 229.A.
Arcades fervant de décharges dans les fondemens, 85. A. Archimede découvre combien il y avoit d'argent messé avec de l'or dont on

avoit fait une couronne, 273. A. Vis d'Archimede, 316. p. D. On doute qu'Archimede toit l'inventeur de cette machine, ibid. Architas inventeur de l'Hemicylindre

pour prendre une moyenne proportionnelle, 273, E. l'Archite de doit estre ingenieux & la-

borieux, & estre instruit dans tous les Arts , 3. D. A. Il ne doit point estre interesse, 6. A Les Architectes n'instruisoient autresois que leurs enfans, 200. D. l'Architecte doit prendre avis de tout le monde, 230. A. les Architectes estoient obligez dedire ce que devoit couster un edi-fice, & de payer le surplus quand ils s'estoient trompez, 254. A louan-ge des Architectes de ce temps,

276, C. l'Architecture est une science qui en demande beaucoup d'autres, 2. D. elle est l'intendante & la maistresse des autres Arts, 2. p. E. elle consiste en einq choses, 9. E. Elle a trois parries. 16. A.

Architrave, son etymologie, 6,p D.on peut recouper l'Architrave au droit de chaque colonne quand les piedestaux sont recoupez en maniere d'escabeaux, 98. A. la hauteur des

Architraves doit eftre differente felon la grandeur des colonnes, ibid.la largeur des Architraves tant haur que par le bas dans l'ordre Ionique, 100. A. l'Architrave dans l'ordre Corinthien antique avoit des gouttes, 104. B. proportions de l'Architrave dans l'ordre Dorique, 116. A. dans l'ordre Toscan , 138. A. Architrave seul pour les trois ornemens, 46. f. E. 100. p. C. 148. p. D. 155. A. 217. P. B.

les Architraves peuvent eftre polez en trois manieres fur les colonnes & fur les pillaftres, 124, f.E. fur les pillastres, Arttophylax , gardien de l'Ourse ,

258. p.E. Arttos, l'Ourse, Aritippe fait naufrage, 199. D. Aritippe fait naufrage, 199. D. Aritipphane Bibliotecaire d'Alexan-231. D. Aristoxene a écrit de la Musique, 8. P.

E. 159. P. C. tenons à queue d'Aronde, Arrectaria, des montans, 138. A 343. A 199. B. Arlenaux pour les navires, Arfenic,
Artemife furprend les Rhodiens par
un stratageme, 47.E.
Artemon, moufle qui tire à foy, 30:. B. les Arts que l'Architecte doit scavoir,

3. A. B. Afarota, espece de planchers , 24'.f. 4. Ascensus, machine montante, 347. A. 7.p. D. Asellus, moulinet, 7.p. D.
Asplenon, herbe qui consume la rat-18. D Afpec d'un Temple, 62. A

Alpecs du Ciel, 17, A. 12 . D. la grandeur de l'Aspec d'un Edifice n'est point la regle de sa hauteur, 2 . f.D. à quel Aspec du Ciel les bastimens doivent estre tournez, 220. E. 221. A. l'Aspec trine du Soleil aux autres Pla-

netes les rend stationaires ou retro-276. B. grades. l'Aspreté & le serrement des Entrecolonnemens plaisoit aux anciens, 78.C.

Assediviséen douze onces par les Ro 58. p. D. mains,
Afferes, chevrons, 111. A, 208. A. TIO. A. Asses, ais,
Asses, lieu dans les bains, 189. p. B.

Affeam, lieu dans les bains, 189. p. B.
Affictte pour coucher l'or, 259. p. E.
Aftragale, 4. p. D. 90. A. l'Affragale
de la colonne Ionique n'appartient
point au chapiteau, 96. f. E. l'Aftragale Lesbier, 114. f. D. 112. p. D.
128. f. E. 130. A. il y a un Affragale
dans le chapiteau Toscan outre celuy du haut de la colonne, 138. A.
l'Aftrologie est necessaire à un Architeche, 7. C. l'Aftrologie est prise par
Virruve pour l'Astronomie, 7. f. E.
les predictions merveilleuses des Astro-

les predictions merveilleuses des Astro-182. C.

logues. Ateliers de Brodeurs ou de Peintres, 221 B.

le mont Athos proposé à Alexandre pour estre taillé en forme d'hom-29. C. me, 216. C. Atlas, espece de Termes,

32. D. Atomes de Democrite; 32.D.

Atrium, fignifie quelquefois une cour,
208. A. quelquefois un vestibule, 212.

Atticurge, 127. p. D. Base Atticurge, 90. A. Atticurge selon Pline estoit

134. f. C. un ordre particulier, 50, D. Aubour, 50, D. Auguste est l'Empereur à qui Vittuve a dedié son livre, 1. p. B. 261. p. E. 76. p.B. p.D.

Aula, Cour d'un Prince, 216. f. D.

Aulos , fluste , 216. f. E. 52. A. Anne, arbre, 52. A. les Avocats doivent estre bien logez,

les Autels doivent estre tournez vers l'Orient, 146. A. les Autels des Dieux du Ciel doivent estre hauts, & ceux des Dieux de la Terre & de la Mer doivent estre bas, shid. l'Autel de Jupiter Olympien estoit élevé sur 144, p. B. plusieurs degrez, 186. B. Automates,

l'Autorité est un des fondemens de 13. A. l'Architecture, Axe de la Volute Ionique, 97. A. Axes, des soupapes, 316. S. Axon, une ligne dans l'Analemme,

248. A. Azur artificiel, 248. p. C. Azur naturel ou lapis,

B Abylone bastie de brique & de bi-22. C. tume,

les Bains doivent estre tournez au conchant, 14. A. le fourneau qui les éch uffe, 189. A. leurs voutes, 190. B, leur grandeur & leur proportion, ibid. C. leur reposoir & leur corridor, ib.le Bain appellé lourton, 94. A. Baliste & Catapulte sont souvent pris

pour une mesme machine, 34 D. Baliste machine de guerre, 332. C. son chapiteau, 326. A. grosseur des cables qui bandoient les Bali-ftes, 36, p. D. explication de la firu-cure des Baliftes, 398. A. les pro-portions du trou de la Balifte, & la grosseur incroyable de ses cables,

Balliste d'une nouvelle invention qui peut servir à jetter des Bombes, 333. CD.

Balle que l'on faisoit rouler sous les bains pour y allumer le feu, 190.f.C. Balteus, ceinture de la volute Ionique,

97. A.
Ballustre de la voluteIonique, 97.p.C.

Battuttre de la vouterlonique, 979. A.

Banaucon, genre de machine, 295. A.

Baryce, \*\*Rarycephala\*, afpec des Temples Arcothyles,

Barillet ou corps de pompe dans la machine de Ctefibius, 317. B. dans la machine hydraulique des Orgues, 322. A. Barillet dans le chapiteau de la Catapulte, 134. f. C. dans le cha-piteau de la Baliste, 330. B. Barras, mineral, 247. f. B.

Barriere . les Basiliques, 148. C. la Basilique de Vitruve, 152. A. les Basiliques êtoient pour les marchands & pour la Justice, 145. B. Basilique de Paul

Emile, 15:. E. la Base d'une colonne represente la chausture d'une femme, 106. A. pour-quoy elle est appellée spira, 74. s. B. l'empatement des Bases, 74. s. C. appellé Ecphora, 90. A. Base Atticurge, ibi. Base Ionique, 92. B. el-le est la plus ancienne 10%. A. les piedestaux ny mesme les colonnes

anciennement n'avoient point de Bases . 176. f. B. Bas relief, 41. f. D. 199. p. f. C. Batardeau, 199. p. f. C. la Beauté n'a point de fondement positif , 12. p. D. 105. p. D. 106. f. C. dépend de l'industrie de l'Archite. cte,

cte, 230. A. Belier, machine de guerre pour abattre les murs des villes que l'on assiege. 342. D. sa premiere invention , ibid. il estoit enfermé dans une Tortue appellée Criodoché, 346. A. il y a-voit trois fortes de Beliers, 346. p. E. description du Belier, 350. A. sa pelanteur, 351. A. les Bergeries

Bes, partie de l'Affe, 58. A. les Bibliotheques doivent estre exposées au levant, 22 .E. la Bibliotheque des Rois Attaliques à

Pergame, 2: o. A. celle du Roy Ptolomée en Alexandrie la Bienfeance dans l'Architecture, 12. A.14. A.

Bifore, fores, des portes à deux battans , 136. A. Bitume fert demortier aux murs de Babylone, 257. C. les eaux Bitumineuses purgent, 256. C. la Blancheur est superbe, 237. S E. le Bleu des anciens, 248 A. Lleu d'Ou-

tremer. 248. p. D. Bois à baftir, 49. C. le temps propre pour le couper, ibid. Bois de Plav tanes. 195. B. Bootes, gardien de l'Ourse, 280. p. E. Borax,

Bollages, 126. B. f. E. Bouclier pour fermer l'ouverture qui estoit au haut des étuves, 192. A. Branca ursina, Acanthe, 108. p. C.

Bras, ou arbres des Carapultes & des Balistes, 337. C. 308. ces machichines n'avoient quelquefois qu'un bras, 373. P. A. Briques non cuites employées à des

murs qui doivent soutenir des terres, 22. C.on les laissoit fecher cinq années avant que de les employer, 34. C. pourquoy on ne tronve plus d'edifices bastis de ces Briques crues, 34.E. p. quand elles sont bien seches elles nagent sur l'eau, 15. A. de quelle terre, en quel temps & de quelle forme les Briques doivent estre faites, 34. A. il y avoit trois sortes de Briques, ibid. C. on messoit de la paille oudu foin avec la terre dont on les faisoit, ibid. D. les edifices de Brique sont estimez durer davantage que ceux qui font bastis de pierre, 46. C. il y a quantité de beaux palais anciens qui ne sont bastis que de Brique, ibid. precautions pour les murs de Brique non cuite , 48. C.

Broderie, le Bruit ne frappe point l'oreille par des cercles qui se font dans l'air agité, 157. p. D. les veritables causes du bruit,

Bruma, le temps de l'année où les jours font les plus courts, Buccula, tringles de bois dans la Cata-330. A. pulte, Buis, 236. E.

C les Cabanes

les C Abanes de la Colchide, 31. A. celles des Phrygiens, 31. B. celles des Phrygiens, 31. B. la Cabane de Romulus converte de chaume, se voyoit encore à Rome du temps de Vitruve, 31. B. Cabinets de Tableaux doivent estre

tournez au Septentrion, 14. A. proportion des Cabinets, 214. A. Cabinets de Conversation, 215. C. Ca

binets de Tableaux, ibid.

Cables faits de cheveux de femme ou de boyau pour les Balistes, 30%. A.

310. D.

Cadran pour les Vents dans le Jardin de 

Camenta, pierres pour bastir, 2. p. D. Cakizotechnos, nom donné au sculpteur Callimachus, 103, p. E. 103. p. E. Caldarium, lieudans les bains, 89.p.B. Callimachus inventeur du chapi cau

Corinthien, 109.B. Villalpande pretend que cette histoire est fabuleuse, 103 p.E.

Camahieu, Camera, voute, 2;6. I.C Camillum, une des pieces de la Catapulte, maisons de Campagne, 303. f. E. 222. F. Canal de la volute lonique, les Piedestaux qui forment un Canal,

8 . A. Cannelures, 102. B. elles representent les plis de la robed'une femme, 106. A, elles doivent eftre au nombre de 24. en la colonne Ionique, 1bid. & vingt dans la Dorique, 122. A. on n'en fait que vingt en l'ordre Dorique, ibid, elles ont une forme Donque, 1994, elles ont un forme particuliere & différente de celles qui fe font en l'i rdre ionique, ibid, on les fait aussi quelquefois feulement à pans, ibid la multitude des cannelures fait paroistre les colon-

nes plus groifes , Cannes Grecques Canon musicos, le coffre de l'Orgue, 324. A.

Ia proportion Canonique , 6. A. 158. A. Canopus, étoille, 18:. A.
Canterii, les Forces, 110. A. 153. A. ce
ne sont point les Chevtons, ainsi que quelques-uns des Interpretes

estiment, II.p C. Capitole ou maison de ville. Il y en avoir presque dans toutes les villes

Capreoli, contrefiches, 110. A.34N.A. Carbones miseni, espece de charbon de terre qui ne fait point de sumée, 209. p. E. Carboncle, espece de sable, 45.E. 20.B.

Carchesia, guindage, machine pour élever, 35. p. E. Cardinales scapi, les montans où sont les gonds , 1.2. A. Cariatides , leur histoire ,4, A. Caria-

tides du Pantheon , 3, f. E. des Tuteles de Bordeaux, ibid. de la Salle des Gardes du Louvre, 4. A.

Carquois, espece de Cadran au Soleil, Carreaux de Tivoli en forme d'Epi,

. A.

les Carrieres de Marbre dont le Temple d'Ephese a esté basty furent trouvées par hazard, Castellum , regard de fontaine , 269. D. 217. B.

Catak kumini, nom des collines de Mysie où se trouvent des pierres ponces,

Catapulte, machine de guerre, 32 . C. est une espece d'Atbaleste, 3.1. p. E. la Catapulteest différenment décrite la Catapulteelt differenment accrue par les auteurs 332. p. D. ses effers presque incroyables , 334. f. D. le chapiteau de la Catapulte , 339. B. ses deux bras , 304. f. D. 308. p. D. l'observation du ton que rendoient les cables qui tendoient les Catapultes au C. la maigrer de baue. tes, 31. B. :33.p.C. la maniere de bander & de détendre la Catapulte,330. B.

Catateinos, surnom du Sculpteur Callimachus, 108. B.
Catatonum & Anatonum, quelle est la fignification de ces mots dans la Ca-

tapulte, 33. A. Catena, des liens, 198. p. B. 23. p. E. Catechondes, heux refonans, 182. B.

Carnete, 94. A. Cava adium, les cours des maisons, 206. E. les Caves ,

3. f. B. Cavet ou simaise Dorique, les Caulicoles, Caufidica, lieu dans les Basiliques,

Causis, enduit de cires au lieu de vernis,

14 . D. Cedie, Ledrelate, grand Cedre, 51. p. E. Ceinture membre du chapiteau onique , 97. A. Cella, la nef du Temple,64.p.C. 124.A. Cella familiarica, la garderobe, 245. ſĎ,

Cellier, Ceroma, composition pour les luiteurs,

Ceroftrota, espece de marquetterie, 134. f. D. 51. C. 221. A. Cerrus, arbre, Cestrota, des compartimens marquez fur le bois avec un fer chand, 134. B.

Ceterach, herbe qui consume la ratte, 18. f. E. Chaifes roulantes, Chalciaca, lieu dans les Basiliques,

Chalcidiques, lieu dans les Basiliques,

la Chaleur extreme affoiblit les corps, 17. B. la diffipation de la Chaleur interne est cause de la corruption, 17. p.E. la Chaleur attire toutes choses, 2-6. C. la Chaleur du Soleil est moindre proche de son corps, 277, A. Chalque, sixième partie de l'obole, 58 f.D.

Chambranle, 127. B. Chambranle Dorique, 128. A. Chambranle Ionique, 130. A Chambranle Atticurge, 114. D les Chambres, 225 B.les petites Chambres pour les vases du Theatre 167. A.

Chapelet, 4. p. D. 91. p. C. Chapiteau onique, 42. B. les propor-tions du Chapiteau Ionique felon la direcente grandeur des 97. A proportion du Chapiteau Corinthien, 104. 'les Chapiteaux du Temple de Salomon felon Villalpande, 104 f. D. les goutles du Chapiteau .onique .os A. Invention du Chapiteau Corinthien,108. A.le Chapiteau Corinthien a quitté l'Acanthe pour prendre l'Olivier , 108 p. D. proportion de toutes les parties du Chapiteau Corinthien, 108. B. ses caulicoles ; ibid. B. ses volutes & sa rose, ibid le Chapiteau Dorique, 114 B. le Chapiteau du Triglyphe, 1.8. A. le Chapiteau Tos-Chapiteau de la Catapulte, 339. B. de la

Balifle, 332 D. Charbon entre les pilotis, Charme, arbre, 52. B. la Charpenterie est le premier modele de tous les membres d'Architectu-

re, II A. la Chaux, de quelle pierre elle doit estre faite, 36 E la cause de l'endur-cissement de la Ch ux dans le mortier, 37 B il faut moins de Chaux dans le mortier des fondemens, 45. p D. la Chaux pour les endurts doit estre éreinte depuis long-temps, 236. A. quand la Chaux n'est pas bien éteinte elle fait éclater les enduit, ibid maniere de connoistre si la Chaux est bien éteinte, ibid, la Chaux gaste les couleurs dont on peint à Fresque, 258. s. D. Coeirotoneton, livre de Democrite,

Cheminée, 222. E. sçavoir si les anciens en avoient dans leurs chambres, ib. precaution pour empescher que les Cheminées ne fument, 223 p. D. les Chemins qui vont aux portes des villes doivent estre tournez à gau-

che, Chelo, piece de la Catapulte, 330 B.

de la Ballifte. 3/8 C.
Chelone, piece de la Ballifte, 4/8 C.
Chelone, piece de la Ballifte, 4/8 C.
Chelone, piece de la Ballifte, 1/8 C.
Le B. Lier, 4/8 B.
Chelonium, autre piece, 1/8/8 D. Chesneau, Chesne grand & petit, 51 B le Chesne

est sujet à se tourmenter, 2 4 B 2.6 E. Chevrons, 110 S E les bouts des Chevrons sont representez par les Denticules dans l'ordre Ionique, 111.p.E.

les Chaurs des pieces Dramatiques estoient composez d'un certain nombre d'acteurs qui marchoient comme tangez en bataille, 147.f C. Choragia, ressorts de fer qui servent à faire lever les marches des Orgues,

Chorobate, especede niveau, 2'4.A,

Chors, la cour, Chrysocolle, couleur verte, 247 f. B. le gente Chromatique, 160, p. A. Ciment, 22, p. D. 36, f. D. 38, p. E. 234. D 239. C.

Cividiere petite voile au devant des Navires, 311. p. D. 245. p. E.

Xxxx

Circuitiones, Palliers des Theatres, 156. D. Parapets, 344. A. mouvement Circulaire est le premier principe de la Mechanique, 296. B. Circulation de la nourriture des plantes, 50. f D.

Cire Punique, 246. C. maniere de blanchir la cire, 246. p. D. les anciens Ciroent leurs peintures au heu de les vernir 246. C. ils ciroent aussi les statues de marbre, ibid. Cist, espece de chaise roulante, 297. B.

les Cifernes fe font avec du mortier appellé Signinum, 269. A. la manière de faire les Cifernes , ibid. Clavettes , 317. C. Clavier de le machine Hydraulique,

Clavier de le machine Hydraulique, 164 p. G. Clavi mifcarii, Clous à tefte, 239. A. Clepfydres de Ctefibius, 286. A. les differentes manieres des Clepfydres en general, 287. p. C. leurs inconveniens, 181d. la Clepfydre d'Oronce, 181d. Clepfydre à Cone, 287. A. Clepfydre à Colonne, 288 A. Clepfydre à Tympan, 292. B. Clepfydre fonante envoyée à Charlemagne pat le Roy de Perfe, 229. f. D. Climakii, petite échelle dans la Ballina.

Climakis, petite échelle dans la Ballifle, 338. B. Climat, 201. B. Cloifonage de bois, 239. A. Cloifons aux porches des Temples,

119. B.
Comment lefait la Coagulation, 258.
p. E. 262. f. D.

Coaxatio, affemblage de bois, 272.p.E.
Coilia, le ventre que les tuyaux des fontaines font dans une vallée, 267. A.
la Colle dont estoient jointes les pieces

la Colle dont estoient jointes les pieces de bois des portes du Temple d'Ephese, sut quatre ans à secher, 309. s. C.

Colliquie, des Coyers, 208. A.
Colluviaria, des égouts, 267 p. D.
Colombage, 219. p. B.
Colonnes sont dites de Columen, 110.

A. Colonnes doublées , 79. Colonnes hors de leur plomb,92 B.Colonnes Corinthiennes ne different des Ioniques que par le chapiteau, 104 B.la Colonne Corinthienne paroist plus deliée que l'Ionique, parce qu'elle est plus haute, ibid. la hau-teur de la Colonne Ionique est de huit diametres & demy, & la Co-rinthienne de neuf & d'une sixième. 104. p. E. la premiere proportion des Colonnes a esté prise sur la mesure du pié de l'homme, 105. C. le modele de la Colonne Ionique est pris sur le corps d'une femme, elle est la premiere qui a eu une base, 106. A. La proportion de la Colonne Dorique est prise sur le corps d'un homme, ibid. la Colonne Corin-thienne a la delicatesse du corps d'une fille, 108. A. La Colone ce, 136. C. La Colonne Trajane est d'ordre Toscan, ibid. s. D. les Colonnes des Temples ronds estoient les plus delicates de toutes, 140. A. les Colonnes du second étage doiventestre plus petites du quart que celles du premier, 148. C. 176. A. les Colonnes de la Basilique de Vitruve avoient dix fois leur diametre, 153. A. Colonnes faites de plusieurs affifes ou Tambours, 153. p. F. statue Colossale fur l'Arc de triomphe de l'avenue de Vincennes, 205. l. D. Colossicotra opera, des ouvrages d'une grandeur enorme, 100 p. E.

grandeut choine,

Columbaria, des canaux creulez dans
l'esseu de la machine hydraulique
appellée Tympan,

312 D.

Columbaria, trous de boulins, 112.

Colymbetera grand bain où l'on peut nager, 1912. P. C. Congrat, vailleau contenant environ cinq pintes, 313. f. C. Columnaria, des ventoules aux aque-

Compas d'une nouvelle invention, 84.

Compluvium, Chefneau, 208. A. Compofitio, ordonnance, 56. P. E. Le premier ordre Compofite est le Corinthien, 105. A. l'ordre Compofite s'est approprié les seuilles d'Acanthe qui appartiennent au Corinthien antique, 108. P. D. l'ordre Composite inconnu avant Vittuve, 109. f. C. le Corinthien moderne est un ordre composé, ibid, ordre Composé & Composite font deux

ordrec omposé & Composite sont deux choses differences, 109. f. D.
Goneba, espece de voute, 152. f. A.
premiere Conchoïde, 262. f. D.
Conduire des eaux & quelle doit effice leur pente, 265. D.
Conduire soites fores, des portes brifées. 114. f. D.

fées, 1:4. f. D.
Cone, espece de Cadran au Soleil, 285.
B. Cone servant aux Clepsydres, 265. A.

Congé, 109. A. Congiales fiuli, des feaux de cinq pintes, 133. f. C. Coniferium, lieu où l'on gardoir la pouffiere pour les luiteurs, 194. B.

Consoles, 132. A.
Consonances sont au nombre de fix,
165. A. par quelle raison elles se
font, 166. s.A.

les proprietez des Confonances & des dissonances pour la composition ètoient inconnuës aux anciens, 161. p. B.

Constellation, 279. E. la Construction d'un Edifice demande trois choses, la solidité, la commodité & la beauté, 16 B.

Contepas, machine qui sert à connoître combien on a fait de chemin, 328 p E. Contraste, 11, p. E.

Contraîte, 11. p. E.
Contrefiches, 110. A. 348. A.
Contremur, 335. C.
Contremur, 219. C.
Corbeaux, mutules, & modillons,

Corbeau demolificur, machine de guerre, 343. B.
Corbeau, machine pour accrocher les vailfeaux, 346. f. E.
Cordes pour les inftrumens composées

de metail & de boyau, 202. p.E.
Coria, des affifes, 35. p. D. Coria ereAa, des affifes épailles, 42. f. B.
46. f. D.

Coriceum, jeu de paume & de balon,

Airain de Corinthe,

1 Ordre Corinthien n'est différent de

1 Tionique que par le chapiteau, 104.

B. il est composé du Dorique & de
l'Ionique, 109. A. le Corinthien
ancien a des gouttes dans son Architrave, 104. B. invention de son
chapiteau, 108. B. ses proportions
& la sigure, 1664. A. l'Ordre Corinthien moderne est une espece de
composite, 105. A. ordre Corinthien des portiques de detriere le
Theatre, 184. B.

Corps de pompe , 317. p. C. Corniche , 4, f. C. 82. A. 94. f. D. Corniche Ionique , 94. B. 96. B. Corniche Dorique , 112. A. 114. A Corniche Architravée , 215. f.D. Corniche fimple , Corniche taillée , 337. B.

Corniche au milieu du mut des grandes falles pour empefcher que la voix ne se perde, 156. A. Coronarium opus, festons, 244+ p.C. Corona, latmier, 3 f. C. 88. A. 100,

f.D. 127. p.E.

Corona plana , 127. f.C.

la force & l'adreffe du Corps plus adamirée & mieux recompenfer par les anciens que la beauré & l'excellence de l'efprit , 270 B.

Cotridor , 192. A.

Corroyer de la terre, 34 B.
Corfa, face d'un chambranle ou d'un
Architrave, 132. A.

la Coudée est de trois especes, 60.p.C.
Couleurs naturelles comme l'Ocre, le
Sil, la Rubrique, la Couleur Parætonienne, la Meline, la terre Verre,
244-D, le Minium, 312. A, la Chryfocolle, 245. C, la Sandarache, l'Orpin, sivid, la Pourpre, 249. A. la Gatence, 249. D, le Hysginum, les
violettes seches, le Vaccinum, ib,
la Gaude, 250. f.C.
le Coude est la quatrième partie de tout

le corps,
Couleurs artificielles, 24,7. C. le noir
de fumée, de charbon, de lie brûlée, ibid. VInde, ibid. f. C. l'Azur
artificiel, ibid. D. l'Outremer, ibid.
la mine de plomb, 248. f. C. la Ceruse, le Vert de gris, 248. D. le
pourpre artificiel, 249. D.

pourpre artificiel, 249 D. la Coupe ou Dome du Temple rond, 140. A.

la Couppe des pierres en forme de coin pour les voutes, 228. C. Couronne platte fur la porte Dorique, 130. f. B.

Cours des maifons des anciens de cinq efpeces, 207. D. la Tofcane, ibid. la Corinthienne, 208 A. la Tetraftyle, 209. A. la Decouvere & la Voutée, Cours des maifons de campagne 222. E.

Cours des mailons de campagne 222. E. la Cour d'une maison, 207. D. Coyaux, 209. A. Coyer, 20° A. Cratiti parietes, Cloisonnage de bois entrelacé, 239. P. B.

Craye à polir les planchers, 237. f. D. Craye Selinusienne ou annulaire, 250. A.

250. A.
Cric, machine,
posse en Coureau,
Criodoché, machine à Belier, 346. A.
Creta viridis, terre verte,
245. f. B.
Creta tomentats, craye messe messe de la bourre,
33. f. E.
Ctesse or ingenieux pour inventudes machines,
286. A.

Ctesiphon Architecte du Temple d'Ephese, 71. sa machine pour transporter les colonnes, 306. A.

le nombre Cubique de 216. chois par Pythagore pour y reduire ses preceptes 146. C. la sigure Cubique est cause que les corps demeurent en repos. 147. p. C. Cuisme où doit estre placée, 222 E. Cuivre de Corinthe de trois especes,

263.p. D.

Cultaria va fă, des tonneaux de la grande jauge, 223, B.
Culmen, failtage, 110, f. C. 150, f. C.
Cunei speidaculorum, les amas des degrez des Theatres, 71, P.B.
Cunei sos (lavettes, 317, C.
Cuneo ius, une Cheville, 339, P. D.
Curia, lieu pour les affembles publiques, 155 A 212, f.E.
Cymaife, 4, P. C. 88, P. C. 166, f. B.
Cymaife Dorique, 118, P. D. 123, A.
Cymaife Lelbienne, 118, f. D. 118, P. D. 128, C.
Cyprés, 14, f.E. 52, C. 223, A.
Cycloses, la force de la ligne circulaire

Cycloses da force de la ligne circulaire dans la Mechanique, 309. D.
Cylindres pour faire couler la tarrière & le Belier, 315. f. C. pour aplanir les allées, 308. A.
Cymbale, espèce de soupape, 333. A.
Cymbale, espèce de soupape, 333. A.
Comolura, la petite Ourse. 280. C.

D.

Aufins d'airain dans la machine hydraulique des Orgues,

322.1. D.

Dé, partie du piedestail apellée Trun.

ess par Vitruve, 88. A.

Decastyle, 71. A.

Decharges de deux fortes, 228. C.

Decharges pat des Arcades dans les fondemens, ibid. A.

la plus grande Declination du Soleil fe.

les fondemens , ibid. A. la plus grande Declinaifon du Soleil fe. lon Vitruve est de 24. degrez , 283. f.E.

Decor , la bienfeance dans les édifices,

9. A. les Decorations des theatres, 175. B. elles étoient de deux fortes, 175. f. D. le Poète Æschile en a csté

Finventeur, 232. B.

Desuffsexis, a plusieurs significations
pour les nombres, 60. A.
les Degagemens & le grand jour sont
recherchez en France dans les basti-

mens, 79. p. B.

les Degrez des temples doivent eitre en nombre impair, 86. A. leur èpaif, feur, 86. ils étoient de deux manieres, 86. f. D. les Degrez des theatres, 170. B. leur hauteur & leur largeur, 171. A. proportion de la hauteur des degrez des efcaliers prife du Triangle rectangle de Pytha-

gore, 272.B. Dellayia, les toits qui rejettent l'eau des deux costez, 208.f.B. Dellambara las unaria, des planchers en voute surbaissée, 215.f.E. Demetrius Poliorcetes, 352.B.

Democrite a écrit un livre de Phyfique, 274. A. il metroit les atomes pour principe de toutes chofes, 32. D Vitruve luy attribuë la compofition des conftellations, 281. C.

fittion des conftellations, 281. C. Demoifelle, machine à battre le pavé, 85. p. D

Denier composé de dix asses, 60. A. Denticule, 4. S. C. dans l'ordre Dorique du theatre de Marcellus, 11. S. D. la hauteur du Denticule de la corniche Ionique, 100. B. 112. B. la proportion de sa coupure, 100. B. 112. B. la proportion de sa coupure comme dans l'ordre Corinthien, 200. p. D. les Denticules representent les bouts des chevrons, 111. B. ils ne doivent point estre mis sous les medillons, c'est-à-dire qu'il ne doivent point estre mis sous les medillons, c'est-à-dire qu'il ne doivent point estre ausses des chevrons, 112. B. ils ne doivent point estre mis sous les medillons, c'est-à-dire qu'il ne doivent point estre raillez, bid.

Depalatio, fituation du gnomon, 283. p. E. les Descentes des goutieres doivent estre enfermées dans les mus des grands édifices ains qu'en les ceres

grands édifices, ainfi qu'on les a pratiquées au Louvre, à l'Arc de Triomphe du Faubourg S. Antoine & à l'Obfervatoire, 208, f.E. celles qui font en dehors, font incommodes, 209, A.

Deunx, Dextans, Dodrans, portion de l'affe, 58. p. D.
Diane d'Ephefe, quel étoit fon temple, 70. A. temple de Diane Magnelien.

ne, 69.

Diapajón, octave, 165. A.

Diapane, quinte, 165. A.

Diaphane, 203. C.

Diattyle, 76. A.

Diatelfaron, quarte, 165. A.

Diatopron barriere, 216. D.

Diatori, des pierres en boutisse, 46. B.
Diatonique, genre de chant, 160.
p. A.

P. A.

Diaulor, course redoublée, 194.p.C.

175. A.

Dichalca , petite piece de monnoye, 60. A.

Diclides fores des portes qui s'ouvrent avec deux clefs , 134. f. D. Didoron, petite brique , 34. C. Dieze , 160. A. Diezeugmenon , tetracorde disjoint ,

164 À 164. A.

Diminutrion des colonnes differente à proportion de leur hauteur, 81 B. raifon de cette differente Diminution, 81. B. differente manière pour tracer la Diminution des colonnes, 82 f B. Diminution des colonnes a l'égand l'une de l'autre lorsqu'elles font mifes l'une fur l'autre, 148 C. 176

Dimocron, portion de l'Affe, 58. B. Dimocrates Architected' Alexandre, 29. A. bastit la ville d'Alexandire, 161d. Diognetus Architecte mal-traité par les Rhodiens, & bien vangé ensuite,

352 B.
Dioptre, 264. A.
Diperaice, double coudée, II B.

Diplacion, portion de l'Asse, 58. B. Diptere, 70. A. Dislatapaçon, double octave, 165. A. Disspursatum, lieu où il pleur, 199. p. C.

la Disposition d'un bastiment, 10. A. elle se represente en trois manieres, 10. A. la Disposition des colonnes est de cinq especes selon Virtuve, 74 p. C. on peut ajoster une sixéme, 79 p. B. la Disposition d'un bastiment doit estre distretne selon les climats, 201 B. Disque espece de cadran au Soleil,

285. A.
par quelle raifon fe font les Dissonances, 166. f. A.

ces, 166.1. A. la Diffribution d'un bastiment consiste en deux choses, 14 B. C. la Distribution du dedans des Temples, 124 A.

Ditonum, tierce majeure, 160. A.le nombre de Dix est le plus parfair, 57 C.

Dixaines d'hommes employées à corroyer le mortier, 238. C. Doluhum, course de deux stades, 194. p. C.

Dome en coupe des Temples ronds, 140, p. D.

origine de l'Ordre Dorique, 105. A. la colonne Dorique n'eus au commencement que six diametres de hauteur, ib D. on luy en donna ensuite sept, 106 B. cet ordre est embarassant à cause des Triglyphes, 115 C il ne peut estre employé que dans le gente Pycnostyle ou dans l'Arzostyle, 80. f. E. l'ordre Dorique pour les Temples est plus grosser que celuy qui est pour les portiques de derrière les Theatres, 113 p. B. proportion des membres de la colonne Dorique, 114. B. la corniche Dorique, 119. A. les canachures, 122. A. la porte Dosique, 124. C.

rique, 127. C. des Dosfes de bois, 349 f. E. Doublement des colonnes, 79. la maniere de Doubler le carré, 271. A. ce qui fait la Durcré des corps, 204. p B.

Doucine, 4-P. I

E.

Au principe de toutes choses selon Tales, 3a. C 251. B. iln'y a rien de plus necessaire, 16. E. este est adorée par les Egyptiens, l'Eau de pluye est la meilleure, 253. D.

par les Egyptiens, ib.
l'Eau de pluye elt la meilleure, 253. D.
comment on peut connoiftre la qua.
lité des Eaux, 162. C. la bonne eau
est celle dans laquelle les legumes
e cuifent aisement, 244. A. pourquoy l'Eau boinlile est plus legere
que la crué, 263 p E. l'Eau du Nisi
est bonne quoique trouble, 262.
p. E. les Eaux qui font de la pierre
dans leurs canaux ne font point caufe de la generation des pierres qui se
trouvent dans les reins & dans la
vessie, 262, f. B les Eaux de la Seine
ne tendent point les corps sijets à la
pierre, ib. les mauvaises eaux causent les maladies des yeux & des
jambes, 263, A. elles engendrent le
forbut, 10. p. E. celles qui passent
par des lieux Alumineux, Sulphurez

& Bitumineux ne valent rien pour la boisson ordinaire,255 B. & generalement toutes les Eaux minerales 255. p. E. qui échauffent toutes & font absolument contraires à la vie, ibid. les Eaux Sulphurées sont bonnes aux maladies des nerfs, les Alumineules guerissent la paralysie, 256. C les Bitumineuses & les Nitreuses purgent,

Eaux qui viennent des mines d'Or, d'Argent, de Fer, de Cuivte, de Plomb, & des autres metaux sont dangereuses à boire, 256. D. elles causent les gourtes, ibid. l'Eau du fleuve Cidnus les guerit, ibid.

il y a des Eaux qui ont une écume sem-blable à du verre rouge; d'autres sont salées & produssent du sel; d'autres sont huileuses ; d'autres ont une graisse qui leur surnage qui a l'odeur de citron ; d'autres jettent de la poix, du bitume liquide & du bitume endurcy , 257. d'autres petrifient ce qu'on y jette; d'autres sont ameres, 258. A. d'autres rendent le poil des animaux fauve, 259. B. d'autres font venimeuses; d'autres sont pleines d'os de serpens, ibid. d'au. tres ont une aigreur qui leur fait rompre les pierres de la vessie, 260. A. d'autres enyvrent; d'autres font haïr le vin; d'autres font ensier la gorge; d'autres endurcissent l'esprit; d'autres font tomber les dents, ibid. d'autres rendent la voix belle, 261 B.

les Eaux ne sont point naturellement chaudes , 255. B. toutes les Eaux chaudes ont une vertu medicinale,

255. p. E.

les moyens de trouver de l'Eau, 251. E. les signes par lesquels on connoist les lieux où l'on doit trouver de l'Eau, 252. D. la maniere de conduire les Eaux, 265. D. quelle pente il faut donner aux Eaux pour les conduire, ibid, on messe du sel dans l'Eau des cisternes pour la rendre plus subrile, 269. B.

Echarpes qui affermissent les machi-Echeia, vases d'airain pour les Thea-

tres, 7. A. 167. f. D.

Echiffres des escaliers, Echine ou quart de rond, 4. p. D. 97.
p. B. 114. f. D. proportion de l'Echine du chapiteau Dorique, ib. Ecphera, saillie des bases, 90. A. Ecuries, Elaothefium, lieu oil l'on gardoit l'huile 194. B. pour les Athletes, 194. B. les Elemens de toutes choses, 17. C. 36. D. les quatre Elemens inventez

par Pythagore, l'Elevation geometrale & l'Elevation 10. f C. D. perspective, 10. s C.D. les lieux Elevez sont les plus sains,

16. D.

Embates, module, ou particule servant 11. f. E. 114. A. de mesure, Embeli masculi, des pistons pour les 318. A pompes, 19. f. E. Empatement, Em leston espece de maçonnerie, 46. A. Enarmonique, Genre de chant, 160. Encarpi , gousses du chapiteau Ioni-

тоб. А. Enclyma, élevation du Pole, 285.p.C. les Encognures doivent estre fortifices, ou en grossissant les colonnes, ou en élargissant les tremeaux , 81. p. D. Encyclopedie, 8. A. les Enduits doivent estre faits avec de

la chaux éteinte depuis long-temps, 236 B. ils doivent estre de plusieurs couches afin d'estre polis, 238. C Enduits des lieux humides, 239 C. Engonate, espece de cadran au Soleil,

285. B.

Entablement , rr. A. l'Entablement doit estre de la cinquieme partie de 176. A. f. D. la colonne, Emasis, renflement de la colonne, 84. A

Entrecolonnement, ils sont tous égaux dans tous les genres à la reserve de l'Eustyle, 80, s. C. les Entrecolonnemens étroits font paroiftre les co-lonnes plus grosses selon Vitruve & felon Pline, 77 f.D. les Entrecolonnemens serrez plaisoient aux anciens, 79 p. A. Epagon, moufle qui tire à soy, 302. B.

Ephebeum, l'Ecole des jeunes hommes, IDA. A.

Ephelton, Epidimoeron, Epipentamoeron , Epitritos . parties de l'Asse, 58 B.

Epibathra, machine montante, 347.A. Episcenium, le second étage de la face de la scene des Theatres, 176. s. E. 243, A.

6, p C. Epitithedes, les grandes Simaifes, 101, C.E.

Epischides, chevilles de fer dans le chapiteau de la Carapulte, Epizygis, une des parties de la Balliste, 338. A.

Equerre, la maniere de la faire juste inventée par Pythagore, 271. E. les Equinoxes & les Solftices étoient marquez par les anciens à la huitie-me partie des Signes, 279. A.

Eratostene a mesure le tour de la terre, 23. C. a inventéle Mesolabe, 273.E. Ergara, vindas, 7. p. D. 276. C. Erisma, archourans, éperons, 229. A. piedestail à Escabeaux, 88. A.

les Escaliers des anciens étoient bien plus rudes à monter que les nostres, 272. f. D. leur proportion étoit prise du triangle rectangle de Pythagore, 272 A. disposition des Escatiers des

Theatres, 182. B. Eschara, grille servant de base à la machine appellée Tortuë, 347.B. 51. C. Fleulus

Esprits, il sont les auteurs de toutes les fonctions, 250. A. Vitruve croit qu'ils font reparez par l'air que l'on respi-re, 251. p. E les Esprits sont cause de la rarefaction, 256. B. la beauté & l'excellence de l'Esprit

moins estimée par les anciens que la force & l'adresse du corps,270.B.

pourquoy, ib.p. D. chaqueEstage avoit son ordre dans les édifices des Anciens, 209. p.C. Etables à boufs, les Etoiles ont des temperamens diffe-277. C.

Etuves des bains, 190 A.192 A. Evangelus, nom donné à celuy qui découyrit la Carriere de marbre dont le Temple d'Ephese fut bàti, Everganea trabes, des poutres fortes, 155. A

Eurythmio Eustyle , 78. A. Il est de la plus belle ordonnance, Eutheia, la vertu de la ligne droite dans la Mechanique, 309 D.
Euthytonos, espece de Catapulte, 331.

Examen, la languette d'une balance,

311. f. D. Exedra, Cabinet de conversation, Gallerie, Balcon, Terrasse, 194. A 215. B.

Expolition commode des appartemens, 14. A. 17. A.

Extrema subgrundatio, l'entablement, 111. A.

#### F

FAces ou bandes des Architraves, 100.B. des Chambranles, 132. A. Faistage, . 110, p. C. 138 234. f. D. Farnus, arbie, Farraria, greniers, 224. A. Fascia, face des Chambranles & des Faftigium, fronton, 78, p. C. 120, D. Fances, passage étroit à l'entrée des 214. B. maisons, Favi, carreaux hexagones longs, 235.

p.E. porter à Faux, 228. B. les Femmes ne se mettoient point à table avec les hommes chez les

Grecs,
Femur, regle dans les Triglyphes,

Fer à moulin, 39. C.C. Fermentation Ferme assemblage de charpenterie, 110. p. D. il y avoit des Festes aux Solstices & aux

Equinoxes parmy les anciens, 279. A. Festons, 106. A. le Feu, ce que c'est, 38. p. C. ir. il a esté la premiere occasion de la so-38. p. C. 11. cieré des hommes,30. B c'est le principe de toutes choses selon Heraclite, 32. D.

Filet, espece de moulure, 4. p. C. 92. p. C. p. C. Fistucatio, pilotis, 85. A. Fistula, les descentes des goutieres,

209. A. Fleuron, au haut du Temple Periptere rond.

les sources des grands Fleuves viennent du costé du Septentrion, 254. C. Fleurs, roses du chapiteau Corinthien, 109. A.

Flos , le fleuron du haut des Temples Peripteres ronds, 140. A. Flute de la Gadaloupe 296. p. D. Fænilia, grenier au foin, 224. A. les Fondemens, comme ils doivent estre faits, 19. C, quel doit estre l'empatement & la largeur des Fon-

demens, 19. f. D. 84 D. 129. f. E. le Fondement est la partie la plus importante des Edifices , 229 B. les bastumens sont mieux Fondez sur les

montagnes

montagnes que dans les lieux bas; 15. C. largeur des fondemens quand

il y a des caves , 22N. B. les Fontaines bouillantes , 38. E. d'où vient leur chaleur , 30. p. E. 255. D. il y a des Fontaines d'eau froide qui bouillonnent comme fi elles estoient fur le feu , 256. A. toutes les Fontaines chaudes ont une vertu Medicinale, 255. 2. E. 246, C. les meilleures Fontaines sont celles qui coulent vers le Septentrion, 25. B. Forces, 110. A. 130. A. 25. B. les Forces. les Forces des toits des anciens pour

voient representer les modillons par leursaillie hors du mur, 10...p.C. Fores, les portes de menusserie, 132. p.E. Fores quadrifores, à deux batp. E. Pos a guaracijores, a deux battans brilez; condaplicabutes, fin-plement briles; diclides, coupées en travers; bifores, à deux battans simplement; Valvate, qui n'ont qu'un battant, 134. A. p. B. f. C. ornix., voute.

Fornix, voute, 152. p. B. Fortifications des anciens, 20, B. temple de la Fortune équestre, 76. p.B. A. 155, C Foudres taillez dans la corniche Dori-

le Fourneau des Etuves & des Bains, 190. A.

le Foye des animaux fait connoistre si les lieux sont sains ou non, 18. C. Fresne, arbre, Frefine, arbre, 52. D.
Frefigue, maniere de peindre, 238. p.E.
Frigidar um, lieu dans les bans pour
fe rafraîchir, 194. L. D.
Frife, 100. B. fon Etymologie, ibid.

les païs Froids sont plus sains que les pais chauds, 17.B. les maladies causées par le Froidsont difficiles à guerir,

120. f. D. Frontispice, 120. s. D. Fronton est le fastigium des anciens, 78, p. D. il fiit premierement nom me plasta, 78 p. D. sa proportion selon Vitruve, 101, s. C. selon Serlio, ibid. les anciens ne mettoient dans les Frontons ny modillons ny denticules, 112. B sçavoir si les mo dillons dans les Frontons doivent estre perpendiculaires à l'horison, 112, s. E. Fronton dans l'ordre Toscan , 139. A. Frontons qui ne soûtiennent pointle toit, 243 p. D. le Frottementest un obstacle au mou-

vement de toutes les machines selon Aristote, 304. s. C l'auteur en a inventé deux qui sont exemptes de Frottement dont l'une agit par le moyen du rouleau, ibid. l'autre par le moyen du levier , 305 p. D. la production des Fruits est l'effet d'u-ne plus grande force dans un arbre que la production des feuilles & du

dans les lieux où il Fume il ne faut point d'ornement de sculpture. 237 B. moyens pour empescher qu'il ne Fu-223. D

me, 223. D.
Fundu i ambulatiles, des piftons, 322 A.
Fus solor, fauve, 2,9 f E.
Fusca von, la voix qui n'est pas claire
&ccclatante, 160. p. B. le Fust de la colonne, Fusterna le haut du tronc du sapin, 51 B.

Alleries ou loges, 148 p D. Garderobe, 225. B. Gande herbe dont on teint en jaune ,

250. f C. Genet d'Espagne, plante, 237. A. le Genie fait plus dans les Arts que la 304 p.B. Genievre arbre, 52 C. Genres dechant, Harmonique, Chro-matique & Diatonique, 159 D.

Gerane, machine pour décharger les 320. p. E navires, 320. p. E.
Glarea, gravier, 36. p. D.
Glaftum, pathel teinture, 249. p. E.
Gnomonique, 9 B. elle fait voir des
chofes admirables, 274. D.
Gnomon, style de cadran au Soiel, 23,
A. il y a de deux fortes de Gnomon,

274. p. E. la grandeur de l'ombre du Gnomon au jour de l'Equinoxe est le fondement de la diversité des Cadrans dans les lieux differens, 283. B

Gonarque, espece de Cadran au Soleil, 285. B

Gorge de la colonne, 81 p. E. Gorge du chapiteau, Architectes Gothiques ont employé l'Acanthe épineuse dans leurs

ornemens, 108 p C. Gousses dans le chapiteau Ionique,

Gouttes dans l'Architrave Dorique, 116 A. leur origine 116. p D. leur forme est quelquefois différente dans l'Architrave & dans la Corniche, D. les Gouttes de la (orniche

Dorique, 118. A ll y en avoit dans l'Architrave Corinthien, 99 B. le Goult de l'Architecture est en partie fondé sur l'accoutumance, 106 s. C. Grain, quatrième partie de la silique, 58. s. D.

les Granges, Gravier, 36. P. E. Gravitudo, enchifrenement, 23 C. les femmes Grosses sont reputées estre malades, 49. C. Greniers, 224. A. 242 B Grotesques Groterques, 242 B.
Grue, machine pour élever les fardeaux, 304. f. A. 312. f. D. pour demohr les murailles, 343. D. pour faire les enlevemens aux Theatres,

3:3. P. D. Guerite, Guindage, machine de guerre, 361. D. Guindoule, machine pour décharger les vaisseaux. 351 p E. 249. f. E. Guesde, teinture, Gyneconitis, appartement des femmes

chez les Grecs,

H Abitation des premiers hom-mes dans les bois & les caver-Hamata regula, des tuyles qui ont est cochets ou des rebords, 240. p. E. la Mufique Harmonique, 158. C. elle a sept parties, 159. s. D. Harmedone, le nœud qui joint les deux poissons dans le Zodiaque, 281. [ E. Har paginetuli, des entortillemens dans

les grotesques, . 242. A. la Hauteur trompe, 81. B. mais elle ne trompe pas tant que plusieurs se l'imaginent, 81. f. D. 204. f. C. Helepole, machine qui ruine des villes, 343. p. E. Helices, petites volutes au milieu de chaque face du chapiteau Corinchaque and their their, 279. E. 180. C. Helice, l'Ourfe, 279. E. 180. C. Hemeris, espece de chesse, 51. P. E. Hemiolios, la moitié jointe au tout; une des partitions de l'Asse, 58. A. Hemicycle, espece de Cadran au Soleil. leil, 285. A. Hemicylindre d'Architas pour trouver une moyenne proportionnelle ...

Hemisphere espece de Cadran au Soleil, 285. A. Herisson roue servant aux moulins,

313. P. E. Hermedone, les delices de Mercure, 281. C.

Hermogene Architecte auteur du Pseudodiptere, (8. A. & des meilleurs preceptes de l'Architecture, 79. A. Herones, des facs pleins de terre graffe dont on emplit les batardeaux, 198, f.D.

Hestre, arbre, Hente, ande, 316, 19.

Hexaftyle, anciens ne répondoient pas auxnoftres, 234, f. E. 287, f.E. les Hommes font feuls capables de connoiftre la beauté de l'univers,

les corps Homogenes sont transparens, 202. f. E. Homotonorum foramina, les trous du chapiteau de la catapulte, 6.f.E. Horloge, 285, p. C. Horloge d'hyver, 278. B. Horloge de nuit, 287. f. E. 321. p. C. l'artifice des Horloges à

321. P. L. Partifice des Horloges à rouës, & à pignons a efté connudes anciens, 329 f. D. Horloge Anapho ique, 290. A. Horloge fonuante de Charlemagne, 329 f. D. Hofpitalia les entrées des étrangers fur la Scene, 171. A. 175. B. l'Hoffel de ville, 155. D.

Horrea, des granges, 224. A. Hourder, 234. p. D. chaux détrempée en Huyle pour join-dre les pavez des terraffes, 235. C. Hourder , Humeri pronai, les costez du porche, 142. p. B. par quel moyen on desseche l'Humidi-

té des allées des jardins , 188.B. Huys, 152. p. E. Voyez Fores. machine Hydraulique qui fait joiler des Orgues, 322. A. son clavier, 164. p. C.elle a esté executée & mise dan le cabinet des machines qui est en la Bibliotheque du Roy, 327. p. B. Hydromyla, moulins à eaux, 313. D. Hypæthre, 72. A. Hypathre, 72. A.
Hypate Hypaton, la premiere corde du
premier tettacorde, 164. A.
Hyperbolaon, tetracorde extréme, 165. A. musque Hypocritique; 18.1. E. Hypertyron, la frise qui est au dessits du chambranle, 128. C. B. 130. A. Hypocaussum, lieu chaud pour faire succe, 289. p. C. il signise aussi le converse qui chambra le converse qui chambra l'acut du bein.

fourneau qui chausse l'eau du bain, 192. s. C.

Hypogas, des caves; 428.B.

Hypoganium, l'appuy du leviet, 310.A.

Hypograchelium, la gorge de la colonne, 81. p. E. 96. A. la gorge du chapiteau Dorique, 16. A.

Hylginum, couleur bleuë, 249. D.

K

Ambette qui soutient les chevrons, 346. p. D. les maux de Jambes sont souvent cau. sez par les mauvaises eaux, 263. A. l'Ichnographie dessein du plan d'un edi-10. A. les Images que les anciens mettoient dans leurs vestibules appellez A-2 4. B. tria. Imbricata structura, maçonnerie cloison, 42. A. Imitation de la nature est un des principes de l'Architecture , 111. A. 243. p.E. Impages, traverfant, Impetus, grandeur, 209. p. D. Imposte 228. C Inclination des membres d'Archite-Eture, Incumba, des impostes, 228.C. Inde, couleur,
Index, pierre de touche 247. f. E. 273. P. E. Infertum, maconnerie en liaifon, 440.D. Intercardinate trabes des sablieres qui ont des tenons, ont des tenons ; 348. A.
Interpensiva, des potences, 208. A.
Interscalmium, l'intervalle qu'il y a
d'une rame à l'autre, 11. LE 322. p. C. Intertignia, les espaces qui sont d'une poutre à l'autre, 1711. A. Intervalle composite & incomposite dans la Musique des anciens, 1601 ſ.E. Intestinum opus, ouvrage de Menuiserie . 155. D. l'Invention 4 11. A. pour empescher que les Joints n'éclat-Ordre Ionique, 89 B. Base de la colonne Ionique, 96. A. elle est rare-ment mise en vlage, 92 p. D. elle est la plus ancienne, 106. A. la proportion de la colonne Ionique est prise fur celle du corps d'une femme, ib. volute Ionique, 94. A. porte Ionique, 130. A. Ordre Ionique pour les portiques des Theatres , 184. A.B. le Jour des anciens eftoit partagé en douze heures depuis le lever juf-qu'au coucher du Soleil, 24, f. E.

le Jour doit estre secherché sur toutes choses dans les edifices, 224. B. mais principalement aux escaliers & aux passages, 224. C. comment il faut mettre un tableauen son Jour, 221. f. C. l'Jaiss, guesde, herbe pour teindre en bleu, 249. p. E. l'Jodomum, maçonnerie où les affises sontégales, 45 B. Jubé, 170. p. C. 1858, des pieces de bois en travers, 343. A. le Jugement de la veue, 205. C. 201. B.

le jugement de l'ouie, ibid.

Jugumentare, faire qu'une piece de bois
pose sur plusieurs autres, 31.C.

Jupiter fait son cours en onze ans trois cent soixante & trois jours, 276. A. la Jurisprudence est necessaire à un Archucche, 7. B.

Ĺ

Abrum, le bassin ou cuve où l'on

se baigne, 1922. p. B.
Laconicum, l'etuve à faire suer, 1922. A.
Lacolomus, ligne pour marquer les signes dans l'Analemme, 284. B.
Lacunaria, les lambris des planchers, 113. B 107. C. 127. S. D. 212. B. 236. S. C.
Lacos, l'enfoncement qui est dans les lambris, 127. S. E.
Latt de chaux n'est point l'Albarium opus des anciens 155. D.
Lambris, 240. S. D.
Lambris, 240. S. D.
Lambris de cuivre ou de corne sur lefquelles les anciens marquoient les intervalles des Diefes, 18. p. D.
une Lampe allumée estant descendue dans un puits, s'éteint quand il ex-

hale des vapeurs minerales, 286. C. la Lanterne d'un dome, 140. p. C. Lanterne d'un moulin, 33; p.E. Lapis, azur naturel, 248. p.C. Laqueare, plancher, 11. f. E. Larix, atbre, 53. A. histoire de l'incombustibilité du Latix, ibid. C. Larmier, 4-p.C. p. B. Laser, plante ferulacée du pays Cyrenaque, 259. Å. Lateriaria, des chevrons ou autres pieces de bois mises en travets, 348. A. Latrina, privé, 225, f. D. Lentilles au nombre de cent huit dans la dracme, 58. f. D. Lepturgia, pienus petite partie de l'asse, 58. f. D. Lepturgia, menussetie, 155. f. E. Lepturgia, menussetie, 155. f. E.

Leucophes, couleur fauve, 259.B. Levier, 286.B. 310. A. Leucoson, especede violette, 250. p.C. Levier, maçonnerie en Liaison, 42. B. Libages , 22 f. D. Libella, niveau, Libra aquaria, niveau pour les Fonte. niers, niers, 264 B. Lichanos, intervalle des tons de Mufique, Liege, arbre, 162.B. Lien, piece de charpenterie, 196. s. D. 223. A. Lieuë de France, 25. f. C. les Lieux sains ou qui ne le sont pas,

23. A. 201. C.
Ligustrum, troësne, 250. f. B.
Limace ou vis d'Archimede, 316. p. D.
Limen, tout ce qui est posé en travers
comme un seüil, un appuy de senestre, un linteau, un Architrave,
212. f. D.
Limen superum, le linteau, Limen in-

Lineau, Lineau, Lineau, Lineau, Lineau, Lineau, Ferum, le feuill, 212. f. D.
Linteau, Espece de moulure, 93. f. D.
Lits des pierres, 43. A.
les Lits où les anciens couchoient étoient contre la muraille fans ruelle, 124 f. C.
Loculamentum, piece de la Gatapulte,

3,0. B.
Logeion, le lieu où l'on recitoit dans
les Theatres, 170. f. B. 182. A.

Loggie, galleties ouvertes d'un costé, 148. p. D. 246. p. D.

Logos opticos, proportions des rayons visuels, 8. As.
Lorica, enduit, 235. As.
Louica parapet, 344. f. B.
Loutrow, bassin ou cuve on l'on se bais gne, 194. B.

gne, 194. B.
Louve, inftrument pour lever le groffes pierres, 298. A, il y en a de trois especes, ibid, le Louvre a par dehors un grand ordre

quicomprend deux étages, 214, f. C. Lucifer, l'étoile du matin , 275, D. Lumen bypethyri, l'ouverture de la porte, 127, f. C. temps du couts de la Lune 275, C. differentes opinions des anciens fur les raisons des diverses apparences de la

Lune, 277. D. elle est comme un miroit, 278. B.

Lutum & Lutea, Gaude, couleur jaune, 250. s. G.

Lysis, espece de Cymaise, 88. p. E. 176.
p. E. 228. s. D.

N

Machine, ce que c'est, 195. A, il y ena de trois genres, squorir l'Acrobatique, la Pneumatique, & la Banautique, Machine & organe en quoy different,

296 A. Machine pour élever les fardeaux ; 297. D.

Machine qui éleve les fardeaux fans frottement par le moyen du touleau, 304. f. C autre Machine qui fait le mesme effet par le moyen du levier, 305 p. D.

Machine inventée par Ctefibius pour pendre un miroir, 286. A. autres Machines de l'invention de Ctefibius, 319. A. Machine pour sçavoir combien on a

fair de chemin', \$27. D. plusieurs Machines pour élever l'eau, scavoir le Tympan, 312. C. la rouë à quaisses, 312. A. la rouë à chapeler, ibid. la Vis d'Archimede, 316. A. la pompe de Cressbius, 317. B. la Machine à deux chapelets par le moyen de laquelle l'eau s'éleve ellemême, 319. C. Machine hydraulique qui fait jouer

Machine Hydraung, 322. A. Machine montante, 343. B. elle est appellée Epibathra, 347. A. Machines employées à élever les grandes pierres du fronton du Louvre,

319. D.

Machines de guerre, sçavoir les Scorpions, les Catapultes, 129. C. l'Omager, 330. S. E. la Baliste, 312. C.

Machines pour jetter les bombes, espece de Balliste, 333. S. D.

il y a des Machines qui ne reussissi

pasen grand comme en petit , 352. C. Maçonnerie & fes especes , 42. B. Maçonnerie ou structure des Grees , 42. p. D. la Maillée , la structure en Liaison , 42. f. D. Magadi: , instrument de Musique ,

Magadi: , instrument de Musque , 202, p. D. les premieres Maisons ont esté prises sur le modele du nid des hirondellps., 50. C. les Maisons doivent estre différenment disposées selon les differentes qualitez de ceux qui les doivent habiter, 221. E. les Maisons de campagne, 222. E. les Maisons des Grecs, 215. A. celles des Romains, 213. A. Malleoli, 3 des Brulots, 355. C.

Malleelt, des Brulots, 353. C. Manacus, ligne pour les mois dans l'Analemme, 184. B. Manubalifte, perites Baliftes, 296.f.C. Manuela, piece dans la Carapulte, 310. B.

Marches des degrez des efcaliers des anciens eftoient beaucoup plus hautes que nous ne les failons à prefent, 272.f. D. Marches des Orgues des anciens,

324.B.

les lieux Marescageux sont mal fains, 16. D. principalement siles Marais font des eaux dormantes n'estant point jointes à des tivieres, 19. A. les Marais qui sont proches de la mer & tournez au Septentrion à l'égard de la ville ne sont pas si mal fains, 18. D. la ville des Salapiens su transportée en un autre lieu à cause des Marais qui la rendoient mal faine, 19. A.

Marqueterie, 134. f D. Marbre bon à faire le fluc, 244. A. Marmoraium, Stuc, 156. f. E. Mars fait fon cours en 683. jours, 276. A.

Masques des Acteurs des Comedies des anciens, 178 p. D. Mattacare, amasser plusieurs choses ensemble, 237. p. E. Materia, que signise, 35. p. E. Maucole fait bastir son palais de bri. que, 47. A. Mausolée. 47. B.

Mautotee, 47. B. les Mechaniques, 286. f. E. le mouvement circulaire est le premier principe de la Mechanique, 309 D. Mediana columna, les colonnes du mi-

lieu, 92. B.

Megalographia, histoire, genre de peinture, 24-1. D.

Meleze, arbre, 33. f.E.

Melinum, couleur Meline, 24-5. A.

Menium, le larmier d'une corniche, 4. f. C. 118. A.

Menuiferie, 155. D.
Mercure & Venus tournent autour du
Soleil, 275. D. Mercure fait son
cours en 360. jours, ibid.
Maniere de trouver la ligne Meridienne, 24. B.

Merones, des sacs pleins de terre grafse pour emplir les bastardeaux, 198. B. Meros, cuisse, partie du Triglyphe,

116. B.
Mesaule, petite cour longue entre deux
corps de logis, 216. B.
Mess, une des Phtonges de la Musique
des anciens, 164. A.
Mesolabe inventé par Eratolthene

Melolabe inventé par Eratolthene pour prendre une moyenne proportionnelle, 273 E. Meson, le tetracorde du milieu, 165. A. Metaux & mineraux n'eftoient pas difference par les accesses de par les accesses de la la company de la

stinguez par les anciens, 255 p D. Mesotriglyphium, l'entre deux des Triglyphes, 120. p.C.

Metagenes, inventeur d'une machine pour amener les Architravers du Temple d'Ephele, 306, B. Metaiomé, coupure du Denticule, 100, f. E.

musique Metrique, 148. f. E. Metelin , ville mal exposée à l'égard des vents , 23. A Menché, coupure du Denticule , 100.

Metope, 112. A. les Metopes doivent eftre aufi longues que larges, 116. B. les demy-metopes, 116. B. Mine de plomb, 245. P. E. Mine pour prendre les villes, 351. C. Minetaux & metaux n'eftoient pas diftingnez par les anciens, 255. p. D. Minium, vermillon, 243. C. les Modeles pour les Edifices font une efpece de Scenographie, 10. f. D. les Modeles font inutiles aux grands & C.

parfaits Architectes , 210. f. B. Modillons, Mutules & Corbeaux fignifient la mesme chose: on les attribue quelquesois particulierement à l'ordre Ionique, au Corinthien ou au Composte, 3. D. les Modillons emblent devoir avoir esté pris sur le modelle du bout des chevrons plutost que sur celuy des forces, 711. f. D. on ne doit point mettre de Modillons au dessus des Denticules. Les anciens n'en mettoient point aux frontons, 112. B. squoir si les Mo-

eftre perpendiculaires à l'horifon, 11; p. B., 14. Modioli quadrati, les quaisses de la roue qui éleve l'eau, 313; p. B. Modioli, des barillets dans le chapiteau de la Cataputte, 319. B. Modiolisi, corps de pompe dans la ma-

dillons dans les frontons doivent

Module, ce que c'est, 78.p. E. ils sont differens dans les trois ordres anciens, 74. E. la colonne Dorique a son Diametrede deux Modules, 114. B. Module est appellé Embases, 114. B. pour quelle raison, 114. p. D. Moilons, ce sont les Camenta des Latins, 22. p. D.

tins, 22. p. D. Mole pour couvrir les ports, 195. A. trois manueres de bastir les Moles, 197-198. B.

Monochrome, genre de peinture, 139. p.E.

Monocorde instrument de Musique,

Monogramme, genre de peinture,

Monoptere rond, 139 A.
Monottiglyphe, 119. A.
Mortarium. vaisseau dans lequel on fait
le Mortier, 269. f. D.
Mortier, par quelle raison il s'endurcit, 37. A. Mortier de chaux & d'huy-

le, 23. C. de chaux, de fable & de cendre,

Mofaique,

Mouchette, membre des corniches, 4.

Mouchette, membre des corniches, 4p C. 101. p. B. Moufle pour les machines, 297. D. Moulinet servant aux machines, 7-p. D. 297. E

Moulins à blé, 313 D.
Moulines, 237 E.
Mouton, machine pour enfoncer les
pilotis, 85 p. D.

les Murs des villes, lent largeut, 20. A. ils doivent faire une enceinte; ils doivent eftre fortifiez par des pieces de bois miles en travers, 20. B. lat. geut des Murs des Temples, 126. A. les Murs qui font baltis de petites piertes font plus forts, 126. B. Murs à Bollages, ibid. construction des Murs qui offtiennent des terres, 228. B. dans les Murs rien ne doit porter à faux, ibid.

la Musque, 158. E. elle est necessaire à

la Mufique, 158. E. elle est necessaire à l'Architecte, 7. A. la Mufique est de fix especes, 158 p. D. elle a sept parties, 159. f. D. la Mufique des anciens n'estoit point à plusieurs parties, 161. p. B. la Mufique à plusieurs parties plais à peu de personnes, 165. f. E. la Mufique est ou vocale, ou instrumentale, l'instrumentale est ou Preumatique ou Platique.

tique,

1986. p. B.

Mutules, ils sont particulierement activituez à l'ordre Dorique, de messe
que les modillons appartiennent à
l'ordre Corinthien, 3. s. C. leur origine, 111 B. les anciens les faisoient
en panchant, ibsd. Mutule dans l'ordre Tosan, 1886. s. B.

Ν

Nais en parastaci, Temple à Antes,

Naufrage d'Aristippe; 199. D.
Nesser, la corde qui fonne le ton le plus
aigu.
Nicomede inventeur d'un instrument

dont on fe fert pour tracer la ligne de diminution des colomnes, 84 p.B.
Nil, description fabuleuse de fon cours,

1NII, description rabuletife de lon cours, 255. A., son eau est bonne à boine quoyqu'elle soit trouble, 262, p. E. eaux Nitreuses purgent & fondent les écrojielles, 256. C.

Niveau, 256. C. Niveau, 38. f. B. S. f. C. Niveau, 68. f. B. S. f. C. S. f. C. Niveau des Fonteniers, celuy de Monfieur Mariotte, 254. B. 276. f. B. Noir de charbon, de fumée, de lie de

win brusse, &c. tallete, de lie de vin brusse, &c. 247. D, la division des Nombres par dixaines est prise du nombre de nos doits, 57. D. le Nombre le plus parfait est le six, 58. A. le nombre Cubique deux cents seize sur chois par Pythagore pour y reduire ses preceptes,

Noyau des Planchers fait avec du ciment, 234.C. Nummus, toute forte de monnoye, 60. p. B.

0

Bole est la sixième partie de la dracme, 48. D.
Observatoire pour l'Astronomie & pour la Physique basty par le Roy à Paris, 13
Ocre, couleur, 244. D. Ocre Attique est le Sil. 249. S. E.
Octe de Rut, 245. S.B.
Octave, 165. A.

165. А. Octoftyle, 183. B. Odeum, petit Theatte, 183. B.
Occi, les grandes falles, 215. B. 220. A. Occonomia, une des parties de l'Architecture; 9. E. Oeil de la volute lonique, 94. A. felon Phil, de Lorme, 96. E. felon Gold-mannus; felon Alberti & Serlio , felon noître explication; ibid. Oiax , la barre ou le manche du gouvernail, 310. C. les Oiseaux ont peu d'humidité selon Vitruve, 18. A. l'Olivier n'est point sujet à la vermoulure, 2 6. E. on mettoit des bastons d'Olivier en travers dans les murs 20. B. des villes, Onglet, Onifcos, moulinet, 7.p.D.
Opes, cavernes, c'est-à-dire les trous de boulins qui sont laissez dans les murs, 112. B Opisthodomes, la porte de derriere d'un 64. p. D. Temple, l'Optique est necessaire à l'architecte, Orbiculus, poulie, B. Orchestre, le milieu du bas du Thea-170. A. aria structura, maçonnerie par assiles, Ordonnance des bastimens, 9. E. 56. P. C. Ordonnance des colonnes, 76.P.D. Ordre d'Architecture, 28. A. sa definition , 103. p. D. il est different d'ordonnance, 28. f. A. felon les Ordres differens, la disposition des colonnes doit estre differente, 80. f. E. l'Ordre Corinthien & l'ioni que ne sont differens que par le chapiteau, 104. B. les grands Ordres qui comprennent plusieurs éta-ges sont le plus souvent sort abu-sifs, 214. p. D. cela neanmoins se peut sauver comme l'on a fait au ibid. f. C. Louvre, chapiteaux à Oreiller, 92. B. Organe & machine, quelle est leur difference , musique Organique, Orgues, espece de machine hydraulique, 163, s. D. 322. A. maniere d'accorder les Orgues, 466. f. C. Orgue de nouvelle invention, 327. p. C. Orler, membre de moulure, 3. f. B. 52. B. Orme, arbre, 52. B.
Ornsmenta, ce qui est sur les colonnes,
sçavoir l'Architrave, la Frise & la Corniche, 6. p. D. 84. D. 109, p.E. Ornemens improprement dits, 215. f. A. Orpin, mineral, Orthographie, elevation, espece de 10. A. deffein, Orthostatata, piedroits, 45. p. D.
Oryger, des Tortues pour couvrir les 349. B pionniers, 349.B.
Ofier, arbriffeau, 252.316. p. D.

Ose, membre de moulure, 4.p.D.

Outremer, bleu artificiel, 248. p. C.

Oxycedrus Lycia, arbre, 53. p. E.

ſ.E.

l'Ourse, constellation,

membre du Chapiteau Ionique, 96.

P Aconius Architecte reiissit mal changemens de Scene aux Theatres, dans l'invention d'une machine Peribolon, parapet, Pericles grand amateur de l'Architectuavec laquelle il avoir entrepris d'are, 55. p. E. l'estime qu'il avoit pour Phidias, ibid. il fait bastir l'edisce mener la base de la statue d'A. pollon, 308. A. Pagmentum, assemblage de menuiseapellé Odeum, 183. p. D. rie, les Païs froids font plus fains que les Perycion, Peridromé, corridor, 72. p. A. 344. f. B. Pais chauds, 17, B, les Païs meri-dionaux & les septentrionaux ren-Peridremis, corridor, 195. 216. C. Periechundes, les lieux qui resonnent tout à l'entour, 182. B.
Periptere, espece de Temple, 66. A. la
proportion des Peripteres se prend
du nombre des colonnes dent les corps diversement temperez, 201. D. & les esprits differens, les Paisages des tapisseries, 170. p. u nombre des colonnes, Parlage, genre de peinture, 24. C. les Palais en France differens de ceux Periptere rond, 139. A. 140. A. les Tours de bois dont on se servoit à la guerre estoient apellées Peripte. 178. f. D. d'Italie, Palestre, lieu d'exercices, Periftyle, 72. A. 194. A. ses propor-192. D. Pals resupinats, les pieux que l'on fiche de travers, & ausquels on atrache tions , 215. A. Peristyle des maisons des Grecs, 215. A. Peristyle des Palles écharpes qui arrestent les malestres, 194. A.
Peritretos, le trou du chapiteau de la 299. B. chines, Pali, des piloris, 85. A. les Palhers Baliste, #11. B. 336. B. Peritroches, la roile d'une grue. 299. E. 156. D. des Theatres, 156.D. le Palme est de deux fortes, 60. p. D. les Perles se fondent dans le vinaigre, Pannes, pieces de bois dans les cou-260. A. Perones, des facs qui servoient à emvertures, III. A. Panneaux de la menuiserie des portes, paqueter de la terre grasse pour les batardeaux, 298. s. D. Statues de Perses en maniere de Ca-134. A. couleur Paratonienne, Paramesé, Paraneie, noms des cordes riatides, 4. B. Personata fabula, des pieces de Theades instrumens de musique, 164. A. Parapegnatique, construction de ma-282. C tres, oil tous les Acteurs estoient masquez, 178. p. E. Perspective, 10. s. D. 232 s. E. 241. C. la Pesanteur des choses dépend de 178. p. E. Parascenium le derriere du Thearre, 161. p. C. les retours aux deux costez de la Scene, 177. A. toute leur nature, comment la Petrification se fait, 258 A. Parajiata . Antes , piliers quarrez , Peuplier, Arbre, Phigos, Arbre, Phalangaris, des Portefaix, 110. A. 153. A.

Parafias, arcboutant, 225. B.

Paries, le tronc d'un Piedestail con-Phellos, liege servant aux Clepsydres, 88 p. B. Parypaté, nom d'une corde des instru-287 A Phronges, fons en general qui com-prennent les tons, demi-tons, &c. mens de mulique, 164. A. Pastel, teinture, 161. A. ils sont ou mobiles, ou im-249, f. D. mobiles, ibid.

Phycor, herbe de marais, 199 p. C.
la Philosophie est necessaire à un Ar-Pavé, Pavimentum, Sectile, 235. B. 235. p. D. jeu de Paume, 194. A. nos Pástorales sont differentes des piechitecte, 6. A. le Pié de l'homme est selon Vittuve ces de Theatre que les anciens appelloient Satyriques, 178.p. D. la sixieme partie de tout le corps, Peltinatum tellum , toit pole fur deux 57. B. le Pié Romain antique, le Pié Grec, pignons, 31. ſ. E. le Pié de Roy, 60 Piedestail, 84 s. E. 166, A. Piedest Pettes, instrument de musique, 202. p.D. maniere d'escabaux, 88 A. le Piede-Peinture, ce que c'est, 241. C, elle est stail des Temples monopteres ronds, de trois especes, sçavoir le Païsage, l'Architecture & l'Histoire, ibid. les

120. A.

Pierres, leurs especes, 41 B. elles doi-

la Pierre s'engendre autrement dans

colonnes, 153, A. Piloris, d'Aune, 52. A. d olivier & de

chesne, 85. A.
Pinax, le sommier des Orgues des

les corps que dans les conduits des Fontaines, : 260. f.E. 262, f. D. Pilastre, 110. A. Pilastres joints à des

vent estre tirées de la carriere en

41, C,

27: A.

-324. A.

310, p.E. Pinna ,

Piedroit,

Eté,

Pierre de touche,

Anciens, Pince, levier de fer,

Grotesques peuvent faire un qua-

triéme genre, 242. p. E. la Peinture ne doit representer que les choses

qui peuvent estre, 242. B. Peinture

monogramme monocrome, 132. f.A.

Peinture à Fresque, 238. p. E.

Pelecinon, espece de cadran au Soleil,

Pentamoeron, la cinquieme partie d'un tout, 58 A. Pente pour la conduite des eaux, 2 5 D.

Penthelensis murus, une muraille à

Penula, chappe, ou façon d'entonnoir

Pentadoron, grande brique,

285. A.

Athenes,

4. p. D.

renversé, ? 317. C. Periactoi, les machines qui font les

51.A.

ibid.

Pinne, les marches des Orgues des 324. B. Anciens, Pinna, les creneaux, 349. A. Pin, Arbre, 52. C. Pinacoibeca, les cabinets de tableaux, 215. C. Piston de la pompe de Cresibius,318. A. de la machine hydraulique des Or-322. p. C. gues : Piton, Piftons des Pompes, 318 A. Piftons des Pompes des Pompes qui fait la machine hydraulique qui fait jouer des Orgues, 320. A. la Place publique, 27. C. 148. B. le Plan ou Ichnographie, 10. C. les Planchers en voute, 237. A. les Planchers qui boivent l'eau, 240. C. 237. A. les Planchers ne doivent porter que fur deux murs, 234. B. les Planeres ont leur mouvement propre d'Occident en Orient, 275 C. les Planetes s'arrestent quand elles tont éloignées du Soleil, parce qu'elles ne voyent pas assez clair sont éloignées du Soleil dans leur chemin, 276. B. le cours des Planetes expliqué par la comparaison des fourmis, qui marchent sur la rouë d'un Potier, 277. B. 237. S. E. Planicia, platfond, 237. f. E. la nourriture des Plantes se circule de mesme que celle des animaux, 50. f. D. Plasta, premier nom qui a esté donné au fronton, .78. p. D. Platane, Arbre, Platon inventeur de la maniere de doubler le quarré, 271. A. Platfond des corniches, 113. C. de la Platebande, 4. p. C. Platebande de l'Architrave Dorique, 115. A. du Chambranle Dorique, 116. A. du Chambranle Ionique, 120. A. du Chambranle Attique, 130. A. du Chambranle Attique, 134. B. Plateforme en terme de Charpenterie, 346. p. C. Platyphyllos, espece de chesne, 51. p.E. les Pleiades . 279. A. elles font dans la queue du taureau , 279. f. D. Pleuritides, les regles qui fervoient à boucher & à donner le vent aux tuyaux des Orgues des anciens, 324. B. Plinthe, 74 p.D. le tailloir du chapi-teau de l'ordre Toscan est appellé Plinthe, 138. A. Plinthe des bases, 90. A. de la base Tofcane, 138. A. Plinthe espece de cadran au Soleil, 285. A. Plinthos , brique ou quarreau , 35. p. C. Plis des vestemens des femmes ont donné lieu à l'invention des cannelures des colonnes, 102, f. E. fceler avec du Plomb, 45. A. 306. B. le Plomb rend l'eau dangereuse, quand elle est conduite par des tuyaux de ce metail. 268 A. il faut prendre-garde que les ouvrages foient bien à Plomb, 228. D. Pluyes, comment elles se forment,

elles tombent plus fouvent fur les montagnes que dans les plaines,

Plumariorum textrina, les ateliers des

225. A. 124. B. 151. B.

253. D.

Brodeurs,

Pluteus, cloison,

TABLE. Pluteus , appuy., 175. A. Pluteus, guerite, 350. A. Pneumatique, 286. A. 295. B. la Pneumatique mulicale, 324. p.E.

Pnigeus, une maniere d'entonnoir dans la machine hydraulique des Orgues, Podium , ballustrade , B. 86. Piedestail , 176, p. C. musique Poëtique, 159 f.E. Poinçon, piece de Charpenterie, 110. les Poissons ont peu d'humidité. 18. A. pourquoy ils ne peuvent vivre hors de l'eau, 18. p. E. le Pole, 275. A. l'étoille Polaire, 280. C.

Poliorcetes, preneur de villes, nom du
Roy Demetrius, 352. B. Poitrail, piece de Charpenterie, 6. p.D. 110. A. Polir avec le grez ou avec la pierre à aiguiser, 235. p. E. anguier, 25, p. E.
Polylpafte, machine qui a un grand
nombre de poulies, 302. E. Polylpafte d'Archimede, 302 f. D.
Pompe de Ctefibius, 317 B. Pompe de Ctesibius, 317. B.
Porches des Temples, 64. p. C.
Porches des Temples Toscans, les Portes des villes doivent avoir leur chemin à gauche 20. A. Portes des Temples sont de trois sortes, 127.B. Porte Dorique, ibid. Porte Ionique. 130. A. ses consoles, 123. s. E. la menuiserie des portes Doriques, 132. A. Portes, senestres, 220. s. C. Portes Atticurges, Porrectum, la force de la ligne droite, 186. B les Portiques des Basiliques, 150. E. les Portiques de derrière le Thea-tre, 183 B. le Portique Rhodien, 225. D les Portiques des Periftyles des maisons des Grecs , 161d. Portique de Pompée, 183 p. C les Ports de mer incommodez par les rivieres, Postes compatities, des poteaux assemblez, Postscenium , le derriere du Theatre, 170. p. E. Posiscum, porte de derriere, 64. p. D. Poterie, Statues, 76. A. tuyaux, 267. B Pourpre , 249. A. Pourpre rouge & Pourpre blanche, 249. f. C. la Pouliée de la terre est plus grande en Hyver qu'en Esté, 229. A. la Pozzolane fait un mortier qui durcit dans l'eau, 38. E. par quelle raison, 39 A. elle est propre à bastir les moles pour les Ports de mer, 196 p B. Pratique sans theorie ne sçauroit faire un irchitecte, Pracinctiones, les palliers des theatres; 156. D. Prafurnium , le fourneau des bains , 194 f E. Preffoir . . 223. A.

Presenta, des contrevents, 215. p.

les Principes de toutes choses, 32. D.

les Privez, .225. f D. Procasion, l'Antichambre, 225 p. E.

250. E.

les Prisons,

Prodomos, le Porche d'un Temple, 64. p. C. Promenoirs s 216. G Pronaos, le Porche d'un Temple, 64. p. C. Proprigeum , le fourneau des bains, Proportion , u. A. 56. C. il faut changer les Proportions selon la distance a laquelle les choses sont élevées, 100. A. cela se doit faire avec beau. les balluftrades, &cc 175. A. Proaportion generale qui dri eftre oberéevée dans la longueur, la largeur & la hauteur des pieces qui compofeet les appartemens , 215. B. la Proportion du corps humain , 57. A. scavoir si les Proportions des membres d'Architecture sont naturelles ou arbitraires,105, f. D.106, f.C. Proscenium, le devant de la scene du Theatre, 170 p.E.

Proflambanomenos, le premier ton du
fysteme de la Musique des Anciens, 164. A. Prospanclyma, espece de cadran au So-Propplaa, le porche, 64. p. C.
Propplea, le porche, 64. p. C.
Proppleam, l'avant-fourneau, 194. B.
Priftabiforumena, efpece de cadran au Soleil, 285. A. Proftas jambe de force, 225. B. Prothyrides, consoles, Prostyle, genre de Temple, Prostyron, vestibule, 216. C. Protrygeton, qui devance les vendanges, 279 E.
Protyron, espece de vin, 158 B.
Provindemia, étoile qui devance les vendanges, Pseudisodornum, espece de maçonne-Pseudodiptere, un genre de temple, 68 A. il est de l'invention d'Hermogene, & il a plusieurs avantages sur les autres genres de tem-ples, 78. B. Pseudodiptere double, 184 E. Pseudoperiptere, 138. A. 144. A. Pseudolystyle, sixième maniere de disposition des colonnes ajoustée aux cinq dispositions des anciens, 79. Pseudo urbana ades, les maisons de campagne qui n'ont rien de rustique, Pterigoma, aile, partie de la Baliste, 338. C. Pteremata, ailes ou costez d'un Tem-Puits fervants de foupiraux aux aque-266 ducs, Precautions qu'il faut prendte en creufant les Puits, . 268. C. Pulpitum, l'endroit du Theatre fur lequel les Acteurs viennent regiter, la Purgation se fait par l'acreté dissolvante & detersive qui est dans les remedes purgatifs, 257, p. E. Pulvinata captiula, les chapiteaux Ioniques,
Pulvinus, un massif, 92 ſ.E, 198. A. Pycnostyle, 74, A. Zzzz

Pycnon, intervalle, ferre dans le te-160 p. C. Pyramide des Temples Peripteres TAT. A. ibid. f. B. ronds Pythagore inventeur de l'equerre qui

fe fait par le moyen du triangle re-ctangle, 271 E. il avoit choisi le nombre cubique de deux cens seize, auquel il avoit reduit ses preceptes, 146 E.

mulique des Pythagoriciens , 159. p. C. Pgxodorus, nom d'un Berger qui trou-va la carrière de marbre dont le Temple d'Ephese fut basti, 309. A.

Vadra, un Zocle, 88. A. 93. f. D.

Ouadrans, la troisième partie
de l'Asse, 58 p. D.

Quadratum faxum, 21. f. D. 240. f.D. Quadres, on bordures, Quadriferes valve, une porte à deux 134. p. D. harrans brifez . Quart de rond, voyez Echine. Quadriflaviaia abies, le bas du tronc 51. p. E du fapin, Quarreaux de Tivoli, 235. A Quarreaux creusez par les bords pour faire un bon joint , \$25. C 48. f. D. Quereus, Arbre, Queue d'aronde, 138. R. 281. C. Queuema, les cinq douzièmes de 48. A T'Affe, Quintarium , les cinq sixièmes de 58. B.

196. p. C. Ainures. R une Rame paroist rompue dans l'eau, 103. C. les Rames ont plus de force, plus elles avancent loin hors de la galere, 311. p. E. Rapport fignifiant proportion , 56. C.

f. D. la Rarefaction des nuées produit le vent, 253, f. E. la Rarefaction se fait par le mélange d'une substance plus subtile que n'est le corps raresse,

Rechamus, poulie, Rechamus, poulle, le Récit a une inflection de voix par-159. I C. ticuliere, . 159. f C Regards des Fontaines, 265. D 267.D. Registres des Orgues, 324, p.B. la moyenne Region de l'air est plus froide que la basse, par quelle rai-

ibid.

277. f.E. fon, Regle appellée femur dans les trigly-116. B. phes; ringle fous les rriglyphes,

116. A. Reins des voures, quelles figures doivent avoir les Rem.

pars d'une ville, 26. 4. Renflement des colonnes, 82. p. B. il est desaprouvé par la plus grande partie des Architectes, ibid. Villal-pande veut qu'il foit fondé dans la fainte Escriture, ibid. Vitruve le met au milieu de la colonne, 82. sa grandeur se prend sur la largeur de l'entre deux des cannelures, 102. B.

Replum, le chassis d'un panneau, 134. A. Replum, un rebord, 338. f. E. la Representation des choses naturelles est le fondement de l'Architectu-. . ni. G.

Refauts ou avant-corps des Architra-98. A. 125. P. B. Reservoirs au nombre de trois aux fontaines publiques des anciens, 265. D.

la Respiration & ses usages, Ressorts de fer pour lever les marches des Orgues, 324. B. Retinacula, les écharpes qui arreftent

199 f C. les machines, 299 f C.
Resiculaturs, espece de maçonnerie, 42. A.

Retractiones graduum , les palliers de repos, 86. A. Retrogradation des Planetes, 276 f.D. 86. A. Revinctum, espece de maçonnerie, 45.

les Rhodiens vaincus par un stratagéme de la Reine Artemise, 47. Portique Rhodien 158 p. E. mulique Rhythmique, 8. C. E. Rhythmus , caderice , 48 f D. 223. A. Robur, aibre, 48 f D. 224. A. Romaine ou Statete espece de balance,

310, B Rome est placée en un climat temperé, selon Virruve, afin que son pen-ple sust capable de commander à tout l'Univers ;

les Romains ont écrit de l'Architecture avant Vitruve, 232. D. Rose au chapiteau Corinthien, 109 A. la Rosée s'engendre des vapeurs que le Soleil fait sortir de la terre, 294. B.

Rosundatio, la force du Cercle dans la mechaniqué, 196. B. les petites roises ne soulent pas si aifé-

ment que les grandes, şп f. Е. Rouleau, organe qui agit sans frotte-204. f. C. Rubra Sana, ville de la Tofcane, 43.

p. D. Rubrique finopiqué espece de couleur, . A. Raderation, espece de maconnerie,

214. A les Rues doivent estre alignées de telle

forte que les vents ne les enfilent point. 22. B. les lits des anciens n'avoient point de Ruelles ,

Ruinure, ou Rainure, 196. p. C. Rutrum, espece de truelle, 238. A.

S Able de cave ou terrain, 14. f. D. fes especes, 35. E. le Sable de la mer empesche le mortier de se secher, 36 A. celuy de riviere est bon pour les enduits, 36. B. Sable masle propre à faire les briques, 34. B. Sabliere piece de Charpenterie, 6 p D. la ville des Salapiens fut transportée en un autre lieu à cause des marais qui la rendoient mal saine, 19. A. Saillies doivent estre égales à la haureur des membres faillans, 101. A. 252 f. B. Salix erranica, Arbre, Salles & manger, 215. C. Salles Corinthiennes, Salles Egyptiennes, ibd. Salles Cyzicenes, 220. A. Salles à manger d'une grandeur extraordi-naire, 225. C. Salles où les meres de famille filoient avec lèurs servantes, Salmacis, fontaine, , 225. B. 47. C Sambyce, inftrument de mulique, 202. A.

Sambuque, machine de guerre, 353 B. Sandaraque, mineral, 245, elle se fait de la ceruse brusée, 248. E elle rend la voix belle, 261. p. A.

248. f.E. Sandarax , gomme, Saturne, le temps de son cours, 276. A. la Scene Satyrique, 178. A. nostre Sce-ne Pastorale n'est point la Satyrique des anciens, 178. f C. Sapin, Arbre, 51. A. le supernas & l'in-

54 B. fernas Saule, Arbre, 52. A. Scalmus, la cheville à laquelle on at-tache les rames, 11. f E 311 f C. Scamulli impares, maniere de piede-88 A. 174. A. ftaux,

Scamillum, tringle attachée avec des queues d'irondelles dans la Catapul-Scaphé, espece de cadran au Soleil,

263 B Scaphium inverfum , instrument fai-Sant partie des Clypsydres , 287.

Scapi cardinales . les montans des portes aufquels les gonds font atrachez, Scapi scalarum , les echiffres des esca-

liers, 272. p.D. Scapus, tige de la colonne, 92. B. Sceller avec du plomb, 43. A. 281. C.

la Scene des Theatres, 170 p. E. elle eft de trois fortes, 175, B. 178, A. elle se changeoit en deux façons, 179. FE Scena versarilis , une machine qui en

tournant change la face du Theatre, 175. f E. dustilis, une machine qui en

coulant change la face du Theatre, 174 1bid Scenographie, le dessein du plan d'un

edifice, Schinterns, ftyle qui fait voir l'ombre, 24. B

Sciographie, le dessein du profil, 10. Scola, un lieu dans les bains, 192 p.B.

Scotbut, maladie, elle vient des mauvailes caux, 263. p C. Scorpion, machine de guerre, 296. B. 329. C

Scotie, partie de la base d'une colonne, 90. A. du larmier d'une Corniche, Soutinos, nom donné à Heraclite à cause de l'obscurité de ses écrits,

la Sculpture est essentielle à quelques

membres d'Architecture , 118. [ il y a des endroits où l'on n'en doir point faire, Scuiula, quarré oblong, 137 C - 135 p. E.

Scuinta . gros rouleau dans la catapulte, 330. f D. dans la balliste, 336. Secos, la nef ou dedans du Temple, 64 p.D.

Securicle, des queues d'aronde, 138. B. Sella familiarica . la garderobe , 225.

les Sels de la chaux, ceux du fable & des pierres sont la cause de l'endurcissement du mortier, 37. p.E on messe du Sel dans l'eau des cisternes pour la rendre plus subtile, 269 B. Semiton majeur & mineur, 160 k. D. Semisse, la moitié de l'Asse, 58. A. Septentriones, les étoites de la grande

Ourse; 280. C. le vent de Septentrion guerit la fierre. & la toux, z1.D. lieux où les Serpens ne peuvent vivre,

Sesquialtera, le demy joint an tout,

58. p. E.

Seftertius, deux & demy, 19. B. c'est
la quartième partie du denier, 60. A.

16 Gwisme partie, 58. A. Sicilique, espece de mesure ou de poids, 338. C.

les Sieges des Theatres, les Signes du Zodiaque ont un mouvement contraite à celuy des Planeres,

275. C.

Signinum, espece de ciment, 36. s. D. il signifie quelquefois du morrier de chaux & de sable quand il est bien battu & corroyé long-temps, 269.

Sil, ocre jaume, 240. f. E. 241. p. E. Silique, troisième partie de l'obole, 58. f. D.

Simaife, espece de moulure différente p. D. 101. A elle est quelquesois apellée derniere Simaise, ib. celles qui sont au haut des grandes corniches sont apellées Epinibedes, elles ne doivent couvrir que les costez du fronton qui sont en pente, ror. A. leur grandeur, ibid. l'ordre Dorique a une Simaife particuliere, 120, p.B. Sima, grande Simaife, 3, f. B. 101. A. Sima fealptura; le peu de faillie d'une

moulure, 130.p.E. Siparium, voile qui couvroit la Scene pendant que l'on la changeoit, 175, f. E. 294. f E.

Six est le nombre le plus parfait, 58. A. Soffite, le dessous de ce qui est suspen-113. p. D. le Soleil par sa chaleur atrire les plane-

tes & les arreste, 276. C. le temps de fon cours, 275. C.
le Soleil échauffe davantage les corps
qui font les plus éloignez, 277 A.
les Solftices & les Equinoxes effoient

marquez parmy les anciens à la hui-tième partie des fignes, 279, A. Solive, 110. A. le Son, de quelle maniere il se fair,

157. p.E.

Sonnerie aux horloges des anciens, 287 f D. Souffler, par le moyen de l'eau, 268.

les Soufflets des orgues modernes ont un meilleur effet que ceux des orgues

des anciens, Soupape a clapet, Soupape ronde Soupape en cone, 317. p. D. Soupape apellée cymbale, 323. p. B. Soupape en forme de focet, 326. f. D. Sou-

pape à queuë, ibid. Soupiraux aux costez des puits pour faire evaporer les mauvaises exha-

fair every 208. U.
laifons,
les Sources des grands fleuves viennent du costé du Septentrion, 254. C.
Courds 182. E. les lieux Sourds, 182. s. E. Spira, la base d'une colonne, 74. s. B.

88. A. 60. f. B. 195. B. Statere, espece de balance apellée autrement Romaine, ...

Statio, lieu commode pour un port de 196 p.A. 276,f D. Station des planetes, Statumen , fondement , Statumen, condendent , Stereobate, massified emaçonnerie ser-

Stillicidium, ce qui reçoit l'eau & la fait écouler, 209.s. D.

Striges, les cannelures des colonnes,

Stria, l'entredeux des cannelures, ib. 102 f.C.

Stylobate ou piedestail continu, 84.

Styx , eaude triftesse , Strategeum, Arfenal, 183, B. Stratum, platteforme en termes de charpenterie, 346. p C. Stuc, espece d'enduit, 155.D. 190.B.
il doit estre fait avec de la chaux éteinte depuis long-temps, 236. A. il y faut p usieurs couches, 238. A. chois du marbre pour le faire, 244.B. Subgrunda, des auvents, 349. A. S. bfcudes, tenons ou clefs de bois, 138. B.

Sucula, vindas, 7. f. D. les eaux Sulphurées font bonnes aux maladies des nerfs, 256. C. Supercilium, membre saillant, 92. p.

C. 122, A. Supercitium, le haut du chambranle, 129. A.

voute Surbaisse, 215. f. E. Sydus, constellation, 279. E. Symmetrie, est autre chose en François que Symmetria, en Latin, 56. p. E. 11. p. D. il y a deux especes de Symmetrie, ibid. E. 98. s. C. metrie, ibid. E. 98. f. C. Synechandes, lieux qui resonnent, 182, B.

Synemmenon, le tetracorde conjoint,

162 164. A. le Systeme de la Musique des anciens avoit que quinze au plus ou seize fons, 161. p. D. nostre Systeme est plus parfait, 164. p. C. le Systeme d'Aristoxene, 162. 74.A.

Tablinum, espece de cabinet dans les appartemens des anciens, 214.A. les cabinets de Tableaux doivent estre expose au Septention, 14.A.
Tania, plattebande, 116.A.
Tailoir, 92. B. apellé plinthe dans
l'ordre Toscan, 92. p. B. Tailloir du

chapiteau Corinthien, 108. B il estoit quelquesois aigu & non recoupé par les angles, 108.1. t.
Talon ou cymaife, 4. p. C. 92. p. C.
180. f. E.

Tatriere, espece de Belier, 346. B. Testa commoda, toits sans exhausse-110 p.C. ment .

Tectorium, enduit, Tellores, les ouvriers qui travailloient aux enduits & aux peintures des murailles, 247. p. E. Tetlum diffluviatum, pellinatum, pe. diverses elpeces de toits, 31. E. Teda, bois de pin plein de refine, 247. p. E. Tetula de la companya de la co

Tegula, destuyles, 103. p. B. Tegula hamata, des tuyles qui ont des cro-

chets, Re animate , qui font en demy canal, 240. A. p. E. Telamones, espece de Termes, 216. C. le Temperament fair le caractère de chaque animal,

Templa, les pannes, III A. 138. B. quelques-uns des interpretes de Vi-truve croyent que ce sont les lattes.

Temple, à quel endroit de la ville cha-que Temple doit estre placé, 27. D. quelks sont les parties des Temples, 64 p D. f. B. quelles sont leurs es-

division comprenant toutes les especes de Temples, 124. p. C. Temple à Antes, 64. A Temple Pro-

emple à Antes, 64. A Temple Pro-fiyle, 54. A. Temple Amph profly-le, 66. A. Temple Periptere, 66. A. Temple Pfeudodiptere, 68. A Tem-ple Diptere, 70. A. Temple Hypæ-thre, 72. A. Temple Pfeudoperi-ptere, 136. A. Temple à la maniere Tofeane, 138. C. Temples Mono-pteres ronds. & Peripteres ronds. pteres ronds, & Peripteres ronds, 139. A.les Temples où les colonnes font de grolleur inégale, 125. A. la distribution du dedans des Temples,

124 A. le porche des Temples, 64. p. C. 24. A. la proportion des Temples Peripteres se prend du nombre

de leurs colonnes, 86. A.
comment les Temples doivent estre
tournez,126. E. les portes des Temples de trois fortes, 127 B.

Temple de Cress Eleufine, 62. C.
Temple de la Vettu & de l'Honneur, 64. D. Temple de Diane
Magnefienne bafty par Ctefiphon, 68. B. Temple de Diane Ephesienne, 70. Temple de Jupiter Olympien, 72. A. Temple de J. Ce-sar, 74. A Temple de Venus, 74. B. Temple de la Fortune Equestre, 76. A. Templed'Hercule ptoche le grand A. templed Hercule proche le grand Cirque, 74 A. Temple de Bac-chus, ibid. Temple de Thefée à Athenes, 118, f. E. Temple de Ca-ftor, 142. A. Temple de Vejovis, Temple de Diane dans la foreit Ari-cine, ibid. Temple d'Auguste 153 B. Temple d'Efculape, 232. C. Temple de Flore, Temple de Quirinus, 247. A. les quizze principasy Temples de A les quatre principaux Temples de la Grece ,

les Dieux tutelaires doivent avoir leur Temple au lieu le plus haut de la ville, 27. C. les Temples de Venus & ceux de Mars & de Vulcain doi-vent estre hors de la ville, 27. D. les Temples des Dieux que l'on invoque pour la guerison des ma-ladies, doivent estre bastis en lieu

Tenailles de fer pour élever les pierres, 298 A.

la Terre a 250000 stades selon Erato. stene, 25. A. les Mathematiciens de l'Academie Royale des Sciences ont fair cette mesure depuis peu avec beaucoup d'exactitude, 25 p.E.

la Terre a quelque chaleur, 254. A. 286. B.
il y a des Terres sur lesquelles les ser-

pens ne peuvent vivre, Terre verte, couleur pour peindre, 245. A les animaux Terrestres ont peu de Ter-

restre, cela fair qu'ils ne peuvent vivre dans l'eau, 18. A. les Terrasses doivent estre pavées avec 235. A. un grand foin, 235. A.
Terriarum, espece de Triangle, 58.
p. D. 139. A p. C.
Testes de lions dans les simailes, 103. A. Tofindo, espece de voute, 152. p. B. trabs Testudoris, l'Architrave sur lequel la voute est posée, 155. A. Tetartemoria, espece de diese, 160. ſD. Tetracorde, suite de quatre sons, 159 f. D. il y en a cinq especes, 165. A. nostre Tetracorde est composé de noitre l'etracorde en compute de fix cordes, 165. B. Tetradoron, brique moyenne, 34. C. Tetrans, la quatriéme partie d'une chofe; c'est aussi l'indroit où deux lignes se eroisent, 97. P. C. 112. p. C. Tetrantorum ancenes, les angles des quartiers dont la volute Jonique en computé. est composée, 94 p. B. Terras, une chose partagée en quatre, 113. p. C. Tetrastyle, Th-lamus, chambre . 225 B.
Thales metroir l'eau pour principe 32. D de toutes chof s, les Theatres n'estoient anciennent que de bois, 76. p. D le Theatre doit estre basty en un lieu sain, 156. B proportion des degrez du Theatre, 148 p. E. les vases des Theatres, 167. A. trois rangs de cellules pour les vases dans les grands Theatres, 168 A. le plan du Theatre des Romains se traçoit par quatre triangles, 170. A. celuy des Grecs par trois quarrez, 178. B. les voiles des 294. C. Theatres, Theorie, ce que c'est, 2. D. elle sert peu sans pratique, 3. A. Thematismus, estat de chaque chose, 12. A.
Tholes, Tholus, la coupe d'un dome, 140. A. 232. C.
Thorus prior, Thorus posterior, le devant & la tuelle du lit, 116. s. C. Thymele, tribune en maniere d'Autel dans le Theatre des Grecs , 170. f. B. 182. p. D. 182. p. D. Thymelsci , Thyrorion , passage d'une porte à une 225. A. Tierce majeure & mineure, 161. A. cette consonance estoit inconnuc aux anciens, 165 f. C.
Tigna, pieces de charpenterie, 110. A. - 52. A Tilleu, Tirans, de charpenterie, 198. p. C. Toit en croupe, 31. A. Toit avec es haussement sur l'entablement, ou fans exhaussement, 110. p. C. les Toits des anciens estoient moins exhaussez que les nostres, irr. p. C Tollenones, des machines avec lesquelles on élevoit des foldats sur les murs, 351.1. E. Tomice, ce qui est lie en un paquet, 35x. f. E. 237. p.E.

Topiarium opus , tapisserie , 178. s. E.

Tore dans les bases des colonnes,

Tortuë à Belier , 343. A., fes propor-tions , 346. A. elle est appellee Cris-

241, f.E.

90. A.

deché, ibid. la Torruë à Belier d'A. getor, 317. D. Tortue pour combler les fossez, 347. B. Tortue à huir roites, 349. B. Tortue pour couvrir les pionniers, 346. ſ, E. Torus, rouleau, 346. f. E. Torus prior, le devant du lit, Torus, 124 f. C. postersor, la ruelle, 124 s. C. Tornius, aubour, 50 p E. ordre Toscan, 136. C. Temples à la ibid. maniere Toscane, Touches aux manches des instrumens de musique, 158 f. B. les Tours des fortifications des anciens. 158 f. B. 20. A. elles doivent estre rondes, 22. A la Tour d'Andronic Cyrrhrestes pour 23. C. les vents, 23. C. Touts roulantes pour les sieges des villes, 343. B. proportion de la plus petite de ces Tours, ibid. propor-tion de la plus grande, 314. A. la plus grande apellée Helepole, ne s'avançoit que de quatre piez en un jour, eltant un mois à faire un stade, 312. p. D. Trabs, poutre, poitrail, 110. A. Trabes compatities, dont est fait l'Archirrave Toscan, Trabes intercardinata, des fablieres jointes par des tenons , 1 316. B. Tracheles, col de la colonne, 92. p. B. la scene Tragique A 178. A. les corps Transparens sont homogenes, 203. f. E. Transtra, les entraits, 110. A: 147. A 4.f. D. 313, D. Travée, Tremis , Trefor , 214. p. C. le Trefor public , 155. Ď. Triangle rectangle de Pythagore, 271. 201. A Tribunal dans les Temples monopte-res, 139. A. le Tribunal du Temple d'Auguste, Triemitonium, tierce mineure, 152. p.E. Triglyphe, fon erymologie, II. I. B. fon origine, 111. B. il ne represente point une senestre, 112. A. les Triglyphes doivent estre au droit des colonnes, 116. B. hauteur & largeur des Triglyphes, ibid. B. le chapiteau du Triglyphe, 118. A. Trichalca, petites pieces de monnoye, 60. A.

base de la colonne,

muer les fardeaux,

Trullifation , enduit ,

stail,

Truelle à travailler au stuc,

niere de les joindre ensemble, ibid. precaution en mettant l'eau dans les Tuyaux, 286. A. l'eau est meilleure dans les Tuyaux de poterie que dans ceux de plomb, ibid. 326. p. C. Tuyaux des orgues, Tuyleaux pilez pour faire le ciment, 235 B. Tympan & sa signification generale, 101. f. C. la hauteur du Tympan d'un fronton. Tympanum, panneau de menuiserie, 132 A. Tympanum, le dedans d'un fronton, 96. A. il lignifie quelquefois le fronton entier, 138. B. quel-quefois un vaisseau renversé pour les clepsydres, 287. A quelquefois une roue creuse pour élever de l'eau, 312. G. quelquefois une roue en forme de robinet pour une espece de clepsydre, 292. B. quelquefois les roues dentelées telles que sont celles d'une horloge,327 s.E. quelquefois la roue d'une grue, Typhe, herbe de marais, 199. p. C. Accinium, couleur brune, 250. Valvata fenestra, des portes fenestres, 220. p. D. Valuate fores, une porte qui n'a qu'un 146. p B. harrant 136. p B. 343. A. Vara, une hutte Varica, les Vases d'airain des theatres, il y en avoit trois rangs dans les grands theatres, 168. A leur accord, ibid. ils n'estoient quelquefois que de poterie, . 169, C. les Vases des bains où les eaux sont reservées, les Veines portent au dedans du corps les qualitez des choses qui les touchent en dehors, 17, C.
Vejovis, Dieu malfaisant, 142. p. B.
Vent, ce que c'est, 23. A. celuy de
Midy est sievreux; celuy du Septentrion guerit la fievre & la toux, ibid. les qualitez des vents dépendent des lieux par lesquels ils passent, ibid. 235. D. le nombre des vents oo A.

Triclinium, falle à manger, 215. B.

Triem:, quarre parties des douze qui
compolent l'Asse, 58 A.

Triome:, les étoilles de la grande Our-23 C leurs noms, ibid. faire que les Vents n'enfilent point les rues, 24. C les causes des Vents, 253. D. ibid. Vents enfermez dans les tuyaux des fontaines, 268. p. D. le, Trispastos, machine qui tire par trois 299. A. cadran pour les Vents dans le jardin de la Bibliotheque du Roy, 24. p. E. les causes des Vents, 254. A. Ventouses aux tuyaux des fontaines, Tritemoria, espece de dieze, 160, s. D. Trochilos, scotie ou nasselle dans la 90. A. 267. A. Trochlea, moufle, instrument pour re-Venus & Mercure tournent autour du 297. p.E. Soleil , 275. D. l'étoile de Venus apellée Vesperrugo le soir, & Lucifer le matin, ibid. son cours, ibid. le Verd aiguise la veue, 188. A. 236. D. Truncus, le dé ou quarre d'un piede-248. D. Verd de gris, Vergilia,, constellation, 88. A. Tuteles, édifice des Romains à Bor-216, C. Verticuli, des charnieres, deaux, Tuyaux de plomb pour les fontaines, 220. A. Vernix, 247. p. B. Versure, les retours des costez d'un & leurs proportions, 266. B. l'eau qui a passé dans des Tuyaux de plomb est dangereuse, 286. A, les Tuyaux de poterie, 267. B, la ma-

temple, 66. p. B. les retours des costez de la scene, 176. A.

elle

Vesperrugo, la planete de Venus quand

elle paroist le soir, 275. D.
les Vestemens ont donné occasion à inventer les premieres machines, 297. A.

Vestibule, 212. p. D. proportion des Vestibules, 212. A. B. 212. A. B. Vicarum direstiores, des canaux creusez dans la corniche Dorique, 118. A. Visargent, 246. A. Vimen, bois pliant propre à lier, 251. S. E.

Vinaigre, il diffout les perles, 260. A. Vindas, machine pour tirer, 7. A. 299. F.

299.F.
Vintaine, corde qui fert à conduire la
pierre quand on la leve avec les
engins, 299.f. C.
Violettes en François signifie les pourprées; Viole en Latin signise les
jaunes, 250.p. G.
Vis d'Archimede, 316.p. D.

Vita: pris pour l'oster, 231. f. E.
Vitexe, arbrilleau, 52. A. 316. p. D.
Vittuve intendant des machines de
guerre dans les armées de Jules
Cefar & d'Auguste, 2. A. mauvais
Grammatiren, 9. C. homme de peu
d'aparence, 27. E. peu estimé de
fon vivant, 29. E. il a composé son
livre de ce qu'il à recueilly des
Grees qui ont écrit de l'Architecture.

te, 232 D. Ulva, herbe de matais, 199 p. C. Uncia, once, 58. p. C. Unda, Cymaifes, 88. p. D.

Vouede, herbe pour teindre en bleu;

249. P.E.

Voiles de theatres, 294 C.

la Voix, te que c'est, 157. A. elle fair
des cercles en l'air de mesme que
l'eau quand elle est frappée, 158. A.
les peuples meridionaux ont la
Voix aiguë, les septentrionaux l'ont
plus grosse, 201. D. la secheresse &
l'humidité sont la Voix aiguë ou
la froideur; 202 p.E.

Volute, 93. A. la manier de tracer la
Volute lonique selon distrens Ar-

Volute, 95. A. la mantere de tracer la Volute Ionique selon disferens Architectes; 96. l'acil de la Volute, 94. A. le canal de la Volute, sa profondeur, 97. f. C. sa ccinture, son axe, ibid. son ballstue, 97. p. C. la Volute Ionique represente la coiffure d'une femme, 106. A, ou un oreiller. 92. B.

fure a une oreiller, 92. 6.
Voutes de trois especes, 152. f B.
Voute double, 150. B. Voute surbaissée, 215. f. E. Voute de pierre taillée en coin, 228. C.

l'Usage est une des principales choses qu'il faut considerer dans un edifice, 16, B. l'Usage & la fin pour laquelle chaque partie d'un edifice est faite, est la principale regle de ses proportions, 175, A. 214, A. Usa, espece de couleur, 245, p. E. 248. B.

la Vuë ne se trompe que tarement,

81. I. D. E. 204. p. E. Vitruve tient le contraîre, ibid. A. 100. A. la Vue se fait par reception ou par emission, 204. A.

x

Anthus, riviere, pourquoy ainsi nommée, 259. B. Xenias, les presens que les Grecs faisoient à leurs hostes, 226. B. Xissos patroy les Grecs estoit un portique large & spacieux dans lequel les Athletes s'exerçoient, 195. A. 184. B. Nic C.

184. B. 216. C

Xyftus chez les Romains estoit une allée découverte pour se pourmeaner;

216. Ci

Z

Zocle, ce qui est sous les bases, ou qui sert de base, 84, s. e. 88. p. B. les piedeltaux des Temples ronds sont en forme de Zocle, 143 E. le Zodiaque, il est divisé en parties inégales dans la Clepsydre anaphorique, 292. p. C. Zolle brussé à Smyrne pour avoir écrit contre Homere, 251. D. Zopborus, frise, 100 B. Zygia, nom donné par les anciens au bois de Charme, parce qu'ils s'en servoient à faire les jougs, 52. B.

#### FAUTES A CORRIGER.

P Age 4. É. d'un bassiment , lifez de ce bassiment. ibid. de cé quartième, lifez du quartième, 12. L. pegines, lisez pargnet. 36. A. il n'y lassis point de marque, fiséz il y aissis quelque marque. 49. P. B. exprime. 190. Le les bois , sisca le bois , 52. L. D. n. agro parfiés, a un lieu de perfeits, sissis lisez in agro perfeits, a. un lieu de perfeits, lisez in exponeries, 19. D. n. agro parfiés, 31. P. E. Carrelato, lisez nouvenet signifier, 196. C. Polyclete, lisez Dolyclete. 64. C. D. n. bouvoient signifier, 196. C. Polyclete, lisez Dolyclete. 64. C. D. n. bouvoient signifier, 196. C. Polyclete, lisez leurs ormieres. lisez comme leurs ornieres, 194. E. il est marqué, 162. Le lus grand, que ceux, 162. A. colonne avec, lisez comme leurs ornieres; 194. E. il est marqué, 162. Le lus grand au evec, lisez coutonne avec, 196. P. fost, liste, fig. 111. P. C. subsequindationem, liste site, site fig. fisher des ais, lisez fistent des ais 144. R. Plusti, 190. P. C. le goust de ces Auteurs en observain et qui est ornier par le textet, 196. E. Prestypades, 182. Protryrades, 192. P. B. Testrarum, liste Testiarum, blud. p. C. dire l'ordre Tolcan, sigez dire

que l'ordre Tolean. ibid. f. A. iraduire sella qua fine sella, l'iéé traduire, qua fine cella, 140. f. B. tetre explication d'une meilleure, lifez cettre explication faute d'une meilleure. 161. f. D. tetracorde Mifm, i lifez tetracorde Mifm, 196. f. C. que ces cloifons enfermoient, lifez enfermoit. 204. f. B. courre coure entiere, l'Ifez couvre. 206. D. decouvertres ou outées, lifez & vouices. 216. p. E. Glaucus & Dommede, l'Ifez Conouvers de Bellerophona. 221. f. C. caufes tons les differens, lifez caurfes par rous les differens. 267, B. vinge-quatre mille piez, l'ifez deux cent quarante piez. 281. f. E. Harmenode, lifez Harmedone. 283. Il faut eltre averry qu'à la figure de l'Analtemme la lettre I. manque & qu'elle dois eftre mife à l'opposité de la lettre E. par delà la lettre S. 292. B. un robinet fur le bord, l'ifez un robinet. Sur le bord, 317. C. des pillons, l'ifez des pirons. 333. f. D. celle qui fuit și lifez celle qui eft reprefented dans la Planche \*\*\*\* \*\* 314. E. D. A. j'ifez. Q. 0. 335. F. A. & j' lifez A. 4. 340. B. va feparément, lifez vui feparément. 342. p. A. petvent preflet.

### EXTRAIT DV PRIVILEGE DV ROY.

Par Grace & Privilège du Roy, donné à Paris le vingt-sixième jour de May mil six certs quatre-vingt-quatre: Signé paf le Roy en son Conseil d'Alence', il est permis à Jean Badtiste Coignante de Vitruve traduires en François, & corrigées par le sieur Perranult, & ce pendant le temps & espace de douze années entieres & consecutives, à compter du jour que lesdites Ocuvres autont esté achevées de reimptimer, acé ésensée de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'imprimer, faire imprimer, vendre & distribuer ledie Livre sous quelque pretexte que ce soit, mesme d'Impression et autrement, à peine de consistant des Exem, plaires contresaits, & autres peines portées à l'Original dadit Privilège.

Regissifiré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , ce cinquiéme jour de Iuin 16841 Signé C. ANGOT, Syndie.

Achevé d'imprimer pour la première fois en vertu du present Privilege, le premier jour d'Octobre 1684;







Rare Oversize 87-B 431-2 THE GETTY CENTER LIBRARY

